

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





a ierara

222

LES

## SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILÉES.

I MPRIMERIE MAULDE SY RENOV, Ruo Bailfoul, 9.

WOY WILL GLEEN GARLES

#### LES

# SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILÉES.

### GALERIE DES AUTEURS

APOCRYPHES, SUPPOSÉS, DÉGUISÉS, PLAGIAIRES, ET DES ÉDITEURS INFIDÈLES

DE LA

### LITTÉRATURE FRANÇAISE

PENBANT LES QUATRE DERNIERS SIÈCLES:

l'annable les industriels littéraires et les lettrés qui se sont anoblis à notre époque.

PAR M. JEMOQUERARD.

TOME QUATRIÈME.



PARIS, L'ÉDITEUR, RUE DE SEINE, 36.

1852



### SUPERCHERIES LITTÉRAIRES

DÉVOILÉES.

R

R. (Philidor), pseudonyme [Joseph-Henri FLACON, dit ROCHELLE, avocat aux Conseils du roi et à la Cour de cassation], auteur dramatique. Pour la liste de ses pièces, voyez notre «France littéraire», à Bachelle.

R., pseudonyme [MILLE, avocat du Roi], auteur d'articles dans la «Thémis, ou Bibliothèque du Jurisconsulte ». (Paris, 1819 et années suivantes.)

R\*\*\* (de), auteur déguisé [d'Arbaud de Rougnac].

Relation de ce qui s'est passé entre le Roy et le comte de Belle-Isle, au sujet de l'échange de la ville de Beaucaire. Avignon, Giroud, 1723, in-8. [6215]

R\*\*\*. Voyez RAMPONEAU.

R..., pseudonyme [Jean-Baptiste-Antoine SUARD, mort secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1817].

Voyage autour du Monde fait en 1764 et 1765, dans lequel on trouve une Description exacte du détroit de Magellan; traduit de l'anglois par—. Paris, Molini, 1767, in-12. [6216]

R\*\*\* (Jules), auteur déguisé [Jules ROUSSEAU, sculpteur du Roi, à Vermilles.

CEuvres diverses de —. A Pipely, 1770, in-12. [6217]

Note de M. Boissonade.

R\*\*\*, auteur déguisé [Pierre Joseph-Alexis ROUSSEL, avoca, né à Épinal].

Avec P.-V. [Plancher-Valcour]: Annales du crime et de l'innocence, ou Cheix de éauses célèbres, anciennes et modesnes, réduits aux faits historiques. Paris, Lerouge, 1813, 20 tomes in-12, 40 fr. [6218]

R\*\*\* (le baron de), ancien colonel d'état-major, etc., auteur déquisé [le baron Jacques-Antoine de RÉVÉRONI SAINT-CYR].

Examen critique de l'équilibre social européen, ou Abrégé de statistique politique et littéraire; accompagné de tableaux statistiques et d'une planche gravée. Paris, Magimel, 1820, in-8, 5 fr.

[6219]

R... (M. de), auteur déguisé [le baron Prudence-Guillaume ROUJOUX].

Don Manuel, anecdote espagnole, par—, auteur d'une «Histoire des révolutions des sciences et des beaux-arts». Paris, Maradan, 1820, 2 vol. in-12, 5 fr. [6220]

R\*\*\* (M<sup>11</sup>• Émilie), auteur déguisé [M<sup>11</sup>• Émilie ROUSSEAU, fille du libraire de Paris de ce nom, depuis M\*\* KEINER].

Mes Étrennes à la Jeunesse. Paris, Rouseeau; Blanchard; Eymery, 1822, in-12, fig., 2 fr. 50 c. [6221]

R\*\*\*, auteur déguisé [ROMEGON, d'Angers].

Ulysse et Pénélope, tragédie en cinq actes. Paris, de l'imprimerie de Ghaigneau, 1823, in-8. [6222]

R... (sir William), l'un des nombreux pseudonymes sous lesquels a écrit Henri Beyle. (Voyez la Notice sur cet écrivain par M. Albert Aubert dans le « Constitutionnel » du 23 février 1846.)

R\*\*\*, prêtre, auteur déguisé.

Mon précieux Trésor, ou mon Règlement de vie. IV édition. Auch, Portès, 1846, in-32, 30 c. [6223]

R\*\*\*, auteur déguisé.

Funérailles du feu roi Louis-Napoléon Bonaparte et de son fils ainé, Louis-Napoléon. Relation officielle. Paris, de l'impr. d'Henry. 1847, in-8 de 24 pages. [6224]

R.....

R\*\*\*, auteur déguisé [ROSSIÈRE, négociant de Beaucaire, à Alger, chez MM. C. Bonnevialle et Comp.].

Projet de colonisation en Algéria. Carpentras, imprimeria de L. Devillario, 1848, in-8 de 40 pages. [6225]

Société formée par M. Rossière pour obtenir du gouvernement une concession de 12,000 hectares de terre en Algérie. L. A. B.

R\*\*\*, de Serres, auteur déguisé [RUELLE, de Serres].

Heureuse (l') nouvelle, comédie en trois actes et en prose, mêléc de vandevilles, composée à l'occasion de la paix de Tilsitt, célébrée à Gap, les 15 et 16 août 1807. Gap, J. Allier, août 1807, in-8.

**[6226]** 

R....., auteur déguisé [Joseph ROUSSEL, avocat au parlement de Toulouse].

Instruction pour les seigneurs et leurs gens d'affaires. Paris, Lottin l'aîné, 1770, in-12. [6227]

R...., auteur déguisé.

Méthode de lecture simplifiée et débarrassée de toutes difficultés. Paris, Roret, 1846, in-12 de 40 pages. [6228]

R....., auteur déguisé [ROUSSIALE, avocat à la Cour royale]...

Pamé (le) et le Présent. Paris, L. Janet, 1832, in-8, 2 fr. 50 c.

[6229]

R....., auteur déguisé.

Notice sur les contributions. Castelnaudary, de l'impr. de Labadie, 1846, in-4 de 12 pages. [6230]

R....., aut. dég. [J.-B.-L.-J. ROUSSEAU, diplomate et orientaliste].

Mémoire sur les trois plus fameuses sectes du musulmanisme,
les Wahabis, les Nosalris et les Ismaélis (publié par le baron Silvestre de Sacy). Marseille, Masvert, et Paris, Nève, 1818, in-8 de
84 pages.

[6231]

La première de ces Notices, qui avait paru dans la « Description du packetik de Bagdad », se trouve lei considérablement augmentée; elle a donné lieu à des discussions entre M. Rousseau et M. Corancez, auteur d'une « Histoire des Wahabis ». Ces deux agents se sont réciproquement disputé la propriété des renseignements dont ils avaient fait usage : il est vraisemblable qu'ils ont puisé aux mêmes sources. Les deux autres no-tices avaient été insérées dans le « Magasin eucyclopédique » de 1810, et dans les « Mélanges » que M. Rousseau avait publiés en 1817.

II. Extrait d'un itinéraire de Hhaleb (A ) à ssel (Mosel), par la voie du Djéziré (la Mésopotamie); par M. R..... Paris, de l'impr. de Goetschy, 1819, in-8 de 52 pages. [6232]

Cet extrait a été imprimé d'abord dans le 50° cahier du « Journait des voyages », publié par M. Vorneur.

R. A. (l'abbé), auteur déguisé.

Questions importantes sur l'Église et le Clergé catholique en France. Paris, Siron et Desquers; Lecosfre, 1846, in-8 de 40 pages. [6233]

R...... DE B...Y (M. et M<sup>11</sup>°), aut. dég. [ROCHELLE DE BRÉCY].

Un mot sur la dernière expédition de M. le duc d'Aumont, par

M<sup>11</sup>° Adèle R...... de B...y, suivi du Récit de ma première condamnation à mort, par le chevalier R...... de B...y. Paris, Setier, 1816, in-8 de 80 pages, 1 fr. 50 c. [6234]

RAB (Ed.), pseudonyme [A. RABUTAUX], auteur d'une Dissertation philosophique, imprimée dans le 4° volume de la «Revue de la Province et de Paris».

RABAN (Louis-François), romancler, né à Damville (Eure), le 14 décembre 1795. Ouvrages qui ont été faussement publiés sous son nom et qui ont été désavoués par lui.

- I. Deux (les) Eugènes, ou Dix-sept pères pour un ensant, roman critique et moral. Paris, Locard et Davi, 1819, 3 vol. in-12, 7 fr. 50 c. [6235]
- II. Chevalier (le) villageois, ouvrage philosophique, comique et moral. Paris, Delarue, 1821, 2 vol. in-18, 1 fr. [6236]
- III. Femme (la) jésuite; histoire véritable écrite par une victime du jésuitisme. Paris, les march. de nouv., 1826, in-32, 25 c. [6237]
- IV. Jumeaux (les) de Paris. Paris, Dabo jeune, 1827, 3 vol. in-12, 7 fr. 50 c. [6238]
- V. Orpheline (l') de 93. Paris, Thoisnicr-Desplaces, 1827, 3 vol. in-12, 9 fr. [6239]

Ce roman est d'une dame qui s'est plainte qu'on lui en avait dérobé le manuscrit.

VI. Bonnard, ou le Fils du sergent (par M. Étienne Collet). Paris, Vimont; Lecointe et Pougin, 1832, h vol. in-12, 12 fr. [6249]

VII. Jeunesse (la) d'un grand-vicaire. Paris, Thoisnier-Desplaces, 1832, 4 vol. in-12, 12 fr. [6241]

VIII. Mon compère Mathieu. Paris, Thoisnier-Desplaces, 1832, 4 vol. in-12, 12 fr. [6242]

1X. Sacristain (le). Paris. Renault, 1832, 4 vol. in-12, 12 fr.

X. Albert Jacquenard, on Deux années de révolution. Paris, Masson et Yonnet, 1833, 3 vol. in-12, 9 fr. [6244]

XI. Jules-le-Rouge, on le Clerc d'huissier. Paris, Thoisnier-Desplaces, 1833, 4 vol. in-12, 14 fr. [6245]

XII. Vie (la) d'un soldat (par M. Goujard). Paris, Lecointe et Pougin; Corbet, 1833, 4 vol. in-12, 12 fr. [6246]

Ce M. Goujard est encore auteur d'un second roman de cette liste, mais seus se savons lequel.

XIII. Obligeant (l'). Paris, Ch. Lachapelle, 1834, 3 vol. in-12, 9 fr. [6247]

Un de ces romans, mais nous ne pouvons indiquer lequel, a pour auteur M. Coudunien, auquel on en doit plusieurs autres qui ont paru sous son som. (Voy. notre « France littéraire » à ce nom.)

On concevra difficilement comment M. Raban, qui n'a point rang parmi les sommités littéraires, se soit trouvé à son insu le père de romans dont il a rejeté plus tard la paternité. Expliquera qui pourra cette singularité. Rous nous bornons à la faire remarquer, et cela, d'après M. Raban lui-

A la fin de 1833, le nombre des romans publiés sous le nom de M. Raban s'élevait déjà à trente-huit. En tête de celui intitulé : « la Résurrection », l'auteur a placé, comme préface, un morceau intitulé : de l'Influence des éditeurs de contrebande sur la réputation des gens de lettres, dans lequel M. Raban se plaint des épiciers et des éditeurs marrons qui l'ont fait, à son insu, auteur de « la Vie d'un soldat » et de « l'Orpheline de 93 ». Cette déclaration est datée du 30 juin 1852. Dix-huit mois plus tard, paraît un nouveau roman de M. Raban, en tête duquel celui-ci a fait mettre une liste de tous les romans composés par lui jusqu'à cette époque : elle ne s'élève qu'à vingt-trois : ce n'est donc pas seulement deux, mais quinze romans que dès lors M. Raban désavouait formellement. Nous n'avons pu en signaler que treize. Depuis près de vingt ans plusieurs autres romans ont pars sous ce nom cher aux cabinets de lecture : il est à craindre que queiques nouveaux désaveux n'adviennent.

XIV. Pauvres (les) Amours, ou Gentillesse des grands Seigneurs; publ. par Raban. (Par M. Anatole Berger, sous l'anagramme d'Anat. Gerber). Paris, Alex. Cadeau, 1838, 2 vol. in-8. [6248]

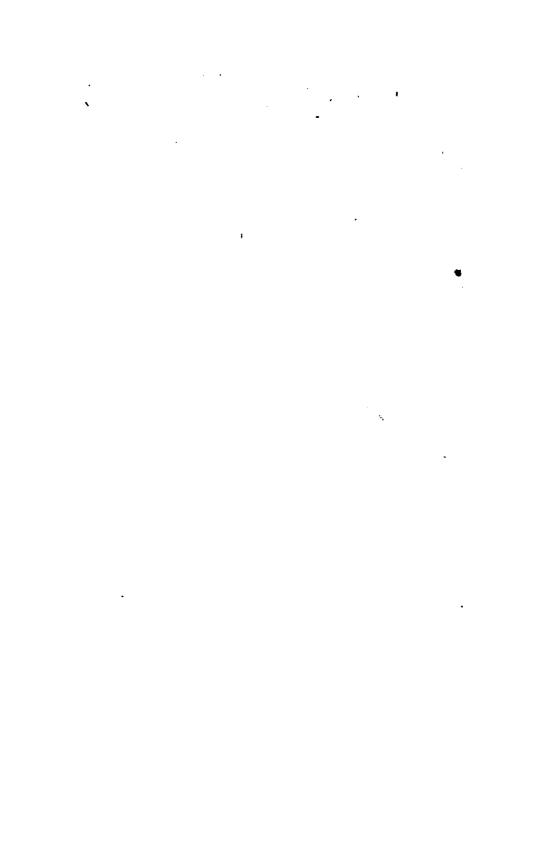

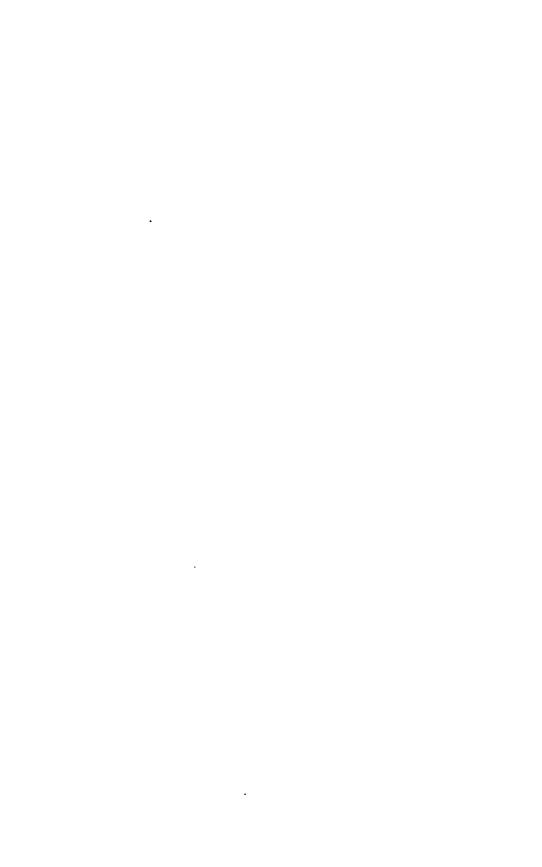

ardent (1) devint démocrate non moins ardent. Rabbu le plaisante sur une fête qu'il donna à Bretteville l'Orgneilleuse, lors du passage du coute d'Artols dans ce village le 2 mai 1786.

On reconnaît aisément à la désignation de leurs métiers les autres personnages cités dans la *Lettre*: Lair, aubergiste, à l'enseigne de la Barque; Propre, cordonnier; Seigneurie, rôtisseur; Barbot, commissaire de police.

Je ne sais pas ce que devint de Saint-Vandrille, l'un des auteurs de la Lettre de Babbu; l'autre, Midy, se trouva compromis dans une émeute royaliste qui eut lieu à Caen, le 5 novembre 1791, et emprisonné au château de cette ville. Un auteur anonyme, partisan de la milice bourgeoise, publia à cette occasion, sur lui et ses amis, une chanson fort piquante et fort spirituelle aussi, sous le titre de : Couplets du cousin Tubeuf au cousin Rabbu. C'était répondre avec les mêmes armes, et elles étaient acérées. Cette chanson est imprimée sur deux colonnes in-8, verso et recte (2). Je

(1) Il publia, en 1786, la page suivante in-6°, imprimée d'un seul côté avec luxe, et qui, si elle avait plus d'étendue, pourrait être considérée comme une singularité bibliographique fort rare, puisque probablement il a'en existe pas d'autre exemplaire que celui que j'al sous les yeux :

File champitre.

Bouquet

présenté à son alteuse royale

Monsieur, comte d'Artois,
revenant de Cherbourg, au relai de Bretteville-l'Orgueilleuse,
entre Bayeux et Caen,
le 2 mai 1786,
par F.-J. Mariette, prêtre et chapelain fondé de cette paroisse.

#### Compliment.

- Une rose
- « Est peu de chose,
- L'accueil d'un prince chéri La rendra d'un grand prix.

Aussitôt ce prêtre entonne l'allégro:

Vive le Roi! vive à jamais Monseigneur le comte d'Artois! vive le....!

Ce canon musical est répété à quatre parties par un nombreux cherus de chantres des églises d'alentour, accompagnés d'un orchestre de vieiles, violons, loures et musettes.

Ce rustique concert est ainsi prolongé jusqu'à ce que la voiture du prince ne soit plus aperçue ; après quoi les concertants terminent la fête par un potit festin rémunératoire.

Imprimé à Caen, le 20 mai 1786, chez Le Roy, Imprimeur du Roy.

(2) Les complets du cousin Tubeuf au consin Rabbu sont imprimés en carsotères usés, comme ceux des complaintes, sans Heu ni date, et sans nom d'imprimeur; mais nous devons croire que Chaloppin qui avait été vezé par Midy, dut se charger avec plaisir d'en être l'éditeur. n'en ai jamais vu d'autre exemplaire que celui que j'ai déposé dans les cartons de la hibliothèque de Caen.

Midy disparut après son élargissement, et, soit qu'il fût allé résider dans une autre ville, soit qu'il eût émigré, on n'en entendit plus parler.

Je vous ai dit en commençant que Barbier ne parlait pas de la Lettre de Rabbu, mais un remords m'est venu et j'ai tenu à revérifier mon assertion; je n'ai rien trouvé, il est vrai, dans le corps du catalogue; cependant la table porte, au mot Miov, un renvoi au no 7093, avec le commencement de titre Lettres au pluriel (avec un s). Il y a évidemment une erreur ou fante d'impression de la part de Barbier lui-même ou de celle des éditeurs de sa table. Je n'ai pu rien deviner à cet égard, ce serait chercher une aiguille dans une botte de foin. Il serait, après tout, très possible que Barbier ent eu révélation de la Lettre, puisque Moisant, le premier bibliothécaire de la ville de Caen, était son correspondant le plus actif, et qu'il avait en même temps été le contemporain de Midy et de Saint-Vandrille. Il faut dire, toutefois, que Moisant émigra de fort bonne heure.—Je ne puis vérifier si vous parlez de Midy ou de Saint-Vandrille dans votre • France littéraire «, parce que votre livre est en ce moment à la reliure. Je pense, dans tous les cas, que mes renseignements ne vous seront pas inutiles.

Article de M. Georges MANCEL, bibliothécaire de la ville de Caen.

RABELAIS, ci-devant curé de Meudon, apocryphe.

Lettre de—, aux quatre-vingt-quatorze rédacteurs des « Actes des Apôtres ». Paris, 1790, in-8 de 22 pages. [6252]

Cette seuille offre un mélange assez bizarre de gaîtés mélées à des platitudes; à côté d'une bonne réslexion on rencontre une sottise. Ce contraste sons a para assez piquant, et surtout nouveau. Diatribe contre le clergé, et surtout contre le haut-clergé, qui cherchait noise au curé de Meudon pour avoir fait un ensant à sa sollette, à sa douillette Jeanneton. Rabelais imagine, pour se venger, de sabriquer une lanterne-magique dans laquelle était monseigneur l'évêque de trois-étoiles, grand orthodoxe de France, qui l'avait dénoncé. Cette lanterne-magique est une pièce vraiment curieuse.

Note du temps.

RABELAIS-DAQUIN, aut. dég. [DAQUIN DE CHATEAULYON]. Apparition (l') de Marat. (En vers). In-8 de 4 pages. [6253] En faveur de Marat.

L'auteur avait alors soixante-dix ans lorsqu'il commit cette saleté.

RABENER (Isaac), auteur supposé [A.-C. CAILLEAU, libraire].

Osaureus, ou le nouvel Abailard, comédie nouvelle en deux actes et en prose, traduite d'un manuscrit allemand d'—. Paris, de Poilly et Cailleau, 1761, in-12.

[6254]

RABI EL ULLOA DE DEON, auteur supposé [BEROALDE DE VERVILLE].

Aventures d'Ali-el-Moselan (Nicolas Flamel), surnommé dans ses conquêtes Slomnal calife (Nicolas Flamel), de Tepisone (Pontoise), au pays de Sterplie (à sept lieues de Paris), traduit de l'arabe de—. Paris, 1582, in-12. [6255]

RABI MOZĖS LEVI, pseudonyme [Richard Simon].

Histoire de la religion des Juiss, et de leur établissement en Espagne et autres parties de l'Europe, où ils se sont retirés après la destruction de Jérusalem, écrite par—. Amsterdam, Pierre de la Faille, 1680, in-à.

La première édition de l'Histoire critique du F. T. ayant été supprimée, quoique approuvée par M. Pirot et chesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de Mazarin fit copier par le général de l'Oratoire, la dechesse de l

Histoire crisique du Vieux Testament, par le ît. P. Richard Simon, paestre de la congrégation de l'Oratoire (il en était néanmoins sorti en 1678), suivant la copie imprimée à Paris, 1680, in-4 de 612 pages, sans l'avertissement au lecteur, qui est en italique et qui n'a que 6 pages, et la préface avec la table des chapitres, qui remplissent onze autres feuillets non chiffrés.

Seit pour faciliter l' de cette éd on en France, soit pour d'autres raisons, Elzévir appaça la pri et la table des chapitres (en teut 32 pages non churri a t un frontispice, qui est le véritable, mais après un p i ce de dérouter le lacteur et l'inspecteur de la de , ci un qui l'objet de cette note.

L'édition fut le voi exec, et lizévir étant mort, Reinier Less, imprimeur de keu , a : recouvré un exemplaire de l'édities de Paris, donna une nouve : u : ce titre :

Histoire critique, etc., i et qui est la première imprimés sur la copie de Paris, ai nuee a une apologie générale et de plusions remarques critiques. On a de plus ajouté une table des matières, et test ce qui a été imprimé jusqu'à présent à l'occasion de cette Histoire critique. Rotterdam, Reinier Leers, 1685, in-4.

R. Simon a protesté de ne s'être point mêlé de cette édition, qui dek être la même que celle que Niceron cite sous le titre d'Amsterdam, 1665, avec un titre un peu différent, je ne sais pourquoi.

La traduction istine syant été faite sur l'édition d'Elzévir, per Reill Aubert de Versé, Amsterdam, 1661, in-4, est encere plus fautive; le traducteur, qui n'entendait pas la matière, a fait plusieurs corrections de sen chef.

(Note extraite de « l'Histoire manuscrite des Elzévirs », par M. Adry, ancien hibliothécuire de l'Oratoire; histoire acquise en 1818, à la voute de sa bibliothèque, par M. Sensier, ancien notaire)

[6260]

CONVERTI (UN), auteur déguisé [P.-L.-B. DRACH]. remière) d'..., aux israélites ses frères sur les motifs de on. Paris, Méquignon-Havard et comp., 1830, in-8, 3 fr. [6257]

GÉNOIS (UN), auteur supposé [François-Antoine].
t singulier, histoire égyptienne, trad. par ---. Babylone

- 52, pet. in-12. [6258]

  DES DEUX SYNAGOGUES D'ANSTERDAM (LES),
- pposés [Richard SIMON].
  es à M. Jurieu, traduite de l'espagnol (composée en
  Suivant la copie imprimée à Amsterdam chez Joseph
  truxelles), 5446 (vers 1687) iq-12.

  (6259]
  OBavres de Bayle, t. III, p. 639.
- T (le R. P.), récollet, auteur supposé.
  : miraculeuse et véritable de la grande mission de Mar-18\*\*. Paris, Delaunay; Lemoult; Brissot-Thivars, 1819,

8.

- IIS, pseudonyme [Auguste-Alexis BARON, professeur de l'université de Bruxelles].
- 1 cochonis in responsionem ad unam de quastionibus per societatem Αγαθοπαιδών. [6261]

dans la [Ve année de « l'Annulaire agathopédique et sauciai »,

ire catalogographe, très connu des amateurs de livres, commit, bévue de ranger parmi les sociétés savantes, entre « l'Histoire le la France » et les « Mémoires de l'Académie celtique » la fallée « Mémoires de l'Académie de Troyes ». Cette bévue fut rebeaucoup d'esprit et de convenance par M. le docteur Payen, rticle de la « Bibliographie universelle », article dont il a été implaires à part, sous le titre de : Histoire sérieuse d'une Acadél'était pas (Paris, 1848, in-8 de 16 pages). C'était la bévue d'un int le souci est de vendre plus de livres qu'il r'en lit : il faut indemaer ce crime de..... lèse-catalogographie. Mais un écrirent est moins excusable de commettre de semblables erreurs, s-nous en signaler une plus forte que celle du libraire en ques-

. M. Achille Comte faisait pour « la Patrie » les comptes-rendus ales et sociétés savantes. Le numéro du 6 janvier de la même année contient un article intitulé : Sociétés savantes étrangères, dans lequel, à notre grande surprise, nous avons trouvé le compte-rendu suivant :

- L'Ordre des Agathopèdes, à Bruxelles, a publié son programme pour le concours du Cycle V. La première question est un projet de loi sur les céréales, également savorable à la bourse des propriétaires du sol et à l'estomac des consommateurs. Ce projet doit être précédé d'un Résuné historique sur le commerce des grains dans les Pays-Bas.
- Deuxième question. Les mammifères de la famille des russiants sont doués d'un appareil digestif très compliqué et d'une longueur considérable, qui a souvent fait croire à l'existence de trois ou quatre estomacs chez certaines espèces, et cependant on sent que l'acte de la digestion est ai incomplet chez ces animaux, que les matières excrémentielles des benfs, des chameaux et de quelques pachydermes, parmi lesquels on peut citer le cheval, livrent chaque jour à l'investigation du savant et à la faim des oiseaux une grande quantité de matières nutritives non assimilées, et qui, loin de présenter les moindres traces d'une transformation en chyle, offre tous les caractères externes de l'aliment intact et inaltéré. S'appuyant sur ces faits, des chimistes et des physiologistes allemands ont pensé, depuis longtemps, que l'estomac unique de l'homme devait, grâce à son actien limitée, altandonner une énorme quantité de matières nutritives échappées à l'assimilation.
- L'ordre des Agathopèdes demande un résumé de ces travaux, une série de recherches et d'analyses expérimentales, puis, postérieurement, l'indication de procédés simples et pratiques pour l'extraction et la séparation de cette matière nutritive nou employée par l'homme.
- L'ordre appelle toute l'attention des savants sur cette question d'en découlera peut-être la solution du terrible problème humanitaire qui désole nos belles provinces des Flandres, le paupérisme, monstre terrible et mystérieux qui dévorera le monde, si la science ne vient en side aux Œdipes impuissants de l'économie politique et sociale.
- Troisième question. On a remarqué que les coquilles univalves, les plantes volubiles, les vrilles des plantes sarmenteuses forment toujours l'hélice de gauche à droite, c'est-à-dire dans le sens du pas des vis erdinaires; le même fait s'observe lorsqu'il y a émission d'un jet de gas en de liquide par un orifice, comme, par exemple, le vin qui coule d'un entennoir ou la fumée qui s'échappe des cheminées.
- Plusieurs savants ont recherché la cause de ce phénomène. On demande l'appréciation de leurs différents systèmes et une explication plus satisfaisante que celles qui ont été données jusqu'à ce jour.
- M. Achille Comte n'a pas su penser que ce programme, entortillé à dessein, cachait une mystification à l'adresse du premier qui voudrait le semasser.

Feu le baron de Reissenberg, qui était de tant d'académies, mais qui :

paraît pas avoir fait partie de celle-ci, avait donné dans son « Bulletin du Bibliophile belge », t. vii (1850), p. 13 et 14, le compte-rendu d'un volume des travaux de cette société devenue savante de par M. Achille Comte : si ce dernier en eût eu connaissance, il est vraisemblable que, malgré l'allure scientifique dont cette Société a cherché à se parer, il n'eût pas agi avec autant de légèreté que le libraire critiqué par M. le docteur Payen.

Voici ce qu'a dit feu de Reissenberg des Agathopèdes, à l'occasion du velume de leurs travaux qu'ils venaient de publier :

- Ce ne sont pas ici les « Mémoires d'une Académie qui n'en est pas une, comme ceux de l'Académie de Troyes, qui ont inspiré quelques pages curieuses à M. le docteur Payen. Les Agathopèdes existent en chair et en es, ils existent depuis quatre ans, et la Société mère, de Bruxelles, a même foadé une succursale à Mons, cette cité des bons drilles.
- Il ne faut pas être très fort sur le grec ni se faire embrasser par Philaminte ou Armande, pour savoir qu'agathopèdes signifie bons enfants. Ces bons enfants, plus malins que naïfs, sont des gens d'esprit qui ont imaginé de se réunir périodiquement pour dire des folies et mourir de rire, s'ils le peuvent. Le rire est ami de l'homme : il est ordinairement la marque d'une bonne conscience et d'un caractère franc et aimable; mais il me semble que si je devais sortir à certain jour de chez moi avec l'idée d'être d'une gatté folle, de débiter une foule de divertissantes bêtises et de laisser toutes mes préoccupations à la porte, j'arriverais au rendez-vous avec un sérieux patibulaire que rien ne saurait dérider. La saillie est primesautière, comme disait Montaigne; elle s'improvise et ne se commande pas. Il ne faut pas l'immobiliser en la sténographiant ainsi qu'un discours parlementaire, pour la jeter ensuite en moule. Telle facétie, qui s'élance en pétillant du sein de la conversation, ne conserve pas son succès quand elle est fixée sur le papier, et devient une niaiserie insipide dès qu'elle peut être soumise à l'examen d'une froide raison. Il est peu de bons mots qui, admirés à leur naissance, conservent leur sel et leur à-propos».

Les Agathopèdes sont une société spirituelle et joyeuse dont les membres sont partagés en deux classes : classe des Belles-Laides et classe des Sciants. Leurs travaux consistent à chanter la table et l'amour en vers faciles et tant soit peu érotiques. La classe des sciants ne traite que des sujets tels que l'Blogium cochonis que nous citons sous le n° 6261, et qui fait partie, avec tant de droleries si peu académiques, du t. IV (lisez ler) du recueil de cette Société, qui a paru sous le titre suivant :

Annulaire agathopédique et saucial. (En vers et en prose.) (Par MM. Argus (Belinge, avocat), Chanteclair, Clootboom (Gensse), Croque-Mort, Firapel, Goupil, Martin (Bovy), Rabon (A.-A. Baron), Rousselet, Sebas Norab (A.-A. Baron), Tibert (Delmotte fils), Timer, un Vétérinaire (Gensse). Cycle IV (première année). Impr. par les presses iconographiques à la Congrève de l'Ordre des Agath..., chez A. Labroue et Comp., rue de la Fourche, à Bruxelles (1849), gr. in-8 de 151 pages, avec gravures, vignettes et musique gravée, 10 fr.

Comme ce volume est peu répandu en France, n'ayant été tiré qu'à

330 exemplaires pour les membres de la Société, nous croyons devoir, pour démontrer plus clairement l'errour que nous reprochons à M. Ach. Comte, donner sa description d'après un exemplaire qui nous a été communiqué par M. P. Jannet, libraire; elle fera counaître les artistes, les savants et les littérateurs distingués qui ont eu part à sa composition, et les sujets, fort peu académiques, qu'ils ont traités.

Le volume ouvre par les préliminaires suivants : Avertissement de l'éditeur, suivi d'une Préface, signée Chanteclair, et de Notes et documents trouvés dans un dossier étiqueté : Bureau des platitudes et des éphémorroldes, en étut 14 pages. Viennent ensuite les productions des Agathepèdes dans l'ordre ci-après :

- 1º Calendrier agathopédique, imité du calendrier républicain de Gifbert Romme, et dans lequel l'année commence, comme le premier, avec les derniers jours de septembre. Au lieu des appellations connues des mois républicains, devenues menstrues agathopédiques, on y a substitué celleaci : huitrimaire, levreaumaire, crépose, jambonose, trufisse, boudinal, canardinal, fraisinal, petit-poisidor, cerisidor, melonidor et raisinaire : les jours complémentaires sont remplacés par les nuits purgatoriales. Les décades ont fait place à des dodécadors; les saints du calendrier agathopédique sont, comme dans le républicain, remplacés par des noms de toutes sortes de comestibles et d'animaux; les dodécadors sont institués en l'honneur d'hommes illustres et célèbres des temps anciens et modernes.
  - 2º Éloge du cochon (en vers); par Martin [Bocy].
- 3° Locomotion anémique, indiquez les idées émises jusqu'à ce jour sur la possibilité de la navigation aérienne. Dans les conflits de priorité qui se sont élevés entre MM. Van Heck et Van Esschen, ne pensez-vous pas qu'on puisse décider la question en faveur de M. Kindt-Vanassche? (Vent de fesse d'un enfant); par Clootboom [M. Gensse].
- M. Gensse a fait imprimer précédemment sous ce nom de docteur Clootboom une facétie intitulée : Apercu iconoclastique sur la fabrication de l'huite de caillou.
  - 4º Les Agathopèdes (chanson); par Tibert [Delmotte fils].
  - 5º Elogium cochonis.... auctore Rabonis [A.-A. Baron].
- 6º Discours du P.\*, G.\*, M.\*, (du pourceau grand-maître. Compte-rendu des travaux de l'ordre des Agathopèdes); par Clootboom [M. Gensar].
  - 7º Maladresse en réponse au Discours du P.·. G.: M :.
  - 8º Cours d'agathopédie biblique (chanson); par Martin [Bory].
- 9º Thèses, synthèses, prosthèses, hypothèses, antithèses et parenthèses de philosophie géométrique, astronomique, chimique et thérapeutique. I. Quelle est, solon vous, l'origine et la destination des comètes? Partagezvous l'opinion du savant théologien de Ram, qui regarde ces astres comme une conséquence immédiate du péché d'Adam? II. Partagez-vous l'opinion du docteur Servais, qui prétend que le mai vénérien n'est qu'une oxydation? Justifiez votre opinion par des exemples, et donnez-y quelques développements; par Rousselet.
  - 10. Hymne au cochon (chanson); per Tibert [Delmottalkas].

- 11º Commission du budget. Rapport financier; par Goupil.
- 12º Clinique des solanées. Faire l'histoire pathologicothérapeutique de la maladie des pommes de terre; par Clootboom [M. Gensse].

L'auteur ne voit qu'un moyen de prévenir la maladie des pommes de terre : c'est de les faire vacciner.

- 13. Le Cœur (de Boufflers), chanson; par Martin [Bovy].
- 14º Construction gynofugilope. Quel est le meilleur système de fortification pour la défense de la vertu des femmes? par Timer.
- 13º La Bagatelle (chanson), dédiée à mon ami Schayes, conservateur des objets de l'État; par Martin [Booy].
- 16º Rapport sur un ouvrage intitulé « Que veut l'Europe »? présenté par le vétérinaire de la classe des sciants [M. Gensse], dans le chapitre conventuel du Con:-: œcu:-: de l'ordre des Agath:-: le undécador de la deuxième docécade de canardinal, cycle II.
- 17° Commentaire sur la chanson: Au clair de la Lune; par Sebas Norab [A.-A. Beren].

Ce plaisant Commentaire a été réimprimé dans le tome III, page 180 et suiv. du « Journal de l'Amateur de livres » de M. P. Jannet, précédé d'une Note sur la Société agathopédique.

- 18 Le Roi du gland, chanson agathopédique; par Tibert [Delmotte fils].
- 19° Castramétation pélapergamesque. Les fortifications de Troie, bâties d'après le système hydraulique de Simon Stevin, ont-elles résisté aux Grecs, pendant dix ans, parce qu'elles étaient construites à l'épreuve du canon, du mortier et autres batteries de cuisine, ou parce que les ouvrages avancés se composaient de lunes entières, au lieu de demi-lunes et de lunettes? par Firapel.

Cette importante question est traitée avec une telle gravité que M. P. Jannet annonce être dans l'intention de reproduire cette dissertation dans une prochaîne édition de sa « Bibliotheca scatologica ».

- 20° Les Femmes de la Bible (chanson). Extrait d'un ouvrage inédit, trouvé, en 1848, dans les fouilles faites à Venise; par Martin (Boow).
- 21. Philosophie trigonométrique. Croyez-vous que le carré de l'hypoténuse soit une réfutation suffisante du Panthéisme? par Croquemort.
  - 22º Le Cordon sanitaire (chanson); par Martin [Bory].
- 23º Législation pinopénale. L'adultère consommé sur un mur mitoyen peut-il être considéré comme perpétré dans le domicile conjugal? Elucidez l'espèce, et, sans être trop long, mettez au pied du mur les auteurs qui ont approfondi cette matière délicate; par Argus [M. Delinge, avocat].
- 24 Quatre pages de musique gravée, des sept chansons que renferme le volume.
- M. Chalon, de Mons, a eu beaucoup de part à ce volume, et il est probable que les pseudonymes que nous ne dévoilons pas cachent sa coopération.

Tel est l'énoncé des travaux connus jusqu'à ce jour de la joyeuse Société que M. Achille Comte a prise pour académie sérieuse : les sujets sont passablement étranges, encore ne laissent-ils pas soupçonner la joyeusete avec laquelle ils ont été traités.

- « MM. les Agathopèdes, on le voit, ne parlent pas comme tout le monde, dit le haron de Reissenberg, en sinissant son article. Ce que nous appelons un annuaire est pour eux un annulaire. Le bureau des longitudes et des éphémérides est changé en bureau des platitudes et des éphémorroides, ainsi de reste. Le calembourg obtient chez eux les honneurs de la réaction.
- « En entrant dans cette Société on ne choisit pas un nom de berger en Arcadie, mais le nom d'un animal; le grand-maître est le cochen. Cela ne nous paraît pas très folàtre ni de très bon goût.
- « L'Annulaire, puisque annulaire il y a, ne se vend pas; c'est un très élégant volume, orné de jolies gravures et de vignettes sur bois, aussi belles d'exécution que folles d'invention, rempli de coq-à-l'âne et d'admirables bêtises. Après une préface fort extraordinaire, on trouve des vers, de la prose, souvent un peu lestes, et des mémoires sur des sujets houffons, qui sont traités avec une gravité et un semblant d'érudition grotesques.
- « Encore un coup, il y a dans ce volume plus d'esprit et de talent qu'il a'en faudrait pour faire un ouvrage utile. Son grand tort, selon nous, c'est d'être une débauche d'intelligence trop prolongée ».

Quoique le volume que nous citons porte cycle IV, nous avons lieu de penser qu'il n'a été précédé par aucun autre.

RABOT (le sieur), maître d'école de Fontenoy, pseud. [ROBBE]. Épître du —, sur les victoires du Roi. Fontenoy, 1745, in-8 de pages. [6262]

Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

RACINE-ARISTOPHANE, pseudonyme [CHANTREL (1), alors professeur à l'institution Poillout, à Vaugirard].

Déconfiture (la) des Jésuites, tragi-comédie, par — ; suivie de Notes explicatives et justificatives. Paris, Sagnier et Bray, avril 1844, in-8 de 63 pages, 1 fr. [6263]

RACINE et BOILEAU, apocryphe [PEILISSON].

Éloge historique de Louis XIV, sur ses conquêtes depuis 1672 jusqu'en 1678, par — (publié par *Fréron* fils). Amsterdam (Paris), Bleuet, 1784, in-8. [6264]

Cet éloge n'est que la réimpression de la Campagne de Louis XIV, per Pullisson, imprimée pour la première fois eu 1730, in-12, à Paris, chez Mosnier, et réimprimée en 1749, à l'exception des quatres dernières pages, par les soins de l'abbé Le Mascrier, dans le tome 3 de l'Ilistitre de Louis XIV, par Pellisson.

RADCLIFFE (Mary-Anna WARD, dame), romancière anglaise. Ouvrages qui ont été, à tort, imprimés sous son nom.

<sup>(1)</sup> L'un des auteurs des « Vépres Siciliennes , ou Histoire de l'Italie au xur siècle ».

Mistriss Radcliffe publia, selon toute apparence, ses romans sous le voile de l'anonyme; ce qui semble le confirmer, c'est que le • Biographical Dictionary of the living authors of Great Britain and Irland », publié en 1816, ne cite qu'un seul ouvrage de cette dame, et encore est-il un de ceux qui lui ont été faussement attribués. Mª Radcliffe avait pourtant fait imprimer tous ses romans de 1789 à 1796. Le public anglais, aussi bien que le public français, s'engona de ces compositions de terreurs, et il surgit des imitateurs, tant en Angleterre qu'en France. Comme le genre de M= Radclisse n'exige que des facultés médiocres, bientôt les châteaux ruinés, les spectres, les souterrains, les tombeaux, envahirent les pages de la plupart des nouveaux romans, et le dégoût de ces plates imitations s'étendit jusqu'aux ouvrages qui avaient fondé une si mauvaise école. Ces imitations ayant été attribuées à Mme Radcliffe, cette dame se vit forcée de réclamer, dans les journaux anglais, contre cette attribution, et de déclarer qu'elle n'était pas auteur des ouvrages dont nous allons indiquer les traductions.

Nous ne citerons ici des romans faussement attribués à Mare Radcliffe, que ceux qui ont été publiés en France :

I. Tombeau (le), ouvrage posthume d'— (composé en français par MM. Hector Chaussier et Bizet). Paris, 1799. — III. édit. Paris, Lecointe et Durey, 1821, 2 vol. in-12. [6265]

Une traduction espagnole de ce roman a été imprimée à Paris, en 1823, in-18, et une édition de ce roman a été publiée sous ce titre : Le Tombeau; par Anne Radcliffe. Traduit par A. Morellet. Avignon, Peyri, 1830, 2 vol. in-18. Cette indication traduit est une supercherie, car l'original est français.

II. Visions (les) du château des Pyrénées, traduites sur l'édition imprimée à Londres, chez G. et J. Robinson, en 1803 (par le comte Geo. Garnier et M<sup>mo</sup> Zimmermann). Paris, Renard, 1809, 4 vol. in-12.— IIIº édition. Paris, Lecointe et Durey, 1820, 5 vol. in-12.

[6266]

Ce roman est bien traduit de l'anglais, mais il n'est point de mistr. A. Radeliffe.

- III. Couvent (le) de Sainte-Catherine, ou les Mœurs du XIII° siècle, roman historique, trad. de l'angl. (par M<sup>III</sup> Car. Wuiet). Paris, 1810, 2 vol. in-12. [6267]
- IV. Forêt (la) de Montalbano, ou le Fils généreux; traduit de l'anteur des « Visions du château des Pyrénées », par

M<sup>me</sup> P. (M<sup>me</sup> Julie Périn). Paris, J.-G. Dentu, 1813, 5 vol. in 12, 10 fr. 50 c. [6268]

Ouvrage traduit de miss Maria-Lavinia Smitm.

V. Hermite (l') de la tombe mystérieuse, ou le Fantôme du vieux château, anecdote extraite des annales du XIII siècle, par M. Anse Radcliffe, et traduite sur le manuscrit anglais par M. R.-L.-D.-L., baron de Langon. Paris, Ménard et Desenne fils, 1815, 3 vol. in-12; ou Paris, Lecointe et Durey, 1822, 3 vol. in-12. [6269]

Traduction supposée. Le véritable auteur de ce roman est le trop sécond baron de Lamothe-Langon.

VI. Gaston de Blondeville, ou Henri III tenant sa cour à Kenilworth, en Ardennes; roman trad. de l'anglais par le traducteur des romans de sir Walter Scott (M. Defauconpret). Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1826, 3 vol. in-12, 8 fr. [6270]

L'original n'a paru qu'après la mort de mistriss Radclisse.

VII. Abadia (la) de Grasvila, novela escrita en ingles, traduccion castellaña. Paris, de l'impr. de Smith, 1827, 4 vol. in-18. [6271] Ce roman est traduit de George Moons. Dès 1798, B. Ducos en avait publié une version française.

VIII. Rose d'Altemberg, ou le Spectre dans les ruines; manuscrit trouvé dans le porteseuille de seu Anne Radclifse, et traduit de l'anglais par M. Henri Duval. Paris, Pigoreau, 1830, 3 vol. in-12. [6272]

Il y a toute une histoire à l'occasion de ce roman. En 1813, Mad. Brayer de Saint-Léon publia chez Renard un roman imité de l'anglais, qui parut sous le titre d'Alexina, 4 vol. in-12. Mad. Campbell en publia une traduction anglaise sous le titre de the Midnight Wanderer, London, 1821, 4 vol. in-12. C'est encore le même roman que M. H. Duval a rendu à sa patrie, en traduisant, sous le titre de Rose d'Altemberg, le roman de Mad. Brayer de Saint-Léon, que mistr. Campbell avait fait imprimer sous son propre nom en 1821. (Voy. la préface du roman de Mad. Brayer de Saint-Léon, intitulé: Henri, 1833, 4 vol. in-12.)

En Angleterre, on a faussement attribué à mistr. Radcliffe: 1° l'Avocat des femmes, ou la Tentative pour recouvrer les droits des femmes usurpés par les hommes (1799, in-8); et the Plays on the Passions, qui sont de miss Baillie.

RADONVILLIERS (l'abbé Claude-François LIZARDE DE), semiapocryphe [Franç.-Joseph NOEL].

Œuvres de M. —, publiées par M. Noël. Paris, 1807, 3 vol. iu-8. [6273]

Neël est l'auteur de la traduction des trois premiers livres de l'Enèide de Vingile, insérée dans le premier volume, ainsi que de celle de Con-MELIUS NEPOS, insérée au tome troisième.

RADULESCO (J.), pseudon. [Jean HÉLIADE, roumain émigré].

- I. Protectorat (le) du Czar, ou la Roumanie et la Russie. Nouveaux documents sur la situation européenne; par J. R., témoin oculaire des événements qui se sont passés en Valachie de 1828 à 1849. (Publié avec un Avant-Propos, par M. Séb. Rhéal). Paris, au comptoir des imprimeurs unis, Comon, 1850, gr. in-8 de viij et 60 pages, 1 fr. [6274]
- 11. Souvenirs et impressions d'un proscrit. Paris, les principaux libr., 1850, in-8, 4 fr. [6275]

La dédicace est adressée aux Roumains.

RAEMOND (Florimond de). Voy. FLORIMOND DE R.

RAGONNOT-GODEFROY, jardinier, auteur supposé [Pierre BOITARD].

- I. Traité sur la culture des œillets, suivi d'une nouvelle classification pouvant aussi s'appliquer aux genres rosier, etc. Paris, Audot, 1841, in-42 de 60 pag. avec 3 grav., 1 fr. [6276]
- II. Almanach-Manuel de jardinage, contenant l'art de cultiver et de décorer les jardins. Paris, Passard, 1851, 1852, in-16 de 187 pag., 50 c. [6276\*]

L'édition de 1832 a un supplément de 12 pages.

RAGOT, capitaine des Gueux. Voy. LADULFI.

RAGUENEAU, écrivain juré à Paris, nom déguisé [Jacques RA-VERBAU, maître écrivain juré].

Traité des inscriptions en faux et reconnaissances d'écritures et de signatures par comparaison et autrement. Luxembourg (Paris), 1673, in-12. [6277]

La première édition de ce livre a été publiée à Paris, chez Thomas Joly, en 1686; mais l'ouvrage parut dangereux, parce qu'en fournissant les moyens de reconnaître les faux, il indiquait les moyens de les commettre: un arrêt du parlement, du 10 février 1670, le supprima. Quelques années après, l'auteur en donna une nouvelle édition, en changeant quelque chose à son nom, et porta sur le titre l'année 1673, quoiqu'il soit bien constant que l'ouvrage a été imprimé postérieurement, car on y trouve cités des arrêts de 1695 et 1697, notamment pages 263 et 267-Maigré l'arrêt du parlement, l'ouvrage a été répandu. On trouve l'auteur

cité très fréquemment dans les livres de jurisprudence, tantêt sous un nom, tantêt sous l'autre. (Note de M. Leschevin.)

RAHL (Charles), auteur déquisé [Charles RAHLENBECK].

Belges (les) en Bohême, ou Campagnes et Négociations du comte de Bucquoy, grand-bailli du Hainaut. Bruxelles, Muquardt, 1850, in-8 de 105 pages. [6278]

Il n'est pas d'ouvrage d'histoire bien fait où chacun, quelle que seit sa spécialité, ne trouve une note à prendre. Sous le titre de Les Bolges en Bohème, M. Charles Rahlenbeck, dont la modestie s'est refusée à transcrire entièrement son nom sur son livre, se propose de publier successivement la biographie de tous les grands capitaines et de tous les diplomates habiles, tels que Tilly, Mérode, Mansfelt, Zelander, Neufforge, etc., etc., qui se sont distingués dans la Guerre de trente ans. L'auteur ne pouvait mieux débuter que par le récit des hauts faits d'armes et per l'exposé des talents et du noble caractère de Charles de Longueval, comte de Bucquoy, mort en 1621. Aux connaissances historiques dont M. Rahlenbeck a fait preuve dans ce travail, il y a ajouté des détails bibliographiques relatifs aux ouvrages parus sur le personnage célèbre qui fait l'objet de sa notice ».

Bulletin du Biblioph. belge, t. vii, p. 402.

RAIGNER DE MALFONTAINE (M<sup>16</sup>), pseudonyme [Jean-Joseph GARNIER, de l'Académie royale des inscriptions].

Proverbes (nouveaux) dramatiques, ou Recueil de comédies de société. Paris, Cailleau, 1784, in-8. [6279]

Ce volume est simplement anonyme, mais une grande partie des preverbes qui y sont contenus avaient été insérés dès 1770 dans le Mercure de France sous le masque que nous indiquons.

RAIMBAULT (A.-T.), homme de bouche, pseudonyme [Charles-Yves Cousin, d'Avalon].

Parsait (le) Cuisinier, on le Bréviaire des gourmands, contenant les recettes les plus nouvelles dans l'art de la cuisine, et de nouveaux procédés propres à porter cet art à sa dernière persection; terminé par la manière dont on doit servir une table de 30, 24 et 12 converts; orné d'une gravure allégorique, et d'une autre désignant les trois services; par —, revu et corrigé par M. Borel (C. D.), ches de cuisine de S. E. l'ambassadeur de Portugal (autre masque de Cousin). Paris, Delacour, 1811, in-12, 2 fr. 50 c. [6280]

RAIMBAULT (Jules), pseudonyme [Alphonse de BOISSIEU].

Saint Simoniens (les). Article publié dans la « Revue provinciale », sous le pseudonyme de Jules Raimbault, par Alphonse de B... Lyon, de l'impr. de Rossary, 1831, in-8 de 24 pag. [6261]

RAIMOND, pseudonyme [le baron TAYLOR].

Bertram, ou le Pirate, mélodrame en trois actes. Paris, Quoy, 1822, in-8, 75 c. [6282]

C'est une imitation de la tragédie anglaise du révérend Mathurin.

RAISONNABLE (M.), pseudonyme.

Harangues burlesques sur la vie et sur la mort de divers animaux; dédiées à la Samaritaine du Pont-Neuf. Paris, Ant. de Sommaville, 1651, pet. in-8. [6283]

RAISSON (Horace-Napoléon), l'un des plus habiles impressarii bittéraires de notre époque. Il existe un assez grand nombre d'ouvrages qui portent son nom, ou qui sont anonymes et lui sont attribués. Qui dit bibliographe ne dit pas sorcier, et conséquemment nous ne pouvons ici complètement rendre à César ce qui appartient à César; néanmoins nous dirons que nos investigations habituelles nous ont fait connaître que six personnes pourraient revendiquer. soit les deux tiers et quelquesois le tout de certains ouvrages et même d'articles de journaux de M. Raisson. Ces six personnes sont MM. Napoléon d'Abrantès, Amédée de Bast, des articles qui ont peru dans un journal judiciaire, sous les titres d'Anciennes prisons et Anciens avocats, et quelques romans; MM. Romieu et James ROUSSEAU, la meilleure partie des dix Codes cités par • la France littéraire », à l'article Raisson; M. RABAN, quatre ouvrages que nous citons plus bas, ainsi que de 1x articles sur les anciennes prisons (l'Officialité et le Châtelet) qui ont été imprimés dant le journal judiciaire où ont paru ceux de M. Amédée de Bast, ainsi qu'Une Note de Police, imprimée dans «le Globe » : et beaucoup d'autres dans le même journal, « l'Artiste, la Presse, la Gazette des tribunaux et le Journal des Tribunaux publics »; enfin M. E.-Marco Saint-Hilaire. M. Raban nous ayant paru être l'écrivain qui avait prêté le plus souvent sa plume à M. H. Raisson, nous avons donc insisté sur celui-ci plutôt que sur un autre.

- I. (Avec M. H. de Balzac): Histoire impartiale des Jésuites.

  Paris, Delongchamps; Maze, 1824, in-18, 3 fr. [6284]

  C'est la première publication de M. H. Raisson, elle a peu coûté aux deux auteurs, car ce sont des fragments de l'ouvrage de CERUTTI, copiés textuellement.
- II. Histoire de la guerre d'Espagne, en 1823. (Par L.-Fr. Raban.) Paris, J.-P. Roret, 1827, in-18, 3 fr. 75 c. [6285]

26 RALPH

III. Histoire populaire de la Révolution française. (Par L.-Fr. Raban). Paris, Jules Lesèvre, 1830, 8 vol. in-18 avec 16 gravures, 6 fr. [6288]

IV. Histoire populaire de la Révolution de 1830. (Par L.Fr. Raban). Paris, le même, 1830, in-18, 75 c. [6287]

Ce fut celle qui parut la première : elle se vendit, dit-on, à 80,000 exemplaires.

V. Vie et Aventures de Pigault-Lebrun (par L.-Fr. Roban), pabliées par J.-N. B. Paris, Gustave Barba, 1836, in-8, 7 fr. 50 c. [6288]

Les initiales qu'on lit sur le frontispice désignent l'ancien libraire J.-N. Barba, éditeur des ouvrages de Pigault-Lebrun. Barba a bien fourni des notes pour ce livre; mais il a été rédigé par M. Raban, ce qui n'empêche pas qu'il soit communément attribué à M. H. Raisson.

Ce volume a été reproduit quelques années après, sous le titre de le Joyeux Testament, par Pigault-Lebrun.

RALPH (le docteur), auteur supposé [VOLTAIRE].

Candide, ou l'Optimiste. Genève, 1759, 1761, in-12. — Autre édition (avec la seconde partie, par *Thorel de Champigneullei*). 1778, in-8, ornée de figures dessinées et gravées par Daniel Chodowicki. [6289]

Présenté comme traduit de l'allemand du docteur Ralph.

Autres éditions séparées :

Lille, 1793, in-8.

Paris, Caillot, 1822, 2 vol. in-18.

Roman philosophique et licencieux qui fut condamné en France. Une traduction italienne fut condamnée par la Chambre apostolique, à Rome, le 14 mai 1763. La cour de Rome l'a de nouveau défendu le 2 juillet 1804, à l'occasion de la réimpression de 1790 des Romans de l'auteur.

Candide parut au plus tard en mars 1759. Le roi de Prusse en accuse réception par sa lettre du 38 du mois d'avril.

Voltaire en avait envoyé le manuscrit à la duchesse de La Vallière, qui lui fit répondre qu'il aurait pu se passer d'y mettre tant d'indécences, et qu'un écrivain tel que lui n'avait pas besoin d'avoir recours à cette ressource pour se procurer des lecteurs.

Besucoup d'autres personnes furent scandalisées de Candide, et Voltaire désavous cet ouvrage, qu'il appelle lui-même une cotonnerie. Il ne faut pas, au reste, prendre à la lettre son titre d'optimiste. L'optimiste, dit-il ailleurs (homélie sur l'athéisme), n'est qu'une fatalité désespérante.

J.-J. Rousseau (dans sa lettre au prince de Würtemberg, du 11 mars 1784) prétendait que c'est sa « Lettre sur la Providence » qui avait donné naissance à candide; « Candide en est la réponse ». Voltaire en avait

• fait une de deux pages, où il battait la campagne, et Candide parut deux mois après ». Ce que Rousseau appelle sa • Lettre sur la Providence » est sa lettre à Voltaire du 18 août 1756; la réponse de Voltaire est du 21 septembre 1756; Candide ne vit le jour que vingt-sept à vingtment mois plus tard.

Voltaire écrivit, sous le nom de MEAD, une lettre relative à Candide, qui fut insérée dans le « Journal encyclopédique », du 15 juillet 1759, elle a été reproduite par M. Beuchot dans les « Mélanges », à cette date.

RALPH (le docteur Emmanuel), auteur supposé [ISOARD, plus connu sous le nom de DELISLE DE SALES].

Mémoire de Candide sur la liberté de la presse, la paix générale, les fondements de l'ordre social, et d'autres bagatelles; par —. Ouvrage trad. de l'allem., sur la 3º édition. Paris, 1802, 1805, in-8.

Traduction supposée.

Quoique l'on ait des exemplaires portant ces deux dates, ce n'est pourtant que la même édition; on a ajouté seulement aux exemplaires portant la date de 1805, entre la dédicace et les Mémoires, la brochure intitulée: « Lettre d'un Bâtard d'amour à un Bâtard de littérature, ou Examen ingénp de la Philosophie de la Nature, tiré de la seconde édition des Mémoires de Candide, donnée à Moscou, par Népomucène Frankental. (Paris, 1805). Deliste de Sales a mis un nouveau frontispice à ce volume, en 1814.

RALPH, pseudonyme,

Lettres (15) sur le salon de 1839. Impr. dans « le Charivari », en avril et mai 1839.

RAMBLER (Jacques), pseudonyme [Gabriel Peignot].

Nouvelliste (le) des campagnes, ou Entretiens villageois sur les bruits qui courent les champs. A la campagne (Dijon, de l'impr. de Frantin), 1816, in-8 de 24 pages. [6292]

Cet opuscule a été imprimé à 2,000 exemplaires, 10 sur papier vélin, 4 sur papier bleu, 4 sur papier ventre-de-biche.

Il y a eu, dans la même année, une réimpression faite à Beauvais, au nombre de 4,000 exemplaires.

RAMEAU, pseudonyme [Jacq.-Ant.-Franç. HUTIN], l'un des trois auteurs de Han d'Islande, mélodrame (1832). Voy. OCTO.

RAMÉHDA, anagramme [le comte A. d'ADHÉMAR], auteur de quelques articles industriels dans « la Revue de la Province et de Paris ».

RAMIER (Blaise), pseudonyme. Voy. PIGEON.

RAMINAGROBIS (le sieur), pseudonyme.

Miaou (le), ou très docte et très sublime Harangue miaulée, per —, le 29 décembre 1733, jour de sa réception à l'Académie française. A Chatou, chez Minet, au Chat qui écrit, 1734, in-8 de 8 pages.

[6293]

RAMPONEAU (GENEST), fameux cabaretier, auteur supposé.

I. Plaidoyer pour Genest Ramponeau, cabaretier à la Courtille, prononcé par lui-même contre Gaudon; par M. V\*\*\* (Voltaire). Genève, frères Cramer, (juin) 1760, in-8. [6294]

Ramponeau vendait, en 1760, de très mauvais vin à bon marché. La canaille y courait en foule; cette affluence extraordinaire excita la curiosité des oisifs de la bonne compagnie. Ramponeau devint célèbre. Il avait la complaisance de se laisser voir chez lui aux grandes dames et aux seigneurs que la curiosité y attirait. Gaudon, entrepreneur de spectacles, s'imagina qu'il ferait fortune s'il pouvait montrer Ramponeau sur son théâtre; le marché se conclut: mais Ramponeau, s'apercevant qu'il lui était désavantageux, refusa de tenir ses engagements. De là procès. Ce procès, qui produisit quelques facéties, ne fut point jugé, et Ramponeau fut oublié pour jamais avant la fin de l'année.

Élie de Beaumont, mort en 1786, était l'avocat de Gaudon contre Ramponeau; son Mémoire fait partie du Recueil de facéties parisiennes, etc.

II. Testament histori-morali-politique de M. R\*\*\* (par Marchand, avocat). La Courtille, 1760, in-12. [6295]

Réimprimé ou reproduit sous le titre de Testament morali-histori-politique de M. R\*\*\*. 1770, in-12.

RAMPONEAU (Eustache), auteur supposé.

Eustache Ramponeau aux Français. Paris, 1791, in-8 de 8 pag. [6296]

Cette rapsodie est du nombre de celles qu'un patriote même doit faire connaître, parce qu'elles font tort à la cause qu'elles défendent.

Note du temps.

RAMSAY (le chevalier And.-Michel de), plagiaire.

Voyages de Cyrus, avec un Discours sur la Mythologie, et une Lettre de *Fréret* sur la chronologie de cet ouvrage. Londres et Paris, 1727, 2 vol. in-8. [6297]

Première édition d'un livre souvent réimprimé, et publié aussi en anglais, par l'auteur, dès 1729 (Voy. notre « France intéraire »).

Les Fopages de Cyrus, de Ramsay, sont une froide imitation de Télémaque, et non pas un plagiat proprement dit. Ramsay, dit Voltaire fit voyager Cyrus parce que son maître (Fénelon) avait fait voyager Télé-

maque. Il n'y a jusque là que de l'imitation; mais si, dans ces voyages, Ramsay copie littéralement et sans les citer, tantôt Fénelon lui-même, tantôt Bossuet, à qui il dérobe sa belle description de l'Égypte, tantôt les raisonnements d'un ancien auteur anglais, qui introduit un jeune solitaire disséquant sa chèvre morte, et remontant à Dieu par sa chèvre, voilà un plagiat dans toutes les formes. L'un de mes amis, continue Voltaire, le lui reprochait un jour; Ramsay lui répondit • qu'on pouvait se rencontrer, et qu'il n'était pas étonnant qu'il pensât comme Fénelon, et qu'il s'exprimât comme Bossuet ». Cela s'appelle être fer comme un écossais.

Les Foyages de Cyrus firent dans le temps plus de bruit qu'ils n'auraient da en faire, et sont peut-être moins lus aujourd'hui qu'ils ne le méritent.

C'est moins un roman qu'un système d'éducation pour un jeune prince. A proprement parler, il n'y a de romanesque que le premier livre; les autres sont purement historiques. Cet ouvrage, fait à l'imitation du Télémaque, mais trop loué par les amis de l'auteur, essuya plusieurs critiques, dont Ramsay profita pour le perfectionner, en mettant en action ce qui était en récit.

Les critiques qui parurent de ces Voyages, sont :

- 1º Suite de la Nouvelle Cyropédie, ou Réflexions de Cyrus sur ses voyages, Amsterdam (Rouen), 1728, in-8. Cette satire virulente est, selon quelques biographes, l'ouvrage de madame d'Agenois, de la princesse de Conti, du duc d'Aiguillon et de l'abbé Grécourt, etc.
- 2º Entretiers sur les Voyages de Cyrus (par les abbés Desfontaines et Granet). Nanci, 1728, in-12. Cette critique est besucoup plus modérée que la précédente.
- 3º Enfin, la Bibliothèque des romans, décembre 1735, contient une Lettre du P. Vinot, de l'Oratoire, sur quelques passages de Cyrus, avec la Réponse de Ramsay.

RANDOL (Louis), pseudonyme [Eusèbe Salverte].

Un Pot sans couvercle et rien dedans, ou les Mystères du souterrain de la rue de la Lune, histoire merveilleuse et véritable, traduite du français en langue vulgaire. Paris, Logerot, an VII (1799), in-8.

RANDY (C.-L.-Fr.), anagramme [C.-L.-Fr. ANDRY].

Manuel du jardinier, ouvrage nécessaire aux cultivateurs, etc., traduit de l'italien de *Mandirola*. Paris, Saugrain le jeune, 1765, in-8.

RANTZOW (le comte de), auteur supposé.

Mémoires du comte de Rantzow, ou les Heures de récréation à l'usage de la noblesse de l'Europe. Amsterdam, P. Mortier, 1741, 2 tomes en un vol. in-12.

La dédicace est signée Rantzow, mais c'est un nom supposé.

30 RAOUL

RAOUL, auteur déguisé [Raoul CHAPAIS, auteur dramatique]. Pour la liste de ses pièces, voy. « la Littérature française contemporaine » de MM. Louandre et Bourquelot, article Chapais (1).

RAOUL (Maximilien), pseudonyme [Charles LETELLIER, de Saint-Malo].

I. Histoire pittoresque du mont Saint-Michel et de Tombelène.

par — ; orné de 14 gravures à l'eau forte, par Boisselat, et suivi

(1) Notre brochure des « Auteurs dégulsés » avait signalé ce pseudonyme de Rasul comme le masque de M. Chapais, et MM. Louandre et Bourquelot ont pu s'approprier cette révélation, comme toujours, sans citer leur autorité. Un peu plus loin, page 50 de la même brochure, nous avions signalé le nom de Fandière comme un second pseudonyme de M. Chapais; mais les auteurs de la « Littérature française contemporaine » n'ont pas des yeux de lyax : cette révélation leur a échappé. Le budget littéraire de M. Chapais se trouve donc réduit de molité par suite de la courte vue de ces messieurs. Est-ce là où se bornent leurs erreurs relativement à l'article de M. Raoul Chapais? Noc. Livré à eux-mêmes, ces messieurs qui ne connaissent d'anonymes et de pseudonymes que ceux qu'ils nous pilient, ont compris parmi les pièces de M. R. Chapais le drame intitulé : « Madame de Brienne », qui porte pour nom d'asteurs les pseudonymes de Saint-Yves et Maximilien Raoul (Voy. l'art. sulvant), ce dernier bien différent de M. Raoul Chapais.

De plus, M. Chapais a un fils qui écrit sous le pseudonyme de Gustave Dally. Il était naturel de placer le fils après le père; mais comme c'est là une de ces mile et une particularités littéraires que nos savants ignorent, ils ont, dans le tome III de leur livre, p. 130, consacré un article à M. Gustave Dalby, sans aucune connexité avec celui de son père!

De semblables erreurs, quand elles ne concernent que des écrivains dramatiques qui ne sont même pas de premier ordre, n'ont qu'une légère importance, si l'on veut oublier toutefois que le premier et peut-être le sed mérite d'un ouvrage bibliographique est dans son exactitude; mais elles en ont une énorme, quand elles ont rapport à de sérieux écrivains. Malheuressement, en parcourant la « Littérature française contemporaine », on s'aperçoit bien vite que la bibliographie ne s'enseigne point à l'École des chartes, et que le sous-bibliothécaire d'un grand établissement n'a pas pu dépenser traute années à 365 journées de 16 heures, à l'étude de cette spécialité. Faire de le bibliographie pour noircir du papier, mieux vaut ne rien faire.

Dans les dernières feuilles du tome III des Supercheries, nous avons relavé de ces erreurs telles, qui, si clies nous étaient personnelles, nous pourtant qui une sommes ni ancien élève de l'école des chartes, ni sous-bibliothécaire, mous feraient recommencar notre éducation bibliographique, avant de continuer à enseigner. Omissions comme celles de MM. Ad. Borgnet, De Busscher, Pourcheux de Montrond, ajoutons celle de M. Eloi Jourdain, connu en Mitérature sous le nom de Charles de Seinte-Foi, et tant d'autres i bévues cumme

d'un fragment inédit sur Tombelène, extrait du roman du « Brut » (de Rob. Wace); transcrit et annoté par Leroux de Lincy. Paris, Abel Ledoux, 1833, in-8 de 304 pag. avec 14 grav., 7 fr. 50 c. [6301]

Le fragment sur Tombelène forme 28 pages.

II. Avec M. Saint-Yves (Déadde): Madame de Brienne, drame en deux actes et en proce. Représenté sur le théâtre de la Renaissance, le 16 juin 1839. Paris, Barba, et Bezou, 1839, gr. in-8, 60 c. [6302]

Faisant partie de « la France dramatique au XIXº siècle ».

A cette époque, M. Ch. Letellier avait déjà composé quatre pièces de théâtre, deux reçues, dont « Madame de Brienne » et deux à présenter.

M. Ch. Letellier a beaucoup écrit sous le pseudonyme de Maximilien Raoul. Outre « l'Histoire du Mont Saint-Michel », il est l'auteur de très nombreux et importants articles, signés de ce nom, sur les beaux-arts, l'archéologie et la paléographie, de nouvelles et d'articles critiques, notamment dans le « Cabinet de lecture », puis aussi dans « l'Écho de la Jeune France, le Bon Sens, le Journal de Paris, le Courrier français », dans « lo Constitutionnel », etc., etc. — On lui doit le plan primitif de « l'Encyclopédie catholique »; ouvrage dont ses successeurs ont changé le plan, et

pour l'article de M. Fréd. Hennebert de Tournay; articles tronqués, comme celui de M. Brun-Lavaine, devenu architecte d'archiviste qu'il est ou qu'il était; celui de M. Chapais que nous venons de citer: de M. Vieter Joly (V. le nº 6485); ceux de la familie Junet, qui sont non-seulement tronqués, mais où il y a encore confusion. Mais parmi les erreurs de toute nature dest fourmille la « Littérature française contemporaine », la plus singulière a'est peut-être pas celle que nous allons signaler; mais elle mérite néanmoins de l'être.

Tome II. page 322 de ce livre, nous avons, à l'occasion du pseudonyme Justis \*\*\*, donné une Notice des ouvrages de M. Grandgagnage, couseiller à la Cour supérieure de Liége, et membre de l'Académie royale de Bruxelles, qui bien entendu nous a été prise, et bien entendu aussi sans nous citer; le plagiat est si patent, que l'on a copié jusqu'à une erreur de notre fait, qui ferme les trois dernières lignes! ces trois lignes attribuent au magistrat académicien un « Dictionnaire étymologique de la langue wallone », alors en coura de publication, qui est de son neveu, M. Ch. Grandgagnage. Nos bibliographes ent veuin mettre quelque chose du leur pour dissimuler leur plagiat. Ils ont sjouté une initiale de prénom où nous n'en avions pas mis, et par cette simple addition de leur fait, ent prounu M. Ch. Grandgagnage, un tout jeune homme, aux dignités de conseiller et d'académicien! Iui, qui n'a jamais écrit que son « Dictionnaire de la langue wallone », est devenu, par l'autorité de ces mestiums, l'auteur des ouvrages de son oncle ; alors ce dernier s'est trouvé effacé du monde magistral, du monde savant, et remplacé par son neveu!

dont il a été directeur pendant deux ans, en société avec M. le vicomte Walsh et le savant abbé Giaire; ouvrage pour lequel il a fait, en outre, un grand nombre d'articles, notamment de morale, d'histoire et de beauxarts. — Un lui doit aussi, en société avec M. Louis Huart, le plan, désignre dès le principe, de la « Galerie de la presse, de la littérature et des beauxarts » (1838 et ann. suiv., 3 vol. in-4), d'où il a promptement retiré son nom.

RAPHABL, nom artistique [SANZIO, d'Urbino], l'un des maîtres de la peinture. Voy. pour son œuvre • la France littéraire •, à Sanzio.

RAPHAEL, pseudonyme [BONNEAU].

Vertus et usages de l'Azoth. 1704, in-8.

[6303]

RAPHAEL (le P.) (nom de religion) de Luxembourg, prédicateur et gardien des Capucins de Langres.

Oraison sunèbre de Marie-Reine, baronne de Kesselstadt, douairière d'Elz. Nanci, 1719, in-4. [6384]

RAPHAEL (Jacques), pseudonyme.

I. Mansarde (la),—Impr. dans le t. VII du Salmigondis. [6305]

II. Portier (le) de Paris. — Impr. dans le t. VIII du Livre des Cent-et-Un (1832). [6306]

III. Soirées (les) dansantes. — Ibid., t. XIII (1833). [6307]

RAPHABL DE JÉSUS (Fr.), nom de religion.

Castrioto Lusitano, ou Historia da guerra entre o Brazil e a Hollanda, durante os annos de 1624 à 1654, terminada pela gloria restauração de Pernambuco e das capitanias confinantes. Obra em que se deserevem os historicos feitos de illustre Joao Fernando Vieira. Nova edição. Pariz, Aillaud, 1844, in-8, avec un portrak et une lithographie, 9 fr. [6306]

RAPP (le général), aide-de-camp de Napoléon, auteur supperé [BULOZ, frère du directeur de la « Revue des Deux-Mondes »].

Mémoires du —, écrits par lui-même et publiés par sa famille-Paris, Bossange frères, 1823, in·8, 7 fr. [6309]

On assure que beaucoup de notes ont été fournies par le général Belliard et d'autres amis du général.

Ce volume forme le premier d'une collection intitulée : Elmoires des contemporains, pour servir à l'histoire de la Bépublique et de l'Empire, collection qui n'a pas été poussée loin.

Les Mémoires du général Rapp ont eu une seconde édition dans la même année.

RASIEL DE SELVA (Hercule), pseudon. [QUESNEL, de Dieppe]. Histoire de l'admirable dom Inigo de Guipuscoa, chevalier de la Vierge et fondateur de la monarchie des Inighistes (Jésuites); (publiée par Charles Le Vier). La Haye, V° Le Vier, 1736, 2 vol. pet. in-8, grav. — Nouv. édition, augmentée de l'Anti-Coton (par César de Plaix), et de l'Histoire critique de ce fameux ouvrage (par Prosper Marchand). La Haye, V° de Charles Le Vier, 1738 (1). — Autre édition. (Paris, Barrois), 1758, 2 vol. in-12 (2). [6310]

Nous avons cherché un jugement sur cette curieuse et piquante histoire dans plus de 20 journaux français et dans d'autres ouvrages, mais bien inutilement; on n'y trouve pas même une simple annonce ou citation. Les jésuites alors teut puissants sur les censeurs, et redoutant le tort que ce livre pouvait leur faire, auront employé tous les moyens pour en dérober la connaissance au public. Ce n'est donc que dans des journaux étrangers que nous avons rencontré ce que nous cherchions. Voici ce qu'ils en disent : « Ce livre est plein de recherches et d'anecdotes curieuses, il est écrit d'une manière à se faire lire; peut être n'y a-t-il rien de neuf, il n'en sera pas moins goûté ». (Journal littéraire. La Haye, Johnson et Van Duren, tom. 24, 1 re partie, 1757, pag. 189.) (3).

- On n'avait qu'ébauché les traits du monarque des Inighistes, et il fallait qu'une main habile et délicate rassemblat ces différentes couleurs • pour en composer un tableau capable d'instruire et de réjouir la vue
- « tout ensemble... L'auteur s'est invariablement attaché à la vérité... J'a-
- voue qu'il règne une ironie assez marquée dans cette histoire, mais
  cette ironie est plus sérieuse qu'on ne croirait... Notre historien n'a
- pas moins prétendu instruire que plaire (Bibliothèque française, ou Histoire littéraire de la France. Amsterdam, J.-Fr. Bernard, tom. 26, 1 part., 1733, pag. 66-89; 2 part., pag. 323-342.) (4).
- L'heureux succès qu'a eu la première édition de cette histoire en fait
   d'autant plus espérer un pareil pour la seconde, que l'Anti-Coton y est
   accompagné de remarques curieuses ». (Nouvelle Bibliothèque, ou Histeire littéraire des principaux écrits qui se publient. La Haye, tom. 1er,
   accompagné de remarques curieuses ». (Nouvelle Bibliothèque, ou Histeire littéraire des principaux écrits qui se publient. La Haye, tom. 1er,
   accompagné de remarques curieuses ». (Nouvelle Bibliothèque, ou Histeire littéraire des principaux écrits qui se publient. La Haye, tom. 1er,
- Le public a fait tant d'accueil à l'Histoire de D. Inigo, dont nous anon• cons une secoude édition, qu'il n'est plus nécessaire de travailler à ré• pandre la réputation de ce curieux ouvrage. L'auteur a ajouté à cette

<sup>(1)</sup> Catalogue de la Bibliothèque du Roi, H, 2882, 2-3.

<sup>(2)</sup> Catalogue de la Bibliothèque de l'Arsenal, 13801, A \* bis. C'est l'édition que possède l'auteur de cet article.

<sup>(3)</sup> Catalogue de la Bibliothèque de l'Arsenal, nº 11267.

<sup>(</sup>a) Ibid. no 11271, A. (5) Ibid. no 18743 \*

- « nouvelle édition une des pièces du dernier siècle qui sont le mieux con-
- « naître l'esprit et les attentats de la société inighienne : c'est l'Anti-
- « Coton, auquel il a joint en même temps une dissertation historique et
- « critique pleine de recherches nouvelles et savantes sur ce fameux
- écrit. (Bibliothèque raisonnée des savants de l'Europe. Amsterdam, 4• trim., 1738, tom. 21, 2• part., pag. 384-401.) (1).

Aussi la congrégation de l'Index, amie des jésuites, a-t-elle condamné cette histoire le 26 juillet 1759. (Cat. des livres mis à l'Index. Paris, Beaucé-Rusand, 1825, in-8, pag. 154.) (2).

Enfin, les enfants d'Ignace plus prépondérants et plus rancuneux que jamais depuis la restauration, ne manquèrent pas de faire saisir le Précis de l'histoire générale des jésuites depuis la fondation de leur ordre, le 7 septembre 1540, jusqu'en 1826, por A.-J.-B. (Bouvet de Cressé). Paris, Aimè Payen, 1826, 2 vol. in-18, (3) dans lequel plusieurs passages de l'histoire d'inigo avaient été insérés. Mais le tribunal de police correctionnelle de la Seine, par son jugement du 22 août 1826, rendu après des débats à huis-clos (V. « le Moniteur » du 23), a renvoyé l'auteur de la plainte, et lui a donné acte de son offre de faire un carton pour le seul passage incriminé (Voy. la note pag. 57-60 du tom. 1er du Précis). C'est l'épisode du Mahométan qui ne voulait pas croîre à la virginité de la mère de Jésus-Christ). (Voy. liv. l., chap. XVI, § 3-6, et la note pag. 34-37 de l'Histoire d'Inigo, édit. de 1738).

Dans l'extrait du jugement précité, inséré dans « la Bibliographie de la France » du 16 septembre 1826, l'Histoire d'Inigo est attribuée à un auteur nommé de Salles. Ayant fait observer à M. Beuchot que Barbier l'attribuait à Quesnel, de Dieppe, ce savant bibliographe nous répondit qu'il s'était borné à copier ce jugement, mais qu'il n'en garantissait nullement les citations, et nonobstant qu'il fallalt s'en rapporter à Barbier.

Nous croyons avoir découvert dernièrement ce qui a pu causer cette erreur, que n'ont reproduite ni « le Moniteur » ni la « Gazette des Tribunaux » des 18 et 25 août 1826.

Le Biographe d'Inigo en racontant liv. II, chap. XXVI-XXVII, § 1, que son héros fut condamné au fouet par le principal du collège de Sainte-Barbe, nous apprend, chap. XXVI, § 4, que cette punition s'infligeait dans une salle, en présence du collège assemblé au son de la cloche, et avait, pour cette raison, reçu le nom de la Salle; ces derniers mots sont soulignés dans le texte original. Or, M. Bouvet, en insérant ce passage, sous la forme d'une note au bas de la pag. 49 du tom. 1er de son Précis, en a commencé la première ligne par ces mêmes mots, qui, n'ayant absolument rien à faire en cet endroit, ont probablement été pris par les scribes du parquet pour le nom de l'historien d'inigo. C'est encore une fois le Piré transformé en homme (1834).

<sup>(1)</sup> Catalogue de la Bibliothèque de l'Arsenal, nº 18785. \*

<sup>(2)</sup> Catalogue de la Bibliothèque de la Ville, nº 3523.

<sup>(3)</sup> Catalogue de la Bibliothèque royale.

LE), pseudos [Auguste VITU], auteur d'articles de ittéraire dans le journal-pamphlet intitulé «la Silhouette ». Supercheries littéraires dévoilées, ou Galerie des auteurs es, supposés, déguisés, plagiaires, et des éditeurs infidèles frature française pendant les quatre derniers siècles; par érard, auteur de « la France littéraire ». Tome 1 «, 1848.

dans « la Silhouette », nº du 30 janvier 1848.

ique exercée consciencieusement par des juges compétents. ble aux auteurs d'ouvrages d'art et d'intelligence : mais est l'expression d'une coterie intéressée, qui, de parti pris, user de tout ce qui n'émane pas d'elle, la critique n'est plus inigrement systématique : le mieux qu'on ait à faire, c'est ler de ses ridicules arrêts au bon sens d'un public impartial. lre de sérieux d'aristarques comme ceux de la « Silhouette » ament MM. Bric-à-Brac, Feu Figaro, Nic. Flamel, N'im-, Patelin, Peregrinus, Le Rat, Séraphin, Turcaret (et mettons des meilleurs). Ces messieurs ont bien voulu s'ocnos Supercheries littéraires, et alors nous avons dû nous i être traité plus mal encore que tous ceux qui passaient ume acerbe de ces aristarques. Un livre qui avait pour but nasque de tant de juges si plaisants ne pouvait leur conssi ont-ils essayé de le tuer par un article dans lequel leurs aces en histoire littéraire sont loin d'être à la hauteur de leur astique. C'est M. Le Rat, rédacteur habituel de la partie qui s'est chargé de cette exécution. Comme en tête du des Supercheries nous avons donné à nos lecteurs les diptes-rendus qui en avaient été publiés jusqu'alors (1), ons reproduire ici; à l'occasion du pseudonyme dont nous ipons, une critique de notre livre, restée unique dans son relevant toutefois les erreurs en histoire littéraire qui y

M. Ach. Jubinal (dans le Voleur), Joel Cherbuliez (dans sa Revue livres nouveaux), le bar. F. de Reiffenberg (dans le Bulletin du belge), Pasc. Duprat (dans la Revue indépendante), Ad. Joanne stration). Depuis il en a paru trois autres. Ce sont ceux de : Grand (dans l'Artiste, de Lille, uº 7, 21 juillet 1850), Ilipp. Babou trie, 2 nov. 1850), Eliac. Carmoly (dans le Bulletin du bibliophile II, p. 157 et suiv., 1851).

ont été commises, laissant à M. Le Rat, de la « Silhouette », la reponsabilité de son étrange opinion, si opposée à celles qui out été émises sur notre livre; ce sera son châtiment.

Voici l'article en question :

M. Quérard est le bibliographe le plus distingué de notre temps. On les doit l'étonnant recueil intitulé la France littéraire, douze volumes compactes (1) qui contiennent la liste presque exacte des écrivains français avec l'indication de leurs ouvrages, édition par édition. C'est un mounment magnifique et presque sans exemple, tel que les Bénédictins enmêmes n'en ont pas accompli.

M. Quérard a voulu développer et compléter le célèbre ouvrage de Barbier sur les auteurs anonymes (2); il y a joint les pseudonymes, les pis-giaires et les ouvrages supposés. Cette tâche immense n'était pas faite pour effrayer le courageux auteur de la France littéraire.

Malheureusement, l'ouvrage dont le long intitulé est transcrit en tête du présent article, n'est pas digne de ses ainés, et comme nous renders pleine justice au savoir et aux mérites de M. Quérard, nous avons le dreit de nous montrer sévère.

Découvrir le véritable nom de tant d'écrivains qui ont cru devoir le céler ou le déguiser, rechercher les auteurs réels de tant d'ouvrages signés par des gens qui ne les avaient point écrits, c'était un travail à la fois pénible et délicat.

Lorsque ce genre spécial de bibliographie ne a'en prend qu'aux auteurs morts, il rend d'utiles services à l'histoire littéraire et n'offre pas d'inconvénients sérieux. Mais si les auteurs vivants sont l'objet de cette recherche, une foule d'intérêts sont en jeu; des existences honorables et paisibles peuvent être compromises, et le bibliographe ne doit procéder qu'avec une circonspection extrême et ne se prononcer qu'en parfaite connaissance de cause, sous peine de devenir pamphiétaire et calumniateur.

Nous en sommes bien fâchés pour M. Quérard, mais son livre des Supercheries littéraires ne se soustrait pas entièrement à ces deux inculpations graves (3).

M. Quérard est bibliographe, mais il n'est pas bibliophile. La littérature

<sup>(1)</sup> Lisez dix volumes.

<sup>(4)</sup> Erreur qui ferait supposer que M. Le Rat n'a même pas attentivement lu le titre du livre qu'il a critiqué; car les Supercheries ne traitent nullement des ouvrages anonymes. C'est le sujet d'une autre publication très distincte, dont le critique n'avait point à s'occuper, d'un Dictionnaire des ouvrages palyonymes et anonymes de la littérature française, 1700 à 1845.

<sup>(5)</sup> Comment se sait-il que parmi tous les écrivains cités, si chatouilleux dans leur amour-propre, un seul ait porté plainte contre une assertion des Supercheries, plainte dont il a eu le bon esprit de se désister quinze mois après, en payant les frais judiciaires!

et les littérateurs paraissent lui inspirer une répulsion profonde, et je crois bien que parmi tant de genres divers, le roman, le drame, l'histoire, le conte, la tragédie, la comédie et le vaudeville, M. Quérard n'en estime qu'un seul : la bibliographle.

Cependant, si les livres sont utiles, ceux qui les font ont plus de mérite que ceux qui les comptent, et si, d'aventure, il était prouvé que les livres ne servissent à rien, on ne comprendrait pas à quoi servent les bibliographes.

M. Quérard ne se contente pas d'attribuer assex légèrement tel ouvrage à tel auteur qui ne l'a point signé; il va jusqu'à révéler le nom véritable, en qu'il croit tel, de personnes connues dans le monde sous un nom différent; il déverse ainsi sur elles le ridicule à pleines mains, et fournit des armes à toutes les médisances, à toutes les diffamations.

Pour se disculper de ces reproches, M. Quérard ne manquera pas de se rejeter sur le pur amour de la bibliographie; mais alors il fallait écarter avec soin tout ce qui ressemble à de la passion, à un dénigrement systématique, et notre bibliographe vomit l'injure à chaque ligne (1).

Il range, sans hésiter, parmi les auteurs coupables de supercherie, M. da Mersan, parce qu'il ne signe pas Marion du Mersan tout au long (2); et il appelle M. Léon d'Aurevilly un auteur déguisé, parce qu'il n'a pas mis sar ses ouvrages: Par Léon-Louis-Frédéric Barbey d'Aurevilly. Voilà deux preuves de niaiserie (3).

Page 92, M. Quérard déclare que le baron de Bazancourt s'appelle Victor Bonon; mais dans ces errata, le bibliographe imprudent est obligé de dé

<sup>(1)</sup> C'est une calomnie que cette assertion, car le critique n'eût pas manqué de citer quelques exemples à l'appui s'il avait pu en trouver.

<sup>(3)</sup> Du Mersan est une superfétation nominale aussi illégale que tant d'autres que nous avons citées dans le cours de notre livre. Le véritable nom de ce savant et homme d'esprit était Мавюя.

<sup>(3)</sup> Si notre critique avait lu notre livre, il eût trouvé, page cxivj de notre Introduction cette phrase : « Nous n'avons voulu qu'aplanir les difficultés qu'en a créées pour la future histoire littéraire de la France, venir en aide aux Saumaises futurs ». Qu'y a-t-il de niais en dressant des arbres généalogiques des familles littéraires de notre pays? Comment y parviendrions-nous si nous ne suivions strictement le plan que la raison nous a tracé? Notre critique saitil seulement que parmi les hommes remarquables du XVIIIe siècle il y a eu des frères qui ont écrit sous d'autres noms que celui de leur souche? Exemples: Condillac et Mably, dont le nom de famille était Bonnot; les comtes d'Argental et Pont-de-Veyle, dont le nom était FERRIOL; dans ce siècle-ci nous citérons M. de Montlosier, qui avalt un frère ainé connu sous le nom de chevalier de Beauregard, et celui-ci un neveu qui s'appelait Reynaud des Monts, mais ayant tous trois un nom d'origine commune, REYNAUD; MM. Alex. Boniface et B. Saintine, deux Bontracz; Amédée de Césena et Sébastien Rhéal, deux autres frères dont le véritable nom de famille est Gayer, et tant d'autres que pous pourrions etter. Est-il étonnant alors que nous ayons qualifié le nom de

ciarer que le baron de Bazancourt est un nom véritable, et qu'il faut considérer sa petite médisance comme nulle. — Preuve de légèreté (1). Le livre manque de méthode (2). La plupart du temps c'est une simple nomenclature; mais s'il s'agit d'un auteur célèbre, M. Quérard épanche sa bile, et l'appelle pillard, voleur, faussaire, etc. (3). Les articles importants ne dépassent pas un demi-feuillet de petit-texte, et leur les-gueur moyenne est de quelques lignes seulement. Mais l'article Busses se fait pas moins de dix feuilles d'impression, grâce aux volumineures distribes du bibliophile contre l'auteur de Monte-Cristo. Nous ne sommes ses

suspects de partialité en faveur de M. Dumas, et M. Quérard l'atteste suffisamment, puisqu'il nous fait l'honneur de nous citer une douzaine de

Léon d'Aurevilly de nom déguisé, puisqu'il a un frère qui écrit et qui signe Barbey d'Aurevilly? N'en déplaise à notre critique, la bibliographie prête pes à l'humour; elle est plus sérieuse que les articles de « la Silhopette », aessi se donne-t-elle jamais de crocs-en-jambe à la vérité. Et c'est la vraisemblablement ce qu'il nomme des niaiseries.

- (1) Méchanceté ou étourderie, c'est le caractère de cette critique. Car su bas de la page 92 que cite M. Le Rat, nous donnons nous-même une note qui relève une erreur qui provenait du fait d'un de nos collaborateurs. Tant de conscience n'est même pas à l'abri du sarcasme du Rat en question. Il ne reconnaît point que Fictor Bonon ait été le pseudonyme adopté par M. le barse de Bazancourt pour ses articles de théâtre dans « le Messager », c'eût été alors nous rendre quasi justice, mais nous n'avions pas à en attendre du Rat de » la Silhouette ».
- (2) Ainsi que nous l'avons dit précédemment, le parti était pris d'avance de tuer notre livre quand même, et tout alors devait être trouvé détestable. Le livre manque de plan! Que c'est donc blen là le ton tranchant de ces écrivaiss d'imagination faisant ou jugeant de l'histoire littéraire en aveugles! Et qualle autre méthode que celle alphabétique pouvait convenir à notre livre, à moiss que ce ne fût la méthode chronologique? Cette dernière n'est point commede pour un livre de recherches, aussi avons-nous dû y renoncer. Du reste, notre Introduction ne présente-t-elle pas une histoire naturelle des supercheries innocentes et coupables de nos littérateurs, et de leurs nombreuses variétés, ainsi que l'a fait M. Pierre Grand dans le compte-rendu qu'il a donné de notre livre à « l'Artiste », de Lille. Cela ne fait rien : nos Supercheries devaient manquer de méthode au point de vue de M. Le Rat.
- (3) Que de fiel de versé dans un si court article. Nous laissons à nos lecteurs à juger du degré de crédit que mérite cette assertion. Si les épithètes de pillard, de voleur, de faussaire, etc., ont été quelquefois employées par nous, à juste titre, cela n'a jamais été à l'égard des écrivains vivants, quoique plus d'un les méritament : M. Le Rat le sait aussi bien que nous. Aujourd'hail la politesse veut que l'on couvre d'un manteau les actes honteux des littérateurs. Nous avons comme jadis des corsaires et des voleurs littéraires, mais en qualifications sont tombées en désuétude; on les appelle maintenant des conquerants.

sois à l'appui de ses invectives; mais la critique, l'injure même, ont leurs limites, et c'est en vérité se jouer de la crédulité publique que d'affirmer que M. Dumas n'a fait que Henri III et Christine (1). Selon M. Quérard, Antony serait de M. Souvestre; Monte-Cristo serait de M. Fiorentimo, et ainsi de suite. On ne voit pas alors pourquoi M. Dumas compte tant de succès et M. Souvestre tant de chutes, et pourquoi M. Florentino, au lieu d'utiliser son beau talent de romancier, s'amuse à faire le compte-rendu des théâtres lyriques dans le Corsaire.

M. Quérard attribue à M. P. Christian l'ouvrage intitulé: Paris historique, publié en 1836, sous le nom de Charles Nodier. Nous affirmons ici à M. Quérard, et sous la foi de notre attestation personnelle, que Paris Mistorique est réellement de M. Charles Nodier. L'auteur de cet article a eu en sa possession le manuscrit de cet ouvrage écrit de la main du célèbre conteur. M. Charles Nodier est mort avant la fin de la publication, et l'éditeur, dans un intérêt de spéculation légitime, l'a fait continuer par son neveu, M. Christian. M. Quérard est donc mal informé (2).

On voit quelle est à nos yeux la valeur réelle des Supercheries littéraires. Nous n'avons voulu critiquer ce livre que par des faits. Si M. Quérard le désire, nous lui en signalerons bien d'autres tout aussi graves.

Et pour finir par rire un peu, ce grave bibliographe n'affirme-t-il pas dans sa préface que M. Eugène Baresta est décoré?

Mais quoi! M. Bareste n'avait aucun titre à figurer dans la galerie des autours plagiaires, et M. Quérard s'en est vengé par cette maligue assertion (3).

C'est une plaisanterie de bibliographe ; mais elle ne manque pas de sel.

<sup>(1)</sup> Pour étudier avec profit l'histoire théâtrale de notre époque, il n'y a pas de sources plus sûres que les catalogues des agents dramatiques. C'est là que l'on apprend quels sont les auteurs qui ont eu part à la composition d'une pièce représentée et imprimée sous le nom d'un seul, et la part de bénéfice qui revient à chacun. Si M. Le Rat avait pris la pelne de consulter ces catalogues, il eût su à quoi s'en tenir sur les productions dramatiques de M. A. Dumas, ce qui ne l'eût pas empêché, vraisemblablement, de nous accuser de nous jouer de la crédulité publique, car sa tâche était de dénigrer notre livre d'un bout à l'autre.

<sup>(2)</sup> L'attestation personnelle de notre critique aurait un certain poids près de nous, si deux raisons ne nous obligeaient à la rejeter. Et d'abord n'est-il pas connu de tout le monde que M. A. Dumas a recopié les manuscrits des écrivains qui travaillaient pour lui, parce que l'écriture de M. A. Dumas était près des libraires une preuve d'authenticité du manuscrit offert? Pourquoi Ch. Nodier n'aurait-il pas employé ce moyen? Ensuite si M. Le Rat avait la notre livre, il eût trouvé, t. Ist, p. 142, que le véritable nom de M. Christian est Prrois; qu'il n'est point le neveu de Ch. Nodier, mais celui d'un grand libraire éditeur de Paris, lequel portait ce nom (Pitois-Levrault), qui n'avait point de parenté avec Ch. Nodier.

<sup>(3)</sup> Cette dernière remarque prouve la faiblesse des connaissances de notre

On conçoit que quand on a le malheur d'écrire des articles de ce genre, susceptibles d'être déférés aux tribunaux, on ait besoin de se servir d'un masque. Quant à nous, il nous suffit de reproduire celui qui nous concerne, afin que l'on sache bien, une fois de plus, le degré de confiance que l'on doit accorder aux appréciations de tous ces pamphlets appelés petits journaux : haine, ignorance et mauvaise foi, ainsi que nous venons de le démontrer, voilà l'esprit qui préside à leur rédaction.

Nous n'avons point interjeté appel de cet inique jugement; mais un de nos lecteurs, un étranger, qui en remontrerait à notre critique en fait d'histoire littéraire de la France, a cru devoir prendre notre défense contre la brutale attaque de M. Le Rat, et nous reproduisons ici ses observations.

critique en histoire littéraire. Quoi M. Bareste n'avait aucun titre à agurer dans notre galerie? M. Le Rat serait donc assez crédule pour considérer ce dernier écrivain comme traducteur d'Homère? Autant que républicain de la veille! Nous avons entre les mains une lettre du véritable traducteur d'Homère, laquelle se termine ainsi : « Du reste, je dois dire pour la justification de . M. Eug. Bareste, que jamais devant moi il ne s'est vanté de savoir le grec .. Signé: Ferd. Wolfr. Nous avons entre les mains une seconde lettre qui établit que M. Eug. Bareste travaillait en 1864 en faveur des jésultes, et qu'à cette époque il a publié un livre intitulé: La vérité sur les Jésuites et sur leur doctrine. Réfutation des écrits de MM. Michelet, Quinet, Libri, Dupin, Lacreselle, Alloury et des articles du Journal des Débats, du National, de la Bevue des Deux Mondes et du Courrier français, Paris, 1844, in-18 de 211 pag. Le revers de la couverture de ce volume promettait trois autres ouvrages du même auteur en saveur de cet ordre. Cette publication sut saite pen après le rappei de la mission scientifique que M. Eug. Bareste avait sollicitée du gouvernement de Louis-Philippe; ce qui n'a pas empêché M. Bareste d'être en mesure de sonder des le 24 sévrier le journal . la République . Et M. Le Rat dit que M. Eng. Bareste n'avait aucun titre à figurer dans notre livre! Quant à la décoration, si le prétendu traducteur d'Homère ne l'a pas obtenue, ce n'est pas faute de l'avoir beaucoup demandée (renvoyé aux cartons du ministère de l'Instruction publique). M. Eug. Bareste aurait pu raconter à M. Le Rat. que. recommandé par M. Cuviller-Fleury à M. le duc d'Aumale, qui avait déjà chtenu pour M. Bareste une mission scientifique aux appointements de aco fr. par mois, M. le due d'Aumale, disons-nous, se présenta de sa personne à M. de Salvandy, alors ministre de l'instruction, pour le prier de décorer enfin le meilleur traducteur d'Homère; que l'ordonnance sut écrite, mais M. de Salvandy, ayant appris que la traduction était due à M. Woiff, ne voulnt pas signer cette ordonnance. M. Eug. Bareste n'en avait déjà pas moins obtenu de M. Villemain une indemnité de 1,000 fr. pour cette même traduction.

M. Jacquot avait déjà un pseudonyme, celui d'Eugène de Mirecourt, et les Supercheries littéraires de M. Quérard l'ont dévoilé (t. I, 1846-1847, p. 417). Mais pour donner encore plus d'ouvrage et de besogne à l'infatigable bibliographe, M. Jacquot a pris un nouveau pseudonyme, celui de : Le Rat (1). C'est ainsi qu'il a signé le feuilleton de la Silhouette du 30 janvier 1848 (p. 3-6), dans lequel îl rend compte du premier volume des Superchries littéraires dévoitées. Le procédé ne manque pas de sel ni de malice, car c'est sous un nouveau déguisement que le critique parle d'un ouvrage qui a pour objet de dévoiter les déguisements; mais en même temps il impose au bibliographe une nouvelle tâche, un surcrott de besogne, car M. Quérard sera obligé, à sa prochaine lettre R, de donner place à un nouvel article, auquel il ne songealt guère avant l'apparition de ce feuilleton dans le journal la Sithouette.

Ce feuilleton est mélé d'éloges et de critique; mais le blâme n'est pas tout-à-fait juste, et peu de lecteurs seront de l'avis du Rat, qui prétend que M. Quérard « vomit, dans son ouvrage, l'injure à chaque ligne ». Dévoiler un auteur déguisé, faire connaître le nom d'un anonyme, appeler un chat un chat, c'est peut-être donner lieu au désappointement et au déplaisir d'un grand nombre de faiseurs et d'imposteurs littéraires, mais certes cela n'est pas vomir l'injure comme le prétend le Rat, qui s'est blotti dans la Silhouette.

Le début de l'article est plus équitable et se trouve en contradiction manifeste avec le milieu et la fin, car M. Quérard ne peut pas être en même temps, comme le prétend le Rai de la Silhouette, un mauvais bibliographe et un bibliographe distingué. M. Quérard (dit la Silhouette, en commençant) est le bibliographe le plus distingué de notre temps. On lui doit l'étonnant recueil intitulé: la France littéraire, douze volumes compactes (lisez dix, puisque la Silhouette aime l'exactitude et la recommande à M. Quérard), qui contiennent la liste presque exacte des écrivains français avec l'indication de leurs ouvrages, édition par édition.

• C'est un monument magnifique et presque sans exemple, tels que les Bénédictins cux-mêmes n'en ont pas accompli. Malheureusement l'ouvrage dont le long intitulé est transcrit en tête du présent article, n'est pas digne de ses ainés ».

Nous ferons observer à la Silhouette que la France littéraire et les Su-

<sup>(1)</sup> Si nous n'avons pas été induit en erreur, par le renseignement donné à un tiers par M. Fau, alors propriétaire de « la Silhouette », dont nous aurons occasion de parier plus bas, ce n'est point M. Eug. Jacquot qui est l'auteur de cette diatribe, mais M. Auguste Vivu, né à Meudon, le 7 octobre 1823, qui a débuté dans les lettres par de petits articles dans plusieurs petits journaux; auteur, en société, de plusieurs petites pièces de théâtre jouées sur des scènes infancs, telles que le Gymnase enfantin, le théâtre Beaumarchais, et celui du Luxembourg, dit vulgairement de Bobino; en société aussi des Physiologies de la Polka et du Bal Mabile, aujourd'hui l'un des membres du burcau de la Société des gens de lettres.

percheries sont deux ouvrages tout-à-fait distincts, d'un genre et d'un but tout-à-fait différents; il ne fallait donc pas les confondre l'un avec l'autre.

Quant au reproche d'inexactitude que le Rat fait au nouvel ouvrage de M. Quérard, la réplique et la justification viendront probablement, de la part du bibliographe, dans les volumes suivants des Supercheries, à la lettre de l'alphabet, à laquelle appartient ce pseudonyme.

Anonymes et Pseudonymes français, par un bibliophile russe; Bruxelles, 1848, in-8, p. 11.

Il ne nous reste qu'à rappeler un fait qui prouvera le peu d'homogénéité qui existe dans l'esprit de critique des petits journaux de l'espèce de « la Silhouette », c'est que M. Fau, propriétaire de ce journal, homme qui se respecte plus que ses rédacteurs ordinaires, avait quelques mois auparavant fait une réclame à l'occasion de nes Supercheries, où il déclarait que « ce livre était le seul propre à faire connaître exactement notre littérature actuelle ». Laquelle des deux opinions de M. Fau ou de M. Le Rat est la consciencieuse?

RAT CALOTIN (UN), pseudonyme.

Lettre d'—, à Citron Barbet, au sujet de l'Histoire des Chats, per M. de Montgrif (Moncrif). Ratopolis, Maturin Lunard, 1727, in-12 de 30 pages. [6811]

RATAPOIL (le colonel), jacobin de 1848, pseud. [Victor BOUTON]. Lettre à M. Cormenin, jacobin de 1830. Paris, Garnier frères; Martinon; Ledoyen et Giret, 1851, in-16, 50 c. [6812]

RATON, ancien chanoine, pseudonyme [J.-M.-M. REDARES, de Saint-Remy].

Traité raisonné sur l'éducation du chat domestique, précédé de son histoire philosophique et politique, et suivi du traitement de ses maladies. Paris, Bourayne, 1835, in-12 de 114 pages, 1 fr. 50 c.

[6313]

RATON DE SAINTE-BARBE, pseudonyme [J.-D.-V. AUBURTIN de Sainte-Barbe].

Bertrands (les) à Paris, ou les Marrons tirés du feu. (Dialogne en vers). Metz, Juge, 1832, in-8 de 16 pages. [6314]

RATONDIS-DE-BISCARAS, pseudonyme.

Agonie, mort et enterrement de son excellence M. Guizot, ministre des affaires étrangères. l'aris, Ballay alné, 1846, in-12 de 32 pages. [6315]

RAUCOURT (M<sup>11</sup>), célèbre tragédienne, pseudonyme [Françoise-Antoinctte-Marie SAUCEROTTE, de Nanci].

Henriette, drame en trois actes. Paris, Saugrain, 1782, in-8.

[6316]

Si l'en en croit La Harpe et Grimm, cette pièce serait de Durosoy ou de Monvel.

RAURACUS, auteur supposé [le chevalier Jacques-Ignace DE LA TOCCHE-LOISI].

Avis salutaires d'un philosophe chrétien, traduit du latin de—, (composé en français par le chev. de La Touche). Paris, Prault, 1740, in-12; 1741, pet. in-12. [6317]

RAVANNE (le chevalier de), anagramme [de VARENNE].

Mémoires du—, page de son altesse le duc d'Orléans, et mousquetaire. Liége, 1740, 2 tomes en 3 vol.;—Londres (Paris), 1751, 3 vol.;—Paris, Léopold Collin, 1807, 6 vol. in-12. [6318]

On n'a point connu jusqu'à ce jour l'auteur de ces Mémoires; mais c'est faute d'avoir lu avec attention les journaux littéraires du temps où l'auteur a vécu. On voit en effet dans la Critique désintéressée des journaux littéraires (par Bruys), La Haye, 1730, t. I, p. 232: « Autre nouvelle fort intéressante. M. du Varinne, dont le savoir et le mérite sont fort conaus, travaille à une traduction française d'un ouvrage latin qui s'imprime en Allemagne, et qu'on appelle Bible physique. Le traducteur m'a luimème assuré qu'on y trouve, entre autres choses curieuses, une espèce de dissertation sur les morpions, et que tout l'ouvrage serait compris en 10 vol. in-fol. » Sans doute Bruys a voulu citer la Physique sacrée, écrite en latin par Scheuchser, et dont la traduction française parut à Amsterdam en 1732, 8 vol. in-fol.

Le chevalier de Ravanne parle souvent, dans le troisième volume de ses Mémoires, de cette traduction de la Physique sacrée. Voyez l'édition de 1751, pages 178, 184 et 231. Le nom de Ravanne n'est donc presque que l'anagrame du nom de l'auteur. Il avoue, à la page 234, qu'il était accoutamé au travail, mais que son nom n'avait paru à la tête d'aucun ouvrage. Peut-être doit-on lui attribuer encore d'autres écrits.

Dans le tome 2, p. 1, du Catalogue des livres de Jean Néaulme, La Haye, 1763, 5 vol. in-8, on assure que le chevalier de Bavanne était un nommé PAVAN, qui se disait page, et qui avait été mousquetaire. A.-A. B.—a.

RAVENSTEIN (M. Adèle de), pseudonyme [M. la baronne Adèle de REIZET].

Émérance, ou Chronique du temps de Charles Martel. Chartres, Garnier, 1847, in-8 de 160 pages. [6319]

C'était un feuilleton assez long qui paraissait dans le . Journal de Char-

tres ». Le propriétaire de ce journal, M. Garnier, s'est servi de la composition pour en faire un tirage à part à 400.

RAVION DE VARENNES, pseudonyme [le P. Michel CHAILLOU, génovéfain].

Difficultés sur l'explication d'un passage d'Ausone, fournies par le R. P. Oudin, proposées à lui-même par—, extraites dans les Pièces fugitives recueillies par l'abbé Archimbaud. Paris, 1717, t. II, p. 70, et insérées en entier dans le Journal des Savants, édit. de Hollande, février 1718, p. 197. [6320]

L'explication du P. Oudin avait paru dans les Mémoires de Trévoux, mars 1714. On la retrouve dans le Journal des savants, édit. de Hollande, mai 1715. Le même journal contient la réponse du P. Oudin à Ravion de Varennes. Février, 1718, p. 205. Elle est tirée des Mémoires de Trévoux, juillet 1717; ces pièces sont indiquées d'une manière incomplète dans la Notitia litteraria de Ausonio, en tête de l'édition d'Ausone, Biponti, 1783, in-8.

C'est le catal. mss. de l'abbé Goujet qui m'a fait connaître le véritable nom de Ravion de Varennes. Goujet l'ignorait sans doute en 1742, lorsqu'il publia l'article d'Ausone dans le 6° vol. de la Bibliothèque française.

A.-A. B-a.

RAYMOND (Denys), pseudonyme [Noël de LA LANE].

Eclaircissement du sait et du sens de Jansénius. 1660, 1662, 4 vol. in-12. [6321]

On croit que Claude GIBARD, licencié de Sorbonne, a aidé de La Lanc dans cet ouvrage.

RAYMOND (Élie), pseudonyme [Élie BERTHET].

Veilleuse (la). Romans. Paris, Labot et Lelong, 1835, in-8, avec une vignette, 7 fr. 50 c. [6322]

Premier ouvrage de l'auteur.

Ce volume qui n'a que 362 pages, y compris la table, n'en renferme pes moins huit nouvelles, c'est assez dire qu'elles ont peu d'étendue. Ces nouvelles sont : 1° le Noyé; 3° Encore un artiste; 2° un Héritier; 4° une Soirée dans les Ruines; 5° Marietta; 6° l'Hydrophobe; 7° le Réfugié; 8° Aventures en voyage.

RAYMOND (Jean), pseudonyme [Amédée LATOUR, D.-M.), asteur de spirituels articles et seuilletons dans « la Lancette, gazette des Hôpitaux ».

RAYMOND, nom commun à deux auteurs dramatiques : MM. Deslandes et Provost.

-RAYNAL (l'abbé Thomas-Guillaume-François).

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. Amsterdam, 1770, 4 vol. in-8. [6323]

Ce livre célèbre qui porte le nom de Raynal est loin d'être entièrement de lui.

On assure que, pour la partie philosophique, Raynal a été aidé par DI-DEROT, PECHMÉJA et d'HOLBACH, et pour celle du commerce, par PAULZE fermier général.

Madame de Vandeufl, la fille de Diderot, possédait un exemplaire de la première édition de « l'Histoire philosophique », où tous les passages que Raynal emprunta à la plume éloquente de son ami sont minutieusement indiqués. Qui ne sait aujourd'hui, dit Grimm, dans sa Correspondance, que près d'un tiers de cet ouvrage appartient à Diderot. Pechémja réclamait, sans bruit, sa bonne part de l'ouvrage de Raynal, et notamment des pages éloquentes sur la traite des noirs.

J. DUTASTA, armateur de Bordeaux, a communiqué à l'abbé Raynal de si importantes recherches sur le commerce et les mœurs de l'Inde, que cet abbé se proposait de dédier son ouvrage à l'homme qui avait tant contribué à en augmenter le mérite.

Le comte d'Ananda et le comte de Souza ont fourni des Mémoires intéressants pour les colonies d'Espagne et de Portugal.

Mais celui qui a eu le plus de part à son Histoire philosophique, est l'abbé Martin, ex-jésuite, mort à Saint-Germain-en-Laye en l'an VII. Cet abbé Martin est l'auteur du Discours prononcé par Robespierre, le jour de la fête de l'Étre suprême.

DELEVRE a rédigé le XIXº livre de cette histoire; il forme la moitié du septième volume de l'édition de 1774, et le dixième de l'édition en dix volumes; il a pour titre particulier: Tableau de l'Europe, etc.

Barb.

Ce volume a été réimprimé plusieurs fois séparément.

Cette Histoire a été souvent réimprimée à l'étranger, avec des additions considérables, fournies par l'abbé Raynal, et nous citerons, entre autres, les éditions suivantes :

Amsterdam, 1770, 6 vol. in-8.

Genève, 1770, 7 vol. in-8.

Amsterdam, 1772-74, 7 vol. in-12.

La Haye, Gosse, 1774, 6 vol. in-8.

Genève, 1735, 3 vol. in-4.

La Haye, 1775, 6 vol. in-8. Les libraires de La Haye firent imprimer, en 1781, un Supplément en 4 vol. pour compléter leurs éditions.

Maestricht, 1775, 6 vol. in-8.

Dans ces réimpressions, Raynal ne se borna point à reproduire les morceaux qui avaient été composés pour son livre : il y inséra des pages entières d'ouvrages connus, sans qu'aucune indication désignat ces passages comme des citations. Un ouvrage fait par tant de mains ne pouvait être

qu'un mauvais livre. Pour se convaincre que les amis de Raynal eux-mêmes en avaient cette opinion, il suffit de lire les critiques bien motivées qu'ils en ont faites, soit dans les Mémoires qu'ils ont laissés, soit dans les correspondances imprimées après leur mort. Voyez, entre autres, une Lettre de Voltaire à Condorcet, dans laquelle il appelle l'Histoire philosophique du réchauffé avec de la déclamation »; la Manière d'écrire l'Histoire, par l'abbé Mably; la Correspondance de Grimm, aux années 1772 et 1781; enfin une Lettre très curieuse de Turgot, imprimée dans les Mémoires de Morcilet.

L'ouvrage de Raynal a été réfuté plusieurs fois. Nous connaissons :

Lettres indiennes, précédées de quelques pensées sur différents sujets de morale, de politique, pour servir de supplément et de correctifà l'Histoire des établissements, etc., de l'abbé Raynal » (par J.-B.-M.-L. LA RETNIE DE LA BRUYERE). Paris, Lottin le jeune (vers 1780), in-12.

Parmi les meilleures réfutations, on ne peut oublier de citer les « Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l'Amérique septentrionale, etc. », par un citoyen de Virginie (M. MAZZEY). Paris, 1788 on 1790, 4 vol. in-8.

— La même Histoire. Nonvelle édition, augmentée. Genève, Pellet, 1780, 5 vol. in-4, dont un de planches, 50 à 60 fr.; on 10 vol. in-8 et atlas in-4, 60 à 75 fr.; pap. fin, 90 à 108 fr.

Raynal a rembruni ses couleurs pour cette édition, et a hannéé des traits encore plus hardis que les précédents : il fit plus; il a inséré dess son euvrage des personnalités contre l'homme le plus puissent alors dans le royaume, après le roi (le comte de Maurepas); encore le philosophe fut il soupçonné de n'y avoir hasardé ces personnalités que pour servir une intrigue de cour. Cette nouvelle édition, du reste, offra quelques articles pleins d'intérêt, qui avaient été fournis à l'auteur sur les colonies anglaises, hollandaises, et sur la Chine, dans un voyage qu'il avait fait précédemment en Hollande et en Angleterre. Des documents sur les possessions espagnoles lui avaient été aussi communiqués par M. d'Aranda, ministre du roi d'Espagne.

Avant cette réimpression, Raynal avait fait faire à Paris, ches Storpe, une édition particulière de « l'Histoire philosophique », dont il ne fat tiré que trois exemplaires. Il en laissa un à l'imprimeur, garda le second, et envoya le troisième à Genève, pour y être imprime. Par ce moyes, il évita l'embarra« qu'aurait occasionne la correction des épreuves, a'il eut envoyé une copie manuscrite. (Lettre de Panckoucke aux président et électeurs de Paris, 4781, pag. 16.)

Pour prouver que Raynal ne fit, pour ainsi dire, que mettre son nem à « l'Histoire philosophique », nous rapporterons ici une anecdete curistuse consignée par Palissot dans ses Mémoires littéraires. Palissot renvoie à la préface de la 4° édition de « l'Homme moral », imprimé à Paria, en 1784, chez De Bure. « M. Lévesque, dit-il, auteur de cet ouvrage, y démontre qu'à l'exception de quelques légers changements de mots, des

pages entières de ce livre se trouvent dans « l'Histoire philosophique » (édition de 1780), sans que rien les annonce comme citations ».

Ce qui choque généralement dans cette Histoire philosophique, dit M. Du Rosoir, article Raynal de la ·Biographie universelle», ce sont ces déclamations furibondes, ou ces lubriques peintures de scènes voluptneuses qui viennent interrompre l'ordre des faits. Palissot appelle ces continuelles digressions un « placage appliqué sans art ». M. de Senancourt, dans son ouvrage intitulé: « Du gouvernement, des mœurs et des conditions en France », dans lequel on trouve un rapprochement assez piquant entre « l'Histoire philosophique » et le «Voyage du jeune Anacharsis », M. de Senancourt dit, à l'article gens de lettres, de ce livre: « On croit entendre, en lisant Raynal, un charlatan monté sur des tréteaux, et débitant à la multitude effarée des lieux communs contre le despotisme et la religion, qui a'ont rien de curieux que leur hardiesse ». M. Du Rosoir avoue, un peu plus loin, que, nonobstant ces taches, « l'Histoire philosophique » a eu plus de vingt éditions, et près de cinquante contrefaçons!

· L'Histoire philosophique » fut tolérée en France jusqu'en 1780 ; seulement. le 19 décembre 1779, un arrêt du Conseil avait défendu l'introduction de ce livre, comme imprimé à l'étranger; mais Raynal ne fut nullement inquiété, et cette mesure ne rendit pas l'ouvrage plus difficile à se procurer. Il n'en fut plus ainsi lors de l'apparition de l'édition de 1780. Quelque rigoureux que fussent les ordres envoyés à toutes les frontières du royaume pour défendre l'entrée de ce livre, on trouva le moyen d'en introduire un grand nombre. Le garde-des-sceaux ût saisir le livre sur la demande de Louis XVI, et il fut brûlé, le 29 mai 1781, par la main du bourreau, au pied du grand escalier, par suite de l'arrêt de condamnation du 21 du même mois ; ce qui n'en donna que plus de vogue à l'ouvrage de Raynal. Son livre fut la même année l'objet des censures de la Sorbonne, et de plusieurs prélats zélés pour la religion, notamment l'archevêque de Vienne, Pompignan, qui, à cette occasion, publia son mandement du 3 août 1781. La censure de la Sorbonne fut imprimée sous ce titre : • Censure de la faculté de théologie de Paris contre l'Histoire philosophique, etc., impr. à Genève, en 1780 ». Paris, Clousier, 1781, in-4.

Raynal réplique par sa Béponse à la censure de la faculté de théologie de Paris, contre « l'Histoire philosophique des deux Indes ». Londres, 1782, in-8. On y retrouve « la Nymphe de Spa ». La Haye, 1781, in-8.

• La Nymphe de Spa à l'abbé Raynal », par B., est une épitre d'un jeune belge, enthousiaste de Raynal, alors exilé : elle contient l'expression de principes démagogiques et anti-religieux. Le prince-évêque de Liége la censura, moins dans le but d'accabler l'imprudent admirateur de Raynal, que d'attaquer cet écrivain lui-même. En effet, le jeune auteur ne fut nullement inquiété. C'est alors que Raynal publia, pour se venger, sa Lettre d'Enteur de la Nymphe de Spa, dans laquelle il s'élève contre les ecclésiastiques, et surtout contre les évêques, qu'il appelait des « Busiris coutans », dont la conduite est, disait-il, absurde, ridicule et horrible. Raynal a fait réimprimer la Nymphe de Spa dans sa Réponse à la censure de la faculté de théologie.

L'Histoire philosophique a encore été réimprimée plusieurs fois; nous citerons, entre autres, les éditions suivantes:

Genève, 1780-81, 10 vol. in-12, et in-8; 1783, 10 vol. iu-8.

Neuchâtel, 1785, 10 vol. in-8. Edition aussi estimée que celle de 1780.

Edition revue et augm. par un magistrat. Avignon, 1787, 8 vol. in-8.

Edition sous le titre d'Histoire des établissements, etc. Paris, au VII (1798), 22 vol. in-18.

— Histoire philosophique et politique des établissements des Européens dans les deux Indes, par G.-T. Raynal. Nouv. édit.. corrigée et augmentée d'après les manuscrits autographes de l'auteur; précédée d'une Notice biographique et de Considérations sur les écrits de Raynal, par M. A. Jay, et terminée par un volume supplémentaire contenant la situation actuelle des colonies, par M. Peuchet. Paris, Amable Coste et comp., 1820-21, 12 vol. in-8, ornés de 10 gravures, et accompagnés d'un atlas in-4, 80 fr.; sur pap. vélin (tiré à 12 exempl.), 160 fr.

La Notice biographique de M. Jay, suivant M. Du Rosoir, est incomplète, et n'offre qu'une seule anecdote nouvelle. Quant aux corrections et augmentations d'après les manuscrits autographes, annoncées par le titre, elles sont à peu près nulles ; et c'est une preuve de plus que Raynal n'est pas le temps de mettre la dernière main à une nouvelle édition qu'il se proposait de publier.

Au lieu d'un volume de suite annoncé, il en a paru deux sous ce titre État des colonies et du commerce des Européens dans les deux Indes, depuis 1785 jusqu'en 1824, pour faire suite à · l'Histoire philosophique, etc. ·, par Peuchet, Paris, Am. Coste, 1821, 2 vol. in-8, 15 fr.

A ces deux volumes il faut encore joindre l'ouvrage suivant :

Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans l'Afrique septentrionale; ouvrage posthume de l'abbé BAY-NAL, augmenté d'un Aperçu de l'état actuel de ces établissements, et du commerce qu'y font les Européens, notamment avec les puissances barberesques et la Grèce moderne, par M. Peuchet, avec une carte de l'Afrique. Paris, Amable Coste, 1826, 2 vol. in-8, 15 fr., et sur pap. vélin, 30 fr.

#### OUVRAGES FAUSSEMENT ATTRIBUÉS A RAYNAL.

On a souvent attribué à Raynal ou publié sous son nom un certain nombre d'ouvrages. Le plan de notre ouvrage nous prescrit d'en donner ici la nomenclature :

1. Histoire de Catilina, tirée de Plutarque, de Cicéron, etc. Amsterdam (Paris), 1749, in-12. [6324]

Imprimé sans nom d'auteur, et que Moreau, dans sa « Bibliothèque de Madame la Daughine » et les rédacteurs du Catalogue manuscrit de la Bibliothèque du roi, attribuent à Raynal, tandis que Barbier présente cet ouvrage comme étant de l'abbé Séran de la Tour.

- II. Mémoires de mademoiselle Ninon de l'Enclos (par le chev. d'Ouxmenil, mort en 1778). Rotterdam, 1751, in-12. [6325]
- III. Tableau de l'Europe pour servir de supplément à « l'Histoire philosophique » (de Raynal, rédigé par *De Leyre*). Amsterdam, 1774, in-8. [6326]

Ce volume, revu et augmenté par le même De Leyre, forme le 10° volume de la nouvelle édition de l'Histoire philosophique et politique. Il compose le 7° de l'édition de 1774. C'est la famille même de M. De Leyre qui m'a transmis le renseignement que je dépose ici. A.-A. B.—a.

- IV. Recherches sur les initiations anciennes et modernes (par l'abbé Robin). Dresde, 1781, in-8. [6327]
  - L'édition originale est de París, Valleyre, 1779, in-12, anonyme.
- V. Inconvénients du célibat des prêtres, etc. (par l'abbé Gaudin). Genève, Pellet (Lyon), 1781, in-8. [6328]
- VI. Tableau et Révolutions des colonies anglaises de l'Amérique septentrionale. Amsterdam, 1781, 2 vol. in-12. [6329]

Ouvrage que M. Du Rosoir a rangé parmi les ouvrages attribués à Raynai, quoiqu'il soit imprimé sous son nom. Il y a une édition qui porte pour titre : Révolutions de l'Amérique. Londres, Lockier Davis, 4781, in-8. C'est à cet ouvrage que répond l'écrit suivant :

Lettre adressée à l'abbé Raynal sur les affaires de l'Amérique septentrionale, traduite de l'angl. de Thom. Payne, 1783, in-8.

- VII. États-Généraux (les) de l'Église, poëme (par Michel Cubières-Palmezeaux). Paris, 1788, in-8. [6330]
- VIII. Lettre de l'abbé Raynal à l'Assemblée nationale (composée par De Guibert). Marseille, ce 10 décembre (1789), in-8. [6331]
  - IX. Réflexions et Notices sur la traite des Noirs. 1791, in-8.
    [6332]
- X. Assignats (des) et des vols politiques, ou des Proscriptions et des confiscations (par Servan). Amsterdam et Paris, 1795, in-8.

[6333]

Écrit éuergique imprimé sous le nom de G.-T. Raynal, et qui est du célèbre avocat-général Servan.

Bans la table des matières de l'un des volumes de la compilation de M. Bérenger, intitulée « la Morale en exemples » (Lyon, 1801, 3 vol. in-12), cet ouvrage est faussement attribué à de Fontanes. A.-A. B.—R.

Article extrait de la France littéraire.

R. B. (M. de), auteur déguisé [Jacques de ROSEL DE BEAD-MONT, né à Castres, mort à Berlin en 1729].

Œuvres mêlées, en vers et en prose. Amsterdam, Henri du Sauzet, 1722, in-8; — Amsterdam, Arsktée et Merkus, 1750, in-12. [6335]

R. C. (UN), titlonyme [le P. Ange, religieux capucin].

Hydrologie, ou Traité des caux minérales trouvées auprès de la ville de Nuys, entre l'rexey et Premeaux. Dijon, Palliot, 1661, in-12. [6335]

R. C. B. (M.), pseudonyme [le chevalier baronnet Jean-Jacques RUTLIDGE].

Essais politiques sur l'état actuel de quelques puissances. Losdres (Genève), 1777, in-8. [6336]

R. C. G. P., auteur déguisé [René-Charles GUILBERT de Pixérécourt,].

Vie de Daleyrac, chevalier de la Légion-d'Honneur et membre de l'Académie royale de Stockholm, contenant la liste complète de ce compositeur. Paris, Barba, 1810, in-8. [6337]

- R. D., auteur déguisé [RICARD, d'Allauch (Bouches-du-Rhône)], président d'un tribunal criminel en 1791.
- I. Institution (de l') du jury en France et en Angleterre, considérés l'un et l'autre dans leur pratique, d'après des exemples tirés des deux pays, ou Moyens d'établir, d'après deux méthodes comparées, celle qui conviendrait mieux au jury français pour assurer sa marche et le conduire à son but; suivis de l'examen d'un écrit de M. B. Constant sur la législation actuelle de la presse; le jugement par jurés, et la responsabilité des auteurs et des imprimeurs. Paris, Delaunay; Pélicier, etc., 1817, in-8 de 100 pages.

[6338]

- II. Un dernier mot sur la presse et le jury, par—, auteur de l'Institution du jury en France et en Angleterre », et d'un autre écrit sur le régime de la presse sous un gouvernement représentatif.

  Paris, Delaunay; Dentu, etc., 1818, in-8 de 32 pages. [6339]
- R. D. C. D. V. B. D. N. pseudonyme, [Nic. de BONNEFORS, valet de chambre du Roi].

- I. Jardinier (ie) françois. Amsterdam, Smith, 1654; Nouv. édit. Rouen, Besogne, 1701, in-12. [6340]
- II. Délices (les) de la campagne, suite du « Jardinier françois ». Seconde édition. Amsterdam, Raph. Smith, 1655, in-12. [6341]
- R. DE B., pseudonyme [E. ROGER, connu sous le nom de ROGER DE BEAUVOIR], auteur d'articles signés de ces initiales, imprimés dans des recueils littéraires.
  - R. D. L. B., auteur déguisé [REGNIER DE LA BRIÈRE].
- Honnête (l') Corsaire, ou la Femme vendue, comédie (en prose). Paris, 1782, in-8. [6342]
  - R. DE L. B., auteur déguisé [Nic-Edme RETIF DE LA BRETONNE].
- L Dangers (les) de la séduction et les saux pas de la beauté. Paris, les march. de nouv., 1846, in-18, 3 fr. [6343]
- II. Roses (les) et les épines du mariage, ouvrage revu et corrigé. Paris, les mêmes, 1847, in-18, 3 fr. [6344]
- III. Belle (la) Cauchoise, ou les Aventures d'une paysanne pervertie. Ouvrage revu et corrigé. Paris, les mêmes, 1847, in-18, 3 fr. [6345]

Ce sont de nouvelles éditions, revues et corrigées, de trois ouvrages de Rétif de la Bretonne.

R\*\*\* DE SAINT-CYR, auteur déguisé [le baron Jacques-Antoine de Révéroni Saint-Cyr].

Héléna, ou les Miquelets, opéra en deux actes (en vers libres). Paris, cit. Toubon, au III (1795), in-8. [6346]

REBUDE (G.-F.), anagramme [Guill.-Franç. DE BURE junior, Bibliopola parisiensis].

Masseum typographicum, seu Collectio in qua omnes ferè libri in quavis facultate ac lingua, rarissimi notatuque dignissimi accurate recessentur. 1755, in-12 de 43 pages. [6347]

Tiré à 12 exemplaires.

RÉCARED SIMÉON (D.), anagramme [Richard SIMON].

Cérémonies et coutumes qui s'observent parmi les Juifs, traduites de l'italien de Léon de Modène, par—. Paris, Billaine, 1674, in-12.

Nouvelle édition, avec un Supplément par le sieur de Simonville (le même Richard Simon, et une Épltre dédicatoire à Bossuet,

rédigée par Frémont d'Ablancourt). Paris, Billaine, 1681, in-12. [6348]

RECHAC le jeune (le sieur), pseudonyme [Jean de SAINTE-MARIE, jacobin réformé, mort en 1660].

Étranges (les) événements du voyage de Zaga-Christ, prince d'Éthiopie, écrits par —. Paris, 1635, in-4 et in-8. [6349]

Voyez la Bibliothèque historique de Meusel, t. 3, part. 1, p. 117.

L'auteur a signé de ses lettres initiales seulement l'épitre dédicatoire à la reine, dans l'édition in-4; mais son nom se lit en entier, au bas de la même épitre, dans l'édition in-8. Ces deux éditions sont fort rares.

Ludolphe, dans son Histoire d'Éthiopie, nous apprend que ce fameux Éthiopien, ayant surpris des lettres de recommandation des moines de son pays, se fit passer en France pour fils d'un prince abyasin, obtint une pension du roi, et se plongea si fort dans la débauche, qu'il en mourut avant qu'on eût déconvert l'imposture; il n'avait que vingt-huit ans. Recoles l'a mis dans son livre des imposteurs insignes.

A. A. B.—a.

RECHSATELET, anagramme [Charles TESTE, frère de l'ancies ministre].

Servitude (la) volontaire, ou le Contr'un, par Étienne de la Boëtie, avec un Commentaire babouviste, et un supplément intitulé: Quelques citations historiques de nos annales républicaines, par—. Bruxelles et Paris, 1836, in-18. [6350]

Édition faite aux frais de M. Félix Delhasse, de Bruxelles, et qui a été tirée à 1500 exemp., mais qui n'a jamais été mise en vente : il en a été distribué 3 ou 400 gratuitement.

Le Commentaire est très curieux.

RECTEUR D'ACADÉMIE (UN), tùlonyme [L. BOUBÉE DE LESPIN, alors recteur de l'académie d'Orléans (1)].

Statistique (petite) de la France, précédée d'un Aperça sommaire de la fondation et des agrandissements successifs de cet État. Deuxième édition. Paris, Hachette, 1832, in-18 de 480 pages, 75 c. [6351]

RECTEUR D'ACADÉMIE (UN), titlonyme [SOULAGROIX, alors recteur de l'académie de Lyon, depuis chef de division au ministère de l'Instruction publique].

Guide des écoles primaires, ou Lois, règlements et instructions

<sup>(1)</sup> M. Boubé de Lespin, auteur de plusieurs ouvrages élémentaires, s'à point d'article dans « la Littérature française contemporaine ».

at les écoles primaires, recueillis et mis en ordre par-. schette, 1828, in-8. - VIII. édition. Paris, le même, 8. 2 fr. [6352]

EUR DU DIOCESE DE SAINT-BRIEUC (UN), titlonyme. isme de la conciliation. Saint-Brieuc, de l'impr. de Pru-, 1851, in-18 de 36 pages. [6353]

EUR ET UNIVERSITÉ DE BASLE (LE), titlonyme [Cœndus Curio].

) et Doctrine de David George (qui depuis s'est fait appele Bruclz), hollandais et chef des hérétiques, écrite par le t académie de Basle, du mandement des magistrats (trantin de C.-S. Curio). 1560, in-4. [6354]

CTEUR DU « MÉMORIAL CATHOLIQUE » (UN), titlobbé F. Robert de La Mennais].

les Observations sur la promesse d'enseigner les quatre e la déclaration de 1682, exigée des professeurs de théole ministre de l'intérieur. Paris, au bureau du Mémorial e, 1824, in-8 de 16 pages. [6355]

ières Observations sur le même sujet avaient été publiées par ès 1818.

TTEURS DU • MESSAGER » (L'UN DES), tillonyme [L. ιCl.

shie politique et parlementaire des députés. (Guide des . Sessions 1838-1839. Paris, Jules Lainé, 1839, in-18 de [6356]

e ne porte pas de nom la courte préface qui le suit est signée

IVUS (Junius), pseudonyme [Edmond Texier].

mencé en 1850, dans « l'Illustration », une appréciation des solitiques de la capitale, qui a paru sous le titre de Voyage à iournaux, que l'auteur, depuis la loi qui oblige le journaliste s articles, a continuée sous son véritable nom. Les divers arti-E. Texier ayant été goûtés, cela lui a donné l'idée de publier : s journaux. Biographie des journalistes, etc. (Paris, Pagnerre, ). C'est un éloge de tous les journaux et journalistes de l'opposatire des seuilles quotidiennes de l'ordre. Sous le pseudonyme Redivivus, M. Texicr a encore donné à l'Illustration (nº du 18 un article piquant intitulé Curiosité phalanstérienne, dans lequel il démontre que Fourier, MM. Proudhon, Cabet et Pierre Lereux ent emprunté leurs utopies à un auteur italien, nommé Ant.-Franc. Donz, de qui l'on a un ouvrage intitulé: I mondi celesti, terrestri e infernali degli ecademici pellegrini. Venise, 1352-53, 2 part. in-4, traduit en français, per Gabr. Chappuis, sous le titre de les Mondes célestes, terrestres et infernaux. Lyon, Barth. Honorat, 1578, in-8, avec le privilège du roi.

RÉFUGIÉ AU CHAMP D'ASILE (UN), pseudonyme [J.-B. MESNARD].

Mémoires d'—, écrits par lui-même et publiés par M°°°. Paris, A. Leroux, 1825, 2 vol. in-12, 6 fr. [6357]

# REFUVEILLE (J.-A.), pseudonyme [ANDRÉ RELOI].

- I. Alain Blanchart, ou le Siège de Rouen en 1418, drame lyrique national en trois actes. Rouen, de l'impr. de Berdalle de la Pommeraye, 1850, in-8 de 32 pages, 1 fr. 25 c. [6358]
- II. Qui vive?... Iambes. Rouen, de l'impr. du même, 1858, in-8 de 12 pages, 30 c. [6359]
- III. Deux amants (les), drai lyrique en trois actes, par—, précédé du Lay des deux l , Marie de France. Rouen, de l'impr. du même, 1850, in-8 de 32 | ges, 1 fr. 25 c. [6360]

Chacun de ces opuscules porte par nom d'auteur : J.-A. Républic (André-Reloi), nous avons été induit à co donyme, et celui entre parenthèse co : le véritable nom.

1V. Dix ans de solitude, pi Rouen, Dubust, et Bibeul, Devisuzanne, 1851, in-8 de 192 p s, 3 (r. [6361] Impr. sous le seul nom de J.-A. Réferee Us.

REGANHAC (de) père et fils, nom abréviatif [VALET DE RE-GANHAC]. Pour la liste de leurs ouvrages, voyez notre « France littéraire », à Reganhac.

REGNAULT, pseudon. [J.-C.-A. POTRON], auteur dramatique.

- I. Avec M. Alphonse [Robert-Alphonse Gautier]: la Fin d'un bal, comédie en un acte, mélée de couplets, représentée sur le théâtre national du Vaudeville, le 5 septembre 1832. Paris, Bease, 1832, in-8, 1 fr. 50 c. [6362]
- II. Avec MM. (J.-P.-A.) Bayard et Alphonse [Robert-Alphonse Gautier]: le Poltron, comédie-vaudeville en un acte, représentée sur le théâtre national du Vaudeville, le 9 octobre 1835. Paris, les march. de nouv.; Barba, 1835, in-8 de 52 pages à longues lignes.

hutre édition. Paris, Barba; Bezou, 1837, gr. in-8 à 2 co-[6363]

ière édition fait partie de « la France dramatique au XIX•

rec M. Léon [Pillet]: la Liste de mes maîtresses, comédie e, mêlée de couplets, représentée sur le théâtre du Gym-6 janvier 1838. Paris, Barba; Delloye; Bezou, 1838, gr. [6364]

partie de « la France dramatique au XIX « siècle ».

- ec M. (J.-F.-A.) Bayard: le Tyran d'une semme, coméacte, mêlée de chant. (Théâtre du Gymnase dramatique, 341.) Paris, Henriot; Tresse, 1841, in-8, 30 c. [6365] a Répertoire dramatique ».
- c M. Léon Pillet: le Cabinet et la veuve, vaudeville en [Théâtre St-Antoine, 20 avril 1841.] Paris, rue du Petitn° 32, 1841, in-8 de 8 pages à 2 col., 30 c. [6366]
  partie du « Panorama dramatique ».
- ec M. Léon [Pillet]: Un mari du bon temps, comédie en mélée de chants. (Gymnase dramatique, 14 août 1841.). Tresse, 1841, gr. in-8 à 2 col. [6367]

partie de « la France dramatique au XIXº siècle ».

vec M. (J.-F.-A.) Bayard : le Magasin de la graine de ville en un acte. (Vaudeville, 8 décembre 1842.) Paris, e, 1842, gr. in-8 à 2 col. [6368] partie de la précédente collection.

vec le même : Madame de Cérigny, comédie-vaudeville. (Théâtre du Gymnase dramatique, le 30 décembre 1844.) k; Tresse, 1845, in-8, 60 c. [6369]

- IULT (Jules), nom abréviatif [Jules REGNAULT DE PRÉtuteur dramatique, nouvelliste et journaliste.
- 3 (les) de Napoléon, ode à Mgr. le prince de Joinville. rpentier, au Palais-Royal, 1840, in-8 de 16 pages. [6370] ain signe indifféremment Jules Regnault et Jules de Prémaray. rescrit l'un ou l'autre nom.
- M. Regnault-Warin s'est servi du nom de M. Saintudonyme de M. Bourg, comme prête-nom de ses écrits.

REGNIER DE LA B\*\*\*, auteur déguisé [REGNIER DE LA BRIER].
Anglaise (l') déguisée, comédie en un acte et en prose. Paris,
Cailleau, 1782, in-8. [6371]

REGREB, anagramme [BERGEB].

Dialogue entre M. Jaiquemar, sa fame et son gaçon, troto sonca de l'église Notre-Daime de Dijon, au seujet dès incendie qui sont arrivai ci jor dares. Dijon, Benoist, 1846, in-8. [6372]

Opuscule en patois bourguignon.

Note de M. Justin Lamoureux.

RÉGUENEL (la comtesse de), pseudonyme [Maria de Botherel].
Maria. Paris, Olivier Fulgence, 1840, in-18, 1 fr. 50 c. [6373]

REIFFENBERG (le baron Frédéric-Auguste-Ferdinand-Thomas de), conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Bruxelles, membre de l'Académie royale des sciences, des belles-lettres et des beaux-arts de Belgique, de l'Institut de France (Académie des inscriptions et belles-lettres), de l'Académie royale de Turin, des sociétés des Antiquaires de Londres, de France, de Normandie et de Morinie, l'un des vingt-neuf de la Société des Bibliophiles français, de celle des Bibliophiles du Hainaut, de la Société de l'Histoire de France, de l'Institut historique, des académies de Rouen et de Lyon, de la Société de statistique universelle, de celle de statistique de Marseille, des sociétés asiatique, polytechnique et philotechnique de Paris, de la Société historique grand' ducale de Fribourg, de la Société grand' ducale d'Iéna, de celles de Batavia (Asie) et Rhode Island (Amérique du Nord), de la ociété maritime d'Angleterre, des sociétés académiques de Leyde, Utrecht, Toulon, Évreus, Donai, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Valenciennes, Anvers, Liège, Gand, Bruxelles et du Hainaut, secrétaire de la Commission royale d'histoire, etc. (1), membre de presque autant d'ordres de chevalerie; mort à Bruxelles, le 18 avril 1850, à l'âge de 54 ans.

<sup>(1)</sup> Je vous doibs dire encore, M. le baron, que j'ai transcript vos titres da certaine circulaire signée par vous comme secrétaire général du fameux congrès scientifique de Liége. Depuis 1836, il y aura eu accroissement, et cus titres, je n'en fais doubte aulcun, sont aussy nombreux aujourd'huy que les décorations appendues à la brochette dont, aux jours de feste, vous fulgurises vos savants confrères. Que cette mienne obmission ne me soyt cause de méchef, car elle est mie volontaire, et le cas advenant, fuil besoing de semones eust

# CONQUÊTES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES DE REIPPENBERG.

M. Quérard ressemble à la renommée d'Ovide, il voit tout, entend tout, il a cent yeux, cent oreilles. — Il fait en quelque sorte la haute police de la république des lettres. — C'est un homme terrible comme le remords, formidable comme la conscience.

DE REIFFERBEBG, Bull. du biblioph. belge.

## DEUX MOTS D'AVANT-PROPOS.

Il n'y a peut-être pas générosité de notre part, à nous qui nous sommes trouvé en relations intimes avec le baron de Reissenberg, de venir rappeler ici les actes de piraterie littéraire dont il s'est rendu coupable envers ses compatriotes, actes tels, qu'il est douteux que l'histoire des lettres puisse en constater d'aussi audacieux. Nous rappellerons que nous butinons pour l'histoire à venir de la littérature so XIX° siècle et, qu'alors notre impartialité ne nous permet de ne céler aucune imposture de quelque part qu'elle vienne.

Nous en demandons bien pardon à l'ombre du baron de Reiffenberg, mais pour justifier la bonne opinion que, de son vivant, il avait de nous, nous sommes obligé, dans ce livre dont il a toujours parlé avec hienveillance, dans la crainte, nous a-t-on affirmé, de ce qui arrive aujourd'hui, et pour lequel il a fourni plus d'un article malicieux sur ses compatriotes et souvent ses collègues, de lui consacrer une page, et, à notre grand regret, une terrible page. On n'aime pas, en général, à montrer le mauvais côté d'un homme supérieur.

M. Xav. Heuschling, qui a consacré une Notice au baron de Reissenberg dans « le Bulletin du Bibliophile belge », qu'il a fondé, se l'a donnée ni exacte ni complète, car elle ne sait mention d'aucun des saits que nous avons à retracer, et il a ignoré que M. Reissenberg sût au nombre des co-rédacteurs aux « Supercheries littéraires ». Nous tenons d'autant plus à le déclarer, que, plein de consiance dans sa probité, nous avons accepté de lui, sans contrôle, des articles que nous avons reconnus, trop tard, entachés d'acrimonie contre ses compatriotes et ses collègues, et que nous nous sommes

esté, pour que je fisse plus ample largesse de papier et de caractères typographiques.

Post-ocriptum de la Lettre de Bonaventure Pimpurniaux à M. le baron de Beiffenberg, Liège, 1846, in-8 de 12 pages.

rendu, sans nous en douter le moindrement, son éditeur responsble, l'exécuteur de ses petites vengeances, ce qui nous a valu quelques censures de la part des écrivains belges.

Feu de Reissenberg annonçant en 1850, t. VII, p. 37 de soa « Bulletin du bibliophile belge », la mort de M. Alexandre Delhasse, ancien professeur à l'Ecole normale de Bruxelles, ancien rédacteur du « Radical », puis des deux journaux qui ont paru successivement à Spa, ajoutait : Ce professeur est le frère de M. Félix Delhasse, auteur de « l'Annuaire dramatique » et correspondant de M. Quérard, auquel il a fourni plus d'une note caustique. Les notes les plus caustiques, disons les plus malveillantes, qui nous sust parvenues de Bruxelles, n'ont point été celles de M. Delhasse; mais M. de Reissenberg était bien aise de laisser croire que ses peties méchancetés sur ses compatriotes et ses collègues étaient dues à M. Delhasse. Est-il nécessaire de dire que nous ne devons pourtant pas à l'académicien de Bruxelles les renseignements qui suivent. Nous ne sommes ici que le lointain écho des clameurs proférées depuis longtemps en Belgique par M. Edouard Lavalleye, acquéreur des manuscrits du savant Ernst, curé d'Assden, dont M. de Reissenberg a voulu escamoter la gloire; par M. Edm. de Busscher, et par les journaux qui ont pris fait et cause pour ce dernier contre le plus récent plagiat de l'académicien Belge, dont M. de Busscher a été la victime, lesquels journanx sont : 1° « le Messager de Gand et des Pays-Bas », nº 297, 24 octobre 1846; 2º «l'Organe des Flandres», 8º année, nº 271, 13 novembre 1846; 3º « Sancho, Revue des hommes et des Choses », nº 2, 13 décembre 1846; 40 « Journal de Lille, organe des intérêts du Nord », 5º année, nº 12 et 13, 12 et 13 janvier 1847.

Le beron de Reiffenberg, l'homme qui, par son érudition prefonde et son esprit distingué, s'était fait connaître de toute l'Europe, a eu plusieurs fois une fâcheuse manie : celle d'augmenter ses richesses aux dépens d'autrui; il n'a pas pu y résister : il est devenu... plagiaire. Mal lui en a pris, car la critique, et ici ce n'est pas le cas de dire la médiocrité, comme cela arrive souvent, ne l'a pas épargné.

L'un des journaux que nous avons cités, le « Messager de Gand », numéro du 24 octobre 1846, disait de M. de Reissenberg, en parlant de ses plagiats en général : « A part sa monomanie du vol, sen

caractère de Gazza-Ladra (car très souvent, ça n'a pas le sens commun : un riche qui vole de pauvres gens!), M. de Reiffenberg est du très petit nombre d'organisations littéraires et poétiques que nous possédions; il a plus d'esprit, de talent et de science que ceux qui ent beaucoup de tout cela. Mais il fait le mouchoir, par tempérament, quand ce mouchoir ne vaudrait que deux sous ; il volerait le discours d'un sénateur a.

Un autre, « Sancho » dans son numéro du 13 décembre de la même année (1), parle aussi des plagiats de M. de Reissenberg en général, mais en des termes trop violents pour une chose qui n'eût rien perdu de sa gravité en la racontant d'un ton calme :

- embrouillées à l'endroit du tien et du mien. Il prend à M. Ernst, une Histoire du Limbourg, au P. Nep. Stephani, un travail sur les Comtes de Duras en Hesbaye; il prend à celui-ci ses vers, à celui-là sa prose, à un autre un mémoire qu'il lit modestement à un congrès scientifique; puis il envoie tous ces produits de ses traveux nocturnes, tous ces enfants adoptés au coin d'un bois à la manière des Bohêmes, à quelque duc de Gérolstein qui, pour ne pas rompre l'équilibre de ses finances en payant les livres du modeste et savant académicien, gratifie à son tour celui-ci de l'ordre de l'Ours polaire, de l'Éléphant blanc, ou de tout autre quadrupède héraldique.
- Il arrive souvent aussi que M. de Reissenberg reçoit—en retour des houquins dont il inseste la Consédération germanique l'ordre..... de ne plus rien envoyer, sans affranchir.
- Toutesois, à l'heure qu'il est, M. de Reissenberg, qui comme l'a dit si spirituellement un de nos amis s'il n'est pas l'inventeur de ses livres, est au moins l'inventeur de sa baronnie, M. de Reissenberg est le mortel le plus décoré que possède la Belgique.
- « Et cela ne semblera nullement incroyable à ceux qui savent que notre savant et modeste bibliothécaire compte ses décorations

Au peu d'esprit que le bonhomme avait, L'esprit d'autrul par complément servait, Il plagiait! il plagiait! il plagiait!...

VOLTAIRE, à propos d'un Reifenberg de son temps.

<sup>(1)</sup> Cet article violent, dont nous ne donnous que le début, est intitulé: Les Loges de M. de Reifenberg, qu'il ne faut pas confondre avec l'Éloge du mudit académicien. Avec cette épigraphe:

- par ses plagiats! chaque ruban de sa h re représente une conquête scientifique ou historique, en prenant le met conquête comme synonyme honnête d'un vocal trop brutal pour que nous l'écrivions .
- « Comme Molière, Cori al speare et tous ces princes de l'intelligence, qui, en vertu d'i veraineté incontestée dans le domaine de l'art, de la poésie et de l'imagination, dissient fèrement: Ceci est à moi! je prends bien où je le trouve!— M. de Reiffenberg dépouille le primir pure diable d'écrivain qui lui tombe sous la main. Il vi qu'il pousse la courtoisie jusqu'à couvrir de son auréole des œuvres qui sans cela eussent été pardues pour la postérité. Mais à force de prendre ainsi son bien où il le trouve, M. de Reiffenberg a fini par prendre l'habitude—de le trouver dans la poche de ses voisins ».

Pour nous autres bibliographes, les généralités sont trop vagues; il nous faut décrire chaque fait pour construire un entier; seu entrons alors sans préambule en matière.

- I. Mémoire sur les sires de Cuyck (ou de Kuyck), présenté à la séance du 7 mai 1829. (Ouvrage posthume de Simon-Pierre Ernst, curé d'Afsden). Bruxelles, M. Hayez, 1830, in-4 de 36 pag. [6374] Extrait du VI° volume du « Nouveau Recueil de l'Académie de Bruxelles». C'est un supplément à « l'Art de vérifier les dates ». Voyez le n° IV.
- II. Chronologie historique des comtes de Salm Reifferscheid, en Ardennes (1). (Ouvrage posthume de Simon-Pierre Ernst.) [6375] Imprimé dans les « Nouvelles Archives historiques des Pays-Bas », t. I ou II, p. 40 (1829-32).
- III. Mémoire sur les comtes de Louvain, jusqu'à Godefroi-le-Barbu. (Ouvrage posthume de Simon-Pierre Ernst.) [6376]
  Imprimé sous le nom du baron de Reiffenberg, dans les « Nouvelles Archives bistoriques des Pays-Bas », publiées par lui, t. I ou II, pages 29 à 56 et 69 à 95 (1829-32). Quelques passages de ce Mémoire ont également
- été insérés dans le « Supplément à l'Art de vérifier les dates ».

  M. Ed. Lavalleye, acquéreur des manuscrits du savant Ernst, a, de

<sup>(1)</sup> C'est un descendant de cette famille qu'une de nos femmes de lettres distinguées, Constance Pipelet, née de Théis, a épousé en 1802 (comte de Salm, créé prince en 1806). Le prince Salm Reifferschied-Dick est lui-même un écrivain distingué en histoire naturelle.

son côté, sait imprimer ce Mémoire sur le manuscrit de l'auteur. Liège, impr. de N. Redouté, 1837, in-8 de viij et 40 pages, 1 fr. 25.

A la tête de ce Mémoire l'éditeur y a placé l'Avertissement qui suit :

- Ce Mémoire a déjà été publié dans les « Nouvelles Archives historiques des Pays-Bas », par le baron de Reiffenberg. Là, cet écrivain a fait preuve de meilleure foi que dans le livre qu'il a donné sous le titre de : • Supplément à l'Art de vérifier les dates et aux divers recueils diplomatiques », inséré dans le tome VIII des « Mémoires de l'Académie de Bruxelles »; il dit en note que ce Mémoire est tiré des papiers de M. Ernst. Cette indication n'est pas tout à fait exacte, et pourrait faire croire que notre savant Augustin avait laissé quelques notes éparses, quelques documents en lambeaux, que M. de Reissenberg se serait donné la peine de classer et de coordonner ; mais que le public se détrompe. Le Mémoire sur les comtes de Louvain était écrit tel que je l'offre ici, et le seul travail qu'ait pu faire M. de Reissenberg est une copie plus sidèle et plus propre que celle qui existe. Je ne suis pas le seul qui ait fait cette observation : avant moi M. Quix, dans son ouvrage intitulé : « Schloss und ehemalige Herrschaft Rimburg, die Besitzer derselben, vorzulich die Grafen und Freiheren von Gronsfeld, nebst umliegenden Dærferen ». Aachen, 1835, in-8, s'exprime de la manière suivante à la note de la page 83; je traduls littéralement : « M. de Reissenberg aurait bien dû ne pas dire, d'après les • manuscrits de M. Ernst, comme il l'a fait aussi pour la Chronologie his-« terique des comtes de Salm en Ardennes, qu'il a publiée à la page 40 (1). · Car changer quelques mots ou circonscrire des périodes et ajouter « quelque chose, souvent insignifiant, ne peut être nommé d'après, comme · M. de Reissenberg l'a fait (2) ».
  - « L'impression de cet opuscule était presque entièrement terminée, quand j'ai découvert le plagiat de M. de Reiffenberg; j'avais eu d'abord l'intention de rendre compte de ce débat littéraire dans une préface qui aurait précédé ce Mémoire; mais j'ai cédé aux conseils de quelques amis, et me suis décidé à n'en publier les détails qu'avec le premier volume de « l'Eistoire du Limbourg », qui est sous presse (3). Ainsi, l'hommage rendu à la mémoire de M. Ernst sera plus éclatant, car il précédera le livre qui lui a coûté tant de veilles, et qui est, sans contredit, son plus beau titre à
    - IV. Supplément à l'Art de vérisier les dates et aux recueils diplo-

Ed. LAVALLEYE.

une gioire solide et durable ..

<sup>(1)</sup> Nouvelles Archives des Pays-Bas.

<sup>(2)</sup> Il faut remarquer que M. Quix ignorait alors la publication des autres manuscrits de M. Erast, par M. de Reissenberg, sous son propre nom.

<sup>(3)</sup> Cet ouvrage a été publié depuis sous ce titre: Histoire du Limbourg, suivie de celle des comtés de Daethem et de Fauquemont, des Annales de l'abbaye de Bolduc; par M. S.-P. Ernst, curé d'Afsden, ancien chanoine de Roiduc, l'un des auteurs de « l'Art de vérifier les datés ». Publiée avec notes et appendices, et précédée de la Vie de l'auteur, par M. Edouard Lavalleye, agrégé à l'Université de Liége, Liége, P.-J. Collardin, 1838-1847, 6 vol. in-8°.

matiques, ou Mémoires sur quelques anciens fiels de la Belgique. (Ouvrage posthume de *Pierre-Simon Ernst* et du P. Nep. Suphani.) Bruxelles, Hayez, 1833, in-4 de 305 pages. [6377]

Extrait du tome VIII des « Nouveaux Mémoires de l'Académie de Bruxelles ».

Comment M. de Reiffenberg est-il parvenu à effectuer os piaglat Deux numéros de « l'Espoir, journal de la province de Liège », numéros des 21 octobre et 28 décembre 1836, soit les n°s 236 et 314 de la cultation, en ont raconté toutes les circonstances, et nous ne faisons que la transcrire ici.

Après la mort de M. Ernst (en 1818), M. Terwagne, héritier de celui-ci, et trouva propriétaire des manuscrits de ce savant religieux, et charges. « 1823, M. Ritz, conseiller municipal à Aix-la-Chapelle, de les mettre au jour. M. Ritz n'ayant pu, probablement par des circonstances indépendantes ét sa volonté, publier lui-même ces manuscrits, les envoya, sans le coassatement de M. Terwagne, au ministre Van Gobbelschroy pour être publis par la Commission royale d'histoire, mais sous le nom du curé Erast, c'àtait la condition de la cession. M. de Reiffenberg fut chargé de l'exame de ces manuscrits qui lui furent remis en six volumes reliés. Bass k nombre des pièces se trouvaient quelques copies dont M. Ritz avait guil les originaux. La commission ayant été dissoute par la révolution. E. & Reissenberg, au lieu de restituer les manuscrits d'Ernst à M. Ritz dest l' les tenait, les remit directement aux héritiers du défant. Pourquoi? Para que M. de Reissenberg ayant envie de tirer profit du VI. volume, ne lui remit que les cinq premiers, et que les héritiers n'ayant jameis en ennaissance des six volumes envoyés à Louvain, ne pouvaient s'apercessit de l'absence du sixième volume. Ce sixième volume était encore da M. de Reiffenberg, à la fin de 1838, lors des articles que pararent dans · l'Espoir ».

Déjà M. Reiffenberg avait fait imprimer sous son nom dans les « Notvelles Archives historiques des Pays-Ras » qu'il publiait, deux Mémehas inédits d'Ernst : la Chronologie des comtes de Salm en Ardennes, et la Mi moire sur les coutes de Loucain; personne n'avait réclamé. Cela l'enhards. Il lut à l'Académie royale de Bruxelles, le 7 mai 1829, un troisième ouvrille d'Erast, son Mémoire sur les sires de Cuyck, qui fut imprimé dans le L Vi des « Nouveaux Mémoires » de cette Académie (1830). Ce fut un belle d'essai de la publication que M. de Reissenberg se proposait de faire : la « Supplément à l'Art de vérifier-les dates ». On se parla guère dans le monde savant de la source réelle de ce Mémoire. M. de Reiffenberg chill. des louanges qui le mirent en goût d'en avoir d'autres. Seulement en ques personnes qui savaient que les manuscrits d'Ernst avaient été en la possession de M. de Reiffenberg, furent curieuses de savoir al l'acadé cien ne s'était pas aidé de ce que contenait sur les sires de Carych le sixième volume des manuscrits d'Ernst. O surprise! le Mémoire sur les abus de Cuyck était arraché. M. de Beiffenberg avait pris cette précaution pour

détruire toute preuve ultérieure de son plagiat. Mais il n'avait pas prévu que ce Mémoire existait en double, et c'est d'après l'un de ces doubles que l'on découvrit que M. de Reissenberg avait copié textuellement.

En 1836, M. Edouard Lavalleye, devenu propriétaire des manuscrits de feu Ernst, publia une brochure intitulée: Des comtes de Durbuy et de la Boche aux XIe et XIIe siècles. Liége, împr. de N. Redouté, 1836, în-8 de 34 pages. Quel ne dut pas être son étonnement lorsqu'il apprit qu'un autre l'avait devancé? Ainsi que nous l'avons dit, il existait des coples dans les manuscrits envoyés à M. Van Gobbelschroy; M. de Reiffenberg s'était servi de l'une d'elles : l'original de ce dernier Mémoire était entre les mains de Bitz!

M. Ed. Lavalleye dut rechercher, et il trouva non seulement le corps du délit dans le « Supplément à l'Art de vérifier les dates », mais encore six autres plagiats!

Et pourtant M. de Reissenberg avait eu la hardiesse de placer à la tête de cette publication l'impudente introduction qui suit :

· Écrire les annales de la féodalité, rechercher laborieusement la filiation de quelques grandes maisons anéanties, rétablir des dates et des noms propres, interroger des généalogies, des chartes, des testaments, des contrats de vente et d'autres documents arides, c'est se présenter à ses contemporains, tout couvert de la poussière et de la rouille des temps réputés barbares, c'est se promener au milieu des habits poirs des penseurs modernes, avec le tabard multicolore des rois d'armes du XIII' siècle, c'est presque (i'en frémis) se faire soupconner d'opinions illibérales et rétrogrades. Du moins les critiques vulgaires sont-ils disposés à juger de cette manière expéditive et tranchante. Au contraire, les esprits plus sérieux reconnaîtront eux-mêmes les épineuses difficultés et les avantages réels d'un semblable travail qui, s'il était repoussé ailleurs, devrait encore être accueilli par les académies. Ils savent, en effet, que sans ces recherches de détail, sans ces renseignements minutieux et suivis, il est impossible de bien connaître le moyen-âge, et d'avoir une idée précise de la constitution politique, dont s'imprégneront encore longtemps, malgré notre superbe dédain, toutes les combinaisons sociales que nous improvisons si légèremest; ils n'ignorent pas enfin que sans elles on ne parviendra pas à rétablir exactement la chronologie et la géographie des siècles reculés, et qu'on ne saurait vérifier les grands faits sans le secours des petits qui s'y mêlent et les compliquent. Tels sont les motifs qui nous ont porté à faire une étude approfondie de nos anciens fiefs les plus importants et de tàcher de cuten leur histoire. Notre sympathie pour les vaincus, notre prédilection pour les causes que le grand nombre abandonne, nous fait preadre en main celle de la vieille érudition. Après avoir commencé par les sires de Cuyck, nous allons présentement nous occuper des comtes de Darbuy, de Laroche, de Daehlem, de Duras, de Montaigu et de Clermont. Mais qu'on se tienne pour averti, cet écrit n'a pas la prétention d'amuser les lecteurs. Tâcher de marcher de loin sur les pas d'André Duchêne et des auteurs de « l'Art de vérifier les dates », voilà notre ambition, et nous

tiendrons à honneur, faible que nous semmes, de partager l'anathème dont l'ignorance dogmatique de nos jours frappe agréablement des hommes au savoir solide et modeste.

DE REIPPENEZZA.

Tant d'impudence irrita, ainsi qu'on le conçoit, celui qui avait acque les manuscrits de feu Ernst, non comme spéculateur, mais en vue de readre un hommage éclatant au savoir de Ernst. Aussi, lorsqu'il eut commissance de ce voi fait à cet illustre défunt, s'empressa-t-il de réclamer; et nous lisons dans « l'Espoir », du 21 octobre 1836, l'insertion suivante:

- On nous a adressé hier les deux lettres suivantes, que l'abondance des matières ne nous a pas permis d'insérer de suite. Nous donnons en fenilleton quelques explications sur cette affaire, qui contribueront, croyensnous, à consolider la gloire de M. de Reiffenberg.
- « M. de Reissenberg est encore une de ces victimes qui, comme MM. Erais ct Viéminckx, sera, nous n'en doutons pas, défendue par « l'Indépendant».

### M. le Rédacteur du Journal l'Espoin.

- . Monsieur.
- « Devenu propriétaire des manuscrits de M. Ernst, curé d'Afsden, « ayant déjà publié un Mémoire intitulé : « des Comtes de Durbuy et de Leroche aux XI° et XII° siècles, dans la préface duquel j'annonce la prochaine publication des autres Mémoires historiques de M. Ernst, je me fus pas peu surpris de découvrir que le travail de M. Ernst avait été publié dans les « Mémoires de l'Académie de Bruxelles » par M. le baron de Reiffenberg, comme en étant l'auteur, sous le titre de : « Supplément à l'Art de vérifier les dates et aux divers recueils diplomatiques », lu à la séance du 7 juillet 1852.
- Une explication entre M. de Reissenberg et moi étant devenue nécessaire, je me suis présenté chez lui accompagné de deux amis, à l'est d'obtenir la déclaration suivante que je vous prie d'insérer, ainsi que la présente, dans votre plus prochain numéro •.

Agréez, etc.

Ed. LAVALLEYS.

Liége, ce 19 octobre.

### Copie de la Déclaration.

- J'apprends avec chagrin, mon cher collègue, que la malignité, à l'eccasion de votre publication de la notice des comtes de Durbuy et de Laroche, vous rend l'objet d'imputations mensongères; pour les faire cesser, je m'empresse de déclarer, comme je l'ai déja fait à plusieurs
- « reprises dans des ouvrages imprimés (1), que la série des comtes de

Cette réclame était accompagnée de la note suivante : « Nous appresses qu'un académicien se propose d'appeler l'attention de l'Académie de Brusalius, sur le plagiat de M. de Reiffenberg et de provequer, de la part de ce estais savant, une mesure propre à faire rendre justice à la mémoire de feu M. le curé Ernst.

<sup>(1)</sup> Nous ferons observer à M. de Reiffenberg que les ouvrages dont il entend parler, savoir : « la Chronique de Philippe Moukes», et le Supp. de la Biographie universelle lettre E, ne sont pas encore dans le commerce.

(Signé) Ed. Lavaugure.

- Durbuy, de La Roche, de Clermont, de Montaigu, de Duras et de Dalhem
- · que j'ai pabliée précédemment et qui fait partie d'un travail général
- « sur nos anciens fiefs, a été empruntée aux papiers de feu M. Ernst, curé
- · d'Asden, desquels yous avez depuis acquis la propriété. Je vous auto-
- rise, mon cher collègue, à faire de cette déclaration l'usage que vous
- jugerez convenable, et vous prie de recevoir la nouvelle assurance de
- mes sentiments d'estime et de considération distinguée ».
  - « Signé, Baron De Reippenberg ».

Liége, ce 19 octobre 1836.

Une autre petite note, honteuse pour M. de Reissenberg, a paru à la tête d'une de ses publications, dans l'Introduction de la Chronique rimée de Philippe Mouskes.

De quoi se compose, en effet, ce long plagiat du baron de Reissenberg, formant 305 pages d'impression ? des mémoires suivants que nous allons énumérer :

1º Des comtes de Durbuy et de La Roche aux XIº et XIIº siècles, par S.-P. ERNST; mémoire imprimé aussi séparément par les soins de M. Ed. Lavaileye, en 1836.

2º Comtes de Dalhem, par S.-P. Ennst. Reproduction d'un travail publié à la suite de « l'Histoire de Limbourg » d'Ernst, tome V, pages 211

3º Cedex diplomaticus Dalemensis, par P.-S. Ennst. Autre travail imprimé dans le volume précédemment cité, pages 315 à 329.

& Comtes de Duras (en Hesbaye).

Ce travail doit être du P. Nep. STEPHANI, collaborateur d'Ernst pour « l'Art de vérifier les dates ». L'éditeur d'Ernst, M. Lavalleye, dit en avoir le manuscrit avec les autres manuscrits du curé d'Afden.

5° Comtes de Montaign et de Clermont. Même observation que pour le auméro qui précède.

Codex diplomaticus pour la seigneurie de Fauquemont, par S.-P.
EBRET. M. de Reiffemberg indique la source où il a puisé; mais M. Lavalleye prétend qu'il n'a rien joint au travail primitif. C'est une vérification à faire d'après le VIº volume de « l'Histoire du Limbourg ». Une preuve qu'Erast s'était occupé des seigneurs de Fauquemont, c'est qu'on travve un Mémoire sur eux inséré tome V de la même histoire, pages 233 à 312.

7º Additions. — M. Lavalleye dit avoir encore en manuscrit le texte de ces additions.

Ea même temps que « l'Espoir » publiait les deux lettres si accablantes pour M. de Reissenberg que nous venons de reproduire, le même journal domait dans le numéro qui les contient, un seuilleton non moins écrasant pour la réputation de l'académicien. Nous qui connaissons à peine l'histoire littéraire de notre pays, connaissons-nous encore moins celle de mos voluies, qui parient et écrivent notre langue. Il nous a paru piquant de reproduire cette triste plèce contre un homme haut placé parmi les érudits de l'Europe, qui a trouvé possible, dans un pays où l'on ne voie

habituellement que les écrivains français, de volor même ses compatriotes.

#### M. DE REIPFENBERG ET M. ERNST.

i.e marque tombe, l'homme reste Et la savant d'omnant! Rosmant.

Tout est charletaniene.

'n bomme comm<u>e</u> mei : :

Telme

Destrocase

Le gest part des plumes du pass Rable de Lassannes.

Qui n'a pas entendu parler de M. le buron de Reislenberg, membra de toutes les académies de l'Europe, de l'Amérique et de l'Afrique, da ce savant laborieux et modeste qui, depuis vingt ans, consacre ses veilles aux travaux d'éradition de toute espèce, et qui, en dernier lieu, a rendu des services si importants à l'histoire de notre pays, par la publication d'en ouvrage intitulé: Des comtes de Durbuy et de La Reche, aux XI° es XIP sibelles? Quel est l'homme qui, en lisant ces pages où éclate une étude si approfoudie de nos vieilles chartes, un travail d'investigation si judicious, un talent de narrateur si bien en harmonle avec le sujet, n'a pas admire et la patience et la sagacité et le génie de M. le beron de Reissenberg? Quel est le Belge qui n'a senti son cœur battre avec flerté en promognatie nom de ce savant, que nous envient la France, l'Angleterre et l'Allemagne?

Pour moi, je l'avoue, M. de Reissenherg est mon auteur de prédicttion, mon idole, mon Dieu. Je me découvre le front chaque fois que l'envre un de ses livres; je m'agenouille même devant le rayon de ma hiblisthèque qui porte ses œuvres, et je prie Dieu de conserver longtemes et grand homme à la Beigique, et de confondre ses détracteurs. - Ses détracteurs! Il en a donc? -- Mais, oui, qui le croirait? M. de Relifenbert est souvent en butte aux sarcasmos de quolques mintrables journalistes qui osent révoquer en doute son génie et le traiter même (j'en frémis) de plagiaire et de charlatan. Lui, plagiaire! lui, charlatan! Ah par exemple, je voudrais blea que quelqu'un me prouvât que M. de Beillenharg se soit jamais approprié une phrase, une ligne d'un auteur ancien on mederne. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a publié sous son non est à lui, moralement a lui, legalement à lui, et je défie... Mais qu'est escit. Des Coutes de Durbuy et de La Roche, aux XIº et XLIº siècles, courage pouhame du curé Erast, publié per M. Ed. Levalleye!..., C'est una mauvaiss plaisanterie, sans doute! Un mort qui contrefait un vivant! Un mort qui se lève de la tombe pour venir soufficter un vivant! Ah! voilà du charlatanisme!..... Ouvrons le livre de ce M. Ernst!.... Mais c'est indigne!..... M. Lavalleye nous prend-il donc pour des imbéciles?... Quer publi le nom d'un M. Ernst, un ouvrage qui appertient à M. de Reiffenhaug... Car le voici, il est là devant moi, un bel in-4 de 305 pages... Il n'y a rise

redire. Des Comtes de Burbuy et de La Boche aux XIº et XIP siècles. Mais omparons les textes.... C'est exactement la même chose!.... Oni donc -t-on voulu mystifier ici?... Voyons si les journaux ne parlent point de la ingulière publication de ce M. Lavalleye!.... Si!... Voiéi deux lettres; une est de M. de Reiffenberg..... Lisons..... Quoi, en croirai-je mes cux?.... Il avoue positivement qu'il a emprunté sen travail à M. Ernst: il roue donc qu'il est plagiaire, il avoue donc qu'il est un...... Ab! M. de teiffenberg, me tromper ainsi, moi qui, sur la foi de votre préface, aurais eutenu envers et contre tous que vous étiez l'auteur, le seul auteur de bistoire des comtes de Durbuy, et que vous ne deviez rien à personne! Mais tout le monde, je vous le demande, n'y aurait-il pas'été pris? Lisez 'introduction (reproduite plus baut) qui précède ce traité historique et ages : je vous la donne telle qu'elle est imprimée dans le 8° volume des sémoires de l'Académie de Bruxelles.

Eh bien!.... Qu'en dites-vous, vous tous qui comprenez le français? icla est clair, J'espère. Jugez maintenant à quelles études approfondies f. de Reiffenberg a dû se livrer.... pour copier M. Ernst; jugez combien le temps et de travail a dû lui coûter la confection de ce tabard multicoese des rois d'armes du XIII siècle dont il s'est enveloppé si plaisam nent..., afin de mieux draper M. Ernst... Seconez cette poussière qui le surre.... mais prenez garde de vous salir; cette poussière n'est plus que le la houe.... Arrachez-moi ce toupet, qui sied si mal à M. ie baron, et rendez sa respectable perruque au vieux curé ; rendez-lui aussi sa canne le jenc au pommeau d'or, afin qu'il-puisse prendre sa revanche ; rendezui encore sa niume, son manuscrit, son talent, son génie, vendez-lui tout, n que M. de Reiffenberg, exposé nu au pilori de l'opinion, reçoive le châtiment qu'il a mérité.

Ah, M. le professeur! tromper: fun antre, une réputation de sa tet imilgae d'un homme qui se re le geuvernement à instruire la je tiennaire qui exerce une des plus :

le public : se bâtir, sur les œuvres et d'érudit! Dépouiller un mort de sen glorieux linceul pour s'en saire une robe de charlatan! Fi! cela ete; indigne d'un citoyen appelé par le nos écoles; indigne d'un fonces magistratures de la terre!

Allez maintenant vous promener au ien des habits noirs des penseurs medernes; mais craignez d'expo: vos habits fripaés à leurs insultes : unas nous demander (en frémissant) pardon de vos opinions illibérales, mais no comptex pas, je vous en préviens, sur une absolution facile; secoues à mas pieds l'anathème dont l'ignorance dogmatique de nos jours fenence si agréablement des hommes au savoir solide et modeste; vous a'avez rien fait pour le mériter, mais ne croyez pas vous retirer sans avoir senti vetre frant se courber sous le poids d'un anathème moins ridicule.

Et veges jusqu'où va l'ambition de M. de Reissenberg. Il·lui sussit de marcher de loin sur les traces d'André Duchéne et des auteurs de « l'Art de viriller les dates », de ces hommes immortels, qui out créé tout un monde historique!... Marcher!.... lui qui ne sait que servilement ramper sur les traces des autres.

Et puis, quel encens il se prodigue! Que de difficultés il a su vaincre, dans l'accomplissement de son travail! Que d'immenses avautages en retireront les sciences historiques et politiques!

Et maintenant, après ces éloges exagérés, après ces exclamations de la plus ridicule fatuité, lisez sa lettre à M. Lavalleye, cette petite lettre, honteuse, sournoise, qui voudrait se cacher dans les plis du tabard multico-tore, et se soustraire à tous les yeux, et dites-moi si jamais plagiat plus effronté s'est accompli au sein d'une des académies de l'Europe, du l'Amérique et de l'Afrique, dont M. de Reiffenberg a l'honneur d'être membre.

M. le baron cherche, à la vérité, à paliter ses torts. Il prétend qu'il a consigné, dans différents écrits, l'aveu des emprunts qu'il a faits à M. Ernst; mais d'abord, il n'est jamais convenu, dans aucun de ses ouvrages (si ouvrage il y a) que l'histoire des comtes de Durbuy et de La Roche, appartient en totalité à M. Ernst. Ensuite, ces écrits dont il parle, ne seut point dans le commerce, et quand même ils seraient entre les mains de tous, ils ne dateraient que de 1835 ou 1836; tandis que la préface ch il donne comme étant de lui, « le Supplément à l'Art de vérifier les dates », « a été faite en 1834, et que l'ouvrage lui-même a été lu à l'Académie le 7 juillet 1832. Ce n'est donc que par un remords de conscience littéraire que M. de Reiffenberg est venu, après trois ou quatre années de gioire d'auteur, avouer qu'il n'était que copiste, éditeur, régisseur, chargé de mettre en scène le travail de M. Ernst.

Vous avez tantôt admiré la sincérité de l'écriculm, admirez maintenant la délicatesse de l'homme. On remet à M. de Reiffenberg un manuscrit, avec prière de vouloir l'examiner; il le garde longtemps, en fait une copie, renvoye l'original, comme s'il n'était pas digne de voir le jour, et public la copie, sous son nom, et comme si c'était son propre surrage. Comment qualifier une pareille conduite? Je laisse ce soin au procurour du sui.

Je laisse, d'un autre côté, à l'acquéreur des manuscrits de M. Ernst, à décider ce qu'il lui conviendra de faire pour obtenir une indemnité des pertes pécuniaires qu'entrainera infailliblement pour lui la publication anticipée et non autorisée du traité historique de M. le curé d'Afden. Les exemplaires qui en ont été tirés ne sont pas nombrenx, je le sais; mais un semblable ouvrage ne s'adresse qu'aux savants. Or, la plupart d'entre eux possèdent déjà l'édition de M. le baron de Reiffenberg. Ils ne sesuet donc pas disposés à acheter celle de M. Lavalleye. Je les engage orpandant à en faire l'acquisition; elle est plus correcte et ne renferme pas les inexactitudes que M. de Reiffenberg, malgré ses minutieuses recherches, a laissé subsister.

Que fera maintenant l'Académie de Bruxelles, dont la bonne fei a été trompée et la dignité compromise? Ordonnera-t elle la suppression d'une préface qui, telle qu'elle est insérée dans ses *Mémoires*, atteste le charistanisme ébonté d'un de ses membres? Se contentera-t-elle d'une simple rétractation?

Et le gouvernement pourra-t-il, lui, réaliser l'intention qu'on lui

prête, de décerner à M. de Reiffenberg la croix de l'ordre de Léopold, pour le récompenser de ses travaux scientifiques? Ne s'exposerait-il pas, en décorant M. le baron, au blâme de tous les hommes qui voudraient que cette distinction fût uniquement accordée au talent consciencieux et réel?

Je ne chercherai point à résoudre ces questions; je ne pousserai pas plus loin, non plus, cette polémique, provoquée par un acte de la plus extravagante vanité. Ma sympathie pour les vaincus m'impose le devoir de déposer la plume, et j'y obéis, en regrettant sincèrement qu'un écrivain Belge, dont j'aurais été heureux de propager la renommée si elle avait été établie sur des titres solides, ait su accumuler, dans un seul trait de sa vie littéraire, toutes les indélicatesses et les tricheries que nous reprochons aux artistes faméliques que nous expédie chaque jour la capitale de la France.

V. Monuments pour servir à l'Histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg. Tome I<sup>1</sup>. Bruxelles, Hayez, 1844, in-4 avec 23 planches, 16 fr. [6378]

Peu de temps après cette publication, la « Revue de Liége » nº du · 15 août 1845, publia une critique consciencieuse de ce volume édité par M. de Reiffenberg, comme membre de la Commission d'Histoire, mais où l'on ajouta d'assez longues observations qui contestaient la justesse des deux principaux reproches contenus dans un travail que cependant elle accueillait. Cette critique était de M. Adolphe Borgnet qui l'avait signée de ses initiales. M. de Reiffenberg qui s'était fait une habitude de l'encensoir, à ce point qu'il s'en servait parfois pour lui-même, fut mécontent, et publia un article aigre-doux, dans son « Bulletin du Bibliophile belge ., tom. 2, p. 497. Il y fit intervenir M. Pimpurniaux, nom sous lequel M. A. Borgnet s'était caché pour la publication de ses « Légendes namuroises », quoique, ainsi que nous l'avons dit, le critique de la « Revue de Liège », ait signé de ses initiales réelles. M. Borgnet cru devoir répliquer à l'article algre-doux de M. Reiffenberg, par un écrit que ce dernier qualifiait de violente satire. Sous le nom de PIMPURNIAUX de ce livre (t. III. p. 521-524), nous avons parié de cette polémique, mais nous ignorions à cette époque le titre de la violente satire à laquelle M. de Reissenberg faisait alfusion. Aujourd'hui nous sommes plus beureux, et nous possédons même l'écrit en question. C'est une Lettre à Monsieur le baron de Reifenberg. Liège, de l'impr. de N. Redouté, 1846, in-8 de 12 pages.

Dans cette lettre, M. Ad. Borgnet non seulement confirme sa précédente appréciation du premier volume des « Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg », publiés par M. de Reiffenberg, mais encore nous révèle deux nouveaux plagiats qui sont partie de ce volume, et dès lors nous sommes obligés pour compléter nos recherches de donner le fragment de cette piquante lettre qui y a trait.

 Nous arrivons à vostre table onomastique. Rien que 216 pages, M. le baron. En vérité je m'esbahis d'une chose; c'est qu'avec vostre système d'y insérer ou des hors-d'œuvre, ou des travaux déjà publiés ailleurs, ou des témoignages d'aulteurs cogneus, vous ne luy a; ... ..... é une quadreple estendue. Comme j'entends laisser à ouvrer, si quelque Mentoys sestoit convoitise de m'imiter, je me veulx restreindre encore, dans les lettres A et B, aux articles qui concernent Namur. Coulx on je tresve plus qu'une simple indication, sont au nombre de vingt, et à deux sentment vous avez mis du vostre; ce sont Alia-ripa et Bourigne. Pous dedenne et Arbre, fort bien pouviez vous contenter de renvoyer aux aniteurs à qui vous avez vos extraicts emprunté. De mesme enssiez-vous des faire pour Acoz où vous transcrivez M. Plot et Gallier (1) nostre insigne historien, citant l'un qui vit encore, ains ne monstrant remenbrance aulcune de l'aultre qui, veu son décès survean il y a quel quarante ans, n'est plus en position de se douloir et de répéter en che vance. Ce pauvre Galliot vous a fourni encore les quinze derniers des vingt articles sus indiqués; Ambresin, Assesse, Aule ou plustot Daule (Bave), Avin, Balatre, Bierwart, Biesme, Biesmerce, Bloulx, Bonine, Bossiere, Bougt, Branchon, Broigne et Brumagne. Seulement je fays remarque que, sur en quinze articles, neuf foys vous oubliez de signaler vos emprunts. Bien que la commune fame vous encouipe d'estre coustumier du faict, je ne veuls y vooir qu'une involontaire obmission, car vous estes scientifiquement trop pécunieux, pour que malefaim vous pousse à vivre de la substance d'aultruy. Très humble correction saulve, je cuyde tousjours qu'il sufficept de simplement remémorer le nom de nostre Galliot.

- · Cette mienne lettre a sa morale, et je vous la veux exposer en finissant.
- · Vous avez influiment d'esprit, M. le Baron; vous avez non moins de science acquise, bien entendu en certaines branches. Toutesfoys comment se faict-il que, possédant les conditions requises pour produire œuvre inportante qui résistat à l'oubli et vous donnat glorieux guerdon, vous me soyez mle cogneu par rien de semblable? C'est que vous vous estes areposé pour unique an d'occuper sans cesse de vous le public ; et dans ves productions tous n'avez eu égard qu'à la quantité; et vous avez fini per vous faire illusion à vous mesme, sur la valeur de ces rogatons que desplorent ceulx qui de vostre talent attendoyent tout aultre chose; et vous estes cheu en un charlatanisme littéraire qui entrayne à des puérilités, quand il ne pousse pas à des actes plus sévèrement qualifiables : et vous avez asprement rebouté, comme censeurs fascheux, ceux qui refesseunt de faire leur partie dans le concert de fades éloges qui forme chez nous la critique. Je vous suys bien sévère, direz-vous? Il convient de ne l'âtre moins, quand une belle intelligence se fourvoye. Venez à résipiscence, M. le baron; faictes de la science de bon aloy, ce qui vous est facile, et telle main, qui vous a deu férir un peu rudement peut-estre, se hasten d'applaudir à des succès réels. Surtout taschez de bieu comprendre que la camaraderie en littérature est mauvaise conseillere, et que souvent

i. Historien de Namur

neilleur office faict noe férule franchement appliquée, qu'un encensoir oujours blandis.......

BONAVENTURE PIMPURNIAUX.

membre de la société du Gasino de Namur et de nulle aultre société sçavante.

Namur, le 2 febvrier 1846.

Par un singulier hasard, M. Adolphe Borgnet, que nous n'avons fait t. III, p. 522) que correspondant de l'Académie de Bruxelles, tandis qu'il m est membre effectif depuis 1846, et membre de la Commission royale l'Histoire depuis 1830, M. Adolphe Borgnet, disons-nous, a remplacé dens zette commission M. de Reissenberg à qui il avait déjà succédé comme professeur à l'Université de Liége, et que de plus, il a dû, à son corps létendant, se charger de continuer la publication de la malencontreuse collection dent il avait dans la « Revue de Liége », critiqué le premier rolume.

VI. Études sur les Loges de Raphaël, par le baron de Reiffenberg, d'après les aquarelles et les gravures de J.-C. de Meulemoester. (Lisez par M. Edmond de Busscher, l'un des secrétaires de la Société royale des beaux-arts et de la littérature de Gand). Bruxelles, Périchon, 1845, in-4, 5 fr. [6379]

Encore une conquête de M. de Reiffenberg, mais cette fois-ci sur un homme vivant qui s'empressa de protester par la publication de l'écrit suivant : Étude des Études de M. le baron de Reiffenberg sur les Loges de Raphaël ; par Edmond de Busscher (1), l'un des secrétaires de la Société royale des beaux-arts et de littérature de Gand. Gand, et chez les principaux libraires de la Belgique, 1846, in-8 de 52 pages.

Trois journaux de Belgique et un autre de Lille s'emparèrent de cette

<sup>(1)</sup> Les auteurs de « la Littérature française contemporaine » n'ayant pas consacré d'article à M. Edmond de Busscher, on pourrait en induire que son écrit contre M. de Reiffenberg, publié en 1846, est son unique ouvrage. C'est suiemement l'une des milie et une omissions impardonnables à ces bibliographes. « Nous connaissons, dit « le Messager de Gand » (24 octobre 1846), « en pariant de M. de Busscher, bien peu de critiques d'art chez qui l'instituct s'allie à ce point à des études aussi complètes, et qui puissent expliquer le génie et l'exécution d'un grand artiste avec un aussi bon sentiment et un maniement si naturel de la langue technique. Nous ne ferons qu'un reproche à M. de Busscher, c'est de trop enfouir une aptitude incontestable à traiter les sujets asthétiques avec autorité ». M. Ed. de Busscher est connu m Belgique par les publications suivantes, toutes faites à Gand:

<sup>1</sup>º Biographie historique et artistique de J.-C. Meulemeester, graveur des Loges de Raphaël. 1838, in-8, avec planches.

<sup>2</sup>º Un Liure unique. — Album du congrès national de Belgique. 1854. posscule ia-8, avec fac-simile.

<sup>3.</sup> Précis historique de la Société royale de Beaux-Arts et de Littérature de

brochure pour en extraire l'historique de ce plagiat éhouté, afin d'édifer l'Europe littéraire sur le compte du savant académicien hoige. C'est à l'aide de « l'Organe des Flandres » (13 novembre 1846), et du « Journal de Lille » (12 et 13 janvier 1847), appuyé de l'écrit de M. Edm. de Busecher, que nous allons faire connaître ce nouveau plagiat.

Un nouveau combat littéraire vient de s'engager en Belgique, digne, mille fois, de notre attention, dit le « Journal de Lille », dans son article intitulé: A propos du plagiat de M. de Reiffenberg. Non seulement la Belgique est appelée à y assister comme témoin, mais encore le mende savant en entier s'y trouve pour ainsi dire intéressé. M. de Reiffenberg, cet écrivain vraiment prodigieux, ce Voltaire de la Belgique, qui est de toutes les académies, M. de Reiffenberg, à qui tous les savants décurent les titres de grand philosophe, d'historien érudit et brittant, à qui presque tous les rois de l'Europe ont envoyé des décorations de leurs ordres, M. de Reiffenberg vient d'être accusé du plus inconcreable plagiat!...

Voici venir à présent l'article de « l'Organe des Flandres », dans la même histoire :

## M. DE REIFFENBERG.

Avec cette épigraphe:

Alles, fripier d'écrits, impudent plaglaire?

- « Prendre des anciens et faire son profit de ce qu'ils ont écrit, c'est « comme pirater au-delà de la ligne ; mais voler ceux de son siècle, es
- « s'appropriant leurs pensées et leurs productions, c'est tirer la laine se
- Gand, depuis 1808 à 1845. Gand, de Busscher frères, 1845, in-8, avec planches.
- & Étude des Études de M. le baron de Reifenberg, sur les loges de Baphafl. 1846, in-8.
- 5° Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Pierre à Gand. 1848, în-8, 2002 planches. Une nouvelle édition a dù paraître depuis.
- 6º Neuvelle place de Saint-Pierre à Gand, plan et texte explicatif. 1849, opuscule in-8.
- 7º Description historique du cortége des comtes de Flandre. 1849-1850, volume grand in-8, avec planches, et l'ue générale du cortége. 2º 60lt.
- 8- Confrérie des arbalètriers de Saint-Georges à Gand. 1850, opuscule in-8, avec planches. — Nouvelle édition, sous presse, un volume in-80.
- ge Ruines (les) de l'abbaye de Saint-Baron à Gand. 1830-1851, opuscule in-8 avec planches.
- 10° Félix Bogaerts. Notice biographique et littéraire. Gand, impr. et lithegr. de de Busscher frères, 1851, in-8 de 28 pages avec un portrait.

On annonce du même auteur comme étant sous presse :

11° Album du cortége historique des comtes de Flandre. — Volume grand m-8, introduction et texte, avec 80 planches de costumes par M. Félix Devigne. (Paraissant par livraisons avec planches en noir, et avec planches coloriées.)

coin des rues, c'est ôter les manteaux sur le Pont-Neuf ». — « Ce qui st estude chez les anciens est voierie chez les modernes ». — Ainsi ont it La Mothe le Vayer et Scudéri, et après eux, plusieurs des écrivains se plus éminents n'ont pas hésité à flétrir dans les termes les plus éneriques les larcins littéraires. Qu'auraient-ils donc dit ces gloires d'un nire siècle, si elles avaient illustré notre époque, en voyant un académien beige, dont les titres de noblesse furent sauvés par Noë lors du déage, tomber et retomber dans ces vols impudents qui attirèrent jadis sur a mémoire de leurs auteurs une espèce d'infamie? Leur rude loyauté se la révoltée contre de semblables méfaits : s'ils expulsèrent de l'Acadéaie française Furetière qui avait soustrait des mots discutés en commun our enrichir le Dictionnaire qu'il publia de son côté, ils n'auraient point et grâce à l'audacieux qui a publié sous son nom des écrits entiers érobés à autrui; ils n'auraient pas toléré dans leur compagnie l'auteur e semblables indélicatesses : hors de chez nous, se fussent-ils écriés :

Il est assez de goals à deux pieds comme lui, Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui, Et que l'on nomme plagiaires.

Et c'aurait été justice : car on a beau faire remouter son origine au our où Dieu créa les corneilles, on a beau appartenir à l'ordre de l'Ours Hanc, de l'Aigle-Noire et de maint autre bipède ou quadrupède, encore aut-il de la loyauté dans tout, et ce n'est point parce qu'on se nomme 'rédéric-Auguste-Ferdinand baron de Reiffenberg, qu'on appartient à sutes les sociétés savantes de l'Univers et d'autres lleux, qu'il est permis le s'enrichir des biens d'autrui. Or, c'est ce que le pédant baron vient de aire par récidive; et conformément au principe établi dans nos lois péneles, sous prenons sur nous de lui infliger une peine quelque peu plus oignée que celle méritée par une première, deuxième, troisième, quarième ou cinquième faute; car c'est au moins à ce nombre de larcins litéraires que M. de Reiffenberg est arrivé.

Cette fois-ci, un de nos concitoyens, qui n'est ni baron, ni chevalier l'aucun ordre, qui, en un mot, n'est rien, pas même académicien, s'est vu mierer le fruit de ses travaux tout en écoutant dire que M. de Reiffenberg a faisait fi; puis, lorsque le noble seigneur les eut produits dans le sonde savant comme siens, il poussa l'outrecuidance jusqu'à faire menaer l'auteur de le malmener s'il ébruitait l'affaire. M. le baron se croît aux doute reporté au temps où ses semblables troublaient l'ordre et rosaient d'importance le guet qui vouisit les arrêter. Eh bien, rien qu'à ire ces lignes irrévérentes, il doit se convaincre du contraire; il doit voir rue s'il y a des fripiers d'écrits impudents, il y a des journalistes assez sés pour leur arracher le masque dont ils s'affublent, et des écrivains esez courageux pour revendiquer haut et ferme le bien qu'on leur vole. f. Edmond de Busscher a très bien fait de ne pas s'incliner devant la fauité présomptueuse de M. le baron de Reissenberg, et en signalant au rublic le nouveau larcin de ce littérateur de contrebande, il a rendu un sommage à la sincérité qui doit régner en science comme en politique,

et en affaires privées. Ecoutons-le raconter de cette manière simple que est un des caractères de la vérité, quelques-unes des phases de cette enrieuse affaire :

- ETUDES SUR LES LOGES DE RAPHAEL, par le beron de Reiffenber, d'après les aquarelles et les gravures de J.-C. de Meulemeester », tel es le titre d'un ouvrage publié en 1843, à la librairie Périchon, à Bruzelles. Cet intitulé, clair et précis, indique cer s assez explicitement que l'apteur sus-nommé, dont la fécondité litté ire est devenue proverbiale, non offre là des études faites par lui sur les célèbres fresques vaticames, et que les descriptions esthétiques que ce volume contient, sont entièrement sorties de sa plume? Pour l'édification de ses confrères en littérature et des souscripteurs aux gravures des Loges de Raphael, qu'édite M. Arsell Lacrosse, et auxquelles ces études et descriptions serviront de texte, non allons examiner un peu cette hypothèse.
- « Ba 1842, j'envoyai à M. Lacrosse, conformément à des conve arrêtées entre nous, les Textes descriptifs des tableaux à fresque con sous la dénomination de : La Bible de Raphaël, textes rédigés d'après les copies si correctes et si fidèles du graveur De Meulemeester. Je lui remis aussi une Biographie succincte de l'artiste brugeois, une introduction per descriptions des Loges, et un canevas de Prospectus, pour la continuaté de l'œuvre dont la publication, jadis entreprise par De Meulemeester, fin interrompue en 1856 par la mort de l'artiste consciencieux qui y audi consacré environ trente années de son existence. M. Lacrosse avait conf en 1840 tous les éléments (dessins à l'aquarelle, ouivres, calques) de es publication : il se proposait ou de l'exécuter à ses trais, ou d'en el propriété soit à quelque autre éditeur soit à une société de Paris, de Lesdres ou de Munich. Les deux dernières combinaisons avant échoné, maigré les démarches et les négociations de M. Lacrosse, il det en revenir à la première, et vers la fin de 1845 il mit en vente planches et textes (det livraisons), des cinquante-deux qui, avec le frontispice, composiuses à collection.
- « En octobre 1844, M. Lacrosse, en m'annonçant qu'il s'occapait stit activement de cette reproduction des Loges de Raphael, m'écrivait : « Peur » des motifs qui me sont tout personnels, je n'ai pu faire usage du teste « que vous avez eu la complaisance d'arranger; M. le baron de Reiffin- « berg en a rédigé un autre, il est maintenant sous presse ». Je n'avais rien à objecter à cela : M. Lacrosse était parfaitement libre de prifèrer le texte descriptif de M. de Reiffenberg au mien. Cependant, outsins pressentiments me dissient que mon travail inédit pourrait bien ne pur rester tout à fait étranger à ce nouveau texte, et, afin de ne point passe le fruit des recherches et des investigations que l'étude approfendie et le description esthétique de cette œuvre de Raphael m'avaient imposés, je repondis à M. Lacrosse « que j'appréciais le motif qui l'avait guidé en « occi, lui éditeur, mais que j'espérais, moi, que si M. de Reiffenberg prevait dans la rédaction de ses textes des données et des indications « que renfermant mon travail, il aurait la générossité d'en mentionner b

- ource . A tout hasard je m'étais réservé, dans mon contrat avec M. La-rosse, la faculté de publier par la suite tous essais ou dissertations sur is Loges de Raphael et les divers graveurs qui ont reproduit ces fresques.
- Bientôt, en effet, les journaux annoncèrent que M. le baron de Reifmberg avait présenté au congrès archéologique de Lille, en juin 1845, in Bindes sur les Loges de Baphael, et ce volume, de format grand in-4°, in parvint avec les cinq livraisons des gravures de M. de Meulemeester.
- Le pressentiment de n'avoir pas été inutile à M. de Reiffenberg se rouvait réalisé; mais réalisé au-delà de tout ce que j'aurais osé m'imainer. Sous ce titre d'Études sur les Loges de Raphael, d'après les aquaelles et les gravures de de Meulemeester, s'était publié le plus inconceable plagiat!... Je réclamai avec indignation, et puisque M. de Reiffenerg avait jugé la majeure partie de mcs études, de mes observations, t très souvent même la rédaction littérale, dignes de voir le jour sous le atronage de son nom ; qu'il avait présenté le tout comme lui apparteant en propre, je demandai, sans être trop exigeant, je pense, que mon mu figurât à côté du sien, sur un travail qui nous était devenu commun.
- Au point où en étaient arrivées les choses, une telle réclamation, quelne juste qu'elle fût, n'était pas facile à satisfaire : l'ouvrage était en
  ente, il avait été offert non seulement au congrès archéologique de
  ille, mais en haut-lieu, et après avoir reçu des éloges comme anteur
  nique, il était humiliant pour lui de se reconnaître un collaborateur.
  L. Lacrosse m'écrivit, et vint chez moi pour me mettre devant les yeux
  à difficulté de la position : il me proposa, de concert avec M. de lieifmberg, d'imprimer sur une seuille intercalaire une rectification ainsi
  messe :
- M. De Meulemeester, pendant sa patiente et longue contemplation des fresques de Raphaël, avait rédigé quelques notes sur l'exécution matérielle de ces peintures, leur état de conservation et les artistes employés par le maître. M. Ed. de Busscher, cité plus haut, et à qui une partie des papiers de Moulemeester a été remise par la famille de ce graveur, y a joint ses propres observations dans un travail inédit sur Raphaël.
- Nous avons profité de ces diverses remarques dans la partie technique des descriptions, et nous nous sommes quelquefuis bornés à les reproduire. C'est une obligation que nous sommes heureux d'avoir à M. Ed. de Busscher.

Par une seconde lettre, et sur mon insistance à me pas me contenter e ce carton intercalaire, il fut proposé de remplacer le quelquefois, par manent!.....

- Si M. de Reiffenberg avait eu la générosité (et pourtant elle n'était pas sorbitante) de mentionner par avertissement ou préface la déclaration fiorte trep tard, j'aurais été pleinement satisfait. Maintenant je ne pousis l'être; je devais tenir à constater une collaboration involontaire, qu'il vait voulu rendre une collaboration apocryphe...
- 1. on comptait assurément que la réputation de l'illustre Académicien.

m'en aurait imposé, ou bien, comme l'insinuait maladroit neat M. Lacram dans sa lettre du 2 décembre 1845, écrite sinon sous la dictée, an main sous l'inspiration de l'auteur du nouveau texte des Loges, que j'anni craint que « M. De Reiffenberg, avec son adresse à manier la plainaise « rie, ne fit de tout ceci quelque chose de très amusant, s'il en premiti « peine! » Petite menace, suivie immédiatement de la petite promus indirecte que voici : « Au reste, il s'est montré plein de bienveillans « pour vous, et il a mille moyens de vous être agréable par la suite!! »

- « Menace vaine, promesse fort inutile : je nargue l'une, et n'ambitisme l'autre aucunement..... continue M. de Busscher.
  - « Le 31 juillet j'écrivis à M. Arnoid Lacrosse :
    - · Monsieur,
- « N'ayant point reçu de réponse à ma lettre du 4 décembre 1843, jedds
- « supposer, enfin, que le contenu de la vôtre du 2 décembre est voit
- « dernier mot, à vous et à M. de Reissenberg, relativement à la récient
- « tion que je vous avais adressée. J'ai donc l'honneur de vous prévents.
- « Monsieur, et je vous prie d'en instruire M. de Reissenberg que, dut
- · quelques jours, je mettrai sous presse une brochure qui rendra le sulla
- · juge compétent de notre différend.
- Vous voyez que j'en agis envers vous avec toute loyanté; mais sus
   honneur me défend de garder plus longtemps le silence ».
- A la réception de ma lettre, M. Lacrosse, qui pendant aopt mais nivait plus donné signe de vie, supposant m'avoir lassé par sa résistant passive, ou effrayé par sa menace de plaisanteries reiffenberghiennes, siperçut avec étonnement que cette affaire allait marcher vers une solutin peu agréable pour son patron littéraire, et voulut y parer par un vériable coup de jarnac. Il tarda jusqu'au 10 août de me répondre, et mit es tamp à profit pour imprimer au bas du chapitre Bibliographie des Loges, in missintercalaire proposée en novembre 1845, et refusée par moi comme unsuiparation insuffisante : le 11 août je reçus le voiume in-4º de M. d
- « La plus légitime réparation se trouvant sans cesse éludée, je n'hisimi

Ce récit est suivi de dix-huit pages disposées sur deux colonnes, dest l'une contient des extraits de la Biographie de M. De Meulemester, déjà publiée en 1838 par M. Ed. de Busscher, du travail de ce dernier sur les loges de Raphaël; l'autre colonne sert à constater le larein commis par M. le baron de Reiffenberg, et hâtons-nous de le dire, james nous n'avons vu une copie aussi servile, un plagiat aussi impudent. M. de Reiffenberg, probablement pour faire prendre le change même à M. de

scher, a souvent interverti l'ordre des emprunts, intercalant par exemdans le corps ou à la fin de ses descriptions des données, des phrases l a prises au commencement du texte écrit par M. de Busscher. Ajous que notre concitoyen a non seulement démontré à toute évidence le in de M. l'académicien, mais qu'il s'est encore trouvé à même de lui mer des leçons de grammaire et d'esthétique, lorsqu'il était arrivé à le baron d'introduire quelques légères variantes dans le travail enlevé . de Busscher. Aiusi, ce dernier avait écrit : « Le vêtement diffère sulement par la nuance du pourpre ». - M. de Reissenberg, qui ignore s doute que dans ce cas (il s'agit du pourpre-violet ou laqueux) pourest du masculin, a dit : « quant à son vêtement, il ne diffère que par nuance de la pourpre ». - Ailleurs le texte de M. de Busscher por-: • Eve a les cheveux chatains •, — son plagiaire a écrit : • Eve a s cheveux cendrés ». Des cheveux cendrés, dit l'auteur, sont des chex couleur de cendre ou grisatres. Or, Raphaël a-t-il pu donner des venz gris à Éve jeune et belle? - Plus loin, dans la description du taam qui représente Adam et Éve hors du Paradis, M. de Busscher a fait r l'habitation de nos premiers parents : « c'est de la paille, dit-il, étensur quelques branches », M. de Reissenberg a trouvé cela trop peu stique, et il a ajouté : « la paille qui remplira plus tard la crèche du auveur. Et voilà pourtant le trône primitif de notre orgueil! » Ces deries sont très édifiantes sans doute, répond M. de Busscher; mais te habitation de la première famille humaine : un peu de paille étensur des branches, qui fut le trône primitif de notre orgueil!.... Le ntime dégénère aisément en pathos sous la plume des plus grands écri-

Rems pourrions multiplier ces citations, mais à quoi bon? L'Étude des sites sur les leges de Rephaël constate le nouveau plagiat commis par de Reiffenberg, et les notes curieuses dont M. de Busscher a enrichi ce rafi démontrent l'ignorance de M. l'académicien. C'est plus qu'il n'en it pour blâmer l'un et persiffer l'autre. C'est ce que nous avons pris la arté de faire pour la plus grande gloire du plus grand plagiaire de tre siècle.

A. N., Organe des Flandres, 13 novembre 1846.

Maintenant, nous nous demanderons quel est le mauvais esprit qui a pousser M. de Reisseng à commettre un acte aussi indigne de sa unde renommée littéraire? Nous nous demanderons comment il a publier les rudes leçons que lui donnèrent tant d'habiles critiques, tant redoutables ennemis? Il y a un an, à pareille époque, M. Borgnet, m le pseudonyme de Pimpurniaux, lui adressait une lettre, où certes le l et la vérité n'étaient pas épargnées. La moquerie même y était pousloin, trop loin peut-être; car, nous est avis, que M. Borgnet eût dû point oublier qu'il parlait à un confrère, lequel disait-il méchamment, if.

Connu dans l'Univers et mille autres lieux.

l y a cinq ans, faisant allusion à des accusations de plagiat ultérieurent prononcées, Victor Joly se demandait, en parlant des décorations qui ernaient jusqu'au gilet de flanelle de M. de Reifenberg: « Quand donc lui donnera-t-on le cordon de l'ordre du Geal se parant des plumes de paon ? »

Entouré de détracteurs, d'envieux pent-être, bué, siffié, moqué le plus souvent à tert, parfois avec raison, M. de Reiffenberg aurait de, nous semble-t-li, se mettre par la fermeté, la droiture de sa conduite à l'abri de tout reproche et se justifier ainsi des accusations qui pensiont sur lui. Que n'a-t-li mis à profit ce conseil que M. Dufan (M. Van de Weyer) donnek à M. Dumortier, l'ennemi de Simon Stévin, lorsqu'il lui disait, dans sa lettre à l'Académie, de s'enfermer dans une Thébaide, et de n'en sortir qu'un chef-d'œuvre à la main! Alors, s'écrialt-li, coux qui ent êté les premiers à vous donner de la férule, seront peut-être aussi les premiers à vous applaudir!

M. de Reiffenberg est dévoré de cette fièvre qui a tué Scudéry, et qui en ce moment dévore Capefigue. Voir son nom voier sur la bouche des hommes et retentir au loin, étonner par su fécondité, grandir et grandir toujours, tel parait être le but de M. de Reiffenberg. Poète, linguiste, paléographe, historien émiment, rounancier agréable, fi n'est riem qu'il us sache faire, il n'est rien, dans le domarine de l'intelligence, à quoi fi n'est le plein droit de toucher. Chaque jour, il livre au vent le fruit de nes études, de son travail, gaspillant, — c'est le mot, — les dons brillants qu'il a reçus du clei. S'il écrivait plus lentement, s'il révait moins à la cittérité et plus à la giotre, M. de Reiffenberg, tous les ans, produirait un chef-d'œuvre.

Nous espésons, et le monde savant femberg, gravement compromis, de sa main d'Hercule, de se relever bientôt. Il n'est personne qui re dans sa vie littéraîre à sa reprecher quelque peccadille, quelque gros pe ché même. D'ailleurs, tous authur que nous comptons, ne sommes-nous pas un peu plagiaires? Benianiu i Sterne plutôt. Ce n'est pas à dire qu'on ne doive point venger M. de Buscher, le droit est de son côté! Aussi, su nom de la justice, surpus-nous durénavant l'œit fixé sur M. de Reiffenberg, et nous méherons-nous fixe-cepter inconsidérement comme siennes les œuvres qu'il publiera dissormais.

Cet événement, comme on peut croire, a fait grande semantism à Bruxelles, on en parie encore. Tous les savants, le doctour Conventin, Schayea, Piet, Gachet, Goethais, Marchal, en ont fait le sujet de laus conversations. Le drapeau blanc flottait sur le hibitothèque de Bourgagna. Le chevalier Marchai et Goethals tri haient. Quant aux autres, ils de ploraient, comme nous faisons tous, les mearts d'un espeit distingué, plais de ressources, fécond et hrillant.

J. L.,

Journal de Lille, 12 et 15 janvier 1866.

Un des journaux qui s'est occupé du dernier plagiat de M. de Reiffeberg, « le Messager de Gand et des Pays-Bas », n° du 23 octobre 1845, terminait ainsi son article :

« Maintenant, un conseil amiral : Quand on est riche de son propre fook

littéraire, pourquoi vouloir être encore riche comme un voleur? Quittez le plagiat, mensieur de Reissenberg, pour nous faire de ces joiles choses d'autresois que vous seul, peut-être dans le pays, pouvez faire. Vous qui savez donner à un satirique tableau de mœurs une action ingénieuse, des portraits sinement observés et vrais, un dialogue étincelant, donnez-nous plutôt un pendant à vos Comédiens politiques. Depuis votre conversion à une piété sincère, sous notre gouvernement du Bon Dieu, vos nouveaux amis catholiques qui vous entourent vous offrent pour cela de si excellents modèles!

M. de Reiffenberg répondit-il à la brochure de M. de Busscher et aux articles de journaux qu'elle avait provoqués. La lettre suivante à nous adressée va l'apprendre:

## Monsieur,

Un de mos amis, M. Dhuyvetter, m'a remis la lettre que vous lui avez adressée, mais qui m'était destinée.

Pour répondre à l'appel que vous faites à ma loyauté, je viens de vous expédier par la voie postale :

1º La brochure que j'ai publiée en 1846, sous le titre de : Ktudes des Études de M. de Reiffenberg sur les Loges de Raphaël.—Cet opuscule, exact de tous points, et que M. de Rea n'a pu ni osé réfuter, vous mettra complétement au courant de cet inconcevable incident littéraire;

2º Quatre journaux de l'époque, documents à l'appui. — J'ai rassemblé une partie des articles provoqués par ma brochure, et c'est un faisceau très piquant. Je tenais en réserve cette curieuse collection, et je l'aurais probablement imprimée comme annexe à mon Étude, si la mort de M. de R° a'avait mis un terme à la guerre plus que sournoise qu'il me faisait sous main, pour se venger, à sa manière, de mes révélations accablantes. — Ci-joint l'articulet évasif qu'il glissa in pette dans sou « Bulletin du bibliophile belge, t. III, p. 487 (1846):

· Pamphlets et libelles. — Le canonnier à cheval et vigneron, Paul-Louis Courier s'est fait l'apologiste du pamphlet, et il était dans son droit, car on pent le proclamer le modèle du genre. Le pamphlet, à la manière de Courier, est la sattre en prose, la raison armée à la légère et assaisonnée de malice. Mais quand la raison disparait, quand la malice fait place à l'injure, le pamphlet devient un libelle. Le libelle, il faut l'avouer à notre houte, est une plaie de notre petite littérature. il vient d'un air sournois et avec une impudence sans courage s'attaquer à tout ce qui est digne de respect on d'égard : rien ne l'arrête, ses coups tombent de préférence sur les chiets de notre vénération ou de notre estime. La ville de Gand, cette cité loyale et honnête, vient de voir naître, à l'occasion de la publication des Loges de Rapheel, par M. Lacrosse, un libelle de cette triste espece. La vanité blessée n'a pas seule dicté cet amas si indigeste d'imputations calomnieuses, de méchancetés rétrospectives puisées dans des ruisseaux depuis longtemps taris, dans des égouts comblés depuis des années. Celui qui a signé ces misérables pages, nous aimons à le croire, n'a fait que

céder à de mauvais conseils et prêter son nom à une sorte de piquenique de haine et de folle colère, où les rares convives ont payé leur écet en absinthe et en fiel. A de pareils (sic) diatribes ce n'est pas avec une plume que répond un homme qui se respecte.... »

Les révélations de 1846 portèrent un rude coup à M. de Reiffenberg, si rude même, qu'il ne s'en est point relevé. Et cela est si vrai, que jusques aujourd'hui aucun de ser collègues de l'Académie de belgique n'a écrit sa biographie pour « l'Annuaire académique ».

Apprécier les œuvres du littérateur, de l'érudit, du poète, rien de plus facile, chacun rend hommage à son grand talent; mais être son apolegiste historique, en initiant le lecteur à des peccadilles peu honorables pour lui, à des écarts littéraires qui ont entaché ia plus brillante carrière, qui l'osera ?....

Pour ce qui regarde le plagiat des textes esthétiques des Loges de Rephaël, je n'ai rien à ajouter aux renseignements que donne ma brochure: elle n'a été ni réfutée ni démentie, et ne pouvait l'être. Inspirée par le sentiment de légitime défense, je la publiai sans animosité et presque malgré moi : j'étais un des admirateurs du savant et spirituel écrivain.

Je vous dirai donc, à vous, Monsieur, comme à tous ceux qui ont la mon Btude : Voilà les assertions et les preuves, juges-nous.

Veuillez, je vous prie, m'accuser réception des documents mis à la poste hier, et m'envoyer en échange le numéro de vos Supercheries dans lequel paraîtra l'article ad hoc.

Je vous salue avec considération, et je suis votre tout dévoué serviteur,

Edmond de Busacusa.

Gand, le 26 août 1851.

Là se terminent au moins les délits littéraires de feu de Reiffenberg? Mais non. Le n° 314 (28 décembre 1836) de « l'Espoir », journai déjà cité, contient une Appréciation exacte et détaillée du baron de Reiffenberg, qui, certes, n'était pas propre à préparer les voies au savant pour arriver à être créé chevalier de l'Ordre de Léopoid, et à être nommé bibliothècaire un chef du royaume, titre et place qu'il sollicitait alors. Parmi les nombreux reproches que le journaliste lui adresse, nous prendrons trois faits littéraires.

La hibliothèque de Liége possédait une lettre d'indulgence de 1886, inédite. Elle fut confice à M. de Reiffenberg, qui, sans autorisation, l'anvoya à l'Académie comme fruit de ses recherches. Elle est insérée dans les bulletins de cette société. C'est indubitablement l'une des cinq dont parie M. Xavier Heuschling, dans sa « Notice sur le baron de Reiffenberg », insérée au tome VII du « Bulletin du Bibliophile beige » (1850). Cette indélicatesse a été longtemps ignorée, parce que la personne qui en fut victime, ennemie du scandale, préféra le silence à la publicité; mais îl y avait à la fois trop d'impudence et d'effronterie dans cette action pour qu'elle ne fût pas conque et divulguée.

Autre abus de confiance. Il existait encore à la bibliothèque de Liège un exemplaire unique d'un ouvrage d'Albert Lemire, » Les Voies romaines

en Belgique. M. de Reissenberg l'emprunta. Quand on vint le lui redemander, il plaisanta doctoralement sur le mérite de ce volume, et chercha un mauvais prétexte pour ne pas le rendre. Quelques jours après, on put lire dans les journaux du pays, voire même dans celui de « l'Institut historique de France., que M. de Reissenberg avait découvert un ouvrage carieux d'Albert Lemire!

Terminons par un fait d'un autre genre. A la suite de la Chronique rimée de Philippe Mouskes (1836), imprimée aux frais de l'État, le baron de Reiffenberg a trouvé bon pour grossir l'ouvrage d'y placer une nouvelle édition, avec traduction, du « Prodromus » de Nélis. Comme il en existait déjà une édition de Parme et une autre d'Anvers, les fonds alloués par l'État pour la publication de Mémoires inédits ont été employés à un autre usage que leur destination. La tromperie est évidente. — Comme rien n'indique que la traduction en regard du « Prodromus » est de M. Ph. Lasanoussant, on est naturellement porté à croire qu'elle est de M. de Reiffenberg : quel jésuitisme!

Quand on pense à toutes les attaques réitérées de 1836 à 1846, dont le beron de Reiffenberg a été l'objet et auxquelles il avait malheureusement prêté le flanc, on doit penser que ses dernières années durent être abreuvées de dégoûts; les cartels successifs qu'il provoqua ou s'attira n'étaient pas de nature à le calmer; cartels échangés entre MM. Lavalleye, A. Borgnet, Ed. de Busscher, dans les questions littéraires, toutes fâcheuses pour tui; cartel des fils Wahlen, pour une notice nécrologique du Bulletin, diffamatoire pour la mémoire de leur père. Décidément la loyauté est un bon paraquerelles.

Le plus triste de tout cecl, c'est que dans - le Bulletin du bibliophile beige -, recueil estimable qu'il a fondé, on a imprimé, cette année, un partrait dont l'inscription est trop transparente pour ne point y reconsitre l'académicien belge : c'est une véritable épitaphe.

- Ce petit homme couvert de décerations, c'est le comte de Romipete. Lui aussi assiège les antichambres et les salons des membres du corps diplomatique, mais ce n'est point pour surprendre des secrets d'État; c'est pour soldiciter encore une croix, encore un ruban.
- Son véritable nom était Deromipete; mais le trouvant par trop plébéien, à l'aide d'un petit d et d'un grand R convenablement séparés, il l'aristocratisa. Quoiqu'il soit homme d'esprit, on n'en trouve guère dans ce qu'il a écrit; sans doute qu'il le réserve uniquement pour le métler d'ambassadeur qu'il brigue depuis longtemps. Peut-être aussi ce qu'il écrit a'est pas de lui, et, en véritable homme d'esprit, ne publie-t il que des choses moins spirituelles, mais aussi moins connues .

REIGNIER (Louis), pseudonyme [Jean-Philippe ZEH].

Recueil (Nouv.) de lettres de commerce, suivies de plusieurs documents relatifs aux affaires, ainsi qu'un vocabulaire traduisant en langue allemande les termes les plus usités contenus dans ces lettres. 2° édit. Nuremberg, Lotzbeck, 1838, in-8 de viiij et 158 peges, 2 fr. 50 c. [6379]

li en a été publié en même temps une édition allemande.

Cet ouvrage, dans les deux langues, a paru primitivement, en 1531, avec le véritable nom de l'auteur; mais en 1851 on a fait imprimerés titres de seconde édition, et tout en conservant la première date, en 3 a substitué au nom de l'auteur Zen, le pseudonyme qu'il a adopté pur quelques publications sur la langue française à l'usage des Allemands.

REINE D'ÉTRURIE (la) (Marie-Louise, infante d'Espagne, reint d'Étrurie, 3° fille de Charles IV, et de Marie-Louise, infante de Parme), apocryphe (LE MIERRE D'ARGY].

Mémoires de —, écrits par elle-même, traduits de l'italien par M. Le Mierre d'Argy. Paris, Chaumerot, 1814, in-8 de 44 pages. [6380]

La reine n'a point écrit ces Mémoires. L'ouvrage est de Lemière d'Arg

même.

Une biographie, celle de Rabbe, dit pourtant qu'on a de cette princesse « des Mémoires dans lesquels elle rend compte des persécutions que

- lui fit éprouver Napoléon pendant son exil en France. Ils ont été in primés dans le tome III de la « Collection complémentaire des Mémoires
- · relatifs à la Révolution française », publiée par Michaud, 1823, in-L.

REINE DE NAVARRE (la), apocryphe [le chev. de MOURY].

Mille (les) et une Faveurs, contes de Cour, tirés de l'ancien gaslois par —. Londres (Paris), la Compagnie, 1783, 5 vol. in-12.

[6381]

Cet ouvrage avait paru pour la première fois en 1740, 8 vol. in-12, avec le nom de l'auteur.

REINE-MÈRE (la) (Marie de Médicis), apocryphe [Math. de Morgues].

Manifeste de la reine-mère. Blois, 1618, in-8. [6382]

REINRAG (Paulus), par anastrophe [Paul-Aimé GARNIER].

Lettre à M. le Directeur de la Revue (intitulée • Paris et la Prevince •) sur la cloche de Beaune la Rollande. [6383]

Satire contre les numismatiques et les archéologues de notre épaque, qui les a fait peu rire. Elle fut imprimée dans « Paris et la Province ».

REITABAS DE SERTSAC (L.-A.), par anastrophe [l'abbé Sanatien, de Castres].

Cri (le) de la Justice, ou Remontrances à Apollon sur la partialité,

RELIGIEUSE (UNE), auteur supposé [dom Olivier ECHALLARD, bénédictin].

École (l') du pur amour de Dieu, dans la vie d'une pauvre fille idiote, Armelle Nicolas, décédée en Bretagne; par une religieuse de m connaissance. Nouv. édit. (publ. par *P. Poiret*). Cologne (Holande), 1704, in-12.

La première et la seconde édition de cet ouvrage, dans la genre de la Vie de la sœur de la Nativité », ont paru en France en 1676 et 1683, seus le titre de « Triomphe de l'amour divin ». La religieuse mentionnée sur le titre de l'ouvrage est Jeanne de la Nativité, ursuline de Vannes, sur le compte de qui l'auteur a voulu le faire passer. A.-A. B.—n.

RELIGIEUSE (UNE), auteur supposé [de Longchamps].

Mémoires d'—, écrits par elle-même, recueillis par M. de L\*\*\*.

Paris, Lesclapart, 1766, 2 part. in-12. [6386]

RELIGIEUSE (UNE), éditeur supp. [LANTEIRES]. Voy. FIGARO.

RELIGIEUSE BÉNÉDICTINE DU S. SACREMENT (UNE), sitlonyme [M-" de Blémur].

Menologie historique de la mère de Dieu. Paris, 1682, in-4.
[6387]

RELIGIEUSE CARMÉLITE RÉFORMÉE (UNE), túlonyme [Madelaine DUBOIS DE FONTAINE-MARANS, dont le nom de religion était Madelaine de Saint-Joseph].

Vie de Catherine de Jésus, carmélite réformée, par —, du momastère. Paris, 1626. — IV édition, corr. et augm., 1656, in-8. [6388]

RELIGIEUSE DU CALVAIRE (UNE), aut. supp. [J. GRISEL]. Lettres d' —. Paris, 1755, in-12. V. T. [6389]

RELIGIEUSE PORTUGAISE (LA), túlonyme [Marianne AL-CAPORADA].

Lettres portugaises, traduites en français (par le comte Lavergue de Guilleragues, ambassadeur de France à Constantinople). Paris, Barbin, 1669, 2 part. in-12. [6390]

— Les mêmes, sous ce titre « Lettres d'amour d'une religieuse pertugaise » (de la même traduction). La Haye, 1682, 1696, in-12.

- Les mêmes, sous le titre de « L paises ». Now. édition, publiée par P.-F. Aubin, avec e N : historique se l'auteur de ces Lettres, leur traducteur et leurs dissérentes édition par l'abbé (Mercier) de Saint-Léger. Paris, Delance, 1796, 2 vl. in-12. Ou (avec des additions à la Notice de l'abbé Mercier & Saint-Léger, par A.-A. Barbier). Paris, le même, 1806, is-12 de xxxij et 183 pag., sur pap. vélin, 3 fr., et in-8, pap. vél., 7 fr. 50 c.
- Les mêmes. Paris, Kleffer, 1816, 1821, in-12, 1 fr. 25 c., et sur pap. vélio, 2 fr. 50 c.

L'original de ces lettres ne nous est point parrenu; cependant l'allé de Saint-Léger ne doutait pas de son existence, et l'on nomme pour atteur de ces lettres Mariane Alcaforada. La traduction en est attribule à l'ambassadeur de Guilleragues.

L'abbé de Saint-Léger avait invité les curieux à lui envoyer tons is renseignements qui avaient pu lui échapper sur cet article bibliographque. J'ai fait quelques additions à son Intéressante notice : on les trace dans la nouvelle édition sortie en 1806 des presses de Delance.

A.-A. B-a.

— Les mêmes. Nouv. édition, conforme à la première (Paris. Ch. Barbin, 1669), avec une Notice biographique sur ces lettre (et une traduction portugaise, par don Jos -Mar. Souza). Paris, F. Didot, 1824, in-12, 3 fr.

Cette nouvelle édition, faite d'après la première édition comme de C. Barbin, Paris, 1669, ne renferme comme elle que cinq lettres. L'édient (M. de Souza), dans une notice bibliographique fort étendue, prouve qui ces cinq lettres sont les seules véritables; que les sept autres qu'et trouve dans les éditions ordinaires sont absolument supposées, et qui cette méprise, qui paraît avoir commencé en 1690, a été coutinuée juqu'à ce jour, par les éditeurs subséquents, faute de connaissance exacté des localités, des mœurs et des usages du Portugal. Cette notice renferme des détails curieux sur ce point de bibliographie. L'éditeur y a joint une traduction portugaise qui est imprimé à côté du texte. C'est la première qui ait encore paru dans cette langue.

Ces fameuses lettres ont eté réimprinées en outre dans plusieurs necueils : 1º dans le Nouveau Recueil contenant la vie, les amours, les informme et les lettres d'Abailard et d'Héloise. Anvers, 1722, in-12; 2º dans un astre intitules : Lettres de tendresse et d'amour, etc. Amathonte et Paris, Callleau, sans date, 2 vol. in-12, et plus récemment dans les Lettres d'amour, chefs-d'œuvre de style épistolaire choisis dans les plus grands écrivains. Paris, Garnier frères, 1831, in-32, édition elzévirienne. C'est encore une imitation de la première et de la quatrième de ces lettres, que le marXimenàs a publice (sous le pseudon. de MHe d'Ol^^e), et sous le Lettres pertugaises, en vers. Lisbonne (Paris), 1759, in-8.

IGIEUX AUGUSTIN (UN), tùlonyme [le P. BOUGES]. sire du S. Suaire de N. S. J.-C., gardé dans l'église des ngustins de la ville de Carcassonne. Toulouse, 1722, in-12.

V. T. [6391]

[6397]

IGIEUX BENÉDICTIN (UN), titlonyme [dom Noël-Philimet].

é de la circulation des esprits animaux (publ. par le P. Mège). Juérin, 1684, in-12. [6392]

IGIEUX BÉNÉDICTIN (UN), auteur supposé [J.-Étienne].

ire de l'église de Saint-Martin de Tours. Tours, 1700, in-12. V. T. [6393]

e d'— sur ce qui s'est passé de plus édifiant à Aix pendant gion. Paris, Sanson, 1723, in-12. [6394]

IGIEUX BÉNÉDICTIN(UN), titlonyme [dom J.-B. AGNEAUX TNE].

es sur la Religion. Avignon, Fez, 1757, in-12. [6395]

IGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE MAUR (UN), tillonyme [dom J.-Fr. POMMERAYE].

ire des archeveques de Rouen. Rouen, 1667, in-fol. [6396]

GIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE MAUR (UN), titlonyme [dom Gabriel GERBERON]. ire de la robe sans couture de N. S. Jésus-Christ, qui est dans l'église du monastère des religieux Bénédictins d'Ar, avec un Abrégé de l'histoire de ce monastère. Paris, 4676, in-12; 1686, in-16; Beauvais, 1703, 1706, in-12; 1713, 5° édition; Paris, Barrois, 1724. — Autre édition.

GIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE MAUR (UN), tulonyme [dom Claude Bretagne].

hiboust, 1745, in-12.

le Pierre Bachelier de Gentes. Paris, Pottier, 1680, in-8. [6398]

RELIGIEUX BENÉDICTIN LA CC ATION SE SAINT-MAUR (UN), auteur supposé [J.-M. CLADIERE].

Histoire des miracles de Notre-Dame de Vastinière, près de Mont-d'Or, en Auvergne. Clermont, 1688, in-8. V. T. [6390]

RELIGIEUX BENEDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (UN), titlonyme [dom Fr. Lamy].

Nouvel (le) Athéisme renversé, ou Réfutation du système à Spinosa. Paris, L. Roulland, 1695, in-12.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION OS SAINT-MAUR (UN), titlonyme [dom Robert Morel].

Imitation de notre seigneur J.-C., traduction nouvelle, avec un prière affective, ou affection du cœur à la fin de chaque chapitre. Paris, Vincent, 1722, in-12. [6401]

Cette traduction a été souvent réimprimée, et plusieurs fois avec le nom du traducteur.

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (UN), titlonyme [dom Maur Dantine].

Psaumes (les), traduits sur l'hébreu, avec des notes. Paris, 0-mont, 1739, in-8; 1740, in-12. [6462]

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (UN), titlonyme [dom Ch.-Mic. Haudiquen].

Histoire du vénérable dom Didier de la Cour, réformateur des Bénédictius de Lorraine et de France. Paris, Quillau, 1772, in-\$. [6403]

RELIGIEUX BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-VANNES (UN), titlonyme [L. RICLOT].

Paraphrase sur les Epitres de S. Paul, avec le texte latin, des analyses et des notes. Paris, 1718, 3 vol. in-12. [6404]

RELIGIEUX BÉNÉDICTINS (DES), tillonyme [dom Le Nois]. Mémoire relatif au projet d'une Histoire générale de la province de Normandie; par — (rédigé par dom Le Noir). Rouen, Lallemant, 1764, in-4 de 14 pages. [6405]

RELIGIEUX BENÉDICTINS DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (DES), intonyme [J.-B. Agneaux de Vienne].

Prospectus de l'Histoire générale de Guyenne, par - (rédigé par

dom Agneaux de Vienne). Paris, Vincent, 1755, in-4 de 16 pages.
[6406]

RELIGIEUX BÉNÉDICTINS DE LA PROVINCE DE BOUR-GOGNE (LES), auteur déquisé [dom J. Mabillon, bénédictin].

Réplique des —, au 2° écrit des chanoines réguliers. Paris, 1687, in-4. [6407]

RELIGIEUX CARME DÉCHAUSSÉ (UN), titlonyme [PIERRE DE SAINT-ANDRÉ, nom de religion/].

Voyage d'Orient du R. P. P. (Philippe) de la Trinité (carme déchaussé), composé par lui-même, et traduit du latin par —. Lyon, 1669, in-8.

Catalogue manuscrit des Barnabites.

V. T.

RELIGIEUX DE GRANDMONT (UN), tillonyme [le P. DE LA MARCHE].

Lettre critique d'— à un de ses confrères, sur le livre intitulé :

• les Moines empruntés » (par de Haitze). 1697, in-12. [6409]

RELIGIEUX DE L'ABBAIE DE FLAVIGNY SAINTE-REINE (UN), titlonyme [le P. George Viole].

Martire (le) de la glorieuse sainte Reine d'Alize. Tragédie (en cinq actes et en vers) composée par —, où repose le corps de ladite minte Reine.... 1687, pet. in-8. — Nouvelle (2°) édition. Chastillen, Claude Bourut, 1691, in-8 de 69 pag., fig. — III° édition. 1692, in-8.

Cette tragédie, toute différente de celle de Claude Ternet, est dédiée à la sainte qui en est l'héroîne: l'auteur raconte à cette sainte quelques traits de sa propre légende, qu'elle retrouvera dans sa tragédie: « J'en ai conçu, lui dit-il, le dessein à l'imitation de beaucoup de poètes chrétiens, qui ont voulu sanctifier les inventions et les agréments de cet art (s'en servant à décrire les combats des saints martyrs), que les poètes profanes avaient décrédités par le mélange de leurs fictions ». Le religieux de Flavigny ne paraît pas beaucoup plus poète que le professeur en mathématiques et astrologie. Citons quelques particularités du supplice de la sainte. On commence par la fouetter, et elle dit à Olibre:

..... J'aime mieux tes coups que tes caresses : Ils sont de mon sauveur les plus douces tendresses.

On lui gratte les flancs avec des ongles de fer, on lui applique aux seins des flambeaux ardents, et un ange vient lui essuyer le front. Olibre la traite de sorcière:

Je veux voir si par l'eau tu seras offensée.

Reine supporte tous les tourments en répétant : Je sous aime, é Jim jusqu'à ce qu'on lui tranche la tête derrière la théâtre.

La troisième édition, de 1692, ne contient ni la dédicace ni les arg ments. On a des raisons de croire que l'auteur est George Viole, religie de Flaviguy, plein de dévotion pour sainte Reine, dent il composa in vi li mourut en 1669. P. Lacnorx, bibl. de Soleinne, nº 1508.

RELIGIEUX DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (LES), ante déguisé [le P. L. RICHEOME].

Très-humble remontrance, et requeste des religieux de la Cas pagnie de Jésus au roy Henri IV, avec l'attestation des magistre d'Anvers contre la calomnie du libelle diffamatoire, intitulé: a la toire notable du père Henry, jésuite, brûlé à Anvers ». Le 12° au 1601, in-8.

RELIGIEUX DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS (UN), tùlong [le P. Pierre d'Outreman].

Vie (la) miraculeuse du P. Joseph Anchieta, de la Compegnie Jésus, écrite en portugais par le P. Roderiges, puis en latin per P. Sébastien Beretaire, et mise en françois par —. Douay, Wys 1619, in-12.

RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAI (UN), titlonyme [dom de Junilhac].

Science (la) et la pratique du Plainchant. Paris, Billaine, 16' in-4.

Les PP. Bouillard et Le Cerf ont avancé que le P. de Jumilhac a ses ment dirigé l'impression de cet ouvrage, et que dom Le Clenc en l'auteur; mais leur assertion est combattue par dom Martène, qui, d'Histoire manuscrite de la Congrégation, attribue au P. de Jumilhac Science et la Pratique du Plainchant. V. l'Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur (par dom Tassin), p. 59.

A.-A. B.—a.

RELIGIBUX DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MA (UN), pseudonyme [Ant. BEAUGENDEB].

Vie (la) de messire Benigne Joly, prêtre, chanoine de S.-Etie de Dijon, etc. Paris, 1700, in-8. [64

Note manuscrite de Beaucousin.

RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MA (UN), titlonyme.

Entretiens avec Jésus-Christ dans le Très-Saint Sacrement l'autel, etc. Liége, 1745, iu-8. [64

— Le même ouvrage, en espagnol, sous ce titre: Coloquios con Jesa-Christo, etc. Obra escrita en frances por un religioso benedicto de la congregacion de S. Mauro. Traducida al castellano de la indicion que corrigio y aumentado el autor, por don Felipe Moreno Interpar. Paris, Belin-Leprieur et Merizot, 1851, in-32, avec à vignettes.

RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR (UN), sulonyme [dom Maurice P 37].

Éclaircissements (nouveaux) l'origine et le pentateuque des Samaritains (publiés avec un pet des additions, por dom [Clément]. Paris, Nyon, 1760, in-8. [6416]

RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-VANNES (UN), tillonyme [dom Remi Desmonts].

I. Libertinage (le) combattu par le témoignage des auteurs profancs. Charleville, P. Thesin, 1744-47, 4 vol. in-12. [6417]

II. Méthode (nouv.) latine et chrétienne, où, en apprenant le latin, en s'instruit en même temps de toutes les maximes et les vérités de la Religion. Metz, Joseph Antoine, 1760, in-12. [6418]

RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-VANNES (UN), citlonyme [dom Prosper Lévêque].

Mémoires pour servir à l'histoire du cardinal de Granvelle. Paris, 1753, 2 vol. in-12. [6419]

RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-VANNES (UN), titlonyme [dom Jean François].

Dictionnaire roman, walon, celtique et tudesque, pour servir à l'intelligence des anciennes lois et contrats. Bouillon, 1777, in-4.

RELIGIEUX DE LA MAISON DES JACOBINS (UN), titlonyme [le P. Thomas LE PAIGE].

Oraison funèbre de M. de Verdun, prononcée le 27 mars 1627.

Paris, Alliet, 1627, in-8.

[6421]

RELIGIEUX DE LA RÉFORMATION DE L'ORDRE DE FONTEVRAULT (UNG), titlonyme [le frère François Le Roy].

I. Dialogue (le) de Confidence en Dieu, moult dévôt et consolatif, pour relever l'âme pécheresse. Paris, Sim. Vostre, s. d., in-8. [6422] II. Livre (le) de la femme forte et verti ( atif du casique de Salomon, ès Proverbes, au chapitre qui se commence: Mulierem fortem quis inveniet? laquelle exposition est extraite de plusieurs excellents docteurs, utile et profitable à personnes régieuses et autres gens de dévotion; lict et composé par —, à la requête de sa sœur religieuse réformée dudit ordre. Paris, Jehn Petit, sans date, in-8, goth.

RELIGIEUX DE L'ORDRE DE LA TRAPPE (UN), pseudon. [l'abbé Guerbes, prêtre].

Vie de don Augustin de Lestrange, abbé de la Trappe. Paris. Rusand, 1829, in-12. [6424]

Louis-Henri de Lestrange, né en 1754, est mort le 16 juillet 1827.

RELIGIEUX DE L'ORDRE DE SAINT-DOMINIQUE (UN), titlonyme [le P. BILLUART].

- I. Thomisme (le) vengé de sa prétendue condamnation par la constitution *Unigenitus*, adressé en forme de lettre à un abbé. Bruxelles, Jean Léonard, 1720, in-12. [6425]
- II. Thomisme (le) triomphant par le Bref demissas preces de Benoît XIII, ou Justification de l'Examen critique des Réflexions sur ce Bref, contre une Lettre anonyme adressée à l'auteur de l'Examen, avec ledit Bref, du 6 novembre 1724, en latin et en français. In-4.

Cet écrit a été faussement attribué au P. Viov. dominicain.

RELIGIEUX DE L'ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS (UN), tilenyme [le P. André DE GRAZAC, capucin].

Réplique aux Tolérants de ce temps, qui soutiennent que la communion ecclésiastique avec les vrais hérétiques et schismatiques notoires n'est défendue que de droit ecclésiastique, où l'on démontre qu'elle est défendue de droit divin et naturel. Avignon, 1729, in-8.

Il y a des exemplaires où l'on trouve une lettre écrite à l'auteur. la 20 septembre 1730, par le cardinal Banchieri de la part du pape Clément XII, pour approuver son ouvrage.

RELIGIEUX DE L'ORDRE DES FRÈRES PRÊCHEURS (UN), tillonyme [le P. Jacques Bullet].

Vie (la) du révérend père Dominique de Saint-Thomas, Ottomas, fils d'Ibrahim, empereur des Turcs, de l'ordre des frères précheurs,

composée en italien par le révérend P. Octavien Bulgarini, napolitain, et traduite en français par —. Besançon, Gauthier, 1709, in-12. [6428]

RELIGIEUX DE L'ORDRE DES FRÈRES PRÈCHEURS (UN), pseud. [Vincent DEMANDON].

Vie (la) de la réraphique vierge sainte Catherine de Sienne. Arles, Mesnier, 1715, in-12. [6429]

RELIGIEUX DE L'ORDRE DES JACOBINS (UN), titlonyme [le P. Edme Bourgoin, prieur des Jacobins].

Discours véritable de l'étrange et subite mort d'Henry de Valois, advenue par permission divine, lui étant à S.-Clou, etc. Paris, 1589, in-12.

V. T. [6430]

RELIGIEUX DES PROVINCES BELGIQUES (UN), aut. dég. Crime d'apostasie. Lettre d'— à un de ses amis. Artois, Flandre et Cambrésis, 1790, in-8 de 24 pages. [6431]

Contre les prêtres qui prêtaient le serment.

RELIGIEUX DOCTEUR ET PROFESSEUR EN THÉOLOGIE (UN), tillonyme [le P. Alexandre, dominicain].

Conformité des cérémonies chinoises avec l'idolâtrie grecque et remaine, pour servir de confirmation à l'apologie des Dominicains missionnaires de la Chine. Cologne, 1700, in-12. [6432]

RELIGIEUX FRANÇAIS (UN), auteur déguisé [dom Rous-

Cœnobitophile (le), ou Lettres d'— à un laïc, son ami, sur les préjugés publics contre l'état monastique. Au Mont Cassin, et à Paris, Valleyre l'ainé, 1768, iu-12 de 159 pages. [6433]

RELUISANT (Boniface), ancien bourgeois de Cauderot, pseud.

Lettre aux rédacteurs du « Bulletin polymathique du Muséum de
Bordeaux », sur les énigmes, logogriphes et charades (Impr. dans
ce recueil, t. VI, p. 67-70, 1808. — Lettre aux mêmes, sur la
découverte de quelques pages d'un vieux livre espagnol, contenant
une partie de la vie d'un savant anonyme. (Ibid., p. 229-34.) —
IIIº Lettre aux mêmes, sur le même sujet. (Ibid., t. VII, p. 87-89,
1809.)

REMBALDT, anagramme (A. DALMBERT), rédacteur en chef du . Moniteur de la Mode ».

RÉMOIS (UN), auteur déguisé [dom Jacques-Claude VINCENT, bénédictin de l'abbaye de Saint-Rémy de Reims, mort le 22 septembre 1777].

Lettre d'— à M. le M. D., ou Doutes sur la certitude de cette opinion, que le sacre de Pepin est incontestablement la première époque du sacre des rois de France. Liége, 1775, in-12. [6435]

RÉMOIS (Paul), pseudonyme.

Constitution de l'enseignement. En garde contre les jésuites et les doctrinaires, leur religion et leur politique Paris, de l'imprimerie de Bautruche, 4846, in-12 de 44 pages, 60 c. [6436]

RÉMY (Jos.-Hon.), apocryphe [J. LEROND DALEMBERT], auteur du premier pamphlet qu'on ait publié contre les ouvrages et la personne de Man de Genlis (1778).

Voir les « Souvenirs de Mmº la marquise de Créqui », édition de 1840, t. 111, p. 93-96.

RÉMY (Christian), pseudonyme [Victor DOINET], rédacteur en chef de a l'Époque musicale ».

RÉNAL (Antony), pseudonyme [Claudius BILLIET, de Lyon]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez notre notice dans • la Littérature française contemporaine », à Billiet.

RENAUD (Jules), pseudonyme [Banks], auteur dramatique qui nous est signalé par M. Goizet, lequel ne cite pourtant rien sous ce nom dans sa « Table générale du Catalogue de la bibliothèque de M. de Soleinne » (1845, in-8).

RENAUD, pseudonyme [Léon PILLET].

Obstiné (l'), ou les Bretons, comédie-vaudeville en un acte, représentée sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le 12 novembre 1837. Paris, Marchant, 1837, in-8. [6437]

RENAUD, pseudonyme [L. DESLOGES, libraire-éditeur à Paris].
Grandeurs et gloires de la France et de la maison de Bourbon.
— Chute des Bourbons et décadence de la France. Paris, Desleges, 1849, in-18 de 36 pages, 25 c.

[6438]

RENATUS (Frater), pseudonyme [Carolus MOREAU].

Apologeticus tripartitus pro S. Augustino, in quo multus questiones curiose de D. Augustino, ejusque ordine solide simul et facetè solvuntur. Operà fratris Renati, equitis Galle-Belgici (Caroli Moreau, ord. erem. S. Aug. commun. Bituricensis). 1646, in-8.

[6439]

Placcius a fait connaître ce pseudonyme, qui s'était démasqué lui-même dans l'indiciæ quadripartitæ pro D. Augustino, Antverp., 1650, in-4, où il dit que son Apologeticus a été censuré à Rome, non pour la doctrine, mais pour le ton peu grave qui y règne.

RENÉ, clerc tonsuré de l'archevêque de Paris, Voyez CLERC TONSURÉ (UN).

RENÉ, auteur déguisé [René PERIN], auteur dramatique. Pour la liste de ses pièces, voyez notre « France littéraire », à Perin.

RENÉ, pseudonyme [M<sup>11</sup> Léonie LAROUR, de Mâcon], actuellement à Paris.

Marie Touchet, drame en un acte et en vers. Montpellier, de l'impr. de Jullien, 1848, in-8 de 36 pages. [6440]
Très mauvaise pièce.

RENNEVILLE (de), pseudonyme [G. de LURIEU], autenr sous ce nom d'emprunt d'un vaudeville intitulé le Maître du Château, cité par M. Goizet, au tome IV du « Bulletin des arts », p. 115, mais dont nous n'avons trouvé trace nulle autre part; peut-être n'a-t-il pas été imprimé.

RENNEVILLE (la vicomtesse de), pseudonyme [M<sup>mo</sup> Paul Des-CUBES DE LASCAUX], auteur de feuilletons dans les journaux.

REPRÉSENTANT BELGE (UN), titlonyme.

M. de Montalembert et la Belgique. Lettre d'— à un membre de la majorité de l'Assemblée législative. Buxelles, A. Deck, 1850, in-8 de 17 pages. [6441]

REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE (UN), titlonyme.

Moyens de suppléer à la disette et même au défaut d'espèces d'or et d'argent, proposés à l'assemblée générale de la commane. Paris, Lesterc., 1790, in-8 de 19 pages. (6642]

En faveur de la création d'un papier monnaie.

REPRÉSENTANT DE LA NATION FRANÇAISE (UN), tielonume [J.-P. RABAUT DE SAINT-ETIENNE].

Adresse aux Anglais, Paris, 1791, in-6 de 16 pages. [6443]

REPRÉSENTANT DÉMOC-SOC (UN), pseudonyme.

Soc.... (la). Paris, rue Thibautodé, 7, 1850, in-4 de 2 pages. [6444]

Dix couplets avec refrain.

REPRÉSENTANT DU PEUPLE (UN), tùlonyme [LE TEXIES-OLIVIER].

Lettre d'— à un membre du Directoire exécutif. Paris, Baudouin, an VII (1799), in-8 de 24 pages. [6445]

REPRÉSENTANT DU PEUPLE (UN), titlonyme [Ch.-Mar. CARNOT-FEUILLINS, frère du ministre de Napoléon].

Histoire du Directoire constitutionnel, comparée à celle du gouvernement qui lui a succédé jusqu'au 30 prairial an VII; enrichie de notes curieuses et secrètes. Paris, an VIII (1800), in-8 de x et 280 pages. [6446]

REPRÉSENTANT DU PEUPLE (UN), titlonyme.

Projet de constitution. Paris, de l'imprimerie de Claye et Tailleser, s. d. (1848), in-8 de 20 pages. [6447]

RÉPUBLICAIN (UN), auteur déquisé [CONDOBCET].

Sentiments d'— sur les assemblées provinciales et les États-Généraux. Philadelphie, 1788, in-8. [6448]

RÉPUBLICAIN (UN), auteur déguisé [J.-P. BRISSOT, de Ousr-ville, près de Chartres].

[6449]

Observations d'—, 1788, in-8.

Cet écrit se trouve à la suite des Administrations presinciales, etc. (per Dupont, de Nemours). Il y a des exemplaires de ces deux ouvrages réunis qui portent le titre « d'Œuvres posth. de Turgot ».

RÉPUBLICAIN (UN), auteur déquisé [ROBIN, de Nantes].

Appel aux Chouans et aux brigands de la Vendée. Angers, Jahyer et Geslin, an III (1795), in-8. [6450]

Voici le début de cet opascule :

• J'éprouve une démangeaison démocratique de dire des vérités unilss • au peuple • . F. Ga.

RÉPUBLICAIN (UN), auteur déguisé.

Épitre électorale aux citoyens délégués du département. (En prose). Nîmes, de l'impr. de Raldy, 1848, in-8 de 8 pages. [6451]

RÉPUBLICAIN, AMI DE SON PAYS (UN), auteur déguisé.

Nécessité d'envoyer à l'Assemblée législative des hommes dévoués à la République. Lyon, de l'impr. de Boursy, 1849, in-8 de 16 pages. [6452]

RÉPUBLICAIN DE L'AVANT-VEILLE (UN), auteur déguisé [GUILLEZ, contemporain de 93].

Réveil (le) du peuple en juin 1848, ou le Triomphe de la raison. Paris, l'Auteur, rue de la Vannerie, 12, 1848, in-8 de 8 pages, 10 c. [6453]

Dix couplets en regard de la prose.

RÉPUBLICAIN DE LA VEILLE (UN), pseudonyme [BARILLOT, ouvrier lithographe].

Lacour, août 1848, in-8 de 32 pages, 20 c. [6454]

RÉPUBLICAIN DE LA VEILLE (UN), auteur déguisé [DE-VAUX, jeune homme se disant fils naturel du fameux Ledru-Rollin].

Présidence (la), s'il vous plaît. Paris, libr. du passage du Commerce, 3. 1848, in-18 de 33 pages, 5 c. [6455]

On a du même auteur, mais simplement anonyme: Ledru-Rollin. Sa Vie politique. Paris, dans tous les dépôts de journaux, 1848, in-18 de 12 pages.

RÉPUBLICAIN DE LA VEILLE (UN), auteur déguisé.

Aux royalistes. 15 janvier 1850. Paris, Blanchard, 1850, in-8 de 48 pages, 50 c. [6456]

RÉPUBLICAIN DE L'AN VIII (UN), auteur déguisé.

**Dialogues** villageois, n<sup>∞</sup> 1, 2 et 3. Melun, impr. de Michelin, **1850**, in-18 de 36 pages. [6457]

RÉPUBLICAIN FRANÇAIS (UN), auteur déguisé [Bertrand BARRÈRE].

Réponse d'— au libelle de sir Francis d'Yvernois (sur les pertes que la Révolution et la guerre ont causées au peuple français). Paris, Henrichs, an IX (1801), in-8. [6458]

RÉPUBLICAIN ROUGE (UN), aut. dég. [Em. VILLONNIERS].

Droit (le) au travail comme l'entendent les montaguards. Paris,
de l'impr. de Bonaventure, 1849, in-12 de 12 pages. [6459]

RÉPUBLICAINE (UNE), auteur déguisé.

Réflexions d'une --. 1: juin 1832. Paris, de l'impr. de Mic. 1832, in-8 de 12 pages. [6484]

RÉPUBLICAINE LYONNAISE (UNE), auteur déguisé.

Dieu et le peuple, ou le Parfait républicain. Lyon, de l'impr. de Guyot, 1848, in-8 de 16 pages, 10 c. [6461]

RESSÉGUIER (le chev. de), auq. sup. [Me de Vieux-Maisons]. Mémoires secrets pour servir à l'Histoire de la Perse. Amsterdam, 1745, in-12. — Nouv. édition, revue et augmentée. 1746, in-12. [6462]

On attribue ordinairement ces Mémoires au chevalier DR RESSECTES; c'est à tort : s'il fut mis à la Bastille à cette époque, c'est pour avoir composé contre Mes de Pompadour « le Voyage d'Amathoute », ouvrage millé de prose et de vers, 1750, in-8.

L'exemplaire que je possède de cet ouvrage contient une note massscrite conçue en ces termes:

« M. Pecquet, commis au bureau des affaires étrangères, est l'auteur « de ce livre, et a été mis à la Bastille en punition ».

Je serais porté à croire à la vérité de cette note; mais une lettre trevvée dans les papiers de Mes du Hausset, femme de chambre de Mes de Pompadour, porte que les Mémoires secrets sont de Mes du Vibux-Massess, une des femmes les plus méchantes de son temps. Cette dame serait aussi l'auteur des Amours de Zeo-Kinizul, roi des Kofirans, attribués exfinairement à Crébillon le fils. Il est probable que cette dame a confé h publication de ces deux libelies à Pocquet et à Crébillon fils. Vepus les Ceures philo-ophiques de Senac de Meilhan, Hambourg, 1793, t. 11, at les Mélanges d'histoire, etc., par Craufurd, p. 591, édition in-6.

Les Mémoires de Perse sont le premier ouvrage où l'on a parlé du Mages de fer.

A.-A. B.-E.

Sous le n° 3458 nous avons demontré que les Amours de Zeé-Kinisul, roi des Kofirans, étalent de La Beaumelle.

RÉSIDANT ANGLAIS (UN), auteur déquisé.

I. Révélations sur la Russie, ou l'Empereur Nicoles et sen empire en 1844. Ouvrage traduit de l'anglais par M. Noblet et annuli par M. Cyp. Robert. Paris, Jules Labitte, 1845, 3 vol. in-6, 22 fr. 50 c. [6468]

Vendu 3 fr., en 1840, par la maison Delahays.

II. Esclavage (l') blanc; par l'auteur des « Révélations sur la Russie ». Ouvrage traduit de l'anglais. Paris, Jules Labitte, 1847, 2 vol. in-8, 10 fr. [6464]

Vendu 2 fr., en 1849, par la maison Belahays.

RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme).

Pornographe le), ou Idée d'un honnête homme sur un projet de règlement pour les femmes prostituées. Londres, Nourse (Paris), 1769, in-8. [6465]

M. Julia de Fontenelle, pages 10 et 11, note 1, d'un numéro du « Journal des Sciences physiques, chimiques et industrielles de France», dit que le Pernographe (que l'on croit de Restif de la Bretonne), a été publié en 1770 (lisez 1769), sans nom d'auteur, et qu'il est attribué à Linguat. « J'en possède, dit-il dans cette note, un exemplaire qui m'a été remis par mon honorable ami M. le chevalier Gérard, dans lequel on trouve la note suivante : « Cet ouvrage de Linguet, si connu par ses paradoxes et la docte opinion qu'il avait de lui-même, est une de ses folies; on pouvait dire et proposer de fort bonnes choses sur cette matière, c'est ce qu'il n'a pas fait. Son plan est absurde, inexécutable et faux dans tous ses résulats, ce n'est pas même le rêve d'un bon citoyen. J'ai étudié avec lui; c'était le garçon le plus doux, le plus honnête, le plus instruit : Quantum mutatus ab illo!»

« Il a fini ses jours sur l'échafaud pendant la Révolution, parce qu'il ne sut pas se taire à propos. »

Comment concilier cette opinion avec ce que Restif de la Bretonne luimême dit du Pornographe, dans son « Drame de la vie », page 639. « Cet cuvrage si mal apprécié, demandait des recherches, celles que je fis étaient dancereuses ».

Aucune note trouvée sur un livre n'est donc à recueillir qu'après une sérieuse vérification.

RETCHEZKEN, pseudonyme [MM. JOURET, GAUCHEZ et WAC-REN], auteur des Facéties académiques publiées dans la « Revue de Belgique », 2° et 5° années. Ainsi que l'on doit s'en apercevoir, ce pseudonyme est composé de la dernière syllabe des noms des trois écrivains.

RETER DE BRIGHTON (le docteur), pseudonyme [Hipp. RE-GRIER D'ESTOURBET].

Manuel populaire de la méthode Jacotot, ou Application simple et facile de cette méthode à la lecture, l'écriture, l'orthographe, les largues, etc., dédié aux pères de famille. Paris, Delangle, 1831. brech. in-8.

RÉTIF DE LA BRETONNE (L.). pseudon. [M\*\*\*], employé de l'estrei de Paris.

I. Chroniqueur (le) populaire. Episodes de l'armée d'Italie. Première édition. Vaugirard, Delacour, 1845, in-8 de iv et 516 pages. [6466\*]

7

Barde (le) de la grande famille. Paris, René, 1847, in-18 de 36 pages. [6467]

Vers et chansons. Il en a paru deux ou trois livraisons.

REUCHLIN (Jean), pseudonyme [Richard SIMON].

Dissertation critique sur la nouvelle Bibliothèque des Auteus ecclésiastiques. Francfort, 1688, pet. in-12 de 125 pages. [6466]

REUCHLINUS (Antonius), pseudonyme [Valent. SMALCIUS].

Isaacum (ad) Casaubonum Parænesis, auctore Antonio Renchlino. Racoviae, 1614, in-8. [6469]

Niceron, t. XVIII, p. 144.

REUME (A. de), nom anobli [Auguste Derrume], bibliographe belge, capitaine d'artiflerie dans l'armée belge, par suite des évésoments de 1830, aujourd'hui en disponibilité; né à Mons.

I. Recherches historiques sur Louis Elsevier et sur ses six ils. 1846. [6470]

Imprimé dans • le Bulletin et Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique », année 1846, 3° livr. Anvers, Froment, in-8.

II. Recherches historiques, généalogiques et hibliographiques sur les Elsevier (traduites librement du hollandais de M. W.-J.-C. Rammelman-Elsevier). Bruxelles, Wahlen et comp., 1847, gr. in-8 de 119 pages, avec portrait, armoiries, fleurons elseviriens et fac-simile des signatures de tous les Elseviers, 5 fr. [6471]

Quoique les Elsevier aient perdu de leur vogue, que la bibliomenie als aussi ses modes et ses caprices, et que ces célèbres imprimeurs en sient subi les conséquences, ils resteront toujours les modèles de l'élégance et du goût en fait de typographie. Adry, Bérard, Charles Nodier, MM. Metteley, Ch. Pieters, J.-W.-C. Rammelman-Elsevier, auguet M. de Rome a dédié son livre, avaient frayé la voie. M. Rammelman a fourni namicalièrement au zélé capitaine d'artillerie les bases de son travail, les principales recherches et la plupart des pièces justificatives, mais celui-ci a glané encore avec bonheur, maigré ses devanciers, et a ramassé quelques épis qu'ils avaient négligés. Nous ne le chicanerons pas sur cartaines formes de style, sur quelques fautes d'impression, qu'il faut plutit imputer à M. Wahlen, et nous le louerons sans réserve pour avoir présenté dans une langue universelle des renseignements qui rinquaient de rester inconnus à beaucoup de personnes même instruites. Insuiré ser un amour sincère, il n'a oublié aucun moyen en son pouvoir pour relever l'hommage qu'il vient de rendre à la mémoire des Elsevier. Les hel surtout lui doivent des remerciments, puisqu'il s'est occupé d'une nei famille d'industriels originaires de la Belgique, attendu que le premier de ses membres établi en Hollande, est désigné comme un relieur de LesREUMB

cain, et qu'il commença, en qualité de libraire, par vendre les livres qu'imprimait Plantin. M. de Reume n'en restera pas là. Il promet des Annales elséviriennes, sur le plan adopté par M. Renouard à l'égard des Aides. Nous ne saurions trop encourager de pareilles entreprises, et c'est avec une vive satifaction que nous voyons un officier, dédaignant l'oisiveté des garnisons, utiliser ses loisirs.

DE REIFFENBERG, Bull. du bibliophile belge.

99

Telle est l'opinion qui a été écrite pour parattre avec une signature; mais en voici une autre qui devait paraître anonyme dans nos Supercheries, nous ue sommes pas fâché de les rapprocher ici pour que l'on aperçoive une fois de plus le rôle peu honorable que joue souvent le critique à conscience double.

- M. de A. Dereume, capitaine d'artillerie par suite des événements de 1830, ayant été mis en disponibilité, a eu l'idée de se saire homme de lettres, rien que pour tuer le temps. Peu versé dans la littérature et même dans l'orthographe, il s'est posé en bibliographe, quoique étranger aux premiers éléments de la science! Il a commencé à traduire librement du hollandais un ouvrage de M. W-J.-C. RAMMELMAN-ELSEVIER, lieutenant d'infanterie dans l'armée bollandaise, intitulé : Uitkomsten van een onderzeek omtrent de Elseviers. Utrecht, 1845, In-8 de 54 et 40 pages qui n'a pas été mis dans le commerce. Cette traduction accompagnée de vignettes, de portraits, de fac-simile et enrichi de quelques notes insignifiantes et de fantes du crû du traducteur, a paru sous ce titre : Recherches historiques, généalegiques et bibliographiques sur les Elsevier, par A. de Reume. Bruxelles, 1847, grand in-8 de 119 pages. Il n'y est pas dit un mot du texte original, es pour fermer la bouche à M. Rammelman sur ce plagiat téméraire, L. Dercume a eu l'audace de dédier son larcin à celui-là même qu'il avait déparillé. Il fallait être canonnier pour se montrer si întrépide. Beaucoup de personnes qui ne savent pas le hollandais y furent prises. M. Motteley, entre autres, signala M. Dereume comme un savant en fait de bibliographie : les auteurs de «la nouvelle Revue encyclopédique» de MM. Didet furent également dupes ; mais à Utrecht on fut moins indulgent, comme on peut le voir par les remarques que M.. Drieling a insérées dans la Erenyk vanhet historisch gezelschap te Utrecht (Bulletin de la société historique d'Utrecht), 1847, pages 106-111.
- M. le capitaine Dereume, flatté du compliment que lui a adressé M. Motteley pour ses Recherches historiques dans la préface de l'opuscule de ce dernier intitulé: « Aperçu sur les erreurs de la bibliographie spéciale des Elzevirs et leurs annexes, avec quelques découvertes curieuses sur la typographie hollandaise et belge du XVII « siècle », a fait faire de cet opuscule une élégante contrefaçon dans laquelle beaucoup d'impressions attribuées aux Elzevirs sont restituées à F. Foppens, de Bruxelles. (Bruxelles, imprimeur de la Société des Beaux-Arts, petit in-12 de 45 pages et deux feuillets supplémentaires.)
  - III. Variétés bibliographiques et littéraires. Bruxelles, Dewasme,

1847, gr. in-8 de 204 pages, avec un grand nombre de planches xylographiques représentant des marques d'imprimeurs, 17 fr. 50 c. [6472]

Cet ouvrage, qui n'a été tiré qu'à cent exemplaires, a été publié es quatorze livraisons.

Fidèle à son culte pour la bibliologie, M. de Reume veut, dans une suite de courtes publications, recueillir les marques des anciens imprimeurs belges, qu'il copie lui-même avec une heureuse fidélité. Le texte est une compilation de ce qui lui a paru de mieux sur chaque sujet. Le premier cahier est une seconde édition corsigée des notices sur l'origine de l'imprimerie et sur Ouwerx et Strel, imprimeurs liégeois, lesquels ont paru d'abord dans « la Renaissance ».

DE REIFFENBERG, Bull. du biblioph. belge.

Une note inédite du même dit :

- M. Dereume, continuant son rôle, publie par cabler des Variétés bibliographiques, où il n'y a de bon que les marques d'imprimeurs gravées sur bols.
- La ville de Mons a eu l'honneur de donner le jour à ce docte rival des Brunet, des Auguis, des Barbier, etc.
- IV. Notices sur les imprimeurs belges, avec des planches xylographiques. Bruxelles, C. Muquardt, 1848-49, 6 fascicules formant ensemble 42 pages in-8, 4 fr. 75 c. [6473]

Tiré à vingt-cinq exemplaires.

Voici les noms des imprimeurs que concernent ses notices :

ter fascicule....

Nous ignorons ce que renferme ce premier fascicule; mais il est vraisemblable que ce sont les deux notices suivantes qui ont d'abord paru dans le tome V du « Bulletin du bibliophile belge » (1848): Gérard Salenson en de Salenson, avec marque; Guillaume Silvius, avec marque.

- 2º Jean de Loë, J. Trogensius, G. Van Parys, G. Vosterman et Beari Hastenius. 8 pages avec 4 planches xylogr.
- 5° Pierre Zangrius, Jacob Van Ghelen, Jean Van den Steene, Barthelemy de Grave, Jean Maes. 8 pages avec 6 planches xylogr.
- 4° Egide Coppenius, Michel de Hamont, Pierre Colonacus, 4 pages avec pl. xylogr.
- 5- Servals Pasenas, Philippe Van Dormale, Jacob Meseas. 6 pages avec pl. xylogr.

Les notices qui composent ces quatre fascicules ont encore paru dans les tomes V et VI du « Bulletin du bibliophile belge ».

Gr — J. Bellere, Corneille Verschueren, Jean Ouwerx fils. 4 pages avec pl. xylogr.

Un ouvrage plus savant et moins aride, qui peut servir de saite aux Notices de M. Dereume, ce sont les « Recherches sur la vie et les travaux de quelques imprimeurs belges établis à l'Étranger, pendant les XV et XVI siècles », par P.-C. Van der Meersch. Gand, L. Hebellynck, 1846-30, in-8.

V. Notes sur quelques imprimeurs étrangers. Jean Froben.

Bruxelles, Muquardt, 1849, in-8 de 2 pages, avec une pl. xylogr., 50 c. [6474]

Tiré à quarante exemplaires.

VI. Biographie belge. I. Adolphe Mathieu, de Mons, avec un portrait. Bruxelles, 1849, in-8 de 16 pages.—II. Notice sur M. Gyseleers-Thys, archiviste de la ville de Malines. Ibid., C. Muquardt, 1849, in-8 de 8 pages, 1 fr. 25 c.—III. Notice sur Louis Schoonen. Ibid., C. Muquardt, 1849, in-8 de 8 pages, avec un portr., 1 fr. 50 c.

Ces notices n'ont été tirées qu'à 50 exemplaires. La première n'a pas été destinée au commerce. La seconde avait paru d'abord dans le tome VI du « Bulletin du Bibliophile belge » (1849), p. 141 à 143, sous le titre de Metice biographique et bibliographique, etc.

VII. Ouvrages imprimés à petit nombre. [6476]

Imprimé dans le « Bulletin du Bibliophile belge », tome V, pages 164-65.

- VIII. Souvenirs d'Allemagne. Biographie de Carl-Ant. Schaab. Bruxelles, C. Muquardt, 1849, in-8 de 8 p. sur p. vél., 1 fr. 25 c. [6477] Tiré à petit nombre d'exemplaires.
- IX. Bibliographie des ouvrages contenant des fac-simile, pour faire suite au « Manuel de l'amateur d'autographes ». [6478]
  Imprime dans « le Bulletin du Bibliophile belge », t. VII, (1850), pages 36-64 et 152.
- X. Singularités bibliologiques. (3° et 4° articles) : Imprimeric particulière. Imprimeurs et imprimeries imaginaires. [6479]

Imprimé dans le précédent volume, pages 139-51 et 213-15. Les deux premiers articles sont de Reiffenberg, et ont été imprimés aux tomes VI, pages 223-34, 269-70, 409-410, et VII, pages 63-70. Le chiffre des ouvrages mentionnés par Reiffenberg est de 78. M. Dereume a pour ses deux articles commencé une nouvelle série de chiffres qu'il a conduite jusqu'au n° 168. Puis est venu M. Arthur Dinaux qui a ajouté à ce travail un cinquième et un sixième article (t. VII, p. 280-84, 343-54), en continuant la série de numéros de M. Dereume (169) et qui s'est arrêté au 321.

Ce travail de MM. de Reissenberg, Dereume et Arthur Dinaux n'est qu'un catalogue très sec qui n'offre même pas l'intérêt d'une publication semblable saite en Allemagne l'année suivante, sous le titre de « Katalog der seit dem 17 Jahrhunderte bis auf die neueste Zeit unter salscher Firma erschienenen schristen », Leipzig, petit in-8 de 60 pages. Au moins dans ce catalogue s'est-on attaché à faire connaître les noms des véritables lieux d'impressions, ainsi que ceux des imprimeurs et libraires. De semblables publications, par leur peu d'utilité, n'enrichissent guère la bibliographie.

XI. Imprimeurs, libraires, fondeurs, etc., qui se sont fait connaître

102 RÊVEUR

à divers titres, principalement comme écrivains. (3° article). [6480] Imprimé dans le même volume, pages 174 75.

C'est encore feu de Reiffenberg qui est l'auteur des deux précédents articles insérés au « Bulletin », t. VI, p. 409 et suiv., et t. VII, p. 29-31.

XII. Généalogie de la noble famille Elsevier. Avec ses armes et quatre marques. [6481]

Imprimée dans le même volume, p. 220 à 243, et tirée à part sous le même titre. Bruxelles, imprimerie d'Em. Devroye et Compe, 1830, grand in-8 de 24 pages avec marques d'imprimeurs, 1 fr. 25 c.

RÉUNION DE PASTEURS (UNE) et de ministres de Genève, titlonyme.

Étrennes religieuses pour 1850 et 1851. Genève et Paris, Cherbuliez, 1850-51, 2 vol. in-12, 5 fr. [6482]

Les auteurs de ces Etrennes sont MM. Bungener, Cellérier père et Ms; Chapuis, Chenevière, Duby, Gaberel, E. Naville, Pallard, Rœhrich.

REVEL, pseudonyme [V.-Adolphe VOLLEAU].

- I. Fastes de Henri IV, surnommé le Grand, contenant l'histoire de la vie de ce prince, ses bons mots, saillies et réparties heureuses, ses correspondances tant avec ses maîtresses qu'avec ses amis, et les vies de Daubigné, Lesdiguières, Mornay, Bassompierre et Crillon. Paris, l'Auteur; Béchet, 1815, in-8, 6 fr. [6483]
- II. Bouquet (le) de Henri IV, comédie-vaudeville en un acte. Paris, mademoiselle Huet-Masson, 1818, in-8, 1 fr. 25 c. [6484]
- III. Avec \*\*\* [Nombret Saint-Laurent]: Moulin (le) de Bayard, vandeville historique. Paris, Barba, 1819, in-8, 1 fr. 50 c. [6485]
- IV. Fifre (le) du roi de Prusse, ou les Prisonniers de Spandau, comédie-vaudeville en un acte. Paris, madame Huet, 1820, in-8, 1 fr. 25 c. [6486]

REVEL (Max. de). Voy. MAX DE REVEL.

REVENAZ, employé à la direction générale des Postes, austeur supposé [VITON], d'un écrit sur la généalogie dont le titre nous échappe.

Dès le commencement de 1829, Viton avait publié sous le même nom le prospectus d'un ouvrage intitulé: Le Conservateur de la noblesse territoriale et légale en France. De cet ouvrage, dont il devait paraître par mois deux livraisons, chacune de 48 pages in-8, il n'a rien paru.

RÉVEUR (UN), pseudonyme.

Parole d'amour, poésie, et Deuil d'un Orphelin, élégie, deux

pièces impr. dans le premier numéro de « la Révolution littéraire, revue parisienne » (10 avril 1851). [6487]

RÉVILLE (Édouard), pseudonyme [Guill.-Améd. FAUVEL, avocat normand; né le 12 juin 1808, mort le 14 octobre 1841].

Guibray au temps de Louis XIII. Caen, 1841, in-8. [6488] Extrait de la « Revue du Calvados », 1841.

On a cru et dit que ce morceau était de M. Geo. Mancel, bibliothécaire de la ville de Caen, parce qu'une note signée de lui se trouve à la fin de la publication. Cette note seule est de lui, l'article en entier est de Fauvel. M. G. Mancel paraissait tenir beaucoup, à l'époque de l'apparition de cette brochure, à ne pas être accusé d'avoir écrit un article historique aussi léger que celui-ci. Ce n'est d'ailleurs pas son style.

REYNAERT (Karel), pseudonyme [Victor-Vincent JOLY (1), écrivain satyrique et politique qu'il ne faut pas confondre avec un autre écrivain belge du même nom (Victor-Hilaire)].

L Croquignoles (les). Bruxelles, Jamar et Hcn, 1841, pet. in-18. [6489]

Petit pamphlet mensuel, à l'imitation des « Guépes », d'Alph. Karr : il a paru le 1<sup>er</sup> de chaque mois à partir du 1<sup>er</sup> novembre 1841; mais a-t-il paru longtemps, voilà ce que nous ne pouvons dire.

II. Revue du salon de 1842. Bruxelles, Jamar et Hen, 1842, pet. in-8 de 119 pages. [6490]

JOLY (Vincent-Victor), écrivain critique et politique; né à Bruxelles, le 15 juin 1807.

Nous connaissons de lui :

1º Humble allocution à nos hommes d'État; par un Belge qui a pris la révolution au sérieux. Bruxelles, Berthot, 1832, in-8 de 85 pages.

La dédicace de cet écrit à M. Gendebien est signée V. Lov.

2º Juif errant (le), mystification fantastique en trois tableaux, représentée sur le théâtre des Folies dramatiques, le 25 octobre 1834. Paris, Marchant, 1834, in-6 de 16 pages.

Publié sous le pseudonyme de Jacon.

3º Jacques Arievelde, drame en trois actes (en prose) et en sept tableaux (représenté sur le théâtre de Bruxelles, le 24 juillet 1834); précédé d'une Chro-

<sup>(1)</sup> Deux pseudonymes pris de nos Supercheries (les n. 8219 et 4344), ont suffi aux auteurs de la « Littérature française contemporaine », pour consacrer un article dans leur livre à M. Victor Joly; s'ils n'y ont rien ajouté, c'est qu'ils ent ignoré que cet écrivain a signé d'un troisième pseudonyme, que nous ne leur avions pas encore fait connaître, et ensuite qu'il est auteur de plusieurs ouvrages autenymes. Il en résulte que leur article est insignifiant, Venons donc encore une fois en aide à ces messieurs pour établir cet article comme il aurait dû être donné par eux.

III. Un épicier à M. de Brouckère à propos du libre échsege. Bruxelles, Eugène Landois, 1846, in-18 de 115 pages. [6491]

Cette brochure, aussi logique, aussi sensée qu'amusante, est revêtse d'une approbation ainsi conçue : « J'ai lu, à la demande de mon épicier, une brochure ayant pour titre : Un épicier à M. de Brouckère, et je déclare n'y avoir rien trouvé de contraire à la morale et aux bonnes mœurs, ni rencontré une seule fois l'expression de perfide Albion ».

- « En foi de quoi j'en ai autorisé l'impression ». KAREL RETNAMET.
- « Cela veut dire que cette épitre sort de la plume de M. Victor Jely, auteur du Knout, des Croquignoles, d'un drame sur le duc d'Aibe (Jacques Artevelde), etc., et qui vient de nous revenir de Paris. Il a cru pouver nique sur Jacques Artevelde et les troubles des Flandres au xive siècle. Brusel-
- M. Joly a fait représenter à Lyon et à Marseille, en 1837, un autre drame intitulé Gonzalre, ou les Proserits. Ce drame a été ensuite joué à Bruxelles, le 20 septembre 1838, sous le titre de Louis de Bedfort, ou les Proserits; mais il ne paraît pas avoir été imprimé. Ou trouve l'analyse de ce drame dans « l'Asnuaire dramatique » de M. Delhasse, année 1839, p. 53.
- 4º Coup d'œil impartial sur le Salon de 1839, par MM. E. Gens et V. Jost. Bruxelles, 1839.
  - 50 Une Tuerie au XVIe siècle. Bruxelles, Jamar, 1841, in-18.
  - 6º Croquignoles (les). Ibid., Jamar et Hen, 1841, petit in-18.

Publiées sous le pseudonyme de Karel REYNAERT.

7º Revue du Salon de 1842. Ibid., 1842, petit in-8 de 119 pages.

Publiée sous le même pseudonyme.

les, Ad. Wahlen, 1835, in-13.

- 8º Jean de Weert.—Une Nuit de Noël sous Philippe II. Ibid., Jamar, 1861, in-18 de 150 pages.
- 9º Nécessité de la création d'un Mu-ée national à Bruxelles. Ibid., James, 1844, in-18 de 60 pages.
  - 100 Revue de l'Exposition de 1845. Bruxelles, Landols, 1845, In-18, 3 fr.
- 11° Des Jésuites et de quelques engouements littéraires à propos du « Jall Errant » (de M. Eugène Sue). Ibid., Landois, 1845, In-8 de 180 pages.
- 120 Un Épicier a M. de Brouckère à propos du libre échange. Ibid., Eugène Landois, 1846, in-18.

Publié sous le pseudonyme de Karel REYNAERT.

Outre les ouvrages que nous venons de citer, M. Joly à écrit des articles soit littéraires ou politiques pour les recueils et journaux suigants : la « Esméralda», la « Chronique de Paris,», « l'Émancipation », le « Siècle », « Sancho » (décembre 1846). Il a dirigé la belle publication des « Belges peints par eux-mêmes », à laquelle il a fourni trois piquantes esquisses : le Baes, la Fille de boutique et les Politiques d'estaminet.

Avec les brillantes qualités dont il est doué, M. Victor Joly, dit M. Fél. Delhasse (« Annuaire dramateque », année 1850, page 228), pourrait occuper une place fort honorable dans la hitérature de son pays ; pour cela il ne faudrait que le vouloir. raiter, en hadinant, de graves questions. C'est le moyen, en effet, de les lépouiller de toute déclamation nuageuse, de tout verbiage décevant, et l'en faire descendre la compréhension dans les masses. Voltaire agissait inst: Quoi qu'on dise, il a souvent été plus profond dans ses simples faéties que beaucoup d'hommes sérieux dans leurs traités ex-professo. Des
atentions touables, de respectables utopies ne peuvent pas tenir lieu de
étalités. La liberté des échanges est un beau rêve qui se réalisera un jour,
l'espère, comme la paix universelle de l'abbé de Saint-Pierre, le parage égal des biens et la queue intelligente de Fourrier. Mais je crains que
ous ne soyons pas encore à la veille de voir ces heureux prodiges, et, en
ttendant qu'ils s'opèrent, il nous paraît qu'il serait aussi imprudent de
ous défaire de nos douanes, que si, comptant sur la perfection indéfinie
e l'espèce humaine, nous nous débarrassions dès aujourd'hui de nos
endarmes et de notre police ».

Baron de REIFFENBERG, Bullet. du Biblioph. belge, III, 476.

Sous ce pseudonyme, M. Joly a été le rédacteur en chef d'un petit joural de Bruxelles, qui porte pour titre : « Sancho. Revue des hommes et les choses », dont le premier numéro a paru en décembre 1846. Les leuxième et troisième no», que nous avons sous les yeux renferment leux articles de lui intitulés France et Belgique, signés Karel REYNAERT (1).

REYRAC (l'abbé de), nom abréviatif [l'abbé François-Philippe

<sup>(1)</sup> L'article tronqué de la « Littérature française contemporaine », que nous venons de signaler, est-il le seul reproche qui doive trouver ici sa place. Gardez-vous de le croire! Quand ces messieurs usent d'omissions, et ils ont l'habitude d'en user souvent, c'est toujours largement. Ainsi, le som Jory nous fait remarquer l'absence d'articles de cinq littérateurs contemporains de ce nom, seulement pour la Belgique! et pour que notre accasation ne soit pas vague, nous allons les citer : I, Joly, avocat, rédacteur principal du journal « le Dragon » (1822-26). Il. Jour, professeur agrégé de l'Université libre de Belgique, l'un des principaux rédacteurs du Journal de médecine... de Bruxelles. Ill. Jouv (Th.), auteur d'un Exposé méthodique et raisonné de géographie physique et politique. 3º édition. Bruxelles, A. Decq, 1830, gr. in-18, de ij et 336 pages. Nous ignorons la date de la première édition : 2º de Considérations sur l'utilité de l'étude des langues anciennes, publiées à l'occasion de l'omission de la poésie latine parmi les matières du concours général des colléges subventionnés par le gouvervement belge. Bruxelles, Berthot, 1841, in-8. IV. Jour (Marie), épouse he M. Vict .- Vinc. Joly. Les Contes et Histoires de Madelon. Bruxelles, Jamar, 1844, im-18 de 171 pages. V. John (Victor-Hilaire), fils d'un conseiller à la Cour royale de Bruxelles, né en 1817, auteur de divers ouvrages sur les chemins de fer de la Belgique et de la Hollande et l'un des co-rédacteurs de la « Beigique monumentale », pour laquelle il a écrit les articles Environ de Bruzelles et Louvain. Nous pouvons affirmer, en conscience, que presque lous les noms communs compris dans la « Littérature française contemporaine ., sont susceptibles d'additions aussi considérables que celui-ci.

de LAURENS DE RAYRAC]. Pour la liste de ses ouvrages, voyes notre « France littéraire », à Reyrac.

REY-REGIS, pseudonyme [CAZILLAC].

Histoire naturelle et raisonnée de l'âme. Londres (Lyon), 1780, 2 vol. in-12. [6492]

RFANEQUE, pseudonyme [FOUQUES].

Quatre (les) Napolitains. Paris, Guillaume, 1810, 2 vol. in-12, 3 fr. 60 c. [6493]

Le même auteur a publié précédemment, sous son véritable nom, us autre roman intitulé: Ambrosio, eu l'Espagnel. Paris, libr. économique, 1807, 2 vol. in-12, 3 fr.

- R. G. A. G. (M.), auteur déguisé [René GAUTIER, avocat-général au grand-conseil].
- J. Quatre livres de l'Imitation de J.-C., par Thomas des Change, nouvellement mis en françois. Paris, V° de Guillaume de la Nose, 1604, 1605, in-8; Lyon, Candy, 1627, Paris, 1648, in-12. [6494]
- 11. Traité de l'Oraison et Méditation, composé en espagnol, per Pierre d'Alcantara, trad. en françois. Paris, 1613, in-12; 1643, in-24. [6495]
  - R. G. V., auteur déquisé [R. GE( PROY, médecin-voyageur].

Afrique (l'), ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des Africains. Le Sénégal. Orné de 44 planches, exécutées la plupart d'après les dessins originaux inédits faits sur les lieux. Paris, Neput, 1814, 4 vol. in-18 avec 44 planches, 2 cartes géographiques et une planche de musique, 15 fr., et avec grav. color., 25 fr. [6496]

R. G. D. M. R. D. M., auteur déguisé [Jean ROUSSET].

Exposition des motifs apparents et réels qui ont causé et perpétal la guerre présente. Amsterdam, la Compagnie, 1746, pet. in-8 de 456 pages. [6497]

RHÉAL (Sébastien), pseudonyme [Sébastien GAYET (1), ancien

<sup>(1)</sup> M. Sébastion Gayot est le frère de l'écrivain connu sous le nom d'Amélée de Césena, Amédée Gayot, marquis de Césena, du chef de son encle materné le marquis Camille de Césena, qui a transmis son titre à son noven avec l'abbgation de purter son nom. Il n'est pas besoin de dire que les auteurs de la « Littérature française contemperaine » n'ont point connu ces particularités, car lie eussent consacré aux deux frères, sinon des articles au nom Gayot, au moins des renvois à Césena et Rhéal, c'est ce qu'ils n'ont point fait.

ommis de la librairie Gide fils, et, dit-on, ancien artiste dramatine; né à Gênes].

I. Chants (les) du Psalmiste, odes, hymnes et poëmes, par —. récédés d'une Introduction par M. Ballanche. Paris, Delloye, 839, in-8, 7 fr. 50 c. — Deuxième édition. Paris, le même, 1841, l vol. in-8, 12 fr. [6498]

Poésies religieuses, lyriques et nationales. Ce qu'on donne pour Introaction est un fragment inédit de 48 lignes.

On trouve un examen de cet ouvrage dans « la France littéraire », » année, 1840, n° 3.

- II. Funérailles de Napoléon, ode. Paris, Pillout, Ledoyen, 1840,8 de 16 pages. [6499]
- III. Chants nationaux et prophétiques, suivis d'une Réponse à la Marseillaise de la Paix », de M. de Lamartine. Paris, Lavigne, 841, in-32 de 128 pages. [6500]
- IV. Exposition du tableau de « la Sulamite », refusé par le jury s peinture 1832, tous les jours, quai Malaquais, n. 7. Paris, de impr. de Cosson, 1842, in-8 de 4 pages. [6501]
- V. Divines (les) Féeries de l'Orient et du Nord (légendes, ballades, trals, romances, petits poëmes indiens, arabes, persans, turcs, sarresques, gaulois, serviens, scandinaves, accompagués de notiss mythologiques, littéraires et historiques). Paris, rue de Bussy, . 12; Lavigne, 1842, gr. in-8, orné de 32 lithogr. d'après les emins de M. Rhéal et M. A. Fragonard, tirées sur pap. de Chine t de couleur, 16 fr. [6502]

Ce volume est tombé de prix. Les journaux l'annonçaient il y a quelses années à 8 fr.

Pun de temps après la publication de ses Divines féeries, M. Seb. Rhéal tparaître le prospectus d'une traduction complète de la Divine Comédie 1 Bante Alighieri, illustrée d'après les compositions de John Flaxman, préliée de la Fie Nouvelle, avec un Préambule historique, les notes du pôème, les Prophétie du Dante, par Byron. Cette traduction devait former 5 très rands volumes in-8, ornés de 108 dessins d'après Flaxman, etc., mais il m a rien paru.

VI. Tribune indépendante (la). Un salut à Molière pour l'anniraire de sa mort. Prophéties d'un fou. Hymne à la mémoire de ibert, d'André Chénier, d'H pe Moreau, d'Aloysius Berand et de Louis Berthaud, etc. l s, rue de Bussy, n. 16; Pourau, 1844, in-12 de 36 pages. [6508] VII. Triomphe (le) de la Charité. Paris, de l'impr. de Gr 1844, in-8 de 16 p

VIII. Martyre (le) c uses polonaises, avec des n explicatives : relation et complète des horribles événe de Lithuanie. Paris, Lec gnettes, 60 c. uses polonaises, avec des n et complète des horribles événe e, 1 46, in-12 de 18 pages, avec gnettes, 60 c.

- IX. A messieurs les membres des deux chambres légiskin Notice explicative sur l'impérieuse urgence d'une réglemen fixe et de la publicité de l'emploi des fonds votés à l'encourage des sciences et des lettres, avec le tableau sommaire des graves subsistant depuis 1830 dans l'état discrétionnaire de ces cu d'après les seuls rapports officiels. Paris, de l'impr. de Lacour, in-8 de 20 pages.
- X. Documents historiques (1847). Dernière année du min Guizot. Suppression d'une indemnité littéraire pour un Mé aux Chambres. Interdiction du libre droit de procédur une circulaire officielle. Trafic des sonds d'encouragemei Pièces qui accompagnaient la pétition de M. Rhéal, déposée janvier 1848 par M. Léon de Malleville, à l'ancienne Chambe Députés, pour la réglementation et la publicité des sonds ve l'encouragement des sciences et des lettres. Paris, de l'improux, 1848, in-8 de 16 pages. Principaux articles des organes de la presse, contenant l'historique des actes illégaux mis par M. le ministre de l'Instruction publique ou par ses a envers le pétitionnaire Sébastien Rhéal. Paris, de l'impr. du n 1848, in-8 de 4 pages. Nouveaux Documents historiques. I blique française. (15 août 1848). Paris, de l'impr. de Cosson, in-8 de 8 pages.
- XI. Poule (la) au pot, ou le Secret de finir la guerre sociale dix millions d'électeurs. Par un bourgeois des mansardes. Dairnwael, 1849, in-16, 10 c.—2° édition. Paris, le même, in-18, 15 c.

L'Avant-propos est signé Sébastien Rhéal.

XII. Résurrection des Peuples. La Roumanie renaissante diée aux émigrés roumains, avec un Précis de ses annales et dernière révolution. Paris, rue Notre-Dame de Lorette, n. 34, in-4 de 16 pages, avec une lithogr.

Publication de la « Ligue des Peuples ». Juillet 1850.

De plus, M. Sébastien Rhéal est l'éditeur des « Œuvres posthumes d'Eugène Onnit, correcteur typographe... recueillies et publiées avec une Notice biographique et littéraire « (1845, in-12), et du « Protectorat du Car..., par J. Héliade, auquel il a joint un Avant-Propos (1830, gr. in-8). Il a émis, en mai 1849, le prospectus d'un nouveau journal qu'il a signé comme l'un des fondateurs-rédacteurs; le titre de ce journal était la France insellectuelle, Moniteur national et européen. Science, art, iudustrie. Ce journal devait paraître tous les huit jours, in-4 avec gravures, mais nous croyons qu'il n'existe que le prospectus.

RHÉTORICIENS DU COLLÉGE DE LOUIS-LE-GRAND (LES), pseudonyme [le P. Geoffroy, jésuite].

Exercices en forme de plaidoyers. Paris, Thiboust, 1756, in-12. [6510]

RHIBA D'ACUNENGA, pseudonyme | BRAHIN DU CANGE].

**Œuvres** (les) du sieur *Hadoux* (maître de danse et citoyen à La **Haye)**, commentées et rendues intelligibles. A Criticopolis (1783), in-8.

Catalogue de Lestevenon, nº 2494.

R'HOONE (lord), pseudonyme [Honoré de BALZAC].

- I. Avec A. de Viellerglé [Lepoitevin de Saint-Alme]: l'Héritière de Birague, histoire tirée des manuscrits de Dom Rago, ex-prieur des Bénédictins, mise au jour par ses deux neveux... Paris, Hubert, 1822, 4 vol. in-12, 10 fr. [6512]
- II. Avec le même : Jean-Louis, ou la Fille trouvée. Paris, Hubert, 1822, 4 vol. in-12, 10 fr. [6513]
- III. Clotilde de Lusignan, ou le beau Juif; manuscrit trouvé dans les Archives de Provence et publié par —. Paris, Hubert, 1822, 4 vol. in-12. [6514]

Roman réimprimé par le libraire Hippol. Souverain, sous le titre de l'inaélite, 2 vol. in-8, formant les tomes XI et XII des Œuvres complètes de Berace de Saint-Aubin (autre pseudonyme de Balzac).

Ces trois romans, composés à l'age de vingt-un ans ne sont pas pourtant les premiers de Balzac. L'année précédente, et sans qu'il se soit fait connettre, il avait publié, en société de M. Viellerglé (Lepoitevin de Saint-Alme): les Deux Hector, ou les Deux Familles bretonnes. Paris, Hubert, 2 vol. in-12, et Charles Pointel, ou mon Cousin de la main gauche. Paris, le même, 4 vol. in-12. Après la publication de ces cinq romans, il adopta le nom littéraire de Horace de Saint-Aubin, jusqu'en 1829, époque à laquelle il fit paraître le Dernier Chônan, premier ouvrage portant son véritable nom.

RHUBARBINI DE PURGANDIS (le jeune docteur), pseudonyme [SERVAN].

Questions du —, magnétisme a Padoue, dans le 1 du docteur, 1784, in-8 de 72

RIANCOURT, pseudonyme [Calixte MARTIN], socialiste és né à Tours, le 25 sévrier 1822, successivement professeur à titut commercial de Bourg-la-R sine, de littérature et de mat tiques à l'institution Chataing, à Belleville, frappé de trois co nations correctionnelles: en 1843, pour vol d'effets d'habille en 1845, pour vol et vagabondage; en 1847, à Bordeaux, détournement de fonds qu'il avait été chargé d'encaisser e gérant d'une maison d'institution. Confident de l'honorable l Rollin, Martin, dit Riancourt, sut nommé par le ministre de rieur du gouvernement provisoire, d'abord commissaire de publique, puis commissaire de police au Havre, enfin sou missaire à Lillebonne, fonctions qu'il remplissait lorsqu'il as Fouque, un de ses anciens compagnons de captivité à la pris Gaillon. Il fut condamné en 1849, par la cour d'assises de la Inférieure, aux travaux forcés à perpétuité. Une particularit tive à sa saveur démocratique, c'est qu'ayant publié quelque avant la révolution de 1848, une brochure, il avait eu le s mettre sur la couverture : par M. de Riancourt, Cette bri était le commencement d'un ouvrage d'éducation, ni pl moins!.... (1). Quant à la pièce de vers intitulée Le Poète ou Lamartine, imprimée sous le nom de ce démagogue, et q journaux de 1848 ont reproduite, cette pièce a été revendique M. Dubois, professeur, à qui Riancourt l'aurait volée, alor le premier était son professeur.

RIAND JHEVY, anagramme [Jean Divry].

Étrennes (les) des filles de Paris. Sans nom de ville, ni date goth.

Catalogue de la Bibliothèque du Roi, Belles-Lettres, tom. 1, nº 4 p. 485.

RIBEMONT (Pompée de), pseudonyme [Jean BOUCHER].

I. Conviction des fautes principales trouvées en l'éplire e saubon au roi de la Grande-Bretagne, rélativement à ses travbaronnies. Châlons, Baussan, 1614, in-8.

<sup>(1) «</sup> Constitutionnel », 20 juin 1848, 3° page, colonnes 2 et 3.

II. Mystère (le) d'élité, comme é p Judas Iscariote, premier sacrementaire, renouves et : ¿ § d'impudicité par les hérétiques ses successeurs. Ch 1614, in-8. [6518]

RICHARD (Fortoné), maître d'arithmétique, auteur supposé [MATHON DE LA COUR].

Testament de —. Paris, Cuchet, 1785, in-8. [6519]

Réimprime dans les « Tablettes d'un curieux, ou Variétés historiques, Attéraires et morales » (publiées par Sautreau de Marsy). Bruxelles, Dujardin, 1789, 2 vol. in-12.

RIGARD (Auguste), fécond romancier. On a dit que presque tous les romans publiés sous le seul nom de M. Ricard, étaient d'une société qui se compos de MM. Marie Aycard, Raym. Brucker, Ferd. Flocon et Aug. Ricard. Dans chacun des romans en quatre volumes, chacun de ces écrivains serait auteur d'un quart de la composition.

RICARD (Adolphe), pseudonyme [Xavier EYMA, employé du ministère de la marine]. [6520]

Cascarinette, roman comique. Paris, Gust. Sandré, 1846, 2 vol. in-8, 15 fr. [6521]

RICARD (Adolphe), pseudonyme [Gustave SANDRÉ, libraire à Paris].

I. Amoureux (l') des onze mille vierges. Paris, Gust. Sandré, 1846, 2 vol. in-8, 10 fr. [6522]

Il existe un ancien roman, de ce siècle néanmoins, qui porte déjà ce tière.

II. Amour (l'), les femmes et le mariage. Pensées de toutes les couleurs, extraites des meilleurs écrivains anciens et modernes. Paris. le même. 1846, in-12 avec vignettes, 3 fr. [6523]

Ouvrage fort curieux, renfermant dans ses 400 pages tout ce qui a été écrit de plus piquant, depuis Platon jusqu'à George Saud, depuis Juvénal jusqu'à M. de Balzac, depuis Jésus-Christ jusqu'à Saint-Simon sur cette adorable ou cette infernale trinité qui a pour nom : L'Amour, les semmes et le Mariage.

RICARDUS (Antonius), psei [Stephanus Deschamps, S.-J.].

- I. Autonii Ricardi desensio ce ræ Facultatis Theologicæ Parisiensis lata 27 junii anno 1640,: 1 disputatio theologica de libero arbitrio. Editio tertia auctior. Par . 1646, in-4. [6524]
  - II. Responsio ad objectiones Vincentianas; quâ (Libertus Fro-

mondus, doct. Lovan.) Vincenti lenis Theriacam præstantissimum esse venenum demonstratur. Parisiis, Cramoisy, 1648, in-4. [6525]

RICHARD (M.), pseudonyme [le P. Gerberon].

Critique ou Examen des préjugés de M. Jurieu contre l'Église romaine, et de la Suite de l'Accomplissement des prophéties. Leyde, 1690, in-4. [6526]

RICHARD, auteur déquisé (Richard FABERT).

- I. Avec M. Delestre (-Poirson): le Dénoûment en l'air, ou Expérience du Vol, solie en un acte, représentée pour la première sois sur le théâtre de la Galté, le 9 juillet 1812. Paris, Fages, 1812, in-8, 1 sr. 25 c. [6527]
- II. Arlequin Lucifer, ou Cassandre alchimiste, folie en un acte, mêlée de couplets; représentée pour la première fois à Paris, sur le théâtre du Vaudeville, le 27 juillet 1812. Paris, Fages, 1812. in-8, 1 fr. 25 c. [6528]

Cette pièce ne porte pour nom d'auteur que l'initiale R.

III. Avec M. (Alex.) de Ferrière: Amour et loyauté, on le Mariage militaire, comédie en un acte, mêlée de couplets; représentée pour la première fois sur le théâtre du Vaudeville, le 8 août 1812. Paris, Fages, 1812, in-8, 1 fr. 25 c. [6529]

RICHARD (A.), avocat, ancien sous-préfet, plagiaire [DELE-BECQUE, avocat général à la Cour d'appel de Bruxelles].

Législation française sur les mines, minières, carrières, tourbières, salines, usines, établissements, ateliers, exploitations où se traite la matière minérale, tels que forges, hauts-fourneaux, lavoirs, etc., indiquant toutes les formalités à remplir par les exploitants et les industriels dans leurs rapports nécessaires avec l'administration. Paris, l'Auteur, rue Saint-Florentin, n. 11; Carilian-Gœury; Anselin et G. Laguionie, 1838, 2 vol. in-8, 15 fr. [6530]

Rien n'est plus commun que de voir la librairie belge faire jusqu'à quatre contrefaçons à la fois d'ouvrages français à leur sortie de sons presse, et même de réimprimer sur les feuilletons des journaux; mais, il faut être juste, les écrivains de la Belgique ne commettent que rarement le délit de s'approprier le travail d'érudition ou d'imagination d'un Français pour le publier ensuite sous leurs noms. Une réclamation que nous avons sous les yeux, intitulée Un plagiat, imprimée à Bruxelles, ches L. Lignier, montagne du Parc, n° 7 (1839), in-8 de 4 pages, nous révèle qu'un Français a commis ce délit au détriment d'un magistrat Belge? Notre impartialité nous fait un devoir de reproduire la réclamation dont

mons de parler, sans y ajouter un mot de réflexions : l'exposition est assez précise pour s'en dispenser.

## UN PLAGIAT.

## Monsieur l'Éditeur!

un procédé fort simple pour faire un livre; ce procédé le voici : le travail d'autrui, changez-en quelque peu la forme et la diviapprimez par-ci par-là quelques développements donnés à une ppelez parfois au contraire le texte des passages auxquels on s'éné à renvoyer par des citations; ayez blen soin de ne pas nommer na qui vous a servi, et puis attribuez-vous le mérite d'un labeur fastidieux : c'est là peut-être de l'industrie, mais à coup sûr, ce de la science, ni de la délicatesse, et celui qui aura été victime du doit avoir le droit de publier la fraude, et d'applaudir à la publicité donnera.

36, M. Delebecque, avocat-général à la Cour d'appel de Bruxelles, é le premier volume d'un Traité sur la législation des mines pour ce et la Belgique. Cette publication a été annoncée en France dans ales des mines, 2º liv. de 1837, et dans la Bevue de législation de owski, 6º liv. du tome V° (31 mars 1837).

remière partie du tome II a été publiée en 1837 et la fin de ce en mai 1838.

suvrage était déposé à Paris, chez M. Carilian-Gœury, circonstance sporte de signaler (1).

ens de recevoir de Paris un ouvrage en deux volumes in-8, sous : Législation Française sur les mines, minières, carrières, touret salines, par A. Richard, avocat, ancien sous préfet. Paris, Auteur, rue Saint-Florentin, n° 11; Carilian-Gœury, quai des Au, etc.

rait d'abord assez étonnant que celui qui s'occupe d'un travail sur station des mines, et qui cite fréquemment, comme on peut s'en sere, le recueil des Annales des mines, n'aurait pas parcouru les no-ibliographiques qui concernent cette science. Il est en outre difficile re que M. Carilian-Gœury ne se soit pas empressé d'indiquer à celui aliait devenir l'éditeur, un ouvrage récemment publié sur la même et qui reposait dans ses rayons.

qu'il en soit, on lit dans l'introduction de M. Richard, tome ler, v. ce qui suit : « Jusqu'ici il a été publié sur cette matière quel-travaux sérieux et des recueils de textes; mais aucun ouvrage odique, qui expose la législation et ses applications de manière faire comprendre aux hommes pratiques, etc. Ce livre man, etc. » Suit l'indication, en note, des ouvrages de MM. Héron de me, Blavier, Locré, des Annales des mines, et du Code des mines Ravinet. — Rien de plus. — M. Richard prétend donc au mérite

sujourd'hui chez MM. Chamerot et Mathias.

d'être entré le premier dans une voie nouvelle, et lui qui nie avoir comm le Répertoire de M. Brixhe n'a eu non plus aucune connaissance du travail de M. Delebecque, dont je suis l'éditeur. Mais faut-il croire ici M. Richard sur parole et a-t-il tout le mérite auquel il aspire? C'est ce que je van examiner et je laisserai au public le soin de résoudre la question.

- M. Richard débute par une analyse de l'ancienne législation française, c'est là son point de départ. Mais, par l'effet d'un hasard bien singulier, il adopte la même division, cite les mêmes sources, donne presque toujours les mêmes extraits, et s'occupe, comme l'a fait M. Delebecque, son devancier, dans le même ordre et séparément, des mines en général, des mines de houille, des mines de fer et carrières : il ne faut plus s'étomer dès lors si les deux auteurs arrivent à la même conclusion. Voilà post l'ordre du travail; un mot maintenant sur les détails. Je mets en regard les deux auteurs et je copie textuellement :
  - M. RICHARD. T. Ier, p. 6, n. 3, dit :
- « On cite communément comme nº 462, avait dit précédemment : l'acte le plus ancien dans cette matière, un édit de Dagobert Ier (vers l'auteur de la vie de Dagobert, y ék l'an 635), rapporté dans le recueil de que le prince donna aux moines de Duchesne (1), qui donna aux moines Saint-Denis pour l'entretien de la de Saint-Denis, pour l'entretien de couverture de leur église, 8,000 lila couverture de leur église, dont il vres de plomb à prendre sur le cenétait fondateur, huit mille livres de en nature qu'il tirait tous les deux plomb à prendre sur le cens en na- ans de l'exploitation de ce minerai ture qu'il tirait tous les deux ans plumbum quod ei ex metallo censions de l'exploitation de ce minéral : in secundo semper anne solvebatur, liplumbum quod el ex metallo censitum bras octo mille ad cooperiandem camin secundo semper anno solvebatur, li- dam supradictorum martyrum occisbras octo mille ad cooperiandam cam- siam contulit. Dies le règne de Dagedem supradictorum martyrum eccle- bert let, les rois de France percesiam contulit.
- · Dans le siècle suivant, en 786. les mines. Charlemagne donne à ses fils Louis et Charles, avec Jes villes d'Ask et ses fils Louis et Charles, avec les de Glichen, tous les droits régaliens villes d'Ask et Glichen, tous les dans l'énumération desquels les mi- droits régaliens, dans l'énumération nes se trouvent specialement com- desquels les mines se trouvent méprises.

- M. DELEBECQUE. T. I., p. 234,
- « Dans le recueil de Duchesne (1). vaient donc déjà un droit de cens sur
- · Charlemagne, en 786, donna a cialement comprises ».

Les numéros 4 et 3 de M. Richard reproduisent les mêmes idées que les numéros 465 et 466 de l'ouvrage de M. Delebecque.

Au numéro 7, page 9, M. Richard analyse, comme l'avait fait M. Delebec-

<sup>(1)</sup> Dagoberti vita; au t. ir', ch. at. (1) T I", p 585. p. 585.

que, l'ordonnance de 1471, et dans cette analyse nous remarquons les termes suivants dont se sert M. Richard, p. 10, t. Ier.

- · S'ils faisaient leur déclaration et manifestaient le désir d'exploiter p. 257 : eux-mêmes, et s'ils étaient reconnus l'œuvre dans les trois mois....
- · Le droit de recherche sur tout le territoire du royaume, était géné- le territoire du royaume, était généralement accordé; les propriétaires ralement accordé, sans aucune indu sol, privés de tout droit à une demnité pour les propriétaires du indemnité à raison de ces travaux sol qui ne pouvaient s'y opposer..... de recherche, ne pouvaient s'y op-P0005 ...
- « Les exploitants pouvaient exiger des chemins sur les terres de sei- des chemins sur les terres des seigueurs et propriétaires fonciers ».

Il est à remarquer que l'ordonnance, datée de 1471, était conçue en vieux langage qu'il faileit en queique sorte traduire; et convenez que jamais traductions n'ont eu autant de ressemblance.

An nº 8, page 11, M. Richard rappelle le jugement porté sur cette partie de la législation par Regnaud d'Epercy, et ce jugement, M. Delebecque l'avait textuellement rapporté, p. 259, nº 469.

Au po 40. M. Richard cite un seul passage de l'ordonnance du 10 octobre 1552, c'était aussi le soul que M. Delebecque ent cité, nº 468, p. 259. En analysant cette ordonnance, comme l'avait fait son devancier.

- M. Richard dit, par exemple, p. 13, nº 10 :
- « Roberval, avec l'aide de six hommes de justice et de trois de ses hommes de justice et trois de ses associés, jugeait lui-même des délits associés, jugeait lui-même des délits qui pouvaient se commettre en ma- qui pouvaient se commettre en tière de mines; seulement, en cas de matière de mines. Seulement, en condamnation à mort ou à la ques- cas de condamnation à mort ou à la tion, l'appel par les condamnés était question, l'appel que les délinquants suspensif de l'exécution. Roberval en auraient relevé était suspensif de possett faire construire des prisons l'exécution. Il avait le droit de faire et emprisonner quand bon lui sem- batir des prisons et d'emprisonner blait. Lui et les siens avaient le quand bon lui semblait. Lui et ses droit de port d'armes même de celles employés pouvaient porter des arprohibées.

- M. Delebecque avait dit, t. ler
- · Quant à ceux qui faisaient cette capables, le grand maître les auto- déclaration et qui manifestaient la risait à la condition de se mettre à volonté d'exploiter eux-mêmes, le grand maître les y autorisait, s'il les en jugeait capables, et à la condition de se mettre à l'œuvre au bout de trois mois...
  - . Le droit de recherche, sur tout
  - « Les exploitants pouvaient exiger gneurs et propriétaires fonciers,...

- M. Delebecque avait dit, nº 471, p. 262:
- « Roberval, avec l'aide de six mes défensives et prohibées ».

Au nº 11, page 15, M. Richard cite textuellement le seul passage qu'avait cité précédemment M. Delebecque, t. II, p. 262, nº 472.

Enûn, après avoir suivi servilement le plan adopté par son devancier, et s'être attaché aux mêmes documents législatifs, M. Richard arrive à la conclusion ou résumé qu'il formule ainsi, n° 25, p. 30:

« Nous croyons avoir démontré, ou plutôt prouvé, par le rapide aperçu nº 493, p. 276: qui précède, que le principe dominant de la législation française sur les mines, avant 1791, était le droit régalien, en tant du moins que le souverain seul pouvait autoriser l'exploitation des mines, et qu'il recevait une redevance. En peut-on conclure qu'il eut sur les mines un droit de propriété? Nous ne pensons pas qu'il soit utile de discuter ici cette question, qui ne peut avoir qu'un intérêt théorique; ce qu'il est utile de constater, c'est, d'une part, la nécessité de l'autorisation royale, et, d'une autre part, le refus constant de la législation de reconnaltre au propriétaire de la surface un droit de propriété sur la mine. On voit, en effet, dans tous les actes que nous avons cités et qui composent seuls cette législation, que les indemnités accordées aux propriétaires de la surface, ne leur ont jamais été allonées qu'à titre de dédommagement pour les dégâts commis à la superficie, et nullement à titre de remboursement pour la propriété de la mine... •

- M. Delebecque avait dit, tome 1, no 483, p. 276:
- De tout ce qui précède, on pout, sans contredit, conclure que le droit régalien existait en France, si l'on entend par là le pouvoir réservé au souverain de permettre, d'autoriser l'exploitation des mines; était-ce à ce titre de souverain ou de propriétaire des mines, qu'il avait droit à un tantième sur le produit de l'exploitation? C'est ce qu'ici il est fort neu important d'examiner. Toujours est-il constant qu'au moins, dans quatre des cinq époques de l'histoire de la législation sur les mines en France, les propriétaires de la surface n'y furent pas considérés comme propriétaires de la mine; qu'ils n'esrent droit à aucune indemnité à titre de cette propriété souterraine. et qu'ils purent seulement prétendre à un dédommagement pour les dégats commis à la superficie, et cette observation doit nous suffire pour prouver l'existence du droit appelé régalien... »

En voilà assez pour l'introduction; je vais un peu plus avant dans le livre de M. Richard, au chapitre où il s'occupe des discussions de la lei de 1810.

- M. Delebecque avait le premier, je crois, lutté contre l'opinion commune pour soutenir que l'on avait généralement outré la purtée de l'art. 552 du Code civil. Cette nouvelle manière de voir, M. Richard la partage, j'allais dire l'adopte, et voici dans quels termes, t. 14, p. 80, nº 75, où il commence par citer les art. 552 et 598.
- A la seule lecture de ces articles, M. Delebecque avait dit, t. 100, on doit s'étonner qu'un ait fait jouer, p. 349, n° 615 :
  Jans la discussion de la loi de 1810. Ainei qu'on le verra bientôt, la

un rôle aussi important à l'art. 532. règle que la propriété du dessus em-Il est évident que dans sa dernière porte celle du dessous exerça une disposition, cet article, après avoir bien grande influence sur la nouvelle posé le principe du droit commun relativement à la propriété du dessous, s'est référé à la législation du sol emportait celle du dessous... spéciale pour ce cas où ce dessous reaferme une mine. La législation spéciale résultait alors de la loi de 1791. C'est donc la loi de 1791 que l'art. 552 avait en vue. Les auteurs du Code civil étaient des jurisconsultes trop imbus des saines doctrines et des principes régulateurs de cet axiome fondamental qu'une loi générale postérieure ne peut déroger à une loi spéciale antérieure. Ils n'auraient certainement pas voulu. en deux lignes, détruire toute une législation aussi importante. Et Napoléon s'est trompé quand il a soutenu au Conseil d'État que l'art, 552 la matière. Ce point de vue, qui a dominé la discussion, a rendu trèsdifficile la coordination des diverses parties de la loi de 1810, en a vicié la rédaction dans quelques points et a laissé incomplètes les dispositions relatives au droit définitif de l'administration."

« Au cours de la discussion du Conseil d'État et du Tribunat, l'article 352 ne fut l'objet d'aucune observation. On posait un principe général extrait des législations anciennes et de la législation alors en vigueur (1) et qui ne pouvait donner la disposition finale de l'art. 552,

loi relative aux mines...

- · Après avoir dit que la propriété (l'art. 552) ajoutait aussi cette limitation : « Sauf les modifications résultant des lois et réglements relatifs aux mines... »
- · A cette époque c'était la loi de 1791 qui régissait la matière des mines. .
- · Loin de méconnaître et d'abrola législation pour ne pas respecter ger le principe (de la loi de 1791). cet article le respectait et le consacrait de pouveau, en ordonnant l'exécution de la loi entière. Répétons aussi que la loi générale postérieure ne dérogeant pas à la loi spéciale antérieure, il ne put entrer dans l'esprit des auteurs du Code civil de porter la moindre atteinte à énoncait le principe fondamental de la loi du 12 juillet 1791.... Napoléon donnait à l'art. 552 une interprétation passablement étrange. Nous le verrons insister par la suite sur cette idée, qui devint en quelque sorte le principe de la loi nouvelle.
  - « Au Conseil d'État, au Tribunat l'art. 532 ne fut l'objet d'aucune observation: pourquoi? parce qu'il n'était que l'expression d'un principe général sur les droits de la propriété... puisé dans les législations anciennes (1).

En maintenant l'exécution de cette loi de 1791, comme il le faisait par lieu à aucune contestation. On réser- sans doute le Code civil ne peut être

<sup>(1)</sup> Lex. 13. § 1. d. 8. 4.—Lex. 18. p. d. 23. 5. - Lex. 7. § XIII, XIV. — Lex. 8. p. d. 24. 3.—Coutumes de Paris, art. 817.

<sup>(1)</sup> Lex. 13, S 1, d. 8, 4.—Lex. 18, p. d. 98, 5.—Lex. 7. § XIII, XIV. — Lex. 8. p. d. 24. 3. - Coutumes de Paris, art, 817.

tionnel relatif aux mines; on ne principe fondamental... préjugeait rien, tout le monde était d'accord. Une circonstance particu- c'est l'observation suivante : l'artilière témoigne la pensée du législa- cle 552 correspondait à l'art. 9 de teur. On sait que le projet du Code civil avait été envoyé, avant la discussion, à toutes les Cours de France absolument et littéralement conpour recueillir leurs observations. forme à l'art. 532, et voici quelles La Cour de Lyon pensa que l'art. 9 furent les observations qu'il fit faire du projet, titre II, de la pleine pro- à la Cour de Lyon (1). priété, correspondant à l'art. 552 actuel, et rédigé exactement dans les mêmes termes, n'était pas suffisamment explicite quant aux mines, et elle consigna les observations suivantes (1):

(Suit le texte de l'observation.)

· Ainsi, la Cour de Lyon pensait que l'art. 9 du projet (art. 552 du Code) ne touchait pas au système de la loi de 1791; elle proposait de changer ce système. Les législateurs ne tirent point droit à cette observation.....

vait en même temps le droit excep- considéré comme en ayant abroer le

« Ce qui confirme cette remarque. projet du Code civil intitulé : titre II. de la pleine propriété. Cet art. 9 était

(Suit le texte de l'observation.)

 Ainsi, dans l'opinion de cette Cour, les mines devaient être déclarées propriété privée, et il fallait es cela, et quant à l'indemnité prepertionnelle, déroger à la loi de 1791. Mais par cette proposition même les magistrats de la Cour de Lyon prouvaient bien qu'ils ne regardaient pes cet art. 9 comme dérogatoire à la lei de 1791...»

J'avais mis en rapport, avec le passage de M. Richard, les diverses perties de l'opinion de M. Delebecque, qui avait, dans son livre, un peu plus de développement. L'identité de la forme des citations à la note ne veus aura pas échappé.

Je finis par une dernière observation, et il en est temps : l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810 a donné lieu à un doute sérieux. On se demande s'il faut être propriétaire des cent mêtres contigus aux enclos ou propriétés murées pour y interdire des travaux. Un arrêté royal dans le royaume des Pays-Bas a tranché la question; en s'appuyant sur un document prés, conservé par le digne M. Gendebien, membre du corps législatif, qui l'avait conflé à M. Belebecque, ce dernier avait dit en examinant la question. Tome 11, p. 120, nº 780:

 Ajoutons encore qu'un membre du corps législatif, qui loi-même faisait partie de la commission chargée d'examiner le projet de loi, et dont

<sup>(1)</sup> Crussaire, Analyse des Observations des tribunaux d'appel, etc., 1804, lions des tribunaux d'appel, etc., 1804, 14-5

<sup>(1)</sup> Crustaire, Analyse des Observa-In- 5

les lumières étaient sans doute d'un grand secours dans la discussion, M. Gendebien, a bien voulu nous confier l'extrait manuscrit qu'il avait conservé de cette délibération ; d'après ce manuscrit (différent en ce point des observations produites par M. Locré, t. IX, p. 45 et suiv.,, la commission avait proposé de remplacer les termes de l'art. 11 : « Ni dans les · terrains attenant aux habitations ou clôtures murées dans la distance « de cent mètres desdites clôtures ou habitations, » par les termes suivants : « ní dans les terrains contigus, appartenant aux propriétaires des-• dites habitations ou enclos murés dans un rayon de cent mètres ». Et pour justifier ce changement, elle disait : . La rédaction proposée semble · expliquer plus clairement que, pour empêcher les recherches ou travaux - d'exploitation dans la disfance de cent mètres des clôtures, il faut que · les propriétaires des habitations soient aussi propriétaires des cent mè-• tres •. C'était là l'opinion de la commission du corps législatif : elle avait entendu dans ce sens l'art. 11; mais ce n'était point la l'esprit dans lequel l'avaient rédigé les auteurs de la loi. Aussi la modification proposée par le corps législatif ne fut-elle point accueillie par le conseil d'État, qui persévérait dans son opinion, n'ayant lui en vue que des travaux superficiaires. L'art. 11 resta tel qu'il avait été rédigé.... »

Comment faire pour tirer parti de ce document prioé? comment éviter de nommer M. Gendebien, ce qui ent décelé la source où l'on avait puisé? — Voici comment M. Richard se tire de ce pas pour lui difficile: voyez t. I, p. 162, n° 121:

. Nous avons entendu dire que la commission du corps législatif avait proposé une rédaction formellement conforme à l'opinion que nous soutenons, rédaction conservée par l'un des membres de la commission. Cette rédaction était ainsi conque : Ni dans les terrains contigus appartenant aux propriétaires desdites habitations ou enclos murés dans un rayon de cent mètres. Elle était accompagnée de la note suivante . • La rédaction proposée · semble établir plus clairement que, pour empêcher les recherches ou tra-· vaux d'exploitation dans la distance de cent mètres des clôtures, il faut • que les propriétaires des habitations soient aussi propriétaires des cent · mètres •. On concluait, du rejet par le Conseil d'Etat, de la modification proposée, que l'esprit de l'art. 11 était contraire à l'interprétation de la commission. Cette conséquence nous paraîtrait mai déduite lors même qu'on admettrait comme exacte la version citée. On suit, en effet, que les observations développées de la commission n'ont donné lieu dans le Conseil d'État à aucune discussion sérieuse. On n'a discuté qu'un petit nombre de modifications touchant à la forme. Le Conseil d'État n'a donc ni adopté ni rejeté le sens des observations de la commission. Mais nous crovons qu'il fant ajouter plus de loi au texte des observations recucillies par M. Locré, chargé de la rédaction des procès-verbaux du Conseil d'État, qu'a celui qu'a officieusement recueilli un membre de la commission. Ce texte officiel des observations ne mentionne pas l'art. 11. Il est probable. d'après les notes de ce membre que la modification a été proposée dans le win de la commission et qu'elle a été repoussée comme superflue, puisque

nous ne la trouvons pas dans le texte officiel des observations. Nous ce conclurons que la commission comprenait l'art. 11 comme nous l'entendons nous-mêmes, et cela résulte des mots plus clairement que nous lisses dans la note conservée par le membre de la commission ».

Est-il permis de supposer maintenant que M. Richard n'a eu aucune connaissance du travail de M. Delebecque? Et s'il l'a connu, nous deviseus sans peine pour quels motifs il ne l'a pascité. Vainement M. Richard a-t-li eu la précaution de ne rien dire des législations étrangères, de l'ancien droit de la Belgique, de la législation nouvelle qui est en vigueur dans ce pays, des questions qui y ont été résolues par les tribunaux; ce soin qui rend son travail moins complet que celui de son devancier ne masque pas les emprunts nombreux qu'il a faits; et j'ai cru, dans mon intérêt d'éditeur comme dans celui de M. Delebecque, devoir attirer l'attention publique sur un procédé, qui heureusement ne se reproduit qu'à de longs intervalles dans le monde littéraire.

Douce illusion!

Pour peu que M. Richard m'y contraigne, je feral dans sen livre deux parts; dans l'une je rappelleral ce qui lui appartient, et dans l'autre, qui comprendra son livre presque en entier, tout ce qui ne lui appartient pas.

Recevez, M. le Rédacteur, l'assurance, etc.

LEROUX, libraire.

Bruxelles, 1839.

RICHARD DU PIN, pseudonyme.

Boulanger (le) et la Boulangère, ou le Pain, au mois de novembre au plus tard, ne vaudra que 8 sols les quatre livres, si les fermiers, meuniers et boulangers veulent s'entendre avec les homattes gens. Paris, Garnery, et Volland, 1789, in-8 de 14 pages. [6530]

RICHARD SAUNDERS, auteur supposé [B. FRANKLIN].

Science (la) du bonhomme Richard, ou Moyen facile de payer les impôts, traduit de l'angl. (par Quétant et L'Ecray). Paris, Ruault, 1778, in-12. — Nouv. édition, avec un Abrégé de la vie de l'Auteur (par J.-B. Say). Paris, an 11 (1794), in-12. [6531]

Souvent réimprimé. Voyez notre « France littéraire », à Franklin.

La traduction de l'interrogatoire de Franklin est, pour la plus grande partie, de DUPONT, de Nemours.

RICHEBOURG (de), nom abréviatif de six personnes qui ont cultivé les lettres: Bourdot, Le Givre, Macé, Mauguin, Porcher, et Toustain de Richebourg. Pour la liste de leurs ouvrages, voy. notre « France littéraire », aux premiers de ces noms.

RICHELIEU (Armand Du Plessis, cardinal duc de), apocryphe [Paul Hay, marquis Du Chastelet].

Testament p d'Armand Du Plessis, cardinal duc de Ribelieu. Amster ......., 1687-1696, 2 part. in-12. [6532]

Le Testament politique de Richelieu est traité par Jamet le jeune d'ourage d'imagination du spéculatif Paul Hay, marquis du Chastelet, fils de l'académicien, auteur de la Politique militaire, dans les Mémoires de Tréroux, année 1763, décembre, page 1412, où l'on ajoute que M. Lancelot a lémentré cette assertion dans un écrit particulier qui doit se trouver parmies 528 pertefeuilles d'Analectes qu'il a légués à la Bibliothèque du Roi.

(Problème hist. et littér.)

Testament politique d'Armand Du Plessis, cardinal duc de Rithelieu, etc. Troisième partie, indépendante des deux premières. Amsterdam (Lyon), H. Desbordes, 1689, in-12. [6533]

Ce volume n'est autre chose qu'une réimpression du Traité de la Politique de Prance, de Paul Hay, marquis du Chastelet. V. le n° 5670.

Le Long, Bibliothèque historique de la France, nº 13928, assure que ce volume a été imprimé à Lyon par les soins de Jacques Pineton de Chambrun, ministre d'Orange; mais, à cette époque, Pineton était en Hollande.

Bayle nous apprend que Pineton de Chambrun a publié, sous le nom de Melanchton, une réponse au troisième chapitre de l'ouvrage de du Chastelet. Jusqu'à ce jour, il ne m'a pas été possible d'en trouver un exemplaire; mais l'abbé Sepher en possédait un, n° 5950 du catalogue de sa bibliothè-que. Pineton de Chambrun a aussi publié, sous le nom de Melanchton, le prème de J. A. de Thou à la postérité, avec des notes. Œuvres de Bayle, in-fol., t. IV, epistola de scriptis adespotis, p. 165.

On ne trouve aucun détail sur ce troisième volume du Testament politire dans l'article très étendu sur le cardinal de Richelieu, qui fait partie des Éleges de quelques auteurs français (par l'abbé Joly, Michault et autres). Dion, 1742, in-8.

il existe des exemplaires de la troisième partie du susdit Testament, qui porte pour titre: Mémoire politique d'Armand Du Plessis, cardinal duc de Michelieu, etc. Amsterdam, Henri Desbordes, 1689, in-12.

- Le même onvrage, avec des observations politiques de M. l'abbé de Saint-Pierre. VIIIº édition. Amsterdam, Jansons, 1738, 2 vol. in-12.
- Le même ouvrage sous ce titre: Mémoires d'État, ou Testament politique d'Armand Du Plessis. (Nouvelle édition, avec une préface et des notes par Cl. Marin). Paris, Le Breton, 1764, in-8. Lettre sur le Testament politique du cardinal de Richelieu, imrimée pour la première fois en 1750, et considérablement augmentée dans cette seconde édition (par de Foncemagne). Paris, Le Breton, 1764, in-8 de ij et 153 pages; en tout 2 vol. in-8.

Cl. Marin, dans sa préface, combat le sentiment que Voltaire : dans ses « Mensonges imprimés » (voy. plus bas).

L'authenticité de ce Testament a été contestée, et il a paru dans polémique :

1° Mensonges (des) imprimés, et du Testament politique du cardinal chelieu, par Voltaine. Chapitre let. Paris, Lemercier, 1749.— Chapitel III. Paris, le même, 1750, in-8.

Un morceau intitulé: Des Mensonges imprimés, et imprimé à la sa la tragédie de Sémiramis, 1749, in-12, se composait, sauf les variance qui forme aujourd'hui les vingt et un premiers paragraphes. A l d'Oreste, 1750, in-12, parurent un chapitre II sur les Mensonges im (c'est ce qui forme aujourd'hui les paragraphes XXII à XXXVI), et u pitre III, sur les Mensonges imprimés: Raisons de croire que le livitulé: « Testament politique du cardinal de Richelieu » est un o supposé. Le morceau imprimé en 1749 fut reproduit, l'année suivant le tome IX de l'édition des OEuvres de Voltaire, publiée à Dresde; core séparément, avec des remarques et des notes, en Hollande, 1756 in-8 de 1v et 62 pages. San le faux titre de cette édition séparée ( Défenze des libraires hollandais contre les Mensonges imprimés de M. taire.

Le « Recueil des testaments politiques de Richelieu, Colbert, etc. sterdam, Châtelain (Paris), 1749, 4 vol. in-12, avait donné naiss l'opuscule Des Mensonges imprimés.

La conviction de Voltaire sur la non-authenticité de cette product changea jamais, ainsi que le prouve sa lettre à un gentill d'Avignon qui lui avait écrit au sujet de doutes sur l'authenticité d tament du cardinal de Richelieu (1).

- Le septuagénaire de Ferney doit, Monsieur, une réponse à votre ingénieuse et pleine de raisons séduisantes. Une fluxion sur les 3 son âge ne lui permettent pas toujours de s'acquitter de ses devoir promptement qu'il le désirerait.
- « Si vous joignez à mes Doutes sur le Testament politique de Rici 1º que le manuscrit de cet ouvrage n'a jamais été vu ni par ses bi ni par les ministres qui lui succédèrent; 2º qu'il fut mis sous presse ans après sa mort sans avoir été connu auparavant; 3º que le st différent de celui des autres écrits du cardinal; 4º que l'ouvrage for d'idées et d'expressions peu convenables à un grand ministre qui qui grand roi; 5º que l'éditeur ou le faussaire lui fait signer sou d'une manière qu'il n'employa jamais; 6º que cet éditeur ne dit ni il tient le manuscrit, ni en quelles mains il avait été déposé; vous quelques soupçons sur son authenticité.

<sup>(1)</sup> Cette lettre est au nombre de sept lettres de Voltaire, exhum M. Gustave Brunet, d'un journal bordelais où elles avaient été imprime a une quarantaine d'années, et qu'il a fait réimprimer dans le « Bulk Bibliophile beige », t. III., 1846, p. 319 à 324.

L'ouvrage paraît plutôt la production d'un politique oisif que d'un mie vieilli dans les grandes affaires. En le relisant avec attention, vous ex par penser, comme moi, sur un livre très médiocre qu'on a voulu bditer par un nom illustre.

J'ai l'honneur, etc. »

Au château de Ferney, 10 février 1756.

s 1750, pour combattre l'opinion de Voltaire, on publia quelques

Lettre sur le Testament politique du cardinal de Bichelieu (comtre Vol-). (Par Et.-L. de Foncemagne), 1750, in-12. — Nouvelle édition, très mentée. Paris, Le Breton. 1764, in-8 de ij et 153 pag.

dernière édition forme le tome second du Testament du cardinal de elieu, qui parut dans la même année.

querelle entre Voltaire et Foncemagne s'était réengagée sur le même L, en 1764.

Réfutation du sentiment de M. de Voltaire, qui traite d'ouvrage supposé istament politique du cardinal de Richelieu. (Par Léon Manan, mort 187). Paris, 1730, in-12 de 31 pages.

Mensenges (les) imprimés par M. Arouet de Voltaire. Hollande, 1750,

Doutes nouveaux sur le Testament attribué au cardinal de Richelieu. Par AIRE. Genève (Paris), 1765, in-8.

Itaire n'avait cessé de reproduire dans divers ouvrages son opinion le « Testament politique »; et les nouvelles objections de Voltaire nt réfatées dans la Lettre de Foncemagne. Voltaire écrivit des Doutes mus, qu'il a datés lui-même d'octobre 1764. La Lettre écrite depuis ression des Doutes, qui est à la suite, fait partie de la première éditablement même, qu'une réclame typographique en indique l'exise. Il eut donc été plus exact de dire que cette Lettre avait été écrite ant l'impression. La publication des « Doutes nouveaux » ent lieu en nome 1765; mais, selon l'usage établi dans la librairie, de dater de ée suivante les impressions faites dans les derniers mois de l'année, mtispice porte 1766.

Lettre de M\*\*\* (Munciun, abbé de Saint-Léger) aux auteurs des « Mésa pour servir à l'histoire des sciences et des beaux-arts », touchant suveaux écrits sur le véritable auteur du « Testament politique du mal de Richelieu ». 4705, in-8 de 24 pages.

ICHELIEU (Louis-François-Armand Du Plessis, duc de), ichai de France, auteur supposé.

**6moires** historiques et anecd e baron de *Lamothe-Eangon*). Par Mame et Delaunay-Vallée, 1, 6 vol. in-8, 45 fr. [6534]

Mémoires, qui ne sont rien moins qu'authentiques, se composent compilation d'anecdotes et de faits controuvés pour la plupart. On avait depuis longtemps:

Vie privée du maréchal de Richelieu, contenant les autours et intrigues, et tout ce qui a rapport aux divers rôles que joua cet homme célèbre pendant plus de quatre-vingts ans. (Rédigée par Faur, ancien secrétaire du duc de Fronsac (1), et publiée par Soulavie l'ainé). Paris, Buisson, 1730, 3 vol. in-8; — ou 1792, 3 vol. in-12.

Cet ouvrage, aussi mai digéré que mai écrit, est suivi d'un grand nombre de Lettres originales et de Mémoires particuliers, écrita par Richelieu lui-même, et qui vont presque jusqu'à la fin de la Régence. Il s'y confense au public avec une franchise hardie, qui est encore une des singularités de son caractère. A l'exemple de tous ceux qui publient leurs confessions, il fait en même temps celle des autres, surtout des femmes qu'il avait soumises à son char.

Mémoires du maréchal duc de Richelleu, pair de France, premier gentilhomme de la chambre du Roi, etc., pour servir à l'Histoire des Cours de
Louis XIV, de la Régence du duc d'Orléans, de Louis XV, et à celle des
quatorze premières années du règne de Louis XVI, roi des Français, et
restaurateur de la liberté: Ouvrage composé dans la bibliothèque et seus
les yeux du maréchal de Richelieu, et d'après les portefeuilles, correspondances et mémoires manuscrits de plusieurs seigneurs, ministres et
militaires ses contemporains; avec des portraits, des plans et des cartes
nécessaires à l'intelligence de l'ouvrage. (Publiés par Soulavie l'alné.) Lendres, de Boffe; et Paris, Buisson, 1790, 9 vol. in-8,

Le fils du maréchal de Richelieu (le duc de Fronsac) a déclaré publiquement que ces Mémoires n'avaient point été rédigés sous les yeux de son père. On y trouve cependant des pièces originales très curieuses.

Les quatre premiers volumes ont été réimprimés à Liège.

. On s'est souvent demandé de qui pouvaient être les Mémoires qu'en impudent éditeur s'est avisé de publier sous le nom du maréchal de Richelieu. li serait superflu de dire qu'ils ne sont point l'ouvrage de ce ma réchal, ridicule de croire qu'ils peuvent avoir été composés par M. Soulsvie, absurde même de le supposer. Il n'y avait que M. Soulavie en France qui ne sût pas ce dont il était capable; aussi est-il le seul qui ait eu la modestie de laisser entrevoir quelquefois qu'il pourrait être l'autour dest il voulait bien laisser croire qu'il n'était que l'éditeur. Mais la part des ouvrages de M. Souiavie est faite depuis longtemps; sa manière est connuc; on la retrouve dans tout ce qu'il a écrit; personne ne saurait plus y être pris; chacun sait aujourd'hui avec quel empressement il a su préserver de la destruction révolutionnaire, tous les ouvrages manuscrits sur l'Alistoire de France, qu'il savait exister dans les bibliothèques publiques et particulières; quel soin il prit de les recueillir, lors même qu'on ne l'en priait pas : il pénétra jusqu'au portefeuille des hommes qui avaient eu une part quelconque au maniement des affaires publiques pendant la seconde

<sup>(1)</sup> Que l'on a aussi fait auteur. Voy. dans ce livre au nom Fuorsac.

moitié du dernier siècle; il n'y eut pas un ministre, pas un ambassadeur, pas un général, pas un courtisan, pas une maltresse en titre qui ne lui remit ses archives les plus secrètes; il devint l'heureux dépositaire de tentes les confidences ministérielles, diplomatiques, militaires et galantes : le palais du prince, le cabinet du ministre, la tente du général, le bondoir de la favorite, les chiffres de l'ambassadeur, tout lui fut ouvert; A vit tout, il connut tout, il entendit tout. Il semblait que tous les secrets de la politique française, obligés eux aussi de s'expatrier, avaient été chercher un asyle contre les persécutions révolutionnaires, dans la discrétion de M. Soulavie. Mais il paraît qu'au milieu du trouble général qui égarait alors les meilleurs esprits, aucun d'eux n'avait eu l'attention de lai recommander le secret. Car, à peine se furent-ils livrés de gré. quelques-uns disent de force, à M. Soulavie, qu'aussitôt chacun sut qu'ils étaient là. Il est vrai qu'ils n'en sortirent qu'après avoir été préalablement soumis à une petite opération, qui, pour être différente de celle de la circoncision, n'en était pas moins douloureuse. M. Soulavie, pour qui la doctrine de Pythagore avait beaucoup de charmes, leur faisait subir une espèce de métempsychose; c'est-à-dire qu'ils ne rentraient dans le monde qu'avec des traits nouveaux. Aussi ne furent-ils reconnus de personne : on avait beau nous dire que c'était le duc de Richelieu, le duc de Choiseul, le comte de Saint-Germain, que nous entendions, que nous veyions; nous croyions toujours voir, nous croyions toujours entendre M. Soulavie. C'était lui-même, en effet; c'était sa physionomie insignifante, sa voix bourgeoise et son petit collet de province. Comment donc cela posvait-il se faire? Je vais vous l'expliquer : M. Soulavie avait hérité par droit de conquéte de la défroque politique de MM. de Richelieu, d'Aiguillon, de Saint-Germain; mais cette défroque, publiée telle qu'elle était, l'arrait formé que quelques volumes, et ce n'était pas ce que voulait M. Soulavie. Il lui fallait gagner de l'argent, et dès lors les Mémoires du duc de Richelieu eurent neuf volumes in-8. Il est vrai que M. Soulavie ne let pas un moment en peine pour les composer. Mémoires sur l'administration des finances, sur la marine, sur l'abolition des corvées; Mémoires de marchandes de modes, d'intendants de provinces, de valets de chambre, de généraux, de gardes-chasse, de guerre, et du lieutenant de police; des ambassadeurs et du commandant du guet, du cardinal de Fleury et de la Filon, de M. Turgot et de la Gourdan, de madame de Pompadour et de Boyer, évêque de Mirepoix; de madame du Barry et de Saint-Labre; le tout mis ensemble sans ordre, sans suite, sans sujet, comme sans occasion. Nous avons donc raison de demander par qui ont été composés tant d'envrages décousus; car il est évident qu'ils ne sont pas plus l'œuvre de Il. Soulavie que de ceux auxquels il lui a plu de les attribuer pour en readre le débit plus certain ». P. R. A-s. Préface envoyée de Berlin.

RICHEMONT (le général), nom patrimonial [Louis-Auguste CAMUS, baron de RICHEMONT, général du génie]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez notre » France littéraire», à Richemont.

RICHEMONT (le baron de). Voy. LOUIS-CHARLES DE FRANCE.

RIENZI (G.-L. D. de), nom douteux [Grégoire-Louis DOMENY DE RIENZI, voyageur infatigable qui prétendait être le dernier descendant en ligne directe du célèbre Cola de Rienzi, le hardi tribea romain].

Guerre (la) de Spartacus en trois campagnes. (Trad. de l'allen. d'Auguste-Théodore Meisquer). Paris, l'Auteur; Payolle, 1832, in-8 de 136 pages, avec une gravure et une carte d'Italie. [6535]

Non seulement cet ouvrage n'est point de G. L. Domeny, mais encore la traduction n'est que la réimpression de celle qui existait déjà.

RIBUX (A. de), pseudonyme (Alexandre CARRAT DE VAUX].

Eudoxe, ou l'Homme du XIX° siècle ramené à la foi de ses
pères. Paris, Vrayet de Surcy, 1840, in-8.

[6536]

RIGBERIUS, pseudonyme (dom Gerberon).

Acta Marii Mercatoris, cum notis Rigberii. Bruxelles, 1673, in-16. [6537]

RIGOLEUR (Jean), pseudonyme [Lambert-Perdinand-Joseph VAN DEN ZANDE, ancien fonctionnaire supérieur des Douanes de France; né à Bruxelles, le 13 mars 1780].

Épîtres: I. A madame Techener (1). Batignolles, 5 décembre 1850, 8 pages. — II. A monsieur (Louis) Barbier, administrateur et conservateur de la Bibliothèque du Louvre, février 1851, 10 pages. —III. A monsieur Boyer neveu, docteur en médecine et adjoint à la mairie de Marseille, mars 1851, 9 pages. —IV. A monsieur Pons, docteur en médecine à Aix (Bouches-du-Rhône). Avril 1851, 9 pages. — VI. A mensieurs Chirac et Fabre, juges de paix à Marseille. Avril 1851, 9 pages. — VII. A monsieur Duchapt, conseiller à la cour d'appel de Bourges, mai 1851. Paris, de l'impr. de A. Guyot et Scribe, 1850-51, 7 opuscules gr. in-12.

Ces sept éplires sont de petites perles fort rares, attendu que l'auteur ne les a fait tirer, avec beaucoup de luxe, qu'à vingt-cinq exemplaires pour ses amis.

Nous avons déjà en occasion de parler de cet aimable poète, qui, inde-

<sup>(1)</sup> Il existe une seconde édition de cette éplire qui ne porte pas comme la suremière le nom de Jean Rigoleur comme auteur, mais la signature F. V.

nment d'un recueit de Pables, a publié des Fanfreinches poétiques, nom d'un Matagraboliseur (Voy. ce nom, t. III, p. 207). A la fin de nier ouvrage, i'auteur avait déjà donné quatre Eptires, lesquelles siles que nous citons constituent le chiffre XI. Mais nous savons que ne nouvelle édition que M. Van Den Zande prépare de ses Fanfreet qui formera deux volumes, le nombre des Épitres sera porté jus-5!

s avons dit que les *Épitres* citées sous le nº 6538 n'ent été tirées qu'à mplaires pour les amis de l'auteur; comme il nous fait l'honneur de compter dans ce nombre, nous sommes desc l'un des possesseurs giés de ces petites perles. Quoique nous ne devions pas transformer ivre en une Anthologie, il nous sera permis au moins de donner des ents de deux de ces épitres qui ont un rapport direct avec le sujet pus traitons.

e poète est un amateur non moins passionné que judicieux de gravures et de bons livres. Aussi, dessinateurs, graveurs, auteurs, ands d'estampes et de livres, pourvu qu'ils aient du mérite, ont-ils ses sympathies, et son affection leur est constatée par leurs noms s introduits dans ses vers. L'amour des beaux arts l'emporte-ex M. Van den Zande sur l'amour des bons livres? Nous ne pronon-pas. Constatons seulement que jusqu'à ce jour, sa muse ne lui a spiré pour son cher Guichardot, tandis que, comme l'a fait autre-Fr. Grille pour M=\* Ernestine Panckoucke, il a chanté, dans de jolis 'épouse de son libraire, que d'autres avant lui n'avaient louée qu'en hommage plus flatteur pour la dame à qui sont adressés ces vers:

## FRAGMENT DE L'ÉPITRE A MADAME TECHENER.

S'il est une science aux femmes étrangère, C'est celle que possède un habile libraire; Connaître les auteurs et leurs productions, A glace être ferré sur les éditions, Savoir quelle est la bonne et pouvoir la décrire, N'est point le fait du sexe; aussi je vous admire Lorsqu'à des amateurs je vous entends parler Des Alde, des Wolfgang sans jamais vaciller, Et, des vieux relieurs étalant les merveilles, Du célèbre De Thou vanter les trois abeilles (1). Mais des rares bouquins quel que soit le pouvoir. En se rendant chez vous, c'est vous que l'on veut voir : Votre accueil gracieux, votre aimable sourire, L'enjoûment qui s'unit au charme du bien dire, Plus que les Elzevirs, dans votre magasin, De clients distingués attirent un essaim.

L'écusson mis sur les livres de l'historien Jacques-Auguste de Thou est sé de trois abeilles (ou taons).

On y voit des savants en us et des grécistes, Des écrivains, surtout des lions bouquinistes, Lesquels, des raretés fougueusement épris, Les veulent acquérir sans regarder au prix-Nodier, qui vous regrette aux rives du Cocyte, Ne passait guère un jour sans vous rendre visite. On rencontre chez vous Montalembert, Béclard, Et le docte Brunet, et le mordant Ouérard. Barbier, dont le savoir égale la franchise, Et Grille, esprit fécond que la verve électrise. Monsieur Boutron-Charlard, pour vous faire sa cour, Vous apporte des fleurs et des fruits tour à tour; Pichon, Giraud, Tripier, Monmerqué, Lignerolles Chatouillent votre cœur (1) de leurs douces paroles. Vous jouissez aussi d'entretiens familiers Où le grave au riant se mêle volontiers Et laisse un libre cours aux traits du bedinage. Ils abondent surtout quand, de son ermitage, Pour causer avec vous, descend le vieux conteur Oui se fait appeler Matagraboliseur. Il pense que la vie étant un court passage, li convient d'égayer, tant qu'on peut, ce voyage : Regarder les objets par leur côté plaisant Est, pour y parvenir, un moyen suffisant. La poésie, un jour, lui tendit des embûches; Il fit, en y tombant, ses lestes Fanfreluches. Vous avez agréé ce farrago joyeux Que vous demande en vain maint et maint curieux. Dès qu'il sera remis par Guyot en lumière. Vous n'en refuserez plus un seul exemplaire : A les vendre l'auteur ne veut point consentir; Il les offre en présent, et c'est là son plaisir.

Vous ne l'ignorez pas, la bibliographie
Est l'un des doux penchants auxquels je sacrifie:
Le désir d'amasser des livres précieux
Parfois, sur leur valeur, me fait fermer les yeux.
Je suis loin cependant de cette frénésie
Dont l'ardente opulence est fréquemment saisie,
Et qui, lorsque Nodier passa les bords fangeux.
Acheta ses bouquins à des prix fabuleux.
Ma modération, comme bibliophilé,
Plus que je ue voudrais, quitte l'iconophile;
Mais comment résister, s'il s'agit d'un Berghem,
D'un état inconnu ? C'est là le lu-autem.

<sup>(1)</sup> Dans la deuxième édition, il y a : Chateuillent votre espett ...

s son Épitre à M. Duchapt (1), le bibliophile poète montre ses syms pour une autre classe de personnes s'occupant de livres : les graphes et les conservateurs d'établissements littéraires. L'auteur percheries lui inspire un souvenir. D'abord il maugrée contre une rétion qui le touchait personnellement :

> Jean Rigoleur vous en donne l'exemple; Il s'appela Matagraboliseur, Et, sous ce nom, mit au jour recueil ample De fabliaux, dont l'administrateur N'était par nul soupçonné d'être auteur. Pourquoi faut-il qu'un malin dénicheur Ait révélé, dans ses Supercheries, Du vieux conteur les sages menteries.

tôt le poëte oublie l'indiscrétion du malin dénicheur, et il termine a pièce :

Quand le beau mois qui met la vigne en fleur Vous conduira devers les Batignolles, Entrez, Duchapt, chez votre serviteur. SI, comme lui, vous êtes amateur D'un entretien mêlé de fariboles, Vous trouverez de quoi vous ébaudir : Causer sans gêne est son plus grand plaisir. D'un sujet grave à quelques gaudrioles Nous passerons à l'effet d'oublier, Vous votre robe, et moi mon vieux métier. La gravité, très bonne à l'audience, Dans ma villa, ne peut, en conscience, Etre de mise; aussi Barbier, Quérard Sont-ils charmés de la voir à l'écart. Jean Rigoleur aime leur sapience Facétieuse où brille le bon sens. Le plus malin, qui se connaît en gens, Ménageant peu leur fibre délicate, A vingt auteurs donne bons coups de patte; Il en recoit aussi de temps en temps; Ces démêlés n'ont rien que de risible, Si son humeur devenait irascible,

nteur de plusieurs ouvrages de jurisprudence, et de beaucoup de poéire autres d'une Lettre à M. de Lamennais, par un homme de potence, mée t. III, p. 479 et suivantes de nos « Supercheries », et d'un recueil les charmantes (1851, in-12). L'expédient serait de la noyer Dans un fiscon de vicux vin de Sicile, Quand je pourrai, dans mon champêtre saile, Avec bonbeur tons trois vons fétoyer.

Autre part, à la fin de son Épitre à M. Barbier, il avait déjà dit :

. **. . .** . . . . . . . .

Bénissez donc le ciel d'être au milieu des livres; C'est une passion dont peu de gens sont ivres. Elle vous vaut, non moins qu'au courageux Quérard Un nom qui de la France a passé le rempart. On vous connaît tous deux jusqu'à la mer Baltique; Et quand Jean Rigoleur entre dans la boutique Où d'une aimable dame (1) il goûte l'entretien, S'il vous y trouve il dit: les lardons iroat bien.

RIMENTEL (le sieur de), pseudonyme [Pierre LOMBERT].

Sermons (les) de saint 1 ur le Cantique des Cantiques, 1 duits nouvellement en 1 cois. 1 ris, Dupuis, 1663, in-8. — Ne édit., revue et augmentée. P: 1686, 2 vol. in-8. [65]

La seconde édition n'est qu'ai ve.

1 | BLOCOUEL]. RIN )N. , ou les Etrennes de l'amitié, o I. 1 ore le 25 l ille, de l'impr. de Blocquel, 18 B ( 3 fr. 65 11. ade emposé de 25 lithographies. L 1835. 8, 3 fr. · de : GAYOT DE PITAVAL, avocat]. , p : \*\*\*. Peris, 1715, ou Amsterd 1716, i 12. [65

Ce serait aussi des heures perdues que celles que l'on consacrers la lecture de ce livre.

Cet ouvrage ressemble beaucoup à celui intitulé : les Heures pa d'un cavaller françois, Paris, 1662, 2 vol. in-12.

RIPAULT-DESORMAUX (Jos.-Louis), historiographe de la 1 son de Bourbon, imposteur littéraire [Antoine DINGÉ, ex-biblic caire du prince de Condé, et pendant la Révolution, sous l'Em et sous la Restauration, employé au trésor public; né à Orléans mai 1759, mort du choléra, à Paris, le 23 avril 1832.

<sup>(1)</sup> Madame T\*\*\*\*\*, dont le mari était appelé par le baron de Reidhabi braire de la fashion.

Il en est des auteurs comme des livres: Habent sua fata. Les avaux qui remplirent la vic de Dingé ont fait la réputation et la retune d'un de ses parents, Joseph Ripault, plus connu sous le can de Desormaux. Aucun écrivain, sans excepter les plus robustes e l'ordre de Saint-Benoît, n'a autant lu et autant écrit que Dingé. L. Jules Fontaine, rédacteur du catalogue des livres de ce savant paoré, qui n'a trouvé place dans aucune biographie, dit, dans une lotice curieuse, que les manuscrits autographes d'Antoine Dingé urent trouvés peser quatre cents kilogrammes. Ils furent tous acquis par seu Villenave, et ils contiennent des révélations curieuses pour l'Histoire littéraire.

Des ouvrages de Dingé ont paru sous les noms de l'abbé Garnier, le Sylv. Maréchal, et surtout sous celui de (Ripault-) Desormaux. Le sont ceux qui ont paru sous le dernier de ces noms que notre levoir est de faire connaître ici.

I. Histoire de Louis de Bourbon, second du nom, prince de londé, oraée de plans de siéges et de batailles. Paris, 1766-68, 1 vol. in-12. [6543]

Ce livre avait commencé la fortune littéraire de Ripault-Désormaux.

- H. Histoire de la maison de Bourbon (jusqu'en 1589). Paris, de Impr. royale, 1777-86, 5 vol. in-4, fig. [6544]
- III. Mémoires sur la noblesse française, où l'on examine quelle it son origine, comment elle devint héréditaire, et à quelle époque emonte l'établissement des justices seigneuriales. [6545]

Imprimés dans le tome XLVI du recueil de l'ancienne Académie des Insriptions et Belles-Lettres (1793).

Ces mémoires sont encore l'ouvrage d'Antoine Dingé. Parmi ses manusrits se trouvent les minutes originales de ces Mémoires au nombre de ix; et de leur première inspection résulte la preuve que l'historiographe l'était arrivé à l'Académie, aux pensions et aux honneurs qu'avec le talent des labeurs de son pauvre parent.

IV. Discours sur l'Histoire de France.

[6546]

Ces discours paraissent n'avoir été imprimés que par analyse dans l'hisarique de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Les discours que Dingé avait composés pour les lectures académiques le l'historiographe, sont au nombre de cinq. Aubert de Vitry qui avait ressecoup commu l'auteur, en acheta un à la vente de ses livres: le premier; e quatrième, de quatre-vingt-treize feuillets, et une partie du cinquième cont restés dans la masse de ses manuscrits.

En précédent discours commençant par ces mots : « J'ai déjà lu dans

• les séances de cette académie plusieurs Mémoires sur la noblesse fran-• çaise •. Or, ce discours a été trouvé dans les papiers de Dingé, en entier écrit de sa main, et avec tous les nombreux caractères (ratures et corrections) qui indiquent le véritable auteur d'un ouvrage.

> Extr. de la Notice sur Dingé, par VILLENAVE, imprdans le « Supplément » à la Biographie universeile.

Peu Villenave n'attribue à Dingé que ces quatre ouvrages de Ripault-Desormeaux; faut-il en conclure que ce dernier est véritablement l'auteur des suivants: 1° Avec Duport-Dutertre. Abrégé chronologique de l'Histoire d'Espagne. Paris, 1758, 5 vol. in-12; 2° les tomes IX et X de l'Histoire des Conjurations du Duport-Dutertre: (1760); 3° Histoire du maréchal de Luxembourg, précèdée de l'Histoire de la maison de Montmorency. Paris, 1764, 5 vol. in-12; 4° Mémoire sur la mort de Henri de Bourbon-Conde, premier du nom, et sur les soupçons qui la suivirent, impr. dans le 50° volume du Recueil de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres (1808). C'est peu probable.

RISORIUS (dom Apuleius), pseudon. [VOLTAIRE], auteur d'une Préface de « la Pucelle d'Orléans », dudit Voltaire, édit. de 1773.

RIT TOUJOURS (M.), pseudonyme [A. PECCATIER].

Véritable (le) Farceur perpétuel, ou Propos comiques de —. Nouveau Recueil de farces, calembourgs, etc. Paris, V° Desbleds, 1851, in-18. [6547]

Il y a des exemplaires de ce petit livre qui portent deux autres titres, en sorte que l'éditeur a mis les amateurs de ce genre de littérature dans le cas de l'acheter trois fois.

1º Roi (le) de la gasconnade, ou le Héros des farceurs. Aventures facétieuses, quolibets, etc.

2º Trompette (le) de la blaque, par M. SONHEFORT, nouvelliste ambulant. Recueil de facéties.

RIVES (Henri), pseudonyme [PELLAULT, docteur en droit].

Cri de détresse. — Les chemins de ser seront la ruine de la France. Paris, Dentu; et London, Dulau, 1838, in-8 de 50 pages.
[6548]

RIVIÈRE (R.-R.-A.), pseudonyme [le P. Théophile RAYNAUD, jésuite].

Calvinismus bestiarum religioso, etc. Lugduni, 1630, in-12. [6549]

RIVIÈRE (D. B. de), pseudonyme [Bern. de MONTFAUCON].
Vindiciæ editionis S. Augustini à Benedictinis adornate adversès
epistolam abbatis Germani. Romæ, 1699, in-12. [6550]

RIVIÈRE DE BRINAIS (Paul), pseudon. [André CLAPASSON, avocat].

Description de la ville de Lyon, 1741, in-8. [6551]

La famille de cet auteur possédait un domaine considérable à Brignais : c'est ce que je lis dans une lettre inédite de l'abbé Perrichon à Saint-Léger, 28 mars 1786.

A.-A. B.—a.

De là vraisembablement l'origine de ce pseudonyme.

RIVOLI (Ed.), anagramme [DOLIVIER], journaliste, auteur de plusieurs articles signés de ce nom.

## R. J. N., auteur déguisé [R.-J. NERÉB].

Triomphe (le) de la Ligue. Tragcedie nouvelle (en cinq actes et en vers). Leyde, Thomas Basson, 1607, petit in-8 de 8 ff. et 136 pages. [6552]

L'on a fait bien des conjectures sur l'auteur qui s'est caché sous ces initiales. Nous lisons, sous le n° 18462 du « Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes » de A.-A. Barbier, 2° édition :

- Beauchamps, dans ses Recherches sur les Théâtres de France, t. II, p. 11, indique cette pièce, après la Guisiade, sous le nom de Pierre MATHIBU, avocat au présidial de Lyon, et ajoute que les lettres initiales du frontispice font douter qu'elle soit de cet écrivain. Dans les feuilletons du Publicisse du 9 et du 11 octobre 1808, où cette pièce est citée parmi les ouvrages dramatiques que Racine et Corneille paraissent avoir imités, l'auteur est nommé d'abord Niers, et ensuite Ners. Je ne sais où le rédacteur de cet article, signé P. (Mile de Meulan, depuis Mine Guizot), a trouvé l'indication de ce nom, très inconnu jusqu'ici dans la littérature. C'est sous le nom de Mathieu que Voltaire cite cette tragédie dans ses Questions sur l'Encyclopédie, article Art dramatique; et l'autorité de Voltaire, qui, pour sa Henriade, avait étudié à fond l'histoire politique et littéraire du temps de la Ligue, n'est pas de nature à être rejetée dans cette question de bibliographie, sans la preuve évidente du contraire ».
- Suivant l'auteur de la Bibliothèque du Théâtre françois, t. I, p. 402, le Triemphe de la Ligue est de R. J. Nénéz •.

Voici venir ensuite M. Paul Lacroix, qui sous le 920 de son Catalogue de la Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, voulant éclaircir ce point d'histoire littéraire, nous semble avoir agrandi le champ des conjectures, rien de plus. Nous reproduisons ici son opinion.

Il y a de beaux vers dans cette tragédie, mal à propos attribuée à Pierre Mathieu, et Racine a pu en imiter quelques-uns que l'on retrouve à peu près identiques dans « Athalie » (Voy. « Questions de littérature légale », par Ch. Nodier, p. 8). — Tous les noms des personnages sont des anagrammes qui cachent des noms historiques. On remarque un récit de la bataille de Coutras où l'auteur rapporte très exactement, avec au-

tant de force que de poésie, les détails de cette journée. Il représente ainsi le courage du Béarnais :

Tant qu'il semble, à le voir nous brêcher, fendre, occire, Que sa lance est de feu et nos armes de cire.

Nous avions conjecturé que Nérée n'était qu'un pseudonyme ou un nom francisé d'après le latin Nereus, ou le grec Negos, Negos, etc., donnant peut-être la traduction du nom véritable de l'auteur, comme Leverd, Lamer, Noureau, Deslauriers, etc. Mais on trouve en tête du volume des vers latins de D. Heinsius Doctissimo R. J. Nereo, et la dédicace à Samuel Korècky, comte de Korec, est signée N. N. Nous préférons donc supposer que cette pièce, toute royaliste, aura été composée d'après les ordres de Henri IV par le savant N. Rapin, lisez René Rapinj, le principal auteur de la Satire Ménippée; elle paraît évidemment destinée, comme cette célèbre Satire, a faire la guerre au porti ligueur et à servir la cause royale. Le style d'ailleurs a beaucomp d'analogie avec celui de Rapin, qui fut mande a la Cour l'année même de la publication de cette pièce, et dont les initiales se retrouvent à côté du pseudonyme latin on grec de Nerée ».

La supposition de M. Paul Lacroix nous paraît peu fondée, et il ne paraît pas lui-même y croire, puisqu'en citant le titre de cette pièce, il lui donne pour auteur B. J. Nerée, nom reproduit dans la table du Catalogue de la Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, rédigée par M. Goizet, tandis que celui du P. René Rapin ne s'y trouve pas.

- R. M. (le comte de), auteur déguisé [Germain-Hyacinthe de Ro-MANCE, plus connu sous le nom de marquis de MESMON, village du canton de Novion-Porcien, dans les Ardennes].
- Lettres Westphaliennes, écrites par à Madame de H., sur plusieurs sujets de philosophie, de littérature et d'histoire, et contenant la description pittoresque d'une partie de la Westphalie.
   Berlin, Fréd. Wieweg l'ainé, 1797, in-12 de 280 pages. [6553]
   Barbier a attribué, par erreur, ces Lettres à Charles de Villers.
- II. Recherches philosophiques sur le sens moral de la fable de Psyché et de Cupidon, etc. Par M. de R. M. Hambourg, 1798, in-8. [6554]
  - R. M., auteur dequisé.

Réflexions sur la question du Libau. Paris, de l'impr. de Gros, 1847, in-8 de 12 pages. [6555]

R...N-M...L., auteur deguisé [RANVIN-MUEL, de Ligny, fabricant de draps].

Triomphe (le, et les malheurs de Goffin, poème élégiaque. Chaumont, de l'impr. de Cousot. 1814, in-8 de 12 pages. [6556] Cet opuseure s'est vendu au proût d'Imbert Goffin. , pseudon. [P.-L. SOLVET, ancien libraire à Paris, mort de la Bibliothèque du ministère de la marine].

e) de lecture. Paris, 1808, in-18. [6557]

de Sorbonne, clerc du diocèse de Reims, aus. supposé nard LEMONTEY].

ou la Naissance d'un comte de Champagne, peëme, traingue romance sur l'original, composé en 1250. Paris, , 1811, in-12. [6558]

ir Lemontey, à l'occasion de la naissance du roi de Rome.

, ancien chef des assurances dramatiques, etc., pseudon. ASTEL, ancien rédacteur de « la Pandore »].

d'un claqueur, contenant la théorie et la pratique de cès, etc. Paris, Levavasseur, 1829, in-8, 6 fr. [6559]

(Jules), pseudon. [Augustin CHALLAMEL, frère de l'an-éditeur de ce nom, à Paris]. C'est sous ce nom d'em-Aug. Challamel a débuté en littérature (en 1839), et lans « la France littéraire », alors que son frère en était Nous citerons entre autres articles, comme inséré dans Une Visite à la Galerie Aguado, en 8 pages (2° série, La même année il a commencé à signer ses articles able nom. Pour la liste des ouvrages de cet écrivain, térature française contemporaine », à Challamel.

(sir Paul). Voy. PAUL ROBERT.

MACAIRE, pseudonyme [L.-Fr. RABAN].

caire. Mémoires et Souvenirs. Paris, Mareschal et Gi-2 vol. in-8, 15 fr. [6560]

sous le titre du Chevalier d'industrie. Paris, ...., 4 vol. in-12,

iON, pseudonyme.

ux terres australes, traduits sur le manuscrit anglais. 1766, in-12. [6561]

L (le vicomte Hector), pseudon. [J.-G.-A. LUTHEir des Chroniques de la quinzaine dans « l'Indicateur (1837).

ERRE (Maximilien), d'exécrable mémoire. Ouvrage s rauduleusement attribués.

- I. Discours prononcé par Robespierre à la célébration de la fête de l'Être suprême (composé par l'abbé *Martin*, ex-jésuite, collaborateur de Raynal, pour son « Histoire philosophique », mort à Saint Germain-en-Laye, en 1799). In-8. [6562]
- II. Mémoires authentiques de Maximilien Robespierre (composés par M. Charles Reyband), ornés de son portrait et de fac-simile de son écriture extraits de ses Mémoires. Tomes I et II. Paris, Mofeau-Rosier, 1830, 2 vol. in-8 avec 2 fac-simile, 15 fr. [6563]

L'ouvrage devait avoir quatre volumes.

En tête du premier volume est un Avis de l'Éditeur, qui a 12 pages, et une Introduction qui en a 152. Viennent ensulte les sept premiers chapitres des Mémoires qui sorment 128 pages, et à leur suite 156 pages de pièces justificatives. Dans le second volume, dix chapitres remplissent 257 pages, et les pièces justificatives, 192.

ROBIANO (le comte Fr. de), prête-nom [Mais de MARBEUF et M. l'abbé GILET].

Marie-Antoinette à la Conciergerie, fragment historique; publié par —. Paris, Baudouin frères, 1824, in-12 avec une grav., 3 fr. [6564]

ROBIEN (de), nom patrimonial [Christophe-Paul GAUTRON DE ROBIEN, président à mortier au Parlement de Bretague]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire •, à Robien.

ROBILLANT (de), nom patrimonial [Esprit-Benoit NICOLIS DE ROBILLANT, lieutenant-général piémontais]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Robillant.

ROBINEAU DE BOUGON, ancien député de la Loire-Inférieure, auteur supposé [Jules JUCHAULT DE LA MORICIÈRE, frère du général, et neveu de M. Robineau de Bougon].

- I. Quelques Idées sur Alger et sur les travaux de la commission.

  Paris. Ledoyen, et Nantes, Buroleau, septembre 1833, in-8 de 80 pages.

  [6565]
- II. Opinion (son) pronoucée dans la séance du 7 mai 1835, dans la discussion du projet de loi pour l'amélioration des rivières. Paris, Le Normant, 1835, in-8 de 16 pages. [6566]
- III. Opinion (son) sur la question d'Alger. Paris, de l'impr. de Le Normant, 1835, in-8 de 20 pages. [6567]

ROCFERRÉ (Pierre de), pseudonyme [L.-C.-R.-G.-O. ROMEY], auteur d'articles dans divers journaux.

ROCHAMBEAU (J.-B.-D. de VIMEUR, comte de), mort en 1807, auteur supposé [Luce de LANCIVAL].

I. Mémoires militaires, historiques et politiques. Paris, Fain; Arthus-Bertrand, 1809, 2 vol. in-8, 10 fr. [6568]

Reproduit en 1824, Paris, Pillet.

Le maréchal de Rochambeau n'est po!nt l'auteur des Mémoires qu'on a publiés, il y a quelques années, sous son nom. Il est probable que c'est sur les matériaux qu'il avait fournis, qu'ils ont été composés; mais encore est-li vrai qu'ils ne sont pas son ouvrage. C'est Luce de Lancival qui en a été le rédacteur. Combien d'ouvrages devraient prendre pour épigraphe : Sic ses nen vobis!

P. R. A—s, Préface envoyée de Berlin.

Si Luce de Lancival, mort en 1810, a rédigé le précédent ouvrage, par qui l'a été le suivant.

II. Mémoires de — sur les guerres de la Révolution. Paris, Ladvocat, 1824, in-8, 6 fr. [6569]

ROCHAU (le comte A. de), ancien employé supérieur de cavalerie et fondateur d'un bazar de chevaux, plagiaire [J.-B. HUZARD, de l'Institut].

Éducation (de l') des chevaux en France, ou Causes de l'abâtardissement successif de leurs races, et des moyens à employer pour les régénérer et les améliorer. Paris, Renard; l'Auteur, 1828, in-8 de 200 pages, 4 fr. [6570]

Transcription, mot pour mot, de l'ouvrage de J.-B. Huzard, intitulé: Instruction sur l'amélioration des chevaux en France, destinée principalement aux cultivateurs; présentée par le Conseil général d'agriculture, arts et commerce du ministère de l'Intérieur. Paris, M=0 Huzard, an X (1802), in-8. (Cat. Huzard, t. III, no 4214).

Les preuves de ce plagiat doivent être excessivement rares, car J.-B. Huzard, en ayant en sur le champ connaissance, somma son auteur de lui remettre toute l'édition qui fut lacérée sous ses yeux. Là se borna la juste réparation de l'auteur volé. Pour sa justification M. de Rochau allégua qu'il croyaît le livre de J.-B. Huzard, tombé dans le domaine public; mais ce n'eât pas encore été une raison pour substituer son nom à celui du véritable auteur.

ROCHEFORT (le comte de), auteur supposé (SANDRAS DE COURTILE].

Mémoires de M. le C. D. R., contenant ce qui s'est passé de

plus particulier sous les ministères de Richelieu et de Mazarin. Cologne, Marteau, 1687, in-12. [6571]

On prétend que l'auteur y a fait son portrait, p. 22.

ROCHEFORT (G. D. de), nom abréviatif [Guillaume DUBOIS DE ROCHEFORT, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Rochefort.

ROCHEFORT (L. de), nom anobli [Jean-Pierre-Jacques-Auguste de Labouissa, nom sous lequel il est connu en littérature, mais qui prit dans les dernières années de sa vie celui de de Labouisse-Rochefort, et a fini par ne plus signer que ce dernier nom].

Souvenirs et Mélanges littéraires, politiques et biographiques (de 1796 à 1805). Paris, Bossange frères; Ponthieu, 1826, 2 vol. in-8, 14 fr. [6572]

La même année il a été publié dans les « Archives de la littérature et des arts », 304° et 303° livraisons, un article sur cet ouvrage, dont il a été tiré des exemplaires à part. (Paris, de l'impr. de Trouvé, in-8 de 32 pag.) Il y a lieu de croire que cet article sur la production du pseudonyme auteur, a été fait par M. de Labouisse lui-même, qui coopérait alors à la rédaction des Archives précitées.

ROCHELINES (R. de), nom patrimonial de deux écrivains [RICHARD DE ROCHELINES]. Pour la liste de leurs ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Richard de R.

ROCHELLE (J.-H.), nom d'adoption [Joseph-Henri FLACON], avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassation. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Rochelle.

ROCHEMOND (Louis-Julien de), pseudonyme [le bar. Étlenne-Léon de LAMOTHE-LANGON].

Mémoires d'un vieillard de vingt-cinq ans. Hambourg, libr. assoc. (Paris), 1809, 5 vol. in-12, 10 fr. [6573]

Ce roman, dépouillé de ses indécences, a été réimprimé sous le titre suivant :

Apparitions (les) du château de Turabel, ou le Protecteur instable; par M. le baron de L. Paris, Dentu, 1822, 4 vol. in-12, 10 fr.

ROCHEPEDRE (P\*\*\*), paeudonyme, d'après « la Patrie » du 3 juillet 1851.

Jeunesse et Maturité. Pensées, par -. Avant-propes par Edouard

Turquety. Paris, Garnier frères; Dentu, 1851, in-18, 2 fr. 50 c. [6574]

Réimprimé dans la même année.

M. Hipp. Babou a donné dans « la Patrie », n° du 3 juillet 1851, un article de trois colonnes sur ce livre dans lequel le critique reconnaît un vrai mérite.

ROCK (le capitaine), auteur supposé [Thomas MOORE].

Memoirs of captain Rock, the celebrated Irish Chiestain. With some account of his ancestors. Written by himself. Paris, Galignani, 1824, in-12, 6 fr. [6575]

— Le même ouvrage en français, sous ce titre: Insurrections irlandaises, depuis Henri II jusqu'à l'Union, ou Mémoires du capitaine Rock, le sameux ches irlandais, précédés de quelques détails sur ses ancêtres; trad. de l'angl. par L. NACHET. Paris, Dentu, 1829, in-8, 4 fr.

ROCKINGHAM (sir Charles), pseudonyme [le comte de Jarnac de Rohan-Chabot].

Dernier (le) d'Egmont. Paris, Souverain, 1851, 2 vol. in-8, 15 fr. [6576]

RODEUR (UN), pseudonyme [J.-P.-R. CUISIN].

Duels (les), suicides et amours du bois de Boulogne. Paris, les march. de nouv. (Hubert), 1820, 2 vol. in-12. [6577]

RODEUR WALLON (le), pseudonyme [BRUN-LAVAINNE], auteur d'articles dans les premiers volumes de la • Revue du Nord », dont il a été le directeur de 1833 à 1839, ainsi que dans le journal « la Boussole ».

ROEDERER (le comte Pierre-Louis), apocryphe [BRIRE, ancien libraire, aujourd'hui directeur de poste, à Paris].

Monsieur Hoc, ou le Médiant, comédie en trois actes et en vers. Dinant, de l'impr. de A. Rosolani, sans date, in-8 de 102 pages. [6578]

Cette pièce écrite en cinq actes avait été communiquée par l'auteur à M. Rœderer, son voisin de campagne. Quel fut son étonnement plusieurs années après, de trouver la pièce imprimée parmi les suvrages de feu Rœderer dont le fils lui faisait hommage.

ROETIG, pseudonyme [François PETRARD].

Supériorité (de la) de la femme au-dessus de l'homme, par

H. Corneille Agrippa, avec un commentaire, par —. Paris, Louis, 1803, in-12. [6579]

ROGER (Nicolas), pseudon. [FEYDEL], plongeur de profession. Méthode sûre pour apprendre à nager en peu de jours. Paris, La Gras, 1783, in-16 de 36 pages. [6580]

Réimprimé sous ce titre :

Essai sur l'art de nager, par l'auteur des préceptes publiés en 1783 sous le nom de Nicolas Roger, et insérés depuis dans « l'Encyclopédie ». Londres (Paris), 4787, in-8 de 64 pages.

ROGER (M=\* Renée), pseudonyme [M=\* Anne-Alexandrine ARAGON].

I. Avec M<sup>-0</sup> Marie [M<sup>-0</sup> Clot.-Mor. Collin, de Plancy]: Madeline, ou Mémoires d'une jeune Écossaise; trad. de l'angl. de mistriss Opie. Paris, Collin, de Plancy, 1822, 3 vol. in-12, 7 fr. 50 c. [6581]

Barbier nomme la collaboratrice de Mas Aragon pour cette traduction Mas Desages; mais nous croyons qu'il est plus exact de voir dans le nom de Marie l'abbréviation de Marie d'Houres, pseudonyme qu'avait adopté Mas Collin, de Plancy. C'est donc à cette dernière qu'il faut attribuer plutôt qu'à Mas Aragon, une Notice biographique sur Mas Roland, signée Marie Rogan, imprimée à la tête des « Mémoires » de cette femme célèbre, édition de 1822, 2 vol. in-18.

- II. Avec M<sup>no</sup> Marie d'Heures [M<sup>no</sup> Collin, de Plancy]: Adieu, suivi de Trois époques de la vie d'un jeune homme, par M<sup>no</sup> Marie d'Heures [M<sup>no</sup> Collin, de Plancy], auteur de « Jane Shore ». Paris, Pollet, 1824, 3 vol. in-12, 7 fr. 50 c. [6582]
  - III. Elgive. Paris, A. Leroux, 1824, 2 vol. in-12. [6583]
- IV. Homme (l') d'affaires, trad. de l'anglais (de *Thom. Hook*). Paris, Bonnet; Lecointe et Durey, 1824, 2 vol. in-12, 6 fr. [6584]
- V. M. Danvers, ou le Dire et le Faire, trad. de l'angl. de l'auteur de α l'Homme d'affaires » (de Thom. Hook), par M<sup>mo</sup> Renée Roger [M<sup>mo</sup> Aragon] suivi de Marthe, ou la Bohémienne, pur M<sup>110</sup> Claire Desages. Paris, Persan, 182h, 2 vol. in-12, 5 fr. [6585] Cette dame a depuis publié ses ouvrages sous son véritable nom.

ROGERS (William), chirurgien dentiste à Paris, aut. supposé.

Encyclopédie (l') du Dentiste, ou Répertoire général de toutes les connaissances médico-chirurgicales sur l'anatomie et la pathologie des dents, etc.; précédée de l'Histoire du Dentiste ches les Asciens, etc. Paris, J.-B. Baillière; l'Auteur, 1845, in-8, avec 3 planches, 7 fr. 50. [6586]

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de faire la remarque que peu de dentistes ont composé les ouvrages qui ont paru sous leurs noms. Ils a'ont que trop justifié près de leurs clients ce proverbe trivial: « Menteur comme un arracheur de dents ». Voici une petite polémique engagée, en 1848, entre deux céjébrliés artistiques de Paris, qui ont choisi la quatrième page de deux journaux pour lieu de leurs débats, polémique qui ne fera qu'augmenter notre série d'observations.

Communisme littéraire. M. William Rogers a l'honneur de remercier le public du favorable accueil fait aux articles sur l'art dentaire, signés du nom d'un autre dentiste, et paraissant dans les journaux depuis quelques temps. Ces articles sont extraits mot pour mot des ouvrages de M. Rogers, publiés en 1845, 1846 et 1847. Les articles ci-dessous sont pris au hasard, le public en jugera:

EXTRAIT des DÉBATS, de la PRESSE, du NATIONAL, de la PATRIE, du consaire, etc., de 1848.

De la Carie dentaire.

Quelques dentistes ont proposé comme moyen de la prévenir, de séparer toutes les dents avec la lime. Jene saurais admettre cette opinion; car si parfois la carie se manifeste dans les points des dents qui se touchent, l'observation prouve que le plus souvent elle survient sans qu'il y ait point de contact.

Médecine dentaire, de l'Odontalgie ou rage des Dents.

De la Funeste Influence des Dents sur la Beauté. (Article de soixante lignes) Encyclopédie du Dentiste. Pago 214. De la Carie des Dents.

Quelques dentistes ont proposé comme moyen de la prévenir, de séparer toutes les dents avec la lime. Je ne saurais admettre cette opinion; car si parfois la carie se manifeste dans les points des dents qui se touchent, l'observation prouve que le plus souvent elle survient sans qu'il y ait point de contact.

Encyclopedie du Dentiste. Pages 237 et 238.

Encyclopedie du Dentiste, par William Rogers, en 1845, pages 25, 41, 43, 446, 447, 450, et Esquisse sur les Osanores, page 13.

M. Rogers prend ce moyen de publicité pour demander justice de cet audacieux plagiat. Une indemnité devant les tribunaux lui répugne, et il lui faut un châtiment que le public seul sait infliger. — Si M. Rogers cite dans ses ouvrages l'opinion de Duval et d'autres auteurs, il a eu la conscience et la probité de leur en rapporter tout l'honneur en les nommant et même en faisant leur éloge, comme on le verra dans le cours de ses ouvrages, notamment à la page 58 de son Encyclopédie si malencontreusement choisie comme excuse par le dentiste plagiaire dans son article intitulé: néputation. — M. Rogers était averti par ses amis que ses avis donneraient lieu à une polémique plus ou moins longue entre lui et le dentiste en question; M. Rogers a répondu qu'il ne voulait pas fatiguer plus longtemps le public; il a dit la vérité, il l'a prouvée; il confond ses calomniateurs, cela lui suppit; car mentire et calomnier n'est

pas adrutten. — William ROGERS, auteur du Dictionnaire des Sciences dentaires, rue Saint Honoré, 270.

République, 2 octobre 1848.

Réfutation. - Monsieur le rédacteur,

Je lls dans vos annonces d'hier, sous ce titre: Communisme littéraire, une réclame de M. William Rogers, dans laquelle ce dentiste ose s'attribuer quelques lignes d'un article que j'ai publié jadis sur la carie dentaire. Non content de dénaturer cet article, M. Rogers, par un procédé que je ne veux pas qualifier, n'hésite pas à altérer même le texte de son Encyclopédie. Comme le public n'a probablement jamais lu l'Encyclopédie, ou plutôt l'encyclopédie signée du nom de ce dentiste, il pourra juger de cette audacieuse compflation par les deux citations suivantes, prises au hasard:

Bocherches sur l'Art du Dentiste chez les Anciens. Par DUVAL.

Paris, novembre 1808.

· Les dents sont exposées à diverses maladies; les Anciens les ont connues : ils en ont étudié les causes et cherché les movens d'y remédier; leur attention même ne s'est pas bornée au traitement de ces maladies, ils ont taché de les prévenir par des soins particuliers, et la perte de ces organes si essentiels à la santé leur a paru pouvoir être réparée. En présentant le tableau des connaissances des Anciens sur cette partie de la chirurgie, je me suis particulièrement attaché à tracer avec précision ce qui semble nouveau dans l'ordre des temps, etc., etc. ..

(Suivent 25 pages de la brochure de ce dentiste.)

Traité complet de l'Art du Dentiste, par Luroulon, (c'est-à-dire, Fillemain, D. M) page 171.

Article (Montalgie.

« C'est un axiome reçu en médecine que plus les hommes de l'art ont fait d'efforts infructueux pour combattre une maladie, plus la nomenclature des moyens em;-loyés contre elle augmente de longueur; aussi pour l'affection qui est l'objet de nos recherches, ouvrez le premier formulaire venu, etc., etc. ». Encyclopédie du Dentiste. Par M. WILLIAM ROGERS, Page 38.

L'Art du Dentiste chez les Ancient.

· Les dents sont exposées à diverses maladies; les Anciens les ont connucs ; ils en out étudié les causes et cherché les movens d'y remédier : leur attention même ne s'est pas bornée au traitement de ces maladies, ils ont tâché de les prévenir par des soins particuliers, et la perte de ces organes si essentiels à la santé leur a paru pouvoir être réparée. En présentant le tableau des connaissances des Anciens sur cette partie de la chirurgie, je me suis particulièrement attaché à tracer avec précision ce qui semble nouveau dans l'ordre des temps, etc., etc. •

(Suivent 25 pages extraites ainsumot pour mot).

Encyclopédie du Dentiste, par William Rogans, page 232. Article Odontalgie.

C'est un axiome reçu en médecine que plus les hommes de l'art ont fait d'efforts infructueux pour combattre une maladie, plus la nomenclature des moyens employés contre elle augmente de longueur. ainsi pour l'affection qui est l'abjet de nos recherches, ouvrez le premier formulaire venu, etc., etc. •.

C'est à la presse surtout qu'il appartenait de juger et de caractériser, comme îl le méritait, cet inqualifiable plagiat. Or, voici ce qu'on lit dans une brochure intitulée: Un autre Mystère de Paris, par un médecin-dentiste auquei M. Rogers n'a pas sans doute jugé prudent de répondre. « Ce n'est point une Encyclopédie, parce que M. William Rogers (ou Roger, Guillaume, comme il voudra s'appeler, ii ne tient pas à son nom) n'y parle guère que de lui, fort peu de l'art, du moins tel qu'il est positivement de mos jours, et qu'après de très nombreux plagiats, très mai déguisés, il a cublié que nous étions au dix-neuvième siècle, et non au temps des Pharaons et de leurs jongleurs ».

En présence de témoignages aussi accabiants, on conçoit facilement qu'il répugne à M. William Rogers d'avoir recours aux tribunaux; il craindrait sans doute, et pour cause, de me fournir une fois de plus l'occasion de châtier et son orgueil et sa mauvaise foi. Ce qu'il lui faut, dit ce dentiste, c'est un châtiment comme le public seul sait en infliger; sous ce rapport, M. Rogers est plus que personne apte à juger par expérience ce que ce châtiment de l'opinion publique a parfois de juste, d'énergique et de mérité; s'il est vrai, comme l'affirme le spirituel auteur que je viens de citer « que ceux qui se sont laissé entraîner tour à tour à sacrifier sur son autel n'en éprouvent que des remords et n'y retournent que pour se plaindre : que chez lui la grâce reçue vaut bien moins que l'offrande exigée; que sa divinité, vue de près, s'est bien vite évanonie; qu'avec lui sartout, non bis in idem; c'est-à-dire que,

Chacun s'en souvenant, tout honloux et confus, Jure, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus.

Pour justifier cet audacieux plagiat, M. William Rogers prétend qu'il a en la conscience et la probité de citer, dans le cours de son Encyclopédie, les nombrenx auteurs qu'il a largement mis à contribution. Si ce dentiste avait pris la peine de lire cet ouvrage, qui a paru sous son nom et avec sa signature, il aurait pu se convaincre qu'il ne s'est pas montré aussi loyal débiteur envers ses confrères qu'il a si audacieusement copiés, et que, loin de faire leur éloge, il oublie souvent de les nommer.

Je n'insisterai pas davantage. J'ai dû accepter une polémique que je n'avais ni désirée, ni recherchée, ni même provoquée. — Je devais cette réponse anx perfides insinuations d'un dentiste qui en est réduit aujour-d'hui à faire fabriquer des livres à coups de ciseoux et des dents à la mécanique.

GRORGES FATTET.

Inventeur d'un nouveau système de dents artificielles sans crochets, auteur d'un nouveau precédé d'embaumement des dents malades ou affectées de carie, sans recourir à l'extraction, opération parfois si doulouréuse et loujours dangereuse, etc., etc. RUE SAINT-BONORÉ, 36S. Democratie, 25 octobre 1848.

ROGNON (de), marchand papetier, rue Troussevache, pseudomynne [CRÉBILLON fils].

Télémaque, tragédie-parade. 1770, in-12. [6587]

Attribué à Crebillon fils, dans le Supplément à « la France littéraire », on t. III, p. 202.

ROI (UN), titlonyme [Stanislas LECZINSKI, roi de Pologne].

Incrédulité (l') combattue par le simple bon sens, essai philosophique par —. (Nanci), 1760, in-8 de 64 pages. [6588]

ROI (le) (Louis XVI), apocryphe [l'abbé TALBERT].

Première déclaration du Roi (rédigée par l'abbé Talbert). Belleville, le 20 août 1795. — (Nouv. édition). Paris, 1814, in-8 de 16 pages. [6589]

ROLLE (H.), apocryphe [Louis REYBAUD].

- I. Jérôme Paturot à la recherche d'une position sociale. Bruxelles, Wahlen, 1843, in-18 de 239 pages. [6590]
- II. Quelques chapitres des Mémoires de Jérôme Paturot, patenté, électeur et élégible. Bruxelles, le même, 1843, 2 vol. in-18 de 170 et 228 pages. [6591]

Ce n'était pas assez qu'on volât la propriété de M. Reybaud, l'ignorance de l'éditeur lui a encore fait voler son nom. C'en était trop à la fois : M. Reybaud a réclamé contre cette dernière perfidie dans « le Constitutionnel » du 14 mars 1845.

ROMAIN (François), pseudonyme [le P. MAIMBOURG].

Réponse d'un théologien, domestique d'un grand prélat, à M. d'Alet, sur la lettre circulaire signée des quatre évêques. In-4.

[6592]

Le P. Maimbourg écrivit encore trois autres lettres. Ces quatre lettres, écrites an mois de juin, juillet, septembre et octobre 1688, furent imprimées chez Sébastien Cramoisy.

ROMAIN (François), pseudonyme [l'abbé HÉBERT].

Traité sur les moyens de counaître la vérité dans l'Église, par —. (Tiré de plusieurs ouvrages de *Languet*, archevêque de Sens). Cologne, Pierre Marteau, 1743, in-12. [6593]

Voy. le Mandement de l'archevêque de Sens, en tête de l'édition de Paris, 1749, in-12

C'est donc à tort que M. Picot attribue cet ouvrage à l'abbé de Saint-Adon. Voy. le t. IV des « Mémoires pour servir à l'Histoire ecclésiastique du XVIII» siècle ».

A.-A. B.—a.

ROMAIN (UN), titlowyme [le P. FABRICY, dominicain].

Lettre d'— à M. de Villefroy, en réponse aux observations de M. L.-E. Rondet, sur l'ouvrage du P. Fabricy, touchant les « Titres primitifs de la Révolution » (ouvrage de cet auteur). Rome, 1774, in-8. [6594]

ROMAIN, auteur déguisé (Romain CHAPELAIN, de Nantes, ancien bibliothécaire de cette ville, aujourd'hui employé au ministère des travaux publics].

Avec M. Paul Duport: les deux Sœurs de Charité, comédie en deux actes, mélée de couplets, imitée de la chanson de Béranger. Représentée sur le théâtre national du Vaudeville, le 22 septembre 1831. Paris, Bezou, 1831, in-8. [6595]

Douze années auparavant M. Chapelain s'était essayé dans la littérature dramatique, et le 15 novembre 1819, il faisait représenter sur le théâtre de sa ville natale, en collaboration avec son compatriote H.-J. Demo-lière, une comédie en trois actes et en vers, le Connaisseur, qui eut beaucoup de succès, et qui néanmoins ne paraît pas avoir été imprimée.

ROMAIN (Jules), pseudonyme [Jules GIRETTE, ancien secrétaire de M. de Mackau, ministre de la marine].

- I. Paix (la) ou la guerre, choisissez! Aux signataires du traité de Londres du 15 juillet 1840. Paris, Dentu, 1840, in-32, 1 fr. 50 c. [6596]
- II. Véritable (le) état de la question d'Orient. Paris, Ledoyen, 1840, in-32 de 32 pag. [6597]
- M. Girette a publié dans « la Revue des Deux-Mondes », en juin 1850, un Supplément sur l'état de notre marine.

ROMAINVILLE (1697). Voyez EUGÈNE.

ROMAN (L. V.), pseudonyme [Louis VILLECOQ], auteur d'articles littéraires dans quelques petits journaux.

ROMANCIER SANS OUVRAGE (UN), pseudonyme.

Tribulations (les), traverses et mystifications d'un terroriste de 1848. [6598]

Peuilleton du journal • le Pamphlet » dans les premiers jours de juiu 1848.

ROMULLE, pseudon. [LEROY-KERANIOU], écrivain légitimiste.

- 1. Récits (les) au coin du feu. Histoire d'un jeune monsieur et d'une jeune dame qui n'avaient pas d'argent; conte vrai, par —; précédé d'une lettre de M. P.-J. de Béranger. Belleville, de l'impr. de Galban, 1847, in-8 de 48 pages. [6599]
- II. Peuple, on te trompe ! Conseils au peuple pour le choix des candidats à la représentation nationale. Belleville, de l'impr. de

Galban, 1849, in-12 de 12 pages; ou Paris, de l'impr. de Maistrasse, 1849, in-fol. de 2 pages, 10 c. [6600]

Cet écrit a eu une 4º édition dans la même année. Paris, Duminoray; Jeanne, in-12 de 12 pag., 40 cent.

III. Dessous (le) des cartes. Avis au Peuple. Paris, Jeanne, 1849, in-12 de 12 pages, 10 c. [6601]

SOMMAIRE: Peuple, tu es un ingrat! — Comment, pourquoi et pour qui tu fais des Révolutions. — Les bienfaits de la Révolution de Février.— Simple avis. — Conclusion.

Réimpr. dans la même année.

IV. Scandale! — La vérité sur le Berger de Kravan et sur son auteur. Paris, H. Dumineray; Jeanne, 1839, in-18 de 33 pages, 10 c. [6602]

Contre M. Eugène Suc.

Cet écrit est divisé en deux parties : 1º Pages extraîtes d'un livre (« la Vigie de Koat-Ven. — Préface ») de M. Eugène Sue, bourgeois de Bordra, pour servir à réfuter les principes du citoyen berger de Kravan; 2º Coup d'œil sur quelques-unes des nombreuses inexactitudes commises par le berger de Kravan.

- V. Abolition (l') des révolutions par la suppression de la garde nationale. Paris, les mêmes, 1851, in-16 de 16 pages, 25 c. [6603]
- VI. Peste (la) rouge, ou les Saturnales révolutionnaires. Paris, les mêmes, 1851, in-18, 1 fr. 50 c. [6604]

C'est l'histoire de cette sanglante époque que le citoyen Michel (de Bourges) semble s'être donné la mission de réhabiliter. Les hauts faits de ses montagnards superios y sont détaillés tout au long. Il y a là de quoi faire rougir les galériens même les plus endurcis.

ROMY, anagramme [Didier MORY], poète patois messin. Voy. MESSIN (UN).

RONDET (Camille), pseudonyme [J.-T.-B. CLAVEL], auteur d'articles littéraires dans les journaux.

ROONPTSY (Ch.-Élie-Denis), pseudonyme [Roch-Antoine PELLISSERY].

Café (le) politique d'Amsterdam. Amsterdam, 1776, 2 vol. in-8.
[6605]

ROQUE FAVOUR, pseudonyme [l'abbé Lifbault, de Dijon]. Essai sur l'orthographe française. Dijon, Causse, 1786, in-8.
[6606] ROQUEFORT (Jean-Baptiste-Bonisace de).

Supplément au Glossaire de la langue romane, contenant l'étymolegie et la signification des mots usités dans l'ancienne langue des Français, avec de nombreux exemples puisés dans les manuscrits de la bibliothèque du roi, les chroniques, les fabliaux, etc. Paris, Chassériau et Hécart, 1820, in-8, 7 fr., et sur papier vélin, 14 fr.

[6607]

Ce Supplément sorme le t. III du Glossaire publié en 1808.

Peu de chose dans ce Volume composé de 25 feuilles appartient à Roquefort. On trouve en tête de ce Supplément une Dissertation sur l'origine des Prançais, par M\*\*\*, de l'Académie des Inscriptions, et une autre sur le génie de la langue française, par Auguis. Ce long morceau présenté par ce dernier, est copié textuellement du . Tableau annuel de la littérature », par Clément; cependant Auguis n'a pas eu honte de donner ce dernier essai comme étant de lui, et de le vendre fort cher à Roquefort: Quant au Supplément proprement dit, M. R.-H. Duthillœul, nous a révélé dans sa • Galerie des hommes remarquables de la ville de Douai », 1844, in-8, p. 184, que les deux tiers des matériaux ont été fournis à Roquefort par Pierre-Joseph Guilmot, mort bibliothécaire de la ville de Douai, le 22 juin 1834. • Guitmot, dit M. Duthillœul a fourni une partie importante des • matériaux qui ont servi à la « Statistique du département du Nord » · les deux tiers des articles du troisième volume, ou Supplément au « Glossaire de la langue romane, de Roquefort; mais on ne s'est pas • souvenu de son nom en publiant le fruit de ses recherches et ses labo-· rieuses élucubrations. Ni M. Dieudonné ni Roquesort n'ont fait mention · de lui dans leurs ouvrages ».

ROQUELAURE (le duc Ant.-Gaston-Jean-Baptiste de), mort en 1738, doyen des maréchaux de France, auteur supposé.

I. Roger-Bontemps en belle humeur. Amsterdam, 1670, in-12.

— Nouv. édition. Amsterdam, 1708, 1732, 1752, 1776, 2 vol. in-12.

[6608]

Ouvrage qui a été attribué au duc de Roquelaure.

Il est très probable que Roquelaure n'est pas plus l'auteur de ce recueil de facéties que du Momus françois, etc. publié pour la première fois en 1718 en Hollande, par le sieur L. R., et très souvent réimprimé. Ces deux lettres initiales pourraient désigner le sieur L. Roy, fameux plagiaire. V. le Magasin encyclop., t. 55, p. 348.

Dans la préface de l'État général et particuller du Royaume d'Alger, Le Roy se vantait d'avoir publié des ouvrages anonymes blen accueillis du public.

A.-A. B-a.

II. Mémoires secrets de Gaston-Jean-Baptiste duc de Roquelaure (composés par M. \*\*\*), précédés d'un Essai sur les Mémoires his-

toriques, par Paul L. Jacob, bibliophile [M. Paul Lacroix]. Paris, Gabr. Roux et Cassanet, et Passard, 1845 et ann. suiv., 7 vol. in-8, 52 fr. 50 c. [6609]

ROSE, pseudonyme [dom F.-N. Monges, bernardin, qui prit ce nom d'emprunt dans le cours de la Révolution].

ROSECROIX (UN), pseudonyme [\*, abbé français].

Cet abbé français est connu par plusieurs publications signées de ce pseudonyme. L'abbé Jehin, à la page 23 des « Franchises et paix génèrales de la nation liégeoise vengée, etc. », nous donne quelques détails curieux sur cet écrivain inconnu aux bibliographes.

Note de M. Ul. Capitaine, dans ses Recherches hist. et bibliog. sur les journaux liégeois, 1830, in-12.

ROSELLINI (Hippolyte), professeur d'antiquités égyptiennes à l'athénée de Pise, plagiaire [J.-Fr. CHAMPOLLION jeune].

- M. Achille Jubinal, en annonçant la mort de M. Rosellini, archéologue italien, dans la « Revue du midi », t. II, 1843, p. 69, avait établi une distinction honorable entre Salvolini, autre archéologue italien, et ce dernier. Mais M. Achille Jubinal n'a pas tardé à revenir sur son opinion, car dans le même volume cité, page 151, nous lisons dans sa lettre à M. Gras, éditeur de la « Revue du Midi » (1).
- « En parlant de ce savant (Rosellini) dans notre dernier numéro, j'avais établi une distinction très marquée entre lui et Salvolini, ce plagiaire en grand, qui n'essaya pas moins que de dérober toute une gloire. Eh bien! il paraît que j'avais tort, et que Resellini, par plus d'un côté, touchait à Salvolini.
- En effet, Monsieur, on me communique ici deux brochures de M. Champollion l'aîné, qui servent de complément d'instruction à l'affaire Salvolini. La première est relative à une Grammaire de la langue cophte, récemment publiée en Italie par M. Rosellini, et qui n'est autre que la grammaire manuscrite de Champollion le jeune, formée pour son usage personnel, et dont M. Rosellini, étant à Paris, avait pris une copie textuelle. La preuve en est dans la table des chapitres qui sont en même nombre, dans l'identité de rédaction, dans l'absence de ce qui concerne l'adverbe, les prépo-

<sup>(1)</sup> Numéro du 25 août 1843.

sitions, les mots conjonctifs, la syntaxe, etc., c'est-à-dire de tout ce que Champollion n'avait pas encore mis au net lors du séjour de Rosellini à Paris.

- « Il est vrai que l'éditeur de cette grammaire, le savant Ungarelli (Sodalis Barnabites Bononiensis), excite, dans son avis au lecteur, M. Rosellini à terminer la grammaire cophte, promesse saite déjà par celui-ci dans la présace en ces termes : Grammatica pars altera lucem tempore aspiciet; mais il est permis de douter que M. Rosellini, s'il eût vécu, eût jamais mis à exécution cet engagement, « car, dit M. Champollion l'aîné, je ne puis pas promete tre à M. Ungarelli de prêter à M. Rosellini la partie de la grammaire manuscrite qu'il n'a pas encore copiée ».
- Je passe à la seconde brochure. Il s'agit de l'interprétation publiée à Rome, avec la gravure des monuments, par M. Ungarelli des obélisques de Saint-Jean-de-Latran, de la Minerva, du Panthéon ou Mahutœus, Flaminien, Barberini, Pamphile, Campensis on du Monte Citerio et de Bénévent.
- a M. Ungarelli, éditeur de cet ouvrage, entrepris par Champollion dans son voyage à Rome, en 1826, avec M. Rosellini, et resté inachevé par diverses causes, M. Ungarelli, trompé par des rapports intéressés, déclare dans sa préface que bien que Champollion (qu'il n'a jamais connu) déclarât en 1827 s'occuper activement de l'interprétation des obélisques, il n'en faut rien croire: hoc ex hominis ingenio metiri oportet; consueverat enim id se in praesentia facere dictare, quod in animo volveret faciendum.
- « Puis M. Ungarelli déclare que les textes explicatifs de son ouvrage, que Champollion ne se sentait point, dit-il, en état de donner, et qu'il regardait comme au-dessus de ses forces, lui ont été communiqués par M. Roselliui.
- Or, 'qu'arrive-t-il? C'est que dans vingt lettres qui sont entre les mains de sa famille, Champollion parle de sa traduction des inscriptions obéliscales, et que l'on a trouvé dans ses papiers inédits, à la date de 1827, ce travail tout entier écrit de sa main, travail textuellement identique aux interprétations fournies par M. Rosellini au savant Barnabite. Pour en convaincre tout le monde, M. Champollion l'aîné donne en regard les deux textes (celui de son frère et celui de M. Ungarelli) pour l'obélisque de Saint-Jean de Latran.

- « De tout quoi il résulte que M. Rosellini a sait pour les obélisques ce qu'il avait déjà sait pour la grammaire cophie, il a copie tout simplement le travail de Champollion et l'a donné comme sien.
- « Voilà donc encore un plagiat bien constaté, aussi curieux que celui de Salvolini, quoique moins odieux, commis par un italiea-Ge qui nous étonne, c'est que celui-là aussi n'ait pas essayé de s'impatroniser en France; il y serait sans doute devenu membre de l'Institut, chevalier de la Légion-d'Honneur et professeur au Collège de France; car depuis le maréchal d'Ancre, la race Concini ne s'est jamais éteinte chez nous. Ces Italiens sont comme l'hydre de Lerne, ils renaissent à mesure qu'on les tue ».

ROSELLUS (P.), pseudonyme [F. MARCHESIUS, prêtre français].

Antiqua (de) Gallias inter et Hispanias in divinis et humanis rebus
communione. Lugduni, 1660, in-4. [6610]

ROSELLY DE LORGUES, superfétation nominale, au moins de Roselly, de Lorgues (Var), mais il paraît que le véritable nom de cet écrivain est de VALBLETTE.

I. Iskoléo, ou la Grèce au XVIII<sup>e</sup> siècle. Paris, Hivert; Guillemé, 1827, 2 vol. in-12, 7 fr. [6611]

Premier ouvrage de l'auteur qui a été publié sous le nom de Recelly.

II. Christ (le) devant le siècle, ou nouveaux Témoignages des sciences en faveur du Catholicisme. Paris, Hivert, 1835, in-8, 6 fr., ou in-12, 2 fr. — XVII\* édition. Paris, le même, 1847, in-12, 2 fr. 25 c., et sur format in-8, 6 fr. [6612]

Une seconde édit., rev., corr. et augm., avait été publiée des 1836 dess les deux formats.

- —Jesn-Christo en presencia del siglo, o nuevos Argumentos, temados de las ciencias en favor del Catolicismo. Traduccion al castellaño por *D. J.-M. Moralejo*. Paris, Rosa, 1836, 2 vol. in-12, 12 fr.
- III. Livre (le) des communes, ou le Presbytère, l'École et la Mairie. Paris, Renduel, 1837, in-8, 7 fr. 50 c., et in-12, 3 fr.—
  IV-édition. Paris, Hivert, 1847, in-12, 3 fr. 50 c. [6613]

Le frontispice de la quatrième édition présente une variante ; le second titre est : ou la Régénération de la France par le presbytère.

IV. Mort (de la' avant l'Homme, et du péché originel. Paris,

Hivert, 1841, iu-8, 7 fr. 50 c. — III° édit., Paris, le même, 1847, in-12, 3 fr. [6614]

Une reproduction textuelle du chapitre IV de ce livre intitulé le mol, la femme et le serpent, p. 184 à 227, a été faite sous le titre : De la femme et du serpent. Paris, L.-F. Hivert, 1842, in-8 de iv et 44 pages.

Si le véritable nom de cet écrivain est Valblette, il est alors l'auteur d'un opuscule imprimé, en 1830, sous le titre d'Observations préliminaires pour la défense; par M. de Valblette. Paris, quai des Augustins, n° 35, in-8 de 48 pag. Le faux-titre de cet écrit porte : La Guillotine et les Ministres.

ROSETTE (Josias), pseudonyme [VOLTAIRE].

Sermon prêché à Bâle le premier jour de l'an 1768. [6615]

Ce sermon est du commencement de l'année 1768. Il en est question dans les « Mémoires secrets » du 28 février, et dans la « Gazette d'Utrecht » du 18 mars 1768.

ROSNY (Charles), pseudonyme [Albin PUECH], propriétaire et rédacteur en chef de « la France théâtrale ».

ROSSIGNOL PASSE-PARTOUT, pseudon. [Auguste Imbert]. Voyage autour du Pont-Neuf, et promenade sur le quai aux Fleurs. Paris, 1mbert, 1824, in-18 avec une grav. [6616] Rosny avait déjà publié, en 1802, un Voyage autour du Pont-Neuf, in-18.

ROSWEYDE (Héribert), jésuite, traduct. supposé [MARILLAC]. Imitation (de l') de J.-C., divisée en quatre livres, par Thomas A. Kempis, traduits en français du latin pris sur le manuscrit original de l'auteur; par —. Paris, Sébastien Gramoisy, 1652, in-8.

[6617]

Cette édition a été dédiée au roi. On ne sait, en lisant ce titre, si le P. Rosweyde a traduit l'Imitation, ou s'il a seulement revu le latin sur le manuscrit de Thomas à Kempis; ce qu'il y a de certain, c'est que la traduction réimprimée ici est celle de Marillac. Cependant l'obscurité du titre a fait croire à Fabricius, aux rédacteurs du Catalogue de la Bibliothèque du roi et à la plupart des bibliographes, que Rosweyde avait traduit l'Imitation en français.

A.-A. B—a.

ROTHSCHILD (le baron James de), auteur supposé.

Réponse de Rothschild I<sup>er</sup>, roi des Juiss, à Satan dernier, roi des Imposteurs (Geo.-Mar. Mathieu-Dairnvaell). Paris, Ballay ainé, 1846, in-12 de 36 pages, 30 c. [6618]

Le pamphlet de M. Mathieu-Dairnvaell (voy. SATAN) donna lieu à la

publication de plusieurs autres écrits que le précédent. Nous connaisses sur cette brutale attaque, et publiés dans la même année :

10 Vérité sur la mai-on Rothschild, par S. P. Robert (RABAN). Paris Maistrasse, 1846, in-8 de 16 pag., 25 c.

2º Réponse (nouv.) du prince des Israëlites, Rothschild Ier, à un pamphlétaire; sulvie d'une Dissertation sur la catastrophe du 8 juillet; par M. P. de R.... Paris, A. Grégoire, 1816, in-18 de 16 pages, 30 cent.

Défense de M. Rothschild contre G.-M. Dairnvaell.

3º Dix jours du règue de Rothschild ler, roi des Juifs, ou Notes pour servir à l'histoire de la fondation de la monarchie de ce souverain; par J.-B. Mesnard. Paris, Ballay aîné, 8 août 1846, in-18 de 43 pag., 50 cest. En faveur de M. Rothschild.

4º Réponse officielle de M. le baron James Rothschild, au pamphlet intitulé: « Histoire édifiante et curieuse de Rothschild let, roi des Julis». La réponse de M. le baron Rothschild est accompagnée du récit fidèle de la catastrophe de Fampoux, du 8 juillet, d'après les journaux de France et de Belgique. Bruxelles et Paris, les princ. libraires, 1846, ha-18 de 51 pag., 55 cent.

Contre M. G.-M. Dairuvaell, le détracteur de M. Rotshchild.

5° Guerre aux Juiss! ou la Vérité sur MM. de Rothschild; par A. D\*\*\* (DEPREZ), avocat, ancien directeur de la « Bibliothèque ecclésiastique». Paris, Martinon, 10 août 1846, in-18 de 36 pages.

Défense de M. Rothschild contre les pamphlets de M. G.-M. Dairnvael. 6º Rothschild le', ses valets et son peuple; par G. Dairnvarll, auteur de « l'Histoire édifiante et curieuse du roi des Julfs ». Réplique à de prétendues réponses, et nouveaux faits contre S. M. Rothschild, MM. Fould, C. Laftitte. Paris, l'éditeur, rue Colbert, nº 1, 1846, in-18 de 36 pages, 30 c.

- 7° Lettre à M. le baron James de Rothschild, en réponse au pamphiet intitulé, « Histoire édifiante et curieuse de Rothschild le, roi des Julis »; par E. de Luzzum. Bruxelles, Decq. 1846, in-18 de 15 pag., 33 c.
- 8° Que nous veut-on avec ce Rothschild 1'r, roi des Juifs et dieu de la Finance, et que nous veulent ces vies édifiantes et curieuses de Rothschild 1'r, etc., etc.; par un banquier, Brux., Sacré, 1846, in-8 de 39 pag., 50 c.
  - 9. A. Rothschild It; par Satau.
- 10- Tu dors, Rothschild, et tes actions baissent! Paris, les march. de nouv.; et rue des Gravilliers, n° 25, 1846, in 8 de 8 pag.
- 11º Jugement rendu contre J. Rothschild et contre Georges Dairnvaell, auteur de » l'Histoire de Rothschild 1" », par le tribunal de la saine raison, accompagné d'un jugement sur l'accident de Fampoux (par M. G.-M. DAIRS VARLE). Paris, Albert frères, 1846, in-18 de 24 pages.

Sur la famille Rothschild on vient de publier en Allemagne un écrit qui n'est point un pamphlet comme la plupart de ceux que nous venons de citer, il est intitulé : Des Handelshauses Rothschild Ursprung, Wachtham u. Schickarle, Von D. Heinr. Doering. Leipzig, Mengler, 1851, in 8 de 47 pages, 1 fr.

ROTHSCHILD (Melchisedech), banquier à Capharnaum, pseulonyme [William DUCKETT].

Art (l') de gagner de l'argent rendu tout à la fois facile et agréable, et mis à la portée de tous, par —. Traduit de l'hébreu sur la dernière édition, par Nathan-le-Sage. Paris, Jules Lainé, 1848, in-18 de 72 pages, 50 c. [6619]

ROU\*\*\* (J.-C.), auteur déguisé [J.-C. ROUSSEAU].

Enfant (l') de famille. Paris, Ouvrier, 1801, in-12 de 180 pages, avec une grav., 1 fr. 50 c. [6620]

ROUENNAIS (UN), pseudonyme [CAHAIGNE].

Missionide (la); suivie d'une Épître aux amis des missionnaires, par—, témoin oculaire des événements. (En vers). Paris, de l'impr. de Béraud, 1826, in-32 de 96 pages. [6621]

ROUENNAIS (UN), auteur déguisé [J. MORLENT].

- 1. Voyage historique et pittoresque de Rouen à Paris, de Paris à Rouen, sur la Seine, en bateau à vapeur. Rouen, Ed. Frère, 1837, in-18 de 108 pages, avec une carte et une vue. Autre édition. Rouen, le même, 1837, in-18 de 144 pages, avec une carte et une vue. 1 fr. 25 c. [6622]
- II. Voyage historique et pittoresque de Paris à Rouen, et de Rouen à Paris, sur la Seine, en bateau à vapeur. Rouen, Ed. Frère, 1837, in-18, avec une grav. et une carte. Deux. édition. Ibid., 1839, in-18, avec 5 grav. et une carte, 1 fr. 50 c. [6623]
- HI. Voyage historique et pittoresque de Rouen au Hâvre sur la Seine, en bateau à vapeur. Rouen, Frère, 1838, in-18 avec une carte et 5 grav., 1 fr. 50 c. Deux. édit. Ibid., 1839, in 18 avec une carte et 5 grav., 1 fr. 50 c. [6624]

Premières éditions de ces trois itinéraires qui ont été souvent réimprimés.

Dès 1835, le même auteur a publié sous son nom un *Voyage historique* at pittoresque du Hâvre à Rouen, sur la Seine, en bateau à vapeur. Rouen, Ed. Frère, in-18 avec une carte, 1 fr. 50 c.; réimpr. en 1836, avec une carte et deux gravures, et en 1839 avec une carte et cinq gravures.

ROUGEMONT (M.-N. B. de), pseudonyme [Michel-Nicolas BALISSON (1), de Rougemont, son lieu natal]. Pour la liste de ses

<sup>(</sup>i) Peu Du Mersan affirmait même que le véritable nom de Rougemont était Paillasson. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'un des premiers écrits de Rougemont, » le Retour du Héros », poëme (1805), est signé Balisson.

nombreux ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Rougement

ROUMAIN (UN), titlonyme [Jean HELIADE].

Souvenirs et impressions d'un proscrit. Paris, de l'impr. (Prève, 1850, in-4 de 16 pages. (662)

L'auteur a publié dans la même année et sous son nom, J. Hélie Radulesco, un vol. in-8 de 19 feuilles 1/2 portant le même titre.

ROUSSEAU (Jean-Jacques), de Genève.

## I. PLAGIATS QUI LUI SONT REPROCHÉS.

Dans une note de l'Épître dédicatoire à mon frère Jean-Jaque Rousseau, ci-devant citoyen de Genève, que l'abbé Du Laurens placée en tôte de ses « Abus dans les cérémonies et dans les mon développés » (1788, in-12), p. viij, on lit ceci :

- M. Rousseau a p. Contrat Social mot pour mot d'Ulris IIII 1, de Jure Civi 5, III, imprimé à Francquer en Prim 1684, et réimpr à Francfort en 1718. Ce livre est dans touts 1 thèqu on it vérifier cette accusation.
- « Les s du génevois diront peut-être : P volé Hubert le Frison, c'est Prom imp e que M. thée sacré. Mauvaise comparais ų ( r à la gloire du fils de Japhet et Jacqu i dans le ciel, mais dans une Clyı il n'a point èque. On trouve le endroit le canevas de toms OUT

Cette opinion de l'abbé Du Laurens ne mérite pas grande confiance, néanmoins, nous avons dû la rappeler.

On doit à un autre écrivain, qui a gardé l'anonyme, le l'anonyme, l'anonyme, le l'anonyme, le l'anonyme, l'anonyme,

Plagiats (les) de M. J.-J. R. de Genève, sur l'éducation; par D. J. C. B. (dom J.-Jos. Cajot, bénédictin), avec cette épigraphe:

Grandia verba ubi sunt? Si vires, ecce nega.

MARTIAL, L. 2. Epigr.

La Haye, et Paris, Durand, 1766, in-8, et in-12 de xxiij et 378 pages.

La critique de l'Émile est le sujet de huit chapitres; une auts sur le Discours sur le rétablissement des sciences et des arts farmi un neuvième chapitre.

Sommaire des huit premiers chapitres.

- De quelques anciens qui ont traité de l'éducation dans ipes de M. J.-J. Rousseau.
- II. Parallèle de M. Roussean, de Sainte-Marthe, de ssarts, sur l'éducation corporelle des enfants.
- III. Conformité de M. Rousseau, du P. Malebranche, de Morelli, etc., qui ont écrit sur l'origine des connaissances. IV. Des emprunts de M. Rousseau sur M. Montaigne.
- V. Des connaissances que M. Rousseau a prises dans les Locke, avec l'analyse d'un traité d'éducation par Mapphée
- VI. Pensées de divers auteurs, imitées ou traduites par Rousseau.
- VII. Profession de foi du vicaire savoyard.
- VIII. Des auteurs que M. Rousseau a consultés sur l'édu-E Sophie.

## UVRAGES QUI ONT ÉTÉ PAUSSEMENT IMPRIMÉS SOUS LE NOM DE J.-J. ROUSSEAU.

m-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, à Jean-François tillet, archevêque et seigneur d'Auch, etc. (Par Pierre-La Croix, avocat de Toulouse). Neuchâtel, le 15 mars 1-12 de 22 pages. [6626]

ettre de J.-J. Rousseau, de Genève, qui contient sa renonla société, et ses derniers adieux aux hommes; adressée ami qui lui reste dans le monde. (Par Pierre-Firmin La wocat de Toulonse). 1765, in-12. [6627]

l'estament (le) de Jean-Jaques (sic) Rousseau. cette épigraphe :

Qui notus nimis omnibus Ignotus moritur sibi.

tieu d'impr., 1771, in-8 de 62 pages. [6628] tat (de l') actuel de l'esprit humain, relativement aux idées écouvertes nouvelles, ou de la Persécution attachée à la véu génie. (Par Jos. de Rossi). Genève, et Paris, Valleyre, 1-8 de 54 pages. [6629]

rait (littéral) de cet ouvrage a été imprimé dans un autre inti-

tulé « Journal extraordinaire en un seul volume, ou Extraits de que ouvrages assez intéressants, les uns philosophiques, les autres militar par une société d'officiers français. Genève, 1784, in-8.

- V. Jean-Jacques à M. S\*\*\* (Servan), sur des réflexions c ses derniers écrits; lettre pseudonyme (par la marquise de S Chamond). Genève, 1784, in-12.
- VI. J.-J. Rousseau à l'Assemblée nationale; avec cette tripk graphe:

Vitam impedere vero.

Si les Français sont avilis actuellement, c'est la d'autrui : souvenez-vous, Milord, qu'ils ne seroi vils dans vingt ans.

J.-J. ROUSSEAU, Lettre écrite à milord ..., es

Non pas pour moi; Non pas pour moi, Seigneur.

(Par Aubert de Vitry). Paris, r. Hurepoix, n. 25; Gari 1789, in-8 de 306 pages. [6

C'était sans doute une entreprise bien téméraire, pour ne pas dire somptueuse, que de s'annoncer sous le titre de J.-J. Rousseau à l'Asse nationale. Cependant l'auteur ne nous a point paru tromper le p relativement au titre de son ouvrage. Il n'adopte point absolument les principes de ce grand philosophe, qui a payé tribut, ainsi qu autre, à la faiblesse humaine; mais il en présente la morale à el page de son livre. Il a partagé son ouvrage en trois séances; dans la mière, il combat le système de MM. l'abbé Sieyes et Brissot de Wai sur le pouvoir constituant : dans la seconde, il expose la nécessité c de nouveaux députés pour aller éclairer le peuple des provinces, et : ger sa misère : et dans la troisième, il présente à l'Assemblée le Dictionnaire du patriote, suivi de quelques notes sur des objets in sants. Ce petit Dictionnaire contient les noms des citoyens encore vi qui se sont distingués par leurs talents et la pureté des principes : dans leurs ouvrages, dont on trouve en même temps une notice très ( et très intéressante. (Ann. Bibl., le vol. nº 543.)

- VIII. Jean-Jacques Rousseau aristocrate (par *Ch.-Frang Normant*, ancien notaire, père de M. Ch. Le Normant, de l'Itut). Paris, 1790, in-8.
- IX. Assemblée nationale (l') convaincue d'erreur; par Rousseau. Avec cette épigraphe : Utilitati. Paris, Gattey, 1 in-8 de 56 pages.
- Si l'auteur était un peu davantage de bonne foi, on tacherait de l'voir gré de nous avoir interprété llousseau à sa manière; mais malhe sement on croit voir un homme couvert d'un manteau trop étroit, et taut qu'il peut l'étoffe pour le faire croiser.

  Note du se
  - X. Eléments de géométrie. (Par le P. Jeun-Joseph Rossi

jésnite. Nouv. édit.). Lyon et Paris, Salvan, an 1x (1801), in-8 de 148 pages, avec 4 pl., 2 fr. [6634]

Ce livre parut pour la première fois à Milan, en 1774, avec le nom du P. Bossignol. Comment est on arrivé en France à le réimprimer sous le nom de J.-J. Rousseau!

XI. Nouveau (le) Dédale, ouvrage inédit de J.-J. Rousseau, et copié sur son manuscrit original, daté de l'année 1742. Paris. M. Masson, s. d., in-8 de 16 pages. [6635]

Sur l'art de voier dans les airs au moyen de la mécanique.

XII. Lettre de J.-J. Rousseau à M. le comte (Stanislas) de Girardin, sur la destitution de ce dernier (comme préset). De l'île des Peopliers, à Ermenonville, 5 avril 1820. [6636]

Pastiche imprimé dans une brochure de M. Kératry, intitulée « Lettre à M. le baron Mounier sur la censure », 1820, in-8 de 16 pag. et réimpr. dans « la France telle qu'on l'a faite », du même auteur.

XIII. Rousseau à David Hume, sur la nécessité d'occuper le peuple. [Lettre composée par M. Nicolas Châtelain, de Rolle].

[6637]

Imprimé, pages 21 à 27 d'une brochure, intitulée « la Muselière », etc. Par l'auteur des « Lettres de Livry ». Genève, de l'imp. de E. Pelletier. Paris, Abr. Cherbuliez, 1839, in-8 de 72 pag.

ROUSSELET, pseudonyme, l'un des auteurs du recueil facétieux intitulé Annulaire agathopédique et saucial (Bruxelles, 1849, in-8), voy. le n° 6261.

ROUSSET (Ch.), pseudon. (Charles-R.-E. de SAINT-MAURICE].

Code parisien, Manuel complet du provincial et de l'étranger à Paris, contenant les lois, règles, applications et exemples de l'art de vivre dans cette capitable sans être dupe, et de s'y amuser à peu de frais. Paris, Denain, 1829, in-18, avec une gravure.

[6638]

ROVIGO (le duc de), nom nobiliaire [Anne-J.-Marie-René SA-VARY, duc de Rovigo]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire •, à Savary.

ROY DE NAVARRE (le), titlonyme [THIBAUT, roi de Navarre]. Poésies (les) du —, avec des Notes et un Glossaire françois (par Levesque de la Ravallière). Paris, Hipp.-L. Guérin, 1742, 2 vol. in-8.

ROYALISTE (UN), auteur déguisé [DE MOUSTIER, ancien chargé d'affaires de Prusse].

Observations sur les déclarations du maréchal p ce de Cobourg. Londres, 1793, in-8. [6640]

ROYALISTE (UN), auteur déguisé [DUVAL-SANADON].

Symbole de foi d'—, un peu dissérent de celui de M. de Lally. Francfort, 1793, in-8 de 36 pages. [6641]

ROYALISTE (UN), auteur déguisé [BILLECOCQ, avocat].

Changement (du) de ministère, en décembre 1821. Paris, P. Gueffier, 1821, in-8 de 43 pages. [6642]

ROYALISTE (UN), auteur déguisé [le vicomte de CONNY].

Lettre à M. Cadet-Gassicourt, maire du 4° arrondissement. Paris, Dentu, 1832, in-8 de 8 pages, 25 c. [6643]

ROYALISTE CONSTITUTIONNEL (UN), auteur déguisé.

Adresse à tous les électeurs des départements, ou Réflexions rapides sur l'état actuel de la France, humblement dédiées aux deux chambres. Paris, les march. de nouv., 1821, in-8 de 96 p. [6644]

ROYALISTE QUAND MÊME (UN), auteur déguisé [le baren LAMOTRE-LANGON].

Soirées de S. A. R. Mgr publiées sur les documents au quand même, et revues (soi a le baron Lamothe-Langon). I s, bubey; Alboux; Jeulin, 1846, 2 vol. in-8, 15 fr. [6665]

ROYAUMONT (de), pseudony [Nicolas FONTAINE].

Histoire (l') du Vieux et du Nouv un-Testament, représentée ses des figures et des explications tiré : des SS. Pères. Paris, P. LA Petit, 1670, 1674, 1693, in-4. [6646]

Souvent réimprimé in-4, in-8 et in-12.

ROYER (Collin), pseudonyme [Jean de LUXEMBOURG].

Nouvelle (la) d'un révérend père en Dieu et bon prélat, avec le déchissrement de ses tendres amourettes. Troyes, 1546, in-4. [6647]

RO\*\*\*\* (A. G.), pseudonyme [l'abbé François Rozien].

Dissertation sur les aérostats des anciens et des modernes. Genive (et Paris, Servière), 1784, in-12. [6646]

Barbier attribue cette dissertation à l'abbé Rozier, quoique les initiales des prénoms ne le désignent pourtant pas.

ROZIERE (de la), nom nobiliaire [Louis-François CARLET, mar-

quis de la ROZIRRE], l'un des meilleurs officiers d'état-major de l'armée française; né en 1733, au Pont-d'Arche, près Charleville en Ardennes, mort à Lisbonne, le 7 avril 1808.

- L Stratagèmes (les) de guerre. Paris, 1756, in-12. [6649] Faible compilation, ouvrage de la jeunesse de l'auteur.
- II. Traité des armes en général. Paris, 1764, in-12. [6650]
- III. Campagne du maréchal de Créqui en Lorraine et en Alsace en 1677. Paris, 1764, in-12. [6651]
- IV. Campagne de Louis, prince de Condé, en Flandre (en 1764). Amsterdam (Paris, Merlin), 1765, in-12. [6652]
- V. Campagne du duc de Rohan dans la Valteline, en 1765, précédée d'un Discours sur la guerre des Montagnes, avec une carte pour l'intelligence de la campagne. [6653]
- VI. Campagne du maréchal de Villars et de Maximilien-Emmamel, électeur de Bavière, en Allemagne, en 1703. Amsterdam (Paris, Merlin), 1766, in-12 avec 2 cartes. [6654]

Outre la grande carte de La Hesse, en 4 feuilles que Rozière fit graver en 1761, on a encore de lui la carte des Pays-Ras catholiques, et celle du tembat de Senef.

Il a laissé plusieurs ouvrages inédits, parmi lesquels on distingue : l'Histoire des guerres de France sous Louis XIII, Louis XIV et Louis XV; — Relation de la campagne des Prussiens en 1792, et de celle de 1801, en Peringal; — Des devoirs du maréchal-général des logis de l'armée et de l'adlicier d'état major; — De l'art d'asseoir les camps, de faire des reconnaissances, du choix des positions, de la marche des colonnes en campagne, etc.; — Des reconnaissances générales et très étendues sur toutes les cètes et frontières de France, sur différentes parties de l'Angleterre, sous le ministère du comte de Broglie.

La Rozière a aussi fourni beaucoup d'articles militaires à l'Encyclopédie (notamment les articles *Pique* et *Mousqueterie* qui sont curieux); et il a travaillé à nombre d'ordonnances militaires. Une partie de ses manuscrits et de ses cartes a été égarée pendant la Révolution; l'autre est au dépôt de la guerre, à Paris.

ROZIÈRE, nom modifié [Jean-René Le Couppey de La Rozière, gendre d'Antheaume, connu sous le nom de]. Pour la liste de ses euvrages, voy. notre « France littéraire », à Rozière.

R. P. B. R. (le), auteur déguisé [le rév. P. B. ROUTH, jésuite].

Recherches sur la manière d'inhumer des Anciens, à l'occasion

des tombeaux de Civaux, en Poitou. Poitiers, Faulcon, 1738, in-12

R. P. D. G. B. (le), aut. dég. [le R. P. dom Guillaume BESSIN Réflexions sur le nouveau système du P. Lamy, de l'Oratoire touchant la Pâque de J.-C. Rouen, 1697, in-8.

R. P. F. D. S. P. (le), de l'Oratoire, auteur déguisé [le rév. P. François de SAINT-PÉ].

Nouvel (le) Adam, où sont expliquées les cérémonies du baptême en forme de dialogue. Paris, Léonard, 1669, pet. in-12. [665]

R. P\*\*\* DE L'ORDRE DES MINIMES (le), titlonyme [l'abb

Lettre sur le sacrifice de la Messe. (1779), in-12. [6658

R. P. D. P. B. (le), pseudon. [P.-Fr. LE COQ DE VILLERAY]. Réponse aux « Lettres philosophiques de M. de V\*\*\* (Voltaire) a Basle (Reims), 1735, in-12. [6659]

L'abbé Goujet a revu l'ouvrage du prétendu bénédictin, avec l'auteus avant l'impression. Il y a des exemplaires qui portent ce titre : la Critiqu des Lettres philosophiques de Voltaire, par M. l'abbé P\*\*\*, Cologne 1733 in-12.

A.-A. B.—a.

- R. P. Q. (le), auteur déguisé [le R. P. QUESNEL]. Piété (la) envers Jésus-Christ. Rouen, 1696; Paris, 1757, in-12
  - [6660]
- R. R. (Mae de), auteur déquisé [Mae R. ROBERT].

Voix (la) de la Nature, ou les Aventures de madame la marquis de \*\*\*. Amsterdam, 1763, 1774, 5 part. in-12. [6661]

- R. S. C. et R. DE SAINT-C\*\*\*, aut. déguisé [le baron Jacques-Antoine de RÉVÉRONI SAINT-CYR].
- I. Essai sur le perfectionnement des beaux-arts par les aciences exactes, ou Calculs et hypothèses sur la Poésie, la Peinture et la Musique; par R. S. C\*, membre de la Société des sciences et art de Paris, etc. Paris, Henrichs; Magimel, 1804, 2 vol. in-8, avec 4 belles planches, 7 (r. 50 c. [6662]
- II. Sophie de Pierreseu, ou le Désastre de Messine, sait histerique, en trois actes (en prose, mélé d'ariettes), paroles de M. R. S. C. Paris, Ballard, 1805, in -8.
  - III. Vaisseau (le) amiral, ou Porbin et Delville, opéra en un acu

- (en prose), paroles de M. R. S. C. Paris, Henrichs; Vente, an XIII (1805), in-8. [6664]
- IV. Sabina d'Herfeld, ou les Dangers de l'imagination. Paris, ans v et vi (1797-98), 2 vol. in-12.—VI° édition, augmentée d'une Lettre omise dans les précédentes. Par R.-Saint-Cyr. Paris, Barba, 1814, 2 vol. in-12, 5 fr. [6665]
- V. Taméha, reine des îles de Sandwich, morte à Londres en juillet 1824, ou les Revers d'un fashionable, roman historique et critique. Par l'auteur de « Sabina d'Herfeld ». Paris, Lecointe et Durey; Corbet; Pigoreau; Pollet, 1825, 2 vol. in-12, 6 fr. [6666]
- VI. Statique de la Guerre, ou Principes de stratégie et de tactique, suivis de mémoires militaires inédits et la plupart anecdotiques, relatifs à des généraux, ou des événements célèbres, à Bonaparte, à Dumouriez, au plan de la défense des Tuileries le 10 août, au 13 vendémiaire, etc.; ou nouvelle édition du « Mécanisme de la guerre», cousidérablement augmentée. Par le baron R. de Saint-C\*\*\*. Paris, Anselin et Pochard, 1826, in-8, avec planches, 7 fr. [6667]
- R. S. P., auteur déguisé [Richard SIMON, prêtre].

  Voyage du Mont-Liban, trad. de l'italien du P. Jérôme Dandini.

  Paris, 1675, in-12.

  [6668]
- R. S. P., auteur déguisé [ROUSSEAU SAINT-PHAL, alors employé au ministère de l'intérieur, auteur dramatique]. Pour la liste de ses pièces, voy. notre « France littéraire », à Rousseau Saint-Phal.
- R. T. D. F. (le sieur), auteur déguisé [REGNARD, trésorier de France].

Satire contre les Maris. Paris, 1694, in-4 de 15 pages. [6669]

RUBEN, pseudon. [NAIGEON, auteur dramatique]. Pour la liste de ses pièces, voy. notre « France littéraire », à Naigeon.

RUBENS (Paul-Pierre), apocryphe [J.-F. BOUSSARD].

- I. Leçons (les) de P. Paul Rubens, ou Fragments épistolaires sur la Religion, la Peinture et la Politique; extraits d'une correspondance inédite, en langues latine et italienne, entre ce grand artiste et Ch. d'Ursel, abbé de Gembloux, par J.-F. Boussard. Bruxelles, Le Jenne, 1838, in-8, de 200 pages et 3 lithogr. [6670]
- M. Boussard prétend qu'étant, en 1813, receveur de l'enregistrement dans un canton de l'arrondissement de Nivelles, un vieux molne de Gembloux lui fit présent d'un manuscrit in-folio, d'où il a tiré plus tard l'ou-

vrage dont on vient de lire le titre, et qu'il dédia aux peintres cathelique belges. Mais il a été démontré, par des anachronismes de toute espèce, et par d'autres raisons non moins évidentes, que les Lettres de Rubens étaient supposées, et que l'éditeur avait cru intéresser en sa faveur le parti clésical, qui dispose de tout en Belgique, en arborant un catholicisme fervent et en mettant ses maximes ultramontaines sous l'autorité d'un grand nom. Divers journaux belges s'appliquèrent à démasquer cette plous fraude, entre autres « l'Emancipation » du 12 et du 21 février 1838. M. Boussard répondit dans « le Courrier » du 6 mai suivant, mais sa réponse ne fit que confirmer les arguments de ses adversaires.

II. Voyages (les) pittoresques et politiques de Pierre-Paul Rebens, depuis 1600 jusqu'en 1633, rédigés sur les manuscrits de la bibliothèque de Bourgogne, contenant une foule de particularités intimes et inédites de la jeunesse et des travaux de ce grand peintre pendant son séjour en Italie et à Rome, et une Notice sur la peinture et les antiquités romaines. Bruxelles, Société nationale pour la propagation des bons livres, 1841, in-8, portr. DE RG. [6671]

RUCECUS (J.), anagramme [J. CRUCEUS].

J. Ruceci in juris civilis institutiones, Pand. et cod. annotate.

Lugduni, 1585, in-4.

[6672]

Bibliotheca Meermanniana, t. 1, p. 142, no 398.

RUDEMAIN, pseudon. [DOLIVIER, journaliste, auteur de plusieurs articles signés de ce nom d'emprunt].

RUFUS (J.-J.), sauvage européen, pseudonyme [Jean-Heari MAUBERT DE GOUVEST].

Lettres chérakésiennes, mises en françois de la traduction italienne. Rome, 1769, in-8. [6873]

Ces lettres ont paru d'abord anonymes et sous le titre de Lettres irequoises. Irocopolis, 1732, 2 vol. in-8.

RUSSE (UN) (1), aut. dég. [Paul GOLÉNISTCHÉPP-KOUTOUSOF]. Poésies d'—. Moscou, typographie de Séliwanovski, 1811, in-12 de 1V et 47 pages. [6674]

La Préface de l'éditeur (pages 3 et 4) est signée : P. B. Ces initiales indiquent un autre auteur russe : Platon Bénérov.

Les Poisies d'un Russe ont été non seulement omises par Barbier dans son « Dictionnaire des ouvrages anonymes » (2º édit., 1822-27, 4 vol. 23-5), et par lie Manne, dans son « Nouveau Recueil d'ouvrages anonymes »,

<sup>(1)</sup> Les dix articles Un Russe qui vont suivre sont de M. Serge Poixe-NATEXT, de Mescou, bibliophile distingué. Ils avaient déjà pare dans le fondleten de la - Bibliographie de la France - (n° 5, du 29 jauvier 1988, et n° 6, du

1834, in-8); mais elles ont été complètement passées sous silence par pus les biographes et les bibliographes russes. Les deux éditions du Dictionnaire des auteurs Russes « du métropolitain Eugène (en russe). ioscou, 1838, t. I-r, in-8, et 1845, 2 vol. in-8) ne font aucune mention des lessées d'un Russe.

Les pages 1 à 32 contiennent les poésies de Goldmatcher-Kouroueur, composées en français, au nombre de treize; viennent ensuite pages 33-47) ses traductions et imitations du russe en français, qui sont us nombre de trois:

- 1º Dieu, ode de DEBJAVINE, pag. 33-37.
- 2º Strophes sur Pawlowsk, traduitos de Názatemsky, neuf strophes de lix vers chacune. Pag. 38-42.
- 3º Epitre au comte Strogonof, imitation de M. le C. Cvostof (c'est-à-dire du comte Dmitri KHYOSTOF).

La traduction française de l'ode si connue de DERJAVINE, intitulé Dieu, s, comme la pièce originale russe, onze strophes de dix vers chacune.

Gulénistchéff-Koutousouf a été le premier à faire connaître à l'Europe lettrée, en 1811, par une traduction française, l'admirable ode de Derjavine. Mais son volume de Poésies a été jusqu'à présent peu connu dans le monde littéraire. Depuis cette époque on a publié de cette ode huit tra-inctions françaises, en vers et en prose. Ce n'est donc pas moins de neuf traductions de cette ode qu'on a à enregistrer dans l'histoire littéraire:

1º La première, celle Golénistchég-Koutousof, indiquée ci-dessus, imprimée à Moscou, en 1811.

2º Ode à Dieu, imitation en vers français, par Chopin. (Dix strophes de fix vers chacune.) — Impr. dans son ouvrage intitulé « Coup-d'œil sur St-Pêtersbourg ». Paris, 1821, in-8, p. 17:-78, et dans la reproduction de cet ouvrage, sous le titre « De l'État actuel de la Russie ». Paris, 1822, la-8, pag. 175-78.

En mai 1843, M. Chopin a donné une autre traduction, en prese, pour missi dire littérale, vers par vers. (Voy. plus bas).

3º Nouvel (le) Anti-Lucrèce, oratorio psalmique, ou Hymne à Dieu, imitée du grand poête russe Derjavinn (sic). Par Philarmos (Marie de La Fresnaye,

i février 1838) sous le titre d'Un feuillet pour les Supercheries littéraires. L'auteur ayant revn ces articles, y a fait de nombreuses additions et rectifications, les a reproduits dans le second article de ses Archives bibliographiques et littéraires. Anonymes et pseudonymes français innérés la même année fans le tome V du « Bulletin du Bibliophile beige », pages 364-78. Les deux pricies des Archives bibliographiques et littéraires, etc., innérées, avec pluteurs entres, au « Bulletin du Bibliophile beige » depuis 1848, ainsi que les putales du même bibliophile que nous avons donnés dans nos « Supercheries littéraires dévoilées », sont autant d'extraits d'un recueil manuscrit qui a pour thus : Bibliothèque russe-française, ou la Russie et la France historique et littéraire.

de Barfieur), traducteur de Pindare et de Perse. Paris, de l'impr. d'Eberbart, 1824, in-8 de 16 pages.

4- Dien, ode, traduite du russe de Derzhavin (sic) (en vers, précédéc d'une notice biographique sur Derjavine, d'une page), par X (Jean-Michel Berton, neveu du célèbre compositeur de musique Henri-Montan Berton). Neuf strophes de neuf vers chacune. — Imprimée dans la « Revue poétique du XIX\* siècle «. Paris, février 1835, in-8, tom. Ie<sup>2</sup>, p. 102-06. Come traduction a été réimprimée (sans qu'on sit indiqué la « Revue poétique ») dans la « Revue étrangère », S. Pétersbourg, Bellizard, in-8, septembre 1835, t. V, pp. 592-95.

5° Ode Dieu (sic), traduite en prose. — Imprimée dans la « Bussie pittoresque » de Jean Czynski, Paris, 1837-38, t. 17, pp. 286-87.

6º Hymne sacrée, imitée du russe, en vers; par F.-G. Bichhof, bibliothècaire de la reine des Français; onze strophes, de dix vers chacune. Paris, impr. de Baudouin, 1930, in-8 de 10 pages.

L'imitation de M. Eichhof a été reproduite plusieurs fois : 1º dans l'Histoire de la langue et des littératures des Slaves, de l'Imitateur. Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1839, in-8, aux pages 338-345, sous le titre d'Hymne a Dieu, avec le texte russe en regard; 2º Séparément, sous le titre d'Hymn. à Dieu, avec le texte russe en regard. Paris, impr. de Dondey-Dupre 1839, in-8 de 12 pages. C'est un tiré à part du volume précédent. Le véritable texte russe quoique indiqué n'y est pas.. On a imprimé tout simplement les mots russes, mis en lettres françaises. De quelle utilité us pareil texte peut-il être à qui que ce soit? - Pour les lecteurs français. il est inintelligible: - pour les lecteurs russes, il n'a aucune significa tion, aucune valeur. 3º Dans la . Revue du Lyonnais ., mai 1842 (8º acnée), t. XV, pp. 537-41. 40 Dans les « Mélanges littéraires » de M. Eichhoff. Lyon, impr. de Boitel, 1842, gr. in 8, pp. 5-9, extraits de la . Rever du Lyonnais ». Il y a des variantes entre le texte de la traduction de M. Eichhoff, imprimée à Paris, en 1859, et celui de Lyon, 1842. Le texte russe (c'est-à-dire les mots russes en lettres françaises) a, fort heuressement, été supprimé dans les reproductions de Lyon. En vérité ce n'état qu'une bigarrure tout-à-fait inutile.

7º Ode à Dieu, traduction en prose, par M. Chopin. — Impr. dans la Revue indépendante » du 2 mai 1843, tome VIII, pp. 212-214.

Pour une autre traduction, en vers, par M. Chopin, voy. le nº 2 ci-dessus 8º Ode à Dieu, traduite par le prince Elim Métachérsky. — Impr. dess son recueil posthume sous le titre « les Poètes russes », Paria, 1846, 2 vol. in-8, t. 1º, pp. 27-33.

9- Enlin, un fragment d'une neuvième traduction de cette ode, en prose, a paru dans les « Types et Caractères russes » de M. Jean Golovine. Paris, 1847, 2 vol. 1n-8, t. 1or, p. 384-85. M. Golovine a choisi deux strophes du poète russe, et les a réduites, dans sa traduction, en une seule.

Aucune biographic française n'offre de notice sur Paul Gelduistchiff-Koutousof. Son nom ne figure pas non plus dans le « Lexicon et the ssian Authors », qui se trouve page 201 de l'ouvrage anglais de Cox, itulé « the History of Russian Literature », Oxford, 1839, îu-8. — Cedant cet auteur est loin de mériter un pareil oubli : il a traduit en se et publié, soit dans des recueils périodiques, soit séparément, Théote, Bion, Moschus. Hésiode, Lucain, Juvénal, Virgile, Gray, Pindare, 200, le cardinal de Bernis. Les deux biographies russes dont je viens parler disent qu'il a laissé en manuscrits des traductions russes du ma, de Corneille; du Bajazet, de Racine; du Tatufe, de Molière; du rbier de Séville, ainsi que de deux tragédies de Voltaire : Mérope et la rt de César. Un fragment de cette dernière (acte II, scène xiv, les cinnte-trois vers) a été publié dans « l'Ami de la Civilisation » (en russe), ueil mensuel qu'il a publié à Moscou, pendant trois ans (1804-1806), société de plusieurs hommes de lettres russes. Il a donc, comme on le 1, des titres suffisants à une place dans les biographies.

RUSSE (UN), auteur déguisé [Alexandre Arséniéf].
Réponse d'— à la Réponse à S. E. M. le cardinal Maury, etc.,
russe et en français. [6674 \*]

iignée Al... Ars.

zette Réponse est imprimée dans le journal hebdomadaire russe de tersbourg, intitulé · le Fils de la Patrie ·, n° 44 et 45 (octobre et no-nbre 1813).

Test une réplique à un écrit français, publié pour la première fois à adres en 1813, et dont « le Fils de la Patrie » venait de donner une duction accompagnée du texte français, dans ses numéros 32 à 36 (août septembre 1813.)

L'écrit en question est intitulé: Lettre (et non Réponse, comme dans le iis de la Patrie ») à S. E. M. le cardinal Maury sur son mandement re ordonner qu'un Te Deum soit chanté solennellement dans la métroe, ainsi que dans toutes les paroisses de la ville et du diocèse de Paris, formément aux pieuses intentions de S. M. l'impératrice-reine et ente. Par L. M. D. L. M. F. [Louis Dunois, marquis de La Maisonfort]. idres, 1813; et l'aris Dentu, 1814, in-8 de 24 pages.

RUSSE (UN), diplomate, pseudonyme [J.-M. DUFOUR, avocat nçais].

Raison (la) aux Français (de leur Révolution, de leur ci-devant pereur, de leur Sénat, des Bourbons, etc.). Paris, G. Mathiot, 14, in-8. [6675]

RUSSE (UN), auteur déguisé [Pierre POLÉTIKA, alors ambassair extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Russie aux Étatsis, depuis sénateur russe].

Aperçu de la situation intérieure des États-Unis d'Amérique et de

leurs rapports politiques avec l'Europe. Londres, J. Booth, 1826. in-8 de xij et 164 pages. [6676]

Durant l'intervalle de sept ans (dit l'auteur dans sa Préface) écoulés entre mon double séjour aux État-Unis, les changements, ou, pour mieus dire, les améliorations qui s'y sont opérées dans toutes les branches ét l'économie politique ont surpassé les calculs les plus exagerés des tirem d'horoscopes politiques. De misérables villages que j'avais laissés au milieu de forêts impénétrables, se sont présentés ensuite à ma vue sous la forme de petites villes florissantes; des champs cultivés ont pris la place des landes, qui naguère paraissaient inaccessibles; et dans les lieux que jadis on pouvait à peine traverser en chariot de campagne, on voit mainteant passer avec rapidité d'énormes voitures de poste ».

Avant la publication à Londres de ce remarquable et important ouvrage, le Journal français de Saint-Pétersbourg en a donné quatre fragments dans les feuilletons des numéros 81, 88, 89 et 90 de 1825. Le premier fragment nº 81 (du 19 juillet 1825), est relatif aux Maisons pénitentlaires. Les trois autres ont rapport à l'état de la société aux États-Unis. Dans le nº 88, p. 580, l'expression féau social, relativement à l'esclavage, a été supprimée par la censure.

La Rerue Encyclopédique lui a consacré une Notice, juin 1825, t. XXX, p. 704-707. « Un sujet d'un gouvernement autocratique (dit ce recueil; traverse l'Océan pour aller observer le gouvernement du peuple le plus libre qui existe sur la terre; ses observations lui fournissent la matière d'un ouvrage; cet écrit est publié à Londres, dans le pays le plus libre de l'Eurape, et en français, c'est-à-dire dans la langue de la circulation la plus universelle. Que l'auteur de cet ouvrage soit russe ou de toute autre nation, peu importe : il est cosmopolite et digne de l'être ».

Cet article de la « Revue encyclopédique » (1826), le seul pout-être qu'on eût vu dans les journaux français sur cet ouvrage si remarquable, à tant d'égards, a été traduit et publié dans un journal allomand, sus indication de source, et comme un compte rendu du rédacteur allomand lui-même. De l'allemand il a été traduit en russe dans le Télégraphe de Moscou, n° 25, décembre 1827, t. XVIII (1º section), p. 202-207. J'ai signalé ce plagist, ainsi que l'infidélité de la traduction allemande, dans le Télégraphe de Moscou, n° 4, fevrier 1828, t. XIX, p. 302-793.

En 1830, M. Polétika a fait publier une traduction russe du chaptire relatif a la Societe aux Liais-t nis. Ce morceau a paru dans la Gazette limiraire russe (1830, t. II, nº 43, p. 63-68, et nº 46, p. 73-77), qui a été publiée à Pétersbourg pendant deux années, 1830 et 1831, par le baron Deivig et Somof, et qui a cesse de parattre.

M. Poletika fletrit l'esclavage avec une juste indignation. « Là (dit-fl) où les lois sanctionnent et protégeut même l'esclavage, la malproposé est indélebile, parce qu'elleest le résultat inévitable de ce value somma. ». (Rev. Lacyclop., juin 1826, tome 50, p. 706).

Dans aucune des deux traductions russes citées ci-dessus, on n'a readutenergie de cette expression : feau social Le journal de St-Pétersbourg

(1225, n° 81, p. 286), qui a donné l'article de l'auteur en original, a également supprimé les mots fiéms social, qui n'ont été autorisés ni par la censure de St-Pétersbourg, ni par celle de Moscou. Supprimer, passe encore; mais comment se permettre de dénaturer la pensée d'un auteur? C'est ce qui est arrivé pourtant avec la traduction russe publiée dans « le Télégraphe de Moscou » (n° 23, décembre 1837, t. XVIII, p. 206), où l'en fait dire à M. Polétika que l'esclavage est le résultat inévitable de l'état secial das provinces américaines. Il semble qu'on ne pouvait pas torturer d'une manière plus monstrueuse l'expression de l'auteur, et cependant cela devait lui arriver encore dans la traduction russe de la « Gazette littéraire » (St-Pétersbourg, n° 45, 1836, t. II, p. 67). Voici en quels termes la pensée de l'auteur a été travestie, dénaturée par la censure : « La « où les lois permettent la malpropreté à l'esclavage (!), celui-ci y est en « core plus le résultat inévitable de cette maladie sociale ».

Les lois permettent la malpropreté à l'esclavage! Pouvait-on prêter à l'estimable auteur un pareil galimatias? On voit que, dans cette traduction de la « Gazette littéraire », l'infidélité, le contre-sens, ou plutôt le manque de sens et l'absurde sont au comble. Il paraît qu'après de telles monstruosités dans la traduction russe, l'auteur ne s'est plus soucié de la voir publiée en entier. D'après la « Gazette littéraire russe » (1830, n° 46, t. il, p. 77), cette traduction a dû être imprimée au profit d'une famille indigente. Mais voilà plus de vingt ans que cette publication se fait attendre. A en juger par l'échantillon publié en 1830, dans la « Gazette littéraire », on a bien fait en renonçant à publier en entier une traduction aussi défectueuse.

RUSSE (UN), auteur déguisé [Jacques Tolstoy, à Paris].

- L Lettre d'— à un Polonais, à l'occasion du hati-schérif de Sa Hautesse le Soltan Mahmoud. Paris, Pihau de La Forest (Morinval). 1829, in-8 de 15 pages. [6677]
- II. Rectification de quelques légères erreurs de M<sup>no</sup> la duchesse d'Abrantès (dans ses Mémoires). Paris, Ledoyen, 1834, in-8 de 46 pages. [6678]
- III. Lettre d'— à un Russe, simple réponse au pamphlet de M=• la duchesse d'Abrantès, intitulé « Catherine II ». Paris, Béthune et Plon, 1835, in-8 de 111 pag. [6679]
- IV. Lettre d'— à un journaliste français (M. Emile de Girardin) sur les diatribes de la presse anti-russe. (Datée de Saint-Pétersbourg, février 1844.) Paris, typogr. de Cosson, s. d. (1844), in-8 de 31 pages. [6680]

C'est une critique de « la Russie en 1839 » per M. le marquis de Custine, et en même temps de l'article que lui a consacré M. Saint-Marc Girardin, dans le « Journai des Débats », numéro du 4 janvier 1844. Un second ar-

ticle, du même écrivain, a été publié dans le numéro du 36 mars; us sième, quoique promis dépuis plus de quatre ans, n'a point paru je présent (août 1848). M. Tolstoy a publié, sous le pseudonyme de J. 1 lef, une seconde critique du livre de M. Custine. (Voyez ci-après, p.

RUSSE (UN), abonné au « Correspondant », auteur déguis Lettre aux rédacteurs du » Correspondant » (sur l'action de vernement russe en Pologne), en réponse à un article sur la Pol inséré au tome IV du « Correspondant » du 8 mars ; suivie d flexions sur cette Lettre.

Impr. dans « le Correspondant », t. IV (1831, in-4), p. 77.

RUSSE (UN) qui vit depuis deux ans à Paris, 1837-38, a déguisé [TCHOUBAROP].

Roi (le) Louis-Philippe et sa Cour. 1838.

Article publié dans un journal russe de Saint-Pétersbourg (probabl dans « l'Abeille du Nord »), et traduit en allemand dans « la G d'Augsbourg » (Supplément du 19 septembre 1838).

Le « Journal des Débats », du 30 septembre 1838 (p. 1-2), en cite ques passages et les fait suivre d'observations très malicleuses.

- • Où donc a vécu l'observateur russe depuis deux ans (dit autres le « Journal des Débats ») pour croire à ces odieuses imputs Est-ce dans les autichambres des laquais et dans les loges des p que les salons de Saint-Pétersbourg doivent aller prendre leurs 1 gnements ».
- Et voilà (dit-il encore) ce qui instruit les salons distingués de Pétersbourg sur l'état de la France! Une conversation de diligence bateau à vapeur suffit pour connaître l'esprit du clergé! En vériéé, le dire, du temps de Catherine II, à Saint-Pétersbourg, on s'y com mieux qu'avjourd'hui en fait d'esprit français ».

Il faut conclure de ce peu de réflexions que le Russe Tchoubàrof aus d' mauvais observateur de la société française que l'a été des Prançais Custine de la société russe.

RUSSE (UN), auteur degnisé [Xavier LABENSKI, aucien : de Russie à Londres].

Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine, intitulé : « la : en 1839 ». Paris, typogr. de F. Didot frères, 1843, in 98 pages. — Seconde édit. Paris, Dauvin et Fontaine, 1845 de 99 pages.

Cet écrit a été attribué au prince Labanoff et au prince Hilkoff, l'ésprit et solitaire, qui depuis trente ans passe sea bivers à Mars ses étes a Paris; mais il est bien de M. Xavier Labensky, à qui l'en déja, en français, deux recueils de poésies charmantes imprimés à

et 1829, sous le pseudonyme de Jean Polonius (Voyez la • France : •, t. IV, p. 333).

même écrit, en allemand, sous ce titre: Ein Wort über Marquis tine's Russland im J. 1839. Von e. Russen. Aus dem Franz, 1. mit e. Nachworte v. e. Deutschen. Berlin, Schroeder, 1844, gr. 10 pages.

a première critique de l'ouvrage de M. de Custine, qui fut bientôt : neuf autres, dont voici les titres :

core quelques mots sur l'ouvrage de M. de Custine; par M\*\*\* el Yermoloff). Paris, Ferra, 1843, in-8 de 40 pages.

propos de « la Russie en 1839 », par M. de Custine; par un Russe » Oubril). — Lettre publiée dans la « Démocratie pacifique, nu-18 17 et 18 décembre 1843. (Voy. le n° 6684).

quis von Custine und sein Werk: Russland im J. 1839. Eine Beleuchtung obgenannter Schrift. Von Wilh. v. Grimm. Leipzig, 1844, in-8 de 266 pages.

er das Werk: •La Russie en 1839», par le marquis de Custine; von A; aus dem russ. übert. von W. v. Kotzebue. 2º verb. u. verm. idelberg, Groos, 1831, gr. in-8 de xvj et 102 pages.

même ouvrage, en français, sous ce titre: Examen de l'ouvrage marquis de Custine: • la Russie en 1839 •; traduit du russe par re Kouznetzoff (pseudonyme de M. Vogel). Paris, au comptoir des urs, 1814, in-8 de vij et 107 pages.

ssie (la) en 1859, rêvée par M. de Custine, ou Lettres sur cet oucrites de Francfort; par J. Yakovlef (pseudonyme de M. Jacques Paris, de l'impr. de Schneider et Langrand, 1844, in-8 de iv et L.

tre d'un Russe (M. Jacques Tolstoy) à un journaliste français e de Girardin) sur les diatribes de la presse anti-russe. (Datée de tersbourg, février 1844.) Paris, de l'impr. de Cosson, sans daté n-8 de 51 pages. (Voy. le nº 6680).

nsieur le marquis de Custine en 1844. Lettres adressées à Madame sse Jos. Radolinska; par *Eug. de Breza*. Leipzig, libr. étr., 1844, de 104 pages.

cours sur Pierre-le-Grand, prononcé à l'Athénée, le 20 mai 1844, 1 Golovinc. Réfutation du livre de M. le marquis de Custine, intia Russie en 1839 ». Paris, F. Didot; Capelle, 1844, in-8 de 24 p. tique des « Mystères de la Russie » et de l'ouvrage de M. de Cus-Russie en 1839 »; suivie de l'Extrait du Voyage de l'Empereur; , avocat à la Cour royale. Paris, de l'impr. de Cosson, 1844, in-8 ages.

Hutateurs de M. de Custine, presque tous Russes, n'ont point Jans leurs critiques la servilité que l'on remarque dans celle-ci.

SE (UN), auteur déguisé [Serge OUBRIL].

pos de « la Russie en 1839 », par M. de Custine. — Lettre

insérée dans « la Démocratie pacifique », numéros des 17 et 18 decembre 1843. [664]

C'est une réplique très judicieuse à l'ouvrage si hostile et si violent de M. le marquis de Castine contre la Russie, ainsi qu'au feuilleton plus violent et plus hostile encore, s'il est possible, publié à propos de cet envrage par M. Gustave Héquet, dans le · National » des 14, 16 et 17 novembre 1845, feuilleton (dit avec raison le critique russe) qui n'est si l'analyse, ni le résume, ni la critique de l'ouvrage de M. le marquis de Custine.

M. Oubril auralt pu ajouter que ce n'est qu'une violente diatrîbe contre la Russie, comme le « National » en publie continuellement sur ce pays, qu'il ne connaît pas.

Depuis, le « National » ne cesse d'attaquer la Russie avec un redouble ment de haine, d'injustice et de fiel. Ce sont, tantôt des Lettres de son correspondant de Pétersbourg qu'il publie, et dans lesquelles le faux le dispute à l'absurde, tantôt des feuilletons, comme celui du 2 juin 1848, dans lequel tout est inexact, ou partial, ou calomnieux ; tantôt des articles pompeusement intitulés: De la politique russe, comme celui du 4 mai 1848, dans lequel on apprendrait difficilement, sur la Russie, quelque chose de vrai, de positif et d'exact. C'est donc ainsi que ces Messieurs entendent la fraternité républicaine, et leur rôle de publicises graves et Impardiaux! Croient-ils que les pamphlets, les libelles et les contes bleus qu'ils publient sur la Russie, sous forme de feuilletons et de lettres, puissent james être pris, par des lecteurs sérieux, pour des renseignements dignes de foi?

RUSSE PROSCRIT (UN), auteur dég. [Nicolas Tourgutner]. Lettre au « Journal des Débats ». — Imp. dans ce journal, suméro du 23 mai 1841, pag. 1. [6685]

Relative à l'oukase du 14,2 avril 1842, sur les paysans russes.

Le texte de cet écrit, ainsi que l'ordonnance du 15/3 avril 1842 ent été publiés dans le « Journal des Déhats », du 4 mai 1842, p. 2.

La Lettre de M. Tourquénéf expose quelques vues sur l'état des paysess russes et sur le mode de leur émancipation. L'auteur dit qu'il a passe se sie a mediter sur ce grave sujet.

Le « Journal des Débats » fait suivre cette Lettra de Considérations historiques et politiques, et cite à la fin un article du journal de Londres « the Times » sur l'uhase du 14/2 avril 1842.

RUTILIUS NUMATIANUS (Claudius), poète latin du v° siècle, apocr. [Émile-Auguste Bégin].

Lettres (deux) de —, traduites du latin, par M. E. Begin, de Metz. [6686]

Imprimées dans le tome I<sup>ee</sup> de « l'Histoire des rues de Metz depuis dishuit siècles » (Metz, 1866 et ann. suiv., 5 vol. in-8.) on ne sait vraiment pas quand on se lassera de trouver des soi-disants fragments d'auteurs classiques. Car voici qu'en 1844, un certain M. E. Brein, de Metz (1), annonce avoir retrouvé en Espagne, il y a longues années, des Lettres de Claudius Numatianus Rutilius, poète latin du V° siècle. Comme M. Bégin a fait sa découverte dans des contrées lointaines, il s'est évité la difficulté, toujours fort grande en pareil cas, de représenter aux incrédules le manuscrit original; mais rien, à ce qu'il semble, n'aurait pu l'empêcher, au lieu d'en donner simplement la traduction en français, de publier en entier le texte des deux lettres dont il s'est borné à citer cette seule phrase: Alta et aurea societatis, la haute société dorée. Que dire de cette latinité? On conçoit facilement, d'après l'échantillon qu'il nous donne, que M. Bégin ne se soit pas basardé à publier le texte entier de Rutilios ».

Tel est un paragraphe que nous trouvons page 157 des « Curiosités l'ittéraires » de M. Ludovic Lalanne; mais M. Lalanne ne nous apprend pas où sont imprimées les deux lettres de Rutilius Numatianus. Quant à nous, nous ne connaissons de cet auteur, imprimé en 1844, que son Itinéraire, poème sur son retour à Rome. Traduction nouvelle, par M. E. Despois, in-8 de 64 pages, faisant partie du 7° vol. de la seconde série de la Bibliothèque latine-française de Panckoucke.

Si M. Lud. Lalanne eût voulu être exact, il cût dû dire que les deux lettres supposées de Rutilius Numatianus sont imprimées dans le tome les ée « l'Histoire des rues de Metz depuis dix-huit siècles ». M. Bégin, en faisant intervenir ce poète latin dans son livre, n'a voulu tromper porsonne : il n'a que fait ce qu'avait fait avant lui l'abbé Barthélemy pour son Voyage en Grèce, dans lequel Anacharsis n'est qu'un mythe.

RUTLIGE (le chev.), auteur douteux [L.-Séh. MERCIER].

Comédiens (les), ou le Foyer, comédie en un acte et en prose, attribuée à l'auteur du « Bureau d'esprit » (le chevalier Rutlige, en plutôt Mercier), représentée par les comédiens de la ville de Paris, au théâtre du Temple, le 5 janvier 2440. l'aris, de l'impr. des successeurs de la V° Duchesne, M.M.CCCCXL, in-8. [6687]

RUTOFLE DE LODE, pseudonyme [le chev. baronnet Jean-Jacques RUTLIDGE].

Astuce (l') dévoilée, ou l'Origine des maux de la France, perdue par les manœuvres du ministre Necker, avec des notes et anecdotes sur son administration. Paris, march. de nouv., 1790, in-8, avec le portr. de Necker. [6688]

<sup>(1)</sup> l'a certain M. E. Bégin, de Metz! La phrase est peu polie à l'encontre d'un homme connu par d'excellentes publications scientifiques, historiques et biographiques. (Voy. la Littéraire française contemporaine, t. ler, p. 240-1).

RUY-BLAS (1) (Eugène), de la lice chansonnière, pseudonyme [Eugène LEBEAU].

- Chansens de —. Paris, de l'impr. de Jutcau, 1844, in-12 de 12 pages.
- Aux Jésuites. Dédié à mon ami Bevalet. Belleville, impr. de Galban, 1845, in-8 de 2 pages. [6690]
- III. Appel au peuple en faveur de la Pologne. Paris, de l'impr. de Soupe, 1846, in-8 de 2 pages. [6691]
- IV. Cocos (les) dérangés. Paris, de l'imp. de Beaulé, 1848, in-4 de 2 pages. [6692]

Six couplets.

R.... X (Engène), auteur déquisé [Eugène RONTEIX].

Manuel du fashionable, ou Guide de l'élégant. Paris, Audot, 1829, in-18, 1 fr. 50 c. [6693]

R\*\*\*Y (Joseph), aut. dég. [Antoine-Joseph-Nicolas de ROSAY].

- I. Régime (le) décemviral, fait historique, drame en trois actes. Paris, les march. de nouv., an v (1797), in-12. [6694]
- II. Optique (l') du jour, ou le Foyer Montansier. Paris, Marchand, an vii (1799), in-18, 4 fr. [6695]
- III. Tableau (le) comique, ou l'Intérieur d'une troupe de comédiens, faisant suite à « l'Optique du jour ». Paris, Marchand, an vu (1799), in-18, fig., 1 fr. [6696]
- IV. Joseph et Caroline, ou le Berger de Sologne, histoire véritable. Sec. édition. Paris, Marchand, an VII (1799), in-18, 1 fr. [6697]
- V. Censeur (le), ou Voyage sentimental autour du Palais-Royal, ouvrage critique, historique et moral. Paris, M=\* Masson, an xi (1803), in-18, 75 c. [6698]

R\*\*\*Y DE SAINT-CYR, nom modifié [le baron Jacques-Antoine de Revéboni Saint-Cyr].

Héléna, ou les Miquelets, opéra en deux actes (en vers libres). Paris, cit. Toulon, an III (1795), in-8. [6699]

<sup>(1)</sup> Ruy-Blas, comme charun le sait, est le titre et le personnage principal d'un drame de M. Victor Hugo.

8

S. (M11.), pseudonyme [Jean NICOLAS, libraire].

Héroine (l') incomparable de notre siècle, représentée au naturel dans la belle Hollandaise. Grenoble, 1680, in-12. — La Haye, Duré, 1713, in-8; 1714, in-12. [6700]

S., pseudonyme [le marquis de LUCHET].

Mémoire pour M<sup>m</sup> Kornmann. 1788, in-8.

[6701]

Ce Mémoire, que Beaumarchais crut de Suard, attira à ce dernier une violente et grossière diatribe.

S\*\*\* (L.), auteur déquisé.

Vie (la) heureuse, ou l'Homme content, enseignant l'art de bien vivre : où les plus belles maximes de la morale sont représentées par divers exemples historiques, etc. Paris, Jacques Charpentier, 1702, in-12 de viij pages saus chiffres et 254 de texte. [6702]

S\*\*\* (M. de), pseudonyme [l'abbé de VILLIERS].

Traité de la satire, où l'on examine comment on doit représenter son prochain, et comment la Satire peut servir à cet usage. Nouv. édit. La Haye, Van Duren, 1716, in-12. [6703]

L'édition originale est de Paris, Anisson, 1695, in-12, anonyme, mais l'auteur est nommé dans l'extrait du privilège. Réimprimé à La Haye avec les initiales de S\*\*\*, on l'attribuait alors en Hollande à l'auteur des traités de la gloire et de l'amitté, c'est-à-dire à Louis de Sacy, traducteur de Pline le jeune.

8\*\*\*, de Castres, auteur déguisé [l'abbé Antoine Sabatien, de Castres].

Trois (les) siècles de la littérature françoise, ou Tableau de l'esprit de nos écrivains depuis François les jusqu'en 1772, par ordre alphabétique, Paris, Guessier, 1773, 8 vol. in-8. — IV° édition, corrigée et augmentée considérablement. La Haye et Paris, tard, 1779. — V° édition, revue, etc. Paris, Barrois l'ainé, 4 vol. in-12.

Selon les Mémoires de Bachaumont, t. IX (1776), page 291, le ve auteur de cet ouvrage est l'abbé Martin, ancien vicaire de la g de Saint-André des Arcs, et Sabatier n'aurait été que son prête-me Une note de ces mêmes Mémoires, à la date du 28 janvier 1776. détruire cette assertion.

Cette question de propriétaire littéraire a encore été soulevée c écrits sulvants :

1º Lettre d'un théologien à l'auteur du Dictionnaire des Trois siècle Condoncer). Berlin, 1774, in-8. — Il y a deux lettres dans ce volt 2º Réponse à la Lettre écrite par un théologien (Condorcet) à l'au

Dictionnaire des trois siècles (Par C.-L. RICHARD). Paris, 1775, i 3º Problème littéraire: Quel est l'auteur de l'Histoire des trois siècle l'abbé Lighn. Paris, 1779, in-12.

8 (M de), pseudonyme [CARRIERE-DOISIN].

Théâtre (nouv.) sentimental à l'usage de la jeunesse. Paris, in-8 de 104 pages.

Le « Moniteur » du 8 mai 1791 fut dups d'ans supercherie « ou de libraire, puisqu'il annonça ce volume comme étant de mas Sillery-Genlis.

Les auteurs de Petites-Affiches partagèrent cette erreur, car not dans le n° du 1° juillet 1791 :

Ea général, on distingue dans le style de madame de Sille
grande facilité, un heureux choix dans ses sujeta, de l'intelliges
la coupe des scènes, et partout un dialogue serré, vif et précis
Ce n'était pourtant qu'un nouveau frontispice mis à une partie de plaires des Fables misse en action, et autres poésies; par M. G. Pari 2 vol. in-8.

En 1786, à la tête d'une comédie de sa composition, intitulée i du haze réprinées, Carrière-Doisin a réclamé, comme lui apparte comédie du Café littéraire, imprimée sous le nom de mademaisrile

> l'année suivante sous le titre de : le Cuide des épous un homme qui s'est marié sont fuis.

S.... (le cotite), auteur déquisé.

Tableau politique de l'Europe pendant l'année 1805 et les trois premiers mois de 1806. Osnabruck, Kircher, 1806, ia-8 de 157 pages. [6707]

8..... (le), pseudonyme [THIROUX ou TIHOUX].

Histoire de Lille et de sa châtellenie. Lille, Prévot, 1780, in-12. [6708]

S. A. (le sieur), auteur déguisé [Savinien d'AlQUIE], éditeur douteux.

Voyage de Galilée, publié par —. Paris, Lambert, 1670, in-12.
[6709]

S. A. (le marquis), auteur supposé [J.-H. MAUBERT DE GOUVEST].

Ami (l') de la Fortune, ou Mémoires du —. Londres (Paris),
1754, 2 vol. in-12.

[6710]

L'abbé Sepher, dans ses notes manuscrites sur « la Bibliothèque des Romans », de l'abbé Lenglet Dufresnoy, prétend que cet ouvrage est rare, et qu'il renferme l'histoire du cardinal Fleury.

S. A\*\*\*, auteur déquisé [VITON. dit de SAINT-ALLAIS].

Almanach administratif, ou Chronologie historique des maîtres des requêtes, des auditeurs au Conseil d'État, etc. Paris, Audibert, 1814, in-18, 3 fr. [6711]

SAADI, pseudonyme [Auguste VIII], auteur d'articles dans un journal littéraire, vraisemblablement dans « la Silhouette ».

SABAROTH (Ludwig de), pseudonyme [ISNARD DE SAINTE-LORETTE], romancier.

- I. Enfant (l') du coche. Paris, N. Lesèvre, 1822, 2 vol. in-12, fg. [6712]
- II. Antoine, ou les Malheurs d'une invasion. Paris, Masson fils ainé, 1823, 3 vol. in-12, fig. [6713]
- III. Chien (le) du régiment. Paris, Masson fils ainé, 1823, 2 vol. in-12.
- IV. Marie de Médicis, roman historique. Paris, Tenon, 1827, 2 vol. in-12, fig. [6715]

SABAS (P.), pseudonyme [LE PAYS DE BOURJOLLY].

Raisonnable I°r, histoire du XIXº siècle, où l'on verra comment m roi épousa une bergère pour sa laideur. [6716]

Imprimé dans « la Concorde », à partir du 10 août 1848.

SABATIER (l'abbé Antoine), de Castres. Voy. S\*\*\*, de Castres. SABIN, pseudonyme [Jean SIRMOND].

Lettre de change de — à Nicocléon (l'abbé de Morgues), ou Réponse à son Avertissement. Elle est imprimée à la page 713 du Recueil de diverses pièces pour servir à l'Histoire; par Du Chastelet, Paris, 1635, in-fol. et in-h. [6717]

Pélisson, « Histoire de l'Académie française », édition in-12, t. l, p. 487. l'annonce comme ayant paru en 1632, in-8. Il s'est trompé. Nicerea. t. XXXV, p. 383; Fontette, n° 21696.

SACHAILE (C.) (de la Barre), anagramme [Claude LACHABE, docteur en médecine; né à Màcon (Saône-et-Loire), en 1797].

Médecins (les) de Paris jugés par leurs œuvres, ou Statistique scientifique et morale des médecins de Paris, contenant, par ordre alphabétique, indépendamment de tout ce qu'on trouve dans les annuaires, l'exposé exact et l'appréciation impartiale des travaux et des opinions de tous les professeurs de l'École, de tous les membres de l'Académie ou médecins des hôpitaux, de tous les spécialistes ou praticiens connus, voire même des charlatans. Paris, l'Auteur, rue Saint-Thomas-du-Louvre, 24, 1845, in-8 de 634 pages.

Page 301 on trouve une Notice sur l'auteur de ce volume, dans laquelle il s'avone l'auteur de plusieurs autres qui ont paru sous d'autres nous que le sien : nous avons déja eu l'occasion d'en citer plusieurs.

SACOGROMISTOUPHABOUTZITZ, pseudonyme.

Foire (la) Saint-Lazare à Marseille, satire en deux parties. Marseille, Gueydon, 1841, in-8 de 16 pages. [6713]

SADÉEL (Antoine), pseud. [Autoine LA ROCHE DE CHANDIEC].
Confirmation (la) de la discipline ecclésiastique observée ez égisses réformées de France. 1566, in-8. [6720]

SADEUR, auteur suppose [Gabriel de FOIGNY, ex-cordelier].

Terre (la) australe connue, c'est-à-dire la description de ce pays inconnu jusqu'ici, de ses mœurs et de ses coutumes, par M. Sedeur; avec les aventures qui le conduisirent en ce continent, et les particularités du séjour qu'il y fit duraut trente-cinq ann et plus, et de son retour, réduites et mises en lumière par les soins et la conduite de G. de F. (Gabriel de Foigny). Vannes, par Jacques Vernevil, rue Saint-Gilles, 1676, in-12.

Edition originale d'un ouvrage souvent réimprimé à Paris et en Boi-

. Bayle, article Sadeur, crut d'abord que le nom de M. Sadeur était d'un véritable voyageur; mais bientôt on lui écrivit de Genève que age avait été composé par Gabriel de Foigny, qui avait été cordelier un couvent de Lorraine, sa patrie; que Foigny était venu à Genève 37, et qu'il y avait embrassé le calvinisme; qu'il enseignait aux pecoliers la grammaire, la géographie, etc., et aux étrangers la langue sise; qu'il s'avisa ensuite de faire imprimer de petits livres, tels que manachs, un jeu de cartes en blason, etc.; qu'enfin il fit imprimer sement à Genève son Australie. Ces renseignements méritaient toute ince. Comme il s'agit d'un ouvrage entièrement d'imagination, il n'est arprenant que l'auteur ait déguisé même le lieu d'impression, et qu'il s Vannes pour Genève. Cependant Bayle avait entendu dire aussi que age était d'un gentilhomme breton qui l'avait fait imprimer à Van-Leci paraît peu vraisemblable. Quoi qu'il en soit, un amateur de Pa-'abbé Raguenet) s'empara de la relation de G. de Foigny, y fit beaude changements et de suppressions, et la livra à l'imprimeur dans ce el état en 1692. (Voy. le nº 6722.). Cette édition a été copiée dans nivantes. Cousin, dans le « Journal des savants », présenta l'édition uris comme la première. Il ne connaissait pas celle de Genève.

s deux principaux personnages de cette fiction, Siden et Sevaries, les anagrammes de Denis Vairasse. Voyez le « Dictionnaire historide Pr. Marchand, t. I, p. 12.

rentures (les) de Jacques Sadeur, dans la découverte et le ge de la terre australe (supposées par Gabriel de Foigny, exelier). Paris, Barbin, 1692.— Paris, Cavelier, 1705, in-12.
[6722]

ssieurs bibliographes attribuent ce volume à l'abbé Raguenet, entre s Moréri et l'abbé Ladvocat, dans leurs dictionnaires. Cela me semble uer suffisamment que l'abbé Raguenet aura revu et corrigé l'ouvrage 1922, puisqu'il est constant : 1° qu'il y a eu une édition publiée antément à Genève en 1676, sous le nom de Vannes (voyez le numéro prént, Terre; 2° que Gabriel de Foigny est l'auteur de cette première édi-Article d'A.-A. Barbier.

ADILETUS (Claudus), pseudonyme [Joh.-Henr. ALSTEDIUS]. tadiorum cynosura tabulis comprehensa. Argentorati, 1664, in-4.
[6723]

. A. G. A. P. D. P., auteur déguisé [SERVIN, avocat-général Parlement de Paris], auteur d'un Journal du règne de ri III, ou plutôt extrait des Mémoires de Pierre de l'Étoile, rimé dans un « Recueil de diverses pièces servant à l'histoire Henri III ». Cologne, P. Marteau, 1662, in-12, et dans les

réimpressions de Cologne, 1662, 1 vol.; 1633, 2 vol. in-12; 1666, in-12; 1693 et 1699, 2 vol. in-12.

SAGE (UN), auteur déguisé [le chev. de LA MORLIÈRE].

Lettre d' — à un homme très respectable, et dont il a besoin.

Paris, 1754, in-8. [6724]

SAHID (David), pseudonyme [G. GAULMIN].

Livre des lumières, ou la Conduite des rois, composé par le sage Pilpay, Indien, traduit en françois par —. Paris, Piget, 1644. in-8.

Cette traduction a été reproduite, à quelques changements près, sons le titre suivant : Fables de Pilpay, etc. 1698, in-12. Voyez le Dictionnaire de Prosper Marchand, article Montlyard, t. II, p. 69.

SAINCTE-FOY (le sieur Timothée de), pseudonyme [le P. RE-GOURD, jésuite].

Désespoirs (les) de Chamier, ministre de Montauban, etc. Cahors, Jean Dalvy, 1618, in-8 de 468 pages, sans les préliminaires. [6726]

SAINJORE, pseudonyme [Richard SIMON].

Bibliothèque critique, ou Recueil de diverses pièces, dont le plupart ne sont pas imprimées, ou ne se trouvent que très difficilement, publiées par —, qui y a ajouté quelques notes. Bâle, Wackerman, 1709 et 1710, 4 vol. in-12.

Barat, élève de R. Simon, a publié une sulte à cet ouvrage, en 2 vel. in-12, sons le titre de Neuselle Bibliothèque choisie.

SAINT-ACRE. Voy. LE JOYEUX DE SAINT-ACRE.

SAINT-AGNAN (Eugène-Marc (ou Michel?), pseudonyms [M=\* Eugénie Ninoyet], auteur d'articles dans les journaux, vraisemblablement dans ceux fondés par cette dame.

SAINT-AGRAN (le sieur de), pseudonyme [Jacques de Chevanes, capucin].

Entretiens curieux d'Hermodore et du voyageur inconnu. Lyan. Pillehotte, 1634, in-4. [6728]

Baillet, dans sa « Liste des auteurs dégulsés », désigne notre auteur sous le nom de Saint-Agnon : c'est probablement une faute d'impression.

SAINT-ACUET (Maurice), auteur déguisé [Charles MAURICE (1)].

<sup>(1)</sup> Cet écrivain a pris en littérature le nom de sa mère, pour n'être pas confondu avec le rédacteur du Courrier des Spectocles, qui signe de ce nom, qui est un pseudonyme pour lui.

- 1. Poésies de —. Les Perceneiges. Paris, Aimé-André, 1835, in-8, 5 fr. [6729]
- II. Avec MM. Cognard frères : le Rapin. Scènes d'atelier, mêlèes de couplets. Représentées sur le théâtre du Palais-Royal, le 26 septembre 1836. Paris, Barba, 1836, in-8, 2 fr. [6730]
- III. Saint-Jean le matelot. Paris, Ambr. Dupont, 1838, 2 vol. in-8, 15 fr. [6731]
- IV. Avec M. T. Sauvage: Un Vaudevilliste, comédie en un acte, en prose. Représentée sur le théâtre de la Renaissance, le 6 juillet 1839. Paris, Marchant, 1839, in-8, 80 c. [6732]
- V. Avec M. Théod. Barrière: les trois Femmes, comédie en un acte. (Théâtre royal de l'Odéon, second Théâtre-Français, le 13 avril 1844). Paris, Beck; Tresse, 1844, in-8, 50 c. [6733]

SAINT-ALBIN (A. R. C. de), nom abréviatif [Alexandre-Charles ROUSSELIN, depuis CORBEAU DE SAINT-ALBIN].

- I. France (la) délivrée, ou la Lyonnaise, chant national, avec accompagnement de piano ou de harpe, dédié aux armées et aux gardes nationales; paroles de A. R. C. de S'-A., musique de J<sup>k</sup>. Chavo. Paris, Le Duc, édit. de musique, 1815, in-fol., grav. [6734]
- II. Charles Martel, ou la Parisienne, chant national, musique de Méhnl. Paris, Janet et Cotelle, 1815, in-fol. grav. [6735]
  Cos deux pièces furent chantées à une fête que donna Carnot, ministre
- Cos deux pièces furent chantées à une fête que donna Carnot, ministre pendant les Cent-Jours.
- III. A MM. les président et membres de la chambre des Notaires de Paris. Paris, de l'impr. de Selligue, 1831, in-8 de 24 pages.
  [6736]

Écrit signé: A. R. C. de Saint-Albin.

- IV. A MM. le premier président, le président et MM. les conseillers composant la première chambre de la Cour royale. Paris, de l'impr. de M<sup>m</sup> Delacombe, 1836, in-8 de 20 pages. [6737] Contre Mallet.
- V. Note additionnelle extraite de l'Histoire parlementaire de la Révolution française. (Réclamation de MM. de Saint-Albin). Paris, de l'impr. d'Éverat, 1837, in-8 de 8 pages. [6738]

Note imposée à MM. les auteurs de « l'Histoire parlementaire » et qui l'a été plus tard à l'imprimeur de la « France littéraire », ainsi que nous le disons plus bas.

Cette Note contient une lettre de M. Hortensius de Saint-Albin, et une autre de M. A. R. C. (initiales qui veulent dire soit Alexandre Rousselin

Corbeau, ou A.R. comte de Saint-Albin); elles font partie de la Note additionelle mise à la tête du tome XXXV de • l'Histoire parlementaire de la Révolution française •.

VI. Note sur une diffamation nouvelle. Paris, de l'impr. de Tastu, 1827, in 4 de 2 pages. [6738°]

A l'occasion de l'écrit intitulé : Mémoire du sieur Marc-Antoine-Nicolas, comte Delamotte Valois (sic), contre : 1º le sieur Charles Codant, ancien capitaine dans un bataillon dit de la Montagne, faisant partie de l'armée révolutionnaire, en résidence à Troyes, en l'an II, maintenant propriétaire, demourant à Paris; Fleury, ancien capitaine ou lieutenant-adjudantmajor dans le même bataillon, maintenant travesti sous le nom de Spiare naci, propriétaire éligible, maire de la commune d'Andressy, près Poissy, demeurant à Paris; condamnés l'un et l'autre, pour vol et par un jugement du 19 fructidor an III, à six ans de fers, à l'exposition et à 30,000 fr. de dommages et intérêts, exécutés en effigie sur la place publique à Troyes, puis amuistiés, en vertu de la loi du 4 brumaire an IV, par jugement de 11 fructidor an XI; et aussi contre. 5º Alexandre-Charles Rousselin, ancien commissaire du gouvernement révolutionnaire à Troyes, en l'an deux, ascien rédacteur de la feuille du Salut public, travesti aujourd'hui sous le nom de comte de Saint-Albin, actionnaire, propriétaire et rédacteur de journal le constitutionnel, demeurant à Paris, complice des précédents. Paris, de l'impr. de Moreau, 1821, in-4 de 24 pages.

L'auteur de ce pamphiet est le forçat si connu sous le nom de Lamotte-Collier, condamné aux galères perpétuelles par arrêt du parlement da 4 juillet 1786. Eût-il eu cent fois raison contre M. de Saint-Albin, il n'était point assez honorable pour qu'on le crût, et ses adversaires étainst trop puissants pour ne pas l'écraser. Son écrit fut poursuivi et suppriné, en 1825, et pourtant aucun des trois ouvrages que nous possédons sur les livres condamnés depuis 1816, ne cite le Mémoire de Lamotte-Valois.

Fen Corheau de Saint-Albin a laissé un curieux cabinet et une belle bibliothèque. Le cabinet était surtout remarquable par une collection de portraits, à l'huile, de tous les membres du Salut public, parmi lesquels il avait compté, et par le crâne de l'héroïque Charlotte Corday qui lui était revenu comme à l'un des plus chauds partisans de Marat. Le Catalogue du livres et des manuscrits composant la bibliothèque de feu M. le comte de Saint-Albin, a été imprimé en 1850, et forme 304 pages. La vente a duré du 20 mai au 27 juin de la même année.

Feu Corbeau de Saint-Albin est auteur de plusieurs ouvrages et opucules, mais ils ont été imprimés sous le nom de Rousselin, porté per lei jusqu'au moment où une adoption légale (le 25 décembre 1812) a permis à l'ancien terroriste de le changer. Pour l'indication de ses autres ouvrages nous ne pouvons pas, comme nous le faisons habituellement, renvoyer à notre « France littéraire », car l'article Rousselin a été cartonné. Sous prétexte que nous nous étions servi du Mémoire de Lamotte-Valois (cité

sous le n° v1), peu flatteur pour Rousselin, que nous avait communiqué M. Beuchot, bibliothécaire de la Chambre des députés, lequel Mémoire M. de Saint-Albin avait eu le crédit de faire poursuivre et condamner comme dissanatoire, ce que nous ignorions, auteur et éditeur nous dames céder à l'exigence. Mais le véritable motif était que l'article en question rappelait quelques opnscules d'un républicanisme trop foncé, et on profita de l'occasion pour en faire disparaltre cette mention. Dans la nouvelle position sociale, de riche propriétaire, que s'était faite M. Rousselin, il devait nier son passé, et chercher, à en détruire les traces. Aussi rachetait-il au poids de l'or ses écrits accusateurs. Et voilà venir un bibliographe qui, quoique sans passion aucune, met autant de soins a les rappeler que l'auteur en met à les faire oublier. Cela n'était pas possible. Le crédit et un terrible nom sont deux choses précieuses dans certaines circonstances : l'article Rousselin fut donc cartonné. Les précautions furent bien prises pour que dorénavant un seul exemplaire ne sortit plus de chez MM. F. Didot sans le malencontreux article cartonné. Le restant de l'édition de notre « France littéraire », fut transporté, en hallots de piles, à l'hôtel de M. de Saint-Albin, et là on lacéra notre article pour remplacer le blâme par une apologie de la conduite de Rousselin, qui nous avait été imposée. Nous avons donc été obligé de donner une fois. sciemment, un croc en jambe à la vérité! Mais notre conscience nous reproche depuis longtemps cet acte de faiblesse, aussi puisque l'occasion s'est présentée de nouveau de nous occuper de l'ancien commissaire national civil du Salut public, allons-nous faire un carton au carton.

Si l'on se sût borné à exiger de nous la suppression du passage du Mémoire de Lamotte-Valois que nous avions donné, nous n'eussions pas eu à revenir sur cette lacération de notre livre, mais on a profité de cette occasion pour saire disparaître la mention de trois opuscules de l'époque de la Terreur, dont le rappel était désagréable, et par ce sait, on nous a posé en hibliographe ignorant; de plus, quelques mots d'une de nos phrases, dans ce carton, ont été changés de manière à faire de nous un pamphlétaire. Nous avions dit : « Nous, homme des derniers jours de 1797, « nous avons pu ne rien savoir de la vie publique de M. de Saint-Aloin « dans ces temps orageux, et surtout ne connaître une circonstance isolée « de ce grand drame de notre Révolution que par la tradition écrite, « wale ou errenée ». Dans l'intérêt de sa désense, mais contrairement à la vérité, seu Corheau de Saint-Albin a substitué à ces derniers mots de notre phrase : « tradition formulée par des ennemis », malgré notre protestation écrite sur le bon à tirer du carton en question.

Nons n'emprunterons rien aujourd'hui au pamphlet de Lamotte-Valois, qui fut le prétexte de la lacération de notre livre, car nous avons peu à nous occuper de la vie privée de feu Rousselin, notre livre n'est point une biographie, mais seulement de sa vie publique et littéraire; nous suivrons les propres écrits de cet homme politique et l'impitoyable « Moniteur ». Malgré tous les soins qu'on a apportés depuis la Restauration pour détruire toute cette littérature révolutionnaire de l'écrivain qui fait l'objet de cette

Note, nous avons été assez heureux de découvrir trois écrits qui asse avaient échappé lors de nos précédentes investigations. Deschiens possedait dans sa riche et curieuse bibliothèque historique de la révolution de France depuis 1787, un carton tout entier des élucubrations patriotiques de Rousselin.

## CARTON D'UN CARTON.

ROUSSELIN (Omer-Charles-Alexandre, et d'après l'acte de l'état civil, seulement Alexandre-Charles), l'un des héros de la Terreur sous le nom de Rousselin, connu plus tard sous celui de Corbeau de Saint-Albin, né le 12 mars 1772, à Paris, de F. Rousselin, teinturier-dégraisseur, mort à l'Hôtel-Dieu. • Fort « jeune, il adopta avec chaleur les principes de la Révolutius; « Danton et Camille Desmoulins furent les relations de son pre-« mier âge. Avant vingt-un ans il fut, en l'an 11, envoyé par le « comité de salut public de la Convention nationale avec des poqa voirs illimités, comme commissaire civil national (1) », d'abord à Provins (Seine-et-Marne), mission dont aucun biographe n'a parlé, et qui est pourtant constatée par un compte-rendu de cette mission faite à la séance de la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité, séante aux Jacobins de Paris, du 20 du 1et mois de l'an 11 (11 octobre 1793), présidée par Dubarran, dans laquelle séance en citoven lut une lettre de Dubouchet, représentant du peuple, où il accusait Rousselin et son collègue d'être venus à Provins avec use pompe asiatique, d'y avoir vécu comme des Sardanapales, de s'être fait donner une garde d'honneur, et Rousselin particulièrement d'avoir amené une fille avec lui pour ses menus plaisirs (2). Ross-

<sup>(1)</sup> C. de Saint-Albin, carton du tome VIII de la . France littéraire ..

<sup>(2)</sup> Voici ce que donne le « Moniteur » sur la mission de Rousselin à Previns :

Rousselin. « J'arrive de Provins ; j'assure pour l'avoir vu hier encore de mrs yeux, que les greniers de cette ville, longtemps vides par la maiveillance, sont aujourd'hui remplis et eu état de fournir à l'approvisionnement de Paris.

La municipalité, le district de cette ville, étaient horriblement compasse; je me proposai avec mon collègue de les destituer. Ma première démarche fut de voir tous les sans-culottes, de présenter à Dubouchet, représentant du peuple, mes pouvoirs à cet égard. Celui-ci parut, en les voyant, se sentir diminur, amoindrir; il s'effraya de ce que la hiérarchie civié était si peu observée, et qu'on donnât à de simples commissaires civils le droit de destituer des musicipalités.

<sup>«</sup> Nous le tourmentâmes pour l'engager à destituer ces deux autorités, ce

selin fut envoyé dans la même année et avec les mêmes pouvoirs, à Troyes (Aube). « Les circonstances difficiles où se trouvait la France « ne permettaient peut-être pas d'apporter dans ces sortes de mis- « sions le calme qu'eussent réclamé les temps ordinaires; peut-être « cette fièvre d'exaltation chez un homme d'une extrême jeunesse « fit éprouver quelque appréhension à la ville de Troyes, alors le « foyer d'un grand nombre de partisans de l'ancien régime; mais, « hâtons nous de le dire à la louange de M. de Saint-Albin, il gou- « verna le département de l'Aube plutôt par l'appareil et la terreur « de l'action que l'action elle-même, et sans qu'une seule goutte de « sang ait été répandue ». C'est ce que nous dit M. de Saint-Albin

n'est qu'ile qu'il se détermina ensin contre la municipalité, mais le district reste toujours, maigré toutes nos instances ».

Rousselin fait l'énumération des soins qu'il a cru devoir prendre pour enlever les armoiries, saisir l'argenterie marquée aux armes des ci-devant seigneurs. A tous les signes de féodalité les emblèmes de la République ont été substitués, et i'on voit flotter de toutes parts le drapeau tricolore.

Il rappelle ensuite les abus d'autorité dont ces hommes se sont rendus coupables, tels que d'avoir fait mettre au carcan pendant vingt-quatre heures en hiver un maiheureux qui avait tué une perdrix. « Je demande, ajoute-t-li, que la loi du tailon soit exercée contre eux, et que tous les ci-devant, qui se sont rendus coupables soient punis de la même peine.

« Un trait dont je me rappelle peindra Dubouchet; un homme était en prison pour délit, on fit venir sa famille; un enfant plut à Dubouchet: « Voilà dit-il, un enfant dont la figure m'intéresse, qu'on rende la liberté au prisonnier ».

Un citoyen lit une lettre de Dubouchet qui récrimine les faits qu'on vient de lire; il accuse Rousselin et son collègue d'être venus à Provins avec une pompe asiatique, d'y avoir vécu comme des Sardanapales, de s'être fait donner une garde d'honneur, etc., et Rousselin particulièrement d'avoir amené une faile avec lui pour ses menus plaisirs.

Rousselin réfute ces inculpations. On réclame l'ordre du jour. Il est adopté.

Moniteur, n° XXIV, le 24 du 1° mois de l'an 11 de la République (mardi, 15 octobre 1793).

Dans une autre séance de la Société des Jacobins, du 21 brumaire an 11 (11 novembre 1793), on reçut une députation de la Société de Provins, qui donne des éloges de la conduite de Rousselin dans ce département, et déclare qu'il y a anéanti le fanatisme, en y électrisant les cœurs républicains par le plus vif sentiment de la Corté (applaudissements réltérés).

Moniteur, nº 54, quartidi, 3º décade de brumaire an 11 (14 novembre 1793).

dans son auto-biographic (1). Malheureusement ( ) biographes moios intéressés à atténuer des faits accomplis, les ont racontés astrement. « A Troyes, Rousselin immola plus de deux cents citoyes sur les autels sanglants de la terreur, et s'appropria les déposites « de ses victimes (2) ». L'horreur que le nom de Rousselin inspire encore à Troyes chez les vieillards contemporains de la mission de proconsul et chez les descendants de ses victimes, prouverait que la vérité a été altérée par l'auto-biographe. Revenu à Paris, les clubs des Cordeliers et des Jacobins, surtout celui des Jacobins, furest le théâtre de ses exploits. C'est là qu'il dénonca tous les jours les conspirateurs, les royalistes, les modérés, les fédéralistes, enfin tous les ennemis du peuple (3). Le 15 avril 1793, à dix heures du matin. A. Rousselin, l'un des commissaires des 48 sections de Paris, se présenta à la Convention nationale, et fit, au nom des sections, la lecture d'une pétition demandant la mise en accusation de Brissot, Guadet, Vergniaud, etc. (4). Le 1" juin suivant, une députation de 27 sections sut admise à la Convention, et A. Rousselin, orateur de la députation, prononca un discours contre la commission des douze (5). Le 25 mai 17%. Alex. Rousselin fut expulsé de la Société des Jacobins, à cause de faits graves pour lesquels il avait été dénoncé, faits qui le firent traduire le 17 juillet 1794 devant le tribunal criminel révolutionnaire, mais il sut acquitté. En 1795, il sonda et rédigea une senille révolutionnaire intitulée le Salut public. Rousselin, sut depuis,

<sup>(1)</sup> Carton du tome VIII de la « France littéraire ».

<sup>(2)</sup> Dictionnaire des Jacobins vivants, dans lequel on verra les hauts faits de ces messieurs. Dé lié aux frères et amis, par Quelqu'un, citoyen français [L. Callingu, de Metz]. Hambourg (Paris), 1799, in-12 de vij et 192 pag., avec une gravure sor bois représentant une tête de mort sur deux os en sautoir, et portant l'inscription : egalité, fraternité.

Un exemplaire de ce Dic-lonnaire, que nous avons tenu entre les mains, et qui avait appartenu à Lachevardière, membre du département de la Seine, après le 10 août, portait, de la main de son propriétaire, la note marginale suivante à l'article de Rousselin : « Écrivain boursouffié. Je n'al jamais été persoadé de sa sincérité dans ses opinions politiques ».

<sup>(3)</sup> Dict. des Jacobius vivants.

<sup>(4)</sup> Moniteur du 18 avril 1793, ou l'on trouve la puntion tout entière, rempissant une colonne et demie.

<sup>(5&#</sup>x27; Moniteur dudit jour

et successivement, secrétaire-cénéral de departement de la Newe. en 1796, pais réquisitionnaire à l'armée. « Le 30 prairiel en 11 (18 juin 1796). Bernadatte le choisit nour son secrétaire-général. e et Rousselin compara le ministère de la guerre de tous les mema bres de la farêt de Boady. Le Directoire s'étant aperçu que la · bonhouse de Bernadacte avait changé ses bureaux en consiste · révolutionnaires, renvous ce dernier aux armées; alors Nousse-• lin, craignant d'être chasse par le nouveau ministre, donna sa · démission sous prétexte que, d'après le renvoi de son protecteur, · la contre-révolution était faite (1) . En 1804, Rousselin Int nommé consul de France à Damiette, charge qu'il n'alla point remplir; Rousselin derint l'un des agents de Fouché, mais exerçant ses fonctions jusque dans les palais impériaux, il déplut à Napoléon qui l'exila. Pendant les Cent-Jours, deux chansons de Rousselia, « la Lyonnaise » et « la Parisienne », le firent rentrer en grace près du gouvernement impérial, et il sut nommé secrétaire de Carnot, alors ministre de l'intérieur. Après la seconde Restauration, Rousselin, devenu Corbeau de Saint-Albin, par suite d'un acte d'adoption, en date du 23 décembre 1812, rentra dans la vio privée, mais sut l'un des fondateurs et l'un des propriétaires du · Constitutionnel ». Il est mort paisiblement à l'aris, en son hôtel, sis Vieille-Rue-du-Temple, le 15 juin 1847.

1. Discours prononcé à la Société des Amis de l'Égalité et de la Liberté, séante aux Jacobins de Paris, à l'occasion de l'assassinat de Marat. (Paris, juillet 1793), in-8 de 8 pages.

Imprimé peu de jours après la mort de Marat.

La mort de Marat fut la suite d'une héroïque détermination de la part de Charlotte Corday; mais Rousselin veut voir que le bran de l'exaltée a été conduit par les Girondins. Il faut promptement venger Marat aur les Girondins détenus. Le peuple français est généreux, il aurait tôt oublié et pardonné à ses ennemis le crime horrible qui a mis la France en deuil. Hâtons-nous donc de juger les députés détenus si nous ne voulons pas que plus tard la vengeance nous échappe.

II. Discours prononcé à la Société des Amis de l'Égalité et de la Liberté, séante aux ci-devant Jacobins, sur la dernière conspiration. Séance extraordinaire du 27 ventôse an II (16 mars 1794). Imprimé par ordre de la Société. (1794), broch. in-8.

Rousselin a la parole sur la dernière conspiration. Il est extrêmement

<sup>(1)</sup> Dict. des Jacobius vivants.

applaudi, et l'impression de son discours est arrêtée, ainsi que la distribution aux membres et aux citoyens des tribunes. Nous le ferons connaître.

Robespierre. Puisque ce discours est destiné à l'impression, je demante qu'on en retranche deux idées qui me paraissent fausses et dangereurs. La première : « Que deux individus furent chassés de la Société pour avoir « demandé le jugement des 62 députés détenus ». Ce n'est pas la le vrai motif de l'exclusion des deux individus. La seconde : « Que les conjurés « avaient calculé qu'en faisant exclure de la Convention, ou massacrant « une partie de ses membres, il ne se trouverait plus assez de sup» pléants pour en compléter le nombre ». Ce calcul est faux et frivole, et les conjurés, qu'au reste je connais pour de grands scélérats, combinaient plus profondément leurs moyens. Je demande en conséquence que l'auteur, aux intentions duquel je me plais à rendre justice, en reconnaissant que son discours est rempli de vérités, fasse disparaître ces deux allegations — Adopté.

Moniteur, no 181, primidi (14) germinal an 11 (24 mars 1794)

III. Discours d'Alexandre Rousselin, prononcé à la Société des Amis de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dise Club des Cordeliers, séance du 4 germinal an II (24 mars 1794). In-8.

Brochet lit la liste des anciens Cordeliers. Ils sont au nombre de quarante-quatre. Quatre seulement sont fondateurs du Club. La Société arrête que la commission d'épuration sera de sept membres.

Rousselin : Citoyens, le piège le plus adroitement scélérat qui ait été tendu à la crédulité des patriotes par les conspirateurs dont la République vient d'être délivrée tout-à-l'heure, a été de faire supposer à des hommes simples qu'il pouvait y avoir de la différence entre un Cordellet et un Jacobin; de cette erreur sortait un germe de division funeste, mis propice à leur complot sinistre. C'est donc au moment où nous alless laver la souillure qui existe dans cette enceinte, que vous devez vous attacher à réfuter cette opinion criminelle, et prouver par votre conduite qu'un Cordelier est vraiment le frère d'un Jacobin; qu'il doit trouver 🚥 honneur, comme il ne peut trouver sa force que dans cette union indisesluble : car, rappelez-vous-le avec sincérité, quand les Cordeliers farestils forts pour la chose publique? Ce n'est que quand, unis de principes. de sentiments et d'action avec les Jacobins, ils ont marché du même front contre la tyrannie. Sans doute le premier mode de question, naturel, à faire aux membres de cette Société, est celui qui est usité aux Jacobins, mais il est une autre question impérieuse et necessaire pour la régéneration que vous voulez atteindre : c'est celle de savoir positivement si l'individu qui se présentera a participé aux intrigues vincendistes, rencimistes et momorotistes, tramces contre la représention nationale, contre la sureté du peuple français, et dont la justice et l'intégrité du Tribunal revolutionnaire viennent de délivrer la République.

Cette proposition est applandie, et après quelques débats elle est adopter. Rousselin demande ensurte que, pour mettre sous les yeux des Jacobias l'envie pure et sincère d'une régénération complète, pour laquelle on doit désirer toutes les lumières possibles, on invite la Société des Jacobins à adjoindre quatre de ses membres à la commission épuratoire des Cordetiers, qui serait, par ce moyen, éclairée d'autant plus de renseignements qui sont si nécessaires.

Cette opinion est combattue d'après différents motifs; — elle n'a pas de suite. Montteur, n° 189, nouidi (9) germinal an II (29 mars 1794).

IV. Motion d'Alexandre Rousselin, faite aux ci-devant Jacobins, le 6 prairial an II (25 mai 1794) de rendre des honneurs civiques an citoyen Geffrov, dans la fête qui sera célébrée le 20 prairial.

Il fait part que Rousselin devait présenter une autre motion très insidieuse, mais qu'il l'a retranchée parce qu'il a vu qu'elle était blâmée par quelques patriotes; elle consistait à demander qu'on allat rendre grâce à l'Étre-Suprême, dans le temple de la Raison, pour avoir conservé les jours des représentants. Il fait voir que cette mesure est très dangereuse, parce qu'elle ramène aux anciennes cérémonies religieuses.

Couthon annonce à la Société que Rousselin a été dénoncé au Comité de sûreté générale, pour avoir dépensé dans une mission qu'il surprit au Comité de salut public (1) une somme de 80 à 100,000 livres, pour avoir colporté les écrits de Parré, l'ami de Dantou, et pour d'autres faits.

Après quelques débats, Rousselin est exclus de la Société et traduit au Comité de sureté générale.

Moniteur, nº 250, décadi (10) prairial an II (29 mai 1794).

V. Discours d'Alexandre Rousselin, prononcé le jour de l'inauguration des bustes de Marat et Lepelletier, martyrs de la liberté, faite par la section de l'Unité, décadi brumaire, l'au 110 de la République française, une, indivisible; et imprimé par ordre de la section. Avec cette épigraphe:

> Que la fortune quitte le riche et qu'elle aille rejoindre la chaumière, Ut redeat misereis habeat fortuna superbis. Epigraphe du journal de Marat.

Sans lieu, ni nom d'impr. et sans date (Paris), in-8 de 14 pages.

<sup>(1)</sup> Était-ce celle de Provins ou celle de Troyes, dont nous allous parler.

VI. Salut (le) public, ou la Vérité dite à la Convention; par un homme libre. (Paris), an III (1795), in-8.

Journal révolutionnaire rédigé dans l'esprit de l'affreuse commission éest îl portait ce nom.

Rousselin signa quelques jours sprès le 12 prairial (31 mai), l'article suivant : « On dit que Robespierre et Danton se sont réconciliés ; ce traité de paix ne doit pas étonner les sans-culottes : ces deux tribuns du peuple et tous les braves républicains se réuniront toujours lorsqu'il s'agira du BOIRE LE BANG des aristocrates ». (1)

Ce journal est si rare qu'il ne se trouvait même pas dans la curieus collection de Deschiens.

VII. Rapport de la mission d'Alexandre Rousselin, commissaire civil national du Comité de Salut public, à Troyes, département de l'Aube. (Du 25 brumaire). Troyes, an III (1795), in-8.

Par ce Rapport, Rousselin a cherché à détruire le mauvais effet produkt par les plaintes et dénonciations qui furent adressées de Troyes contre a mission, tant à la Société des Jacobins qu'à la Convention nationale. Le « Moniteur » nous a conservé trois de ces doléances que nous alloas reproduire ici, et l'on verra que la tâche de l'ancien commissaire était difficile.

A la séance du 26 prairial an II (14 juin 1794) de la Société des Jacebins, un citoyen deputé de Troyes fait lecture à la tribune d'une pétition dans laquelle il annonce que l'oppression contre les patriotes de cette commune est à l'ordre du jour; heaucoup d'individus que la Société a cru devoir rejeter de son sein, et soutenus par Rousselin, sont à la tête des oppresseurs. Leur faction existe depuis plus de six mois, et Danten, le perfide Danton, l'appuyait de tout son crédit liberticide.

Rousselin, dit-il, est le premier auteur de tous nos maux ; c'est un letrigant qui a rempli les administrations et les sociétés populaires de ses créatures ; c'est lui qui leur apprit à discréditer le gouvernement révolutionnaire et à le mépriser. Je déclare que c'est lui qui a dicté les mesures oppressives sous lesquelles gémissent les patrioles ; quarante citoyens, depuis six mois, ont été arrachés à leurs familles et plongés dans les fors, pour avoir eu le courage de le dénoncer lui et ses complices.

Le croirez-vous, citoyens, malgré le tableau révoltant que je viens de vous présenter des procédés criminels de Rousselin, cet homme vient d'obtenir un certificat de honne conduite de la société de Troyes? L'orateur termine ses observations par la demande de deux défenseurs officieux.

Sur la demande de Gouly, la Société nomme deux commissaires pour accompagner le pétitionnaire au Comité de Salut public.

Moniteur, nº 271, primidi messidor an II (19 juin 1794).

Dans une autre séance de la même Société, du 26 messidor an II (21 jud-

<sup>(1)</sup> Dictionnaire des Jacobins vivants, p. 136-38.

4), un autre citoyen se plaint de plusieurs oppressions exercées commune de Troyes; il déclare qu'il a été incarcéré, et que quaix patriotes gémissent dans les fers depuis plus de six mois. Il e des intrigants qui se trouvent dans cette commune, et les memane commission dite des vingt-quatre, formée par Rousselin, come du ci-devant conseil exécutif, laquelle commission, coalisée avec lin, a commis des actes vexatoires et oppressifs.

teur accuse les membres de ladite commission d'avoir demandé ion de Marat de la Société des Jacobins, et la marche des troupes mentales contre Paris...... il dit que Danton et Rousselin ont levé le révolutionnaire de 1,700,000 livres sur les citoyens de Troyes, a grevé plusieurs patriotes qui n'ont osé faire retentir leurs justes s, vu que Danton et Rousselin menaçaient du tribunal révolutionuiconque oserait s'opposer à la levée de ladite taxe. Il annouce de u'îl est sorti de la caisse du district une somme de 118,000 livres int de cette taxe, qui a tourné au profit de Rousselin et Gachet,

ss les denrées et comestibles étaient en réquisition pour alimenter de la commission des vingt-quatre. L'insouciance, l'impéritée et la lance de certains fonctionnaires publics, a exposé la commune à la ; il n'existe plus de commerce à Troyes; les marchands ne veulent pir de marchandises en magasin, depuis qu'on leur fait craindre er pour des accapareurs et d'être traités comme tels.

teur, après avoir cité un grand nombre de faits, termine par dedes commissaires pour l'accompagner au Comité de Saint public. on regarde le discours du préopinant comme un développement a du système des Hébert et des Danton; il déclare qu'il reconnaît ent aux faits que l'on vient de citer, les scélérats qui voulaient er le peuple par l'athéisme et la disette : il proteste que, d'après ervations du citoyen dénonciateur, il est disposé à le croire op-

'est-il besoin, ajoute Couthon, de nommer des commissaires? le de Salut public est ouvert à tous les bons citoyens; je demande is ces détails lui soient envoyés. Le résultat de tous les renseigne-lonnés, sera sans doute le renvoi de Rousselin et de ses complices unal révolutionnaire; et les patriotes, depuis longtemps opprimés, ront enfin justice. Les faits qui viennent de vous être dénoncés, vous engager à vous tenir en gardo contre ces hommes qui ont être les serviteurs du peuple, et qui, au fond, n'étaient que des ins et des fourbes ».

bon finit par inviter le préopinant à se rendre le lendemain, à une au Comité de Salut public.

Moniteur, n° 303, tridi (3) thermidor an II (21 juillet 1794).

Dusselin et quinze autres accusés dans la même affaire, sur les 5 de la commune de Troyes, comparurent le 19 juillet 1794 (1 thern II) devant le tribunal criminel révolutionnaire, accusés d'avoir

abusé de leurs pouvoirs pour vexer les citoyens, etc. Mais à cette é si l'on égorgeait les moutons, les loups ne se mangeaient point eux. A. Rousselin et ses co-accusés furent acquités et mis en liber Moniteur, n° 307, septidi (7) thermidor an II (25 juillet

L'article Rousselin de la « Biographie des hommes vivants » de M nous paraît d'un bout à l'autre un mensonge biographique, qui, q signé F., pourrait bien être une des notices écrites par M. C. de Albin, aussi bien que celle dont nous sommes le parrain. Dans la graphie des hommes vivants » on lit : « Rousselin mérita la haine · bespierre, qui ne pardonna pas à ce jeune bomme qui avait été at « l'une de ses victimes, de lui rester sidèle après sa mort. Le 23 mi « Rousselin fut arrêté sur la motion de Robespierre et de Couthon, « ayant voulu sauver un scélérat (c'est ainsi qu'alors ils qualifiaies ton, naguère leur ami). Jeté à la Conciergerie, Rousselin fut tra • tribunal révolutionnaire, le 2 thermidor an II • (1). M. de Sain nous a fait dire que . Rousselin fut traduit au tribunal révolutio · le 2 thermidor, comme ayant voulu sauver Danton, ou comme « de la faction Danton et Camille Desmoulins, dites orléaniste et « gents.» Les pièces que nous venons de donner démontrent la faux assertions de la . Biographie des hommes vivants ». Le 23 mai 1794 selin ne fut point arrêté; il fut ce jour-là seulement expulsé de la des Jacobins, par suite d'une dénonciation au Comité de sureté a · pour avoir dépensé, dans une mission qu'il surprit au Comité d « public, une somme de 80 à 100,000 livres, etc. » (Voyez la 1 n° 1v). S'il paret devant le tribunal criminel révolutionnaire le midor an II, ce ne fut point pour avoir cherché à sauver Danto bien, ainsi que les pièces ci-dessus l'établissent, à cause de son terr et de ses exactions à Troyes. Et voilà comme les Jacobins qui ont s à la Terreur ont écrit leurs propres Mémoires.

Les plaintes et dénonciations des habitants de Troyes contre le ; nement de Rousselin ne se bornèrent pas à celles lues à la Soci Jacobins, les 14 juin et 21 juillet 1794. Les membres composant la populaire de Troyes, envoyèrent à la Convention nationale, l'adres vante, datée du 12 pluviôse an III (31 janvier 1793), et qui fat lue

- « Citoyens représentants, l'orage qui a éclaté sur Carrier gree
- « la tête de ses imitateurs; ainsi le veut la justice nationale. P
- « accélérer les effets, nous vous envoyons copie d'un acte populé
- « tyran qui, sans porter le diadême, n'en vint pas moins appess
- « sceptre de fer sur nos concitoyens. Il s'agit d'un nommé Roussel
- vous a déjà été dénoncé par une section de notre commune. L'i
- joint, postérieur de trois jours à son arrivée à Troyes, donners un
- du succès de sa mission dévastatrice. Lisez, législateurs, et tram
- votre indignation à la France entière, car la publicité est la sauv
  du peuple ».

Salut et fraternité.

(Suivent les signat

<sup>(1)</sup> Biograph. des Hommes vivants, V. 253.

prie d'un ordre de Rousselin, commissaire civil national dans la commune de Troyes, du 28 brumaire, deuxième année républicaine (18 nov. 1793).

Le citoyen Sévestre, accusateur public, voudra bien, sur le champ, faire resser une guillotine sur la place ci-devant Saint-Pierre, dite de la Limité, et me dénoncer aussitôt, et à son tribunal criminel, provisoirement, le premier chef d'attroupements fanatiques, sous prétexte de subsismees et autres choses, pour être sur le champ jugé prévotalement, en remier et dernier ressort.

Signé, A. Rousselin, commissaire national civil.

Pour copie conforme, délivrée par moi, dit Sévestre, accusateur public rès le tribunal criminel du département de l'Aube, à l'agent national près : district de Troyes, ce 9 pluviôse l'an III de la République française, se et indivisible (28 janvier 1793).

La Convention nationale renvoie cette adresse et l'arrêté au Comité de àreté générale.

Moniteur, nº 138, octidi (18) pluviôse an III (6 février 1793).

C'est pour essayer de se justifier de toutes ces accusations que Roussen publia le Rapport de sa mission. Il existe un écrit en réponse à ce apport, qui a paru sous ce titre : Histoire du terrorisme exercé à Troyes et Alexandre Rousselin et son comité révolutionnaire, pendant la lyrannie e l'ancien Comité de salut public, suivie de la Réfutation du Rapport de 1 mission dudit Rousselin, avec des pièces justificatives. Troyes, Sainton, et III de la République, in-8 de 90 pag. Rousselin y est assimilé au propossul Carrier, le destructeur de Nantes. Page 40 de cet écrit on a reprosit l'ordre de Rousselin, du 28 brumaire an II (18 nov. 4793).

Cette Histoire du terrorisme exercé à Troyes a toujours fait le désespoir le C. de Saint-Albin. Voici comment il s'en explique dans son auto-biograhie (1).

« Il parut en l'an III (1793) un libelle, œuvre de fougueux contre-révontionnaires, où l'on prêtait à M. de Saint-Albin des rigueurs qui n'ont xisté que dans le cerveau des auteurs du pamphlet. « Ce libelle anonyme, t sans responsabilité d'auteur, n'était autre chose que l'œuvre de secionnaires effrénés voués à la réaction de l'an III, à la tête desquels se rouvait un bomme plus violent que tous, parce qu'il avait été, dans le ugement même qui acquitta M. Rousselin (de Saint-Albin) et ses dix-sept s-accusés, le 2 thermidor de l'an II, arrêté séance tenante et conduit à la ionciergerie, comme prévenu de fausses dépositions dans l'affaire. (Voir le sentieur, 7 thermidor an II.) Cette œuvre de vengeance ent encore pour coopérateur le nommé Lamotte, dit Collier, condamné aux galères perpémelles par arrêt du parlement du 14 juillet 1786. Ce personnage n'avaît sé arrêté par le Comité du salut public, en l'an II, que comme un scétrat de tous les temps et de tous les régimes. Le forçat non-libéré ne pardonna sas au fonctionnaire chargé de l'ordre du gouvernement d'avoir fait son levoir (ce fonctionnaire était M. Rousselin (de Saint-Albin) et c'est ainsi

<sup>(1)</sup> Carton du tome VIII de la « France littéraire ».

que Lamotte combina et rédigea, de concert avec les plus furieux réacteurs, le libelle où plus tard Nougaret, pour une de ses compilations, est allé chercher de prétendus faits ou actes, produits de l'imagination satanique du fabricateur éhonté de la trop célèbre affaire du collier ».

Malheureusement l'ordre de C. de Saint-Albin du 28 brumaire, les trais dénonciations successives faites contre le proconsul, la terreur que son aux inspirait encore à Troyes longtemps après les événements, laissent put de doute sur la véridicité de l'Histoire du terrorisme exercé à Troyes.

VIII. Vie de Lazare Hoche, général des armées de la République française, suivie de sa correspondance publique et privée avec le Gouvernement, les ministres, les généraux, etc., dans ses divers commandements des armées de la Moselle et du Rhin, des côtes de Cherbourg, de Brest, de l'Ouest et de l'Océan, d'Irlande et de Sambre et Meuse. Ire édit. Paris, Desenne, 1798. — IIe édit. Paris, Buisson, 1798, 2 vol. in-8, avec le portrait de Hoche et 3 pl., 10 fr., et sur papier vélin, 24 fr.— IIIe édit., augmentée de quelques Considérations nouvelles sur l'état actuel de l'Angleterre et sur le projet d'union; suivie d'une Notice sur le général Chéria, et du «Vieillard d'Ancenis», poëme de M.-J. Chénier sur la mort da général Hoche. Paris, Henry; Belin, etc., an VIII (1799), in-12, avec un portrait, une carte et 2 plans militaires, 3 fr.

IX. Notice historique sur Marbot, général divisionnaire, mort à Gênes, le 29 germinal an VIII. 1800, in-8.

X. Queue (la) de Robespierre, ou le Règne des basonnettes. (De l'impr. de Foirestier, à Saint-Germain-en-Laye). Paris, les march. de nouv., 1815, in-4 de 16 pages. Anonyme.

En prose, mais précédé de trois pièces de vers.

Peu de Saint-Albin disait à qui voulait l'entendre qu'il était l'auteur de la Queue de Robespierre, mais il se gardait bien de dire de laquelle. Or, il en existe une première qui est intitulée: la Queue de Robespierre, ou les Dangers de la liberté de la presse; par Felhémési (Méhée fils). Paris, 9 fructidor an II de la République française, une et indivisible (26 août 1794). Paris, de l'impr. de Rougyff (Guffroy), in-8 de 7 pages. Ce n'est point la l'opuscule de feu de Saint-Albin, mais bien celui d'un de ces hommes auxquels l'ancien commissaire national dans le département de l'Aube se faisait aucune merci. Son opuscule à lui, sous le même titre, ne date que de 1815, et c'est un pamphlet non contre les révolutionnaires, comme celui de Méhée, mais contre le pouvoir qui venait de tomber, que C. de Saint-Albin avait servi, et en faveur de celui détruit par les hommes de 1795, rétabli par l'Étranger, pouvoir nouveau que feu Rousselin tenait à caresser pour a'en faire bien venir, et il est parvenu.

(H. de). SAINT-ALB if [I]SCORBEAU DE SAINT-ALBIN], his du precede juge tribui la paté sous Louis-Philippe. Si d ils e ont ne possédant que des capacités o opposition, ont laissé des fils h Hor Corbe **38** : Saint-Albin est du nombre de lerniers: ne -il à aucun titre dans notre Galerie, si, à l'instigati de ις e, qui voulait qu'il se sit connaître, quand même, c il n'avait les fait deux publications dont la paternité lui a été con e.

- I. Malesherbes, poème.... [6739]
- II. La Fayette, ou le Voyageur aux États-Unis en 1824. Paris, de l'impr. de Tastu, 1829, in-8 de 16 pages. [6740]
- III. J. Sulkowski. Mémoires historiques, politiques et militaires sur les révolutions de Pologne, 1792, 1794; la campagne d'Italie, 1796, 1797; l'expédition du Tyrol et les campagnes d'Égypte, 1798, 1799. Paris, Alex. Mesnier, 1832, in 8, avec un portrait, 7 fr. 50 c. [6741]

On a dit, lors de la publication de ce volume, que ce n'était qu'un fragment des Mémoires laissés par Barras, que Saint-Albin le père, l'un des trois co-légataires, s'était chargé de publier. Aussi les deux autres intéressés s'empressèrent de réclamer contre cette publication faite à leur insu.

- IV. Logique judiciaire, ou Traité des arguments légaux. Paris, Decourchamps, 1832, in-18 de 144 pagrs, 2 fr. 50 c. Seconde édition. revue, etc., suivie de la Logique de la conscience. Paris, Joubert, 1841, in-18 de 342 pages, 3 fr. 50 c. [6742]
- La « Revue de Paris » (1832, t. XLV, p. 279), avait rendu compte de la première édition de cet ouvrage. M. Odilon Barret, de son côté, a rendu compte de la seconde dans le journal « le Siècle », n° du 15 avril 1841, dans les termes suivants:

Ce que nous avons le plus apprécié dans ce livre, c'est ce qui est en debors du sujet que son titre indique. La logique ne nous paraît pas pouvoir être réduite à l'état de science pas plus que la philosophie. Nous ne connaissons personne de moins véritablement logicien que les hommes qui affectent le plus de respect pour les formes et les conditions de la logique, de celle au moins qui est enseignée dans l'école; comme à nos yeux ce sont en général d'assez pauvres philosophes que ceux qui enseignent la philosophie. Si la logique est l'art de convaincre, il faut convenir qu'elle embrasse l'humanité entière et qu'il y a quelque puérilité à la renfermer dans quelques formes de raisonnements et d'argumentation. Si la logique n'est, au contraire, qu'une forme d'argumentation dont les conditions

sont d'avance réglées comme le sont celles de l'étiquette, cela ne vaut pas que des esprits sérieux et éclairés s'y appliquent.

Nous n'en dirons pas autant de tous les points de moralité, d'houneur, de courage civil qui sont traités dans cet ouvrage à l'occasion de la logique. Là, nous avons reconnu le cœur, le caractère de l'auteur, et les vérités morales qu'ils lui ont inspirées ont bien plus de prix à nos yens que toute l'érudition possible qu'il a répandue sur le syllogisme, le sephisme ou le paradoxe. Nous n'en concluons cependant pas que ce travail, d'ailleurs remarquable par son style autant que par la science qu'en y trouve, soit sans utilité pour ceux à qui il est particulièrement adresse et qui sont appelés à réfléchir sur les différents moyens babituellement employés pour déterminer les convictions humaines. Il leur fournira des enseignements utiles. Et après tout, peut-être n'estimons-nous pas auex ces règles de l'argumentation qui, comme celles de l'escrime, ne supplécat pas le courage, mais cependant lui donnent de nouvelles forces.

ODILON BARROT.

Malheureusement c'est encore, à ce qu'il paraît, un petit livre à contester à M. Hortensius de Saint-Albin, car nous trouvons dans le « Bulletin du Bibliophile Belge », t, ler, p. 154-56 et 240 (1845), les deux notes suivantes au sujet de cette publication :

1.

## La contrefaçon beige et le plagiat de Paris.

Nous trouvons dans un des derniers numéros de « la Belgique judiciaire », une particularité curieuse. Feu M. H. SPRUTT, ancien avocatgénéral à la Cour d'appel de Bruxeller, publia, en 1814, un potit traité. fort bien fait, et ayant pour titre : Introduction à la dialectique légale, en Exposition sommaire des principaux arguments admis en jurisprudence (Bruxelles, Rampelberg, in-12). Ce petit ouvrage n'existait pins dans le commerce, et il serait probablement tombé dans l'oubli qui dévore tant de bonnes choses, si un juge suppléant du departement de la Seine, qui est en même temps député de la gauche, M. Hortensius Corbean de Saint-Albin, l'un des plus violents interrupteurs de M. Guizot, n'avait trenté convenable, dit la . Belgique judiciatre », d'en donner, sous son nom, une seconde édition à Paris, en l'intitulant cette fois : Logique judiciaire, ou Traité des arquments. Ce nouvel ouvrage, qui a'est, assurait-on, que le livre de M. Spruyt, moins le titre et le nom de l'auteur, a même en les bonneurs de la réimpression en Belgique. En conscience, a-t-on bonne grâce, après des procédés si étranges (en supposant qu'ils soient preuvés). de se plaindre si amérement de la contrefaçon helge et des pirateries de nos imprimeurs?

Cette contrefaçon, que nous croyons du reste nuisible à notre littérature, et souvent même a nos mœurs, vient de trouver un aiversaira qui raisonne sans amertume et sans partialité! « La Resue des Deux-Mondes », du 1º janvier 1844, edition de Bruxelles, contient, p. 14 à 43, un excellent article de M. E. Robin : « De la contrefaçon belge. — Sa situation réelle. — La librairie française ».

En racontant l'anecdote où M. Hortensius Corbeau de Saint-Albin joue un role si ridicule, la justice nous fait un devoir d'ajouter que cet orateur parlementaire, édition altérée de l'Hortensius romain, a adressé au «Globede Paris, qui le traque avec animosité, une lettre assez entortillée, en date du 22 février, et dans laquelle il nie qu'il ait reproduit textuellement l'ouvrage de M. Spruyt. S'il est possible de voir clair à travers les phrasce embarrassées et les nuageux sophismes de M. Hortensius de Saint-Albin, il semble avouer qu'il a pris à M. Spruyt son plan, sa nomenclature, ses définitions, ses formules, mais les exemples, les développements sont de lui, Hortensius Corbeau de Saint-Albin; la deuxième édition, publiée en 1841, contient même des exemples nouveaux et une logique de la conscience, ce qui paraît être différent de la conscience de la logique.

N'ayant pas entre les mains l'écrit de M. Spruyt, nous ne sommes pas encore en mesure de prononcer entre M. Hortensius Corbeau de Saint-Albin et ses accusateurs. Le n° 23 de la « Belgique judiciaire » et celui du 28 février du « Journal de Bruxelles », n'ont pas levé nos doutes, malgré leur conclusion que voici : « Rarement les emprunts sont dissimulés, et l'on trouve presque toujours une parfaite ressemblance entre

- · les exemples et les réflexions des deux auteurs; leurs raisonnements
- sont développés d'une manière parallèle, et leurs ouvrages ne diffè-
- · rent qu'en un point, l'un renferme une science originale, l'autre une
- · science copiée ».

Les articles qui avaient paru dans « le Globe » avaient pour auteur M. Granier de Cassagnac, qui les réunit et les publia sous ce titre :

Emprunts faits pur M. Hortensius de Saint-Albin, auteur de la Logique judiciaire: 1º à la Dialectique légale de M. Spruyt, Bruxelles, Rampelberg, 1814; 2º à la Logique de Port-Royal, Paris, la veuve Savoye, 1775; 5º à la Logique de Dumarsais, Paris, Pougin, 1797. Paris, de l'impr. de Guyot, 1844, in-8 de 16 pages.

Les accusations des journaux, la mauvaise défense de M. de Saint-Albin, nous ont-elles donné la vérité tout entière? Voici maintenant un homme grave, un magistrat distingué, un savant de marque, un écrivain hors du commun, qui descend dans la lice. M. de Golbéry, procureur-genéral à Colmar et député, a adressé au « Globe » la lettre suivante, et semble trancher la question:

## Monsieur le Rédacteur.

- « Quoique étranger à la polémique des journaux, je crois pouvoir prendre la plume pour rendre à la vérité un témoignage impartial que la spécialité de mes études me donne peut-être le droit d'exprimer ».
- Des journaux belges ont réclamé pour M. Spruyt, le Traité de la Logique judiciaire de M. Hortensius de Saint-Albin, et vous avez reproduit d'après ces journaux, l'indication de quelques passages communs aux deux ouvrages. Sans vouloir autrement discuter votre opinion, je déclare que j'ai pris connaissance de la brochure de l'auteur belge; je l'ai conscieuse-

ment examinée; je l'ai confrontée chapitre par chapitre avec le livre de M. de Saint-Albin, et j'ai reconnu que s'il est arrivé à M. de Saint-Albin de transcrire des passages, des exemples et des lois, les emprunts ae se trouvent que dans la série des argumenís légaux qu'il était impossible de ne pas reproduire, ainsi qu'a pu le faire M. Spruyt lui-nuème, à l'égard des jurisconsultes, ses devanciers, et encore dois-je remarquer que dans tout le cours de la Logique judiciaire de M. de Saint-Albin, c'est-à-dire dans plus de 520 pages, il n'y a que 67 lignes éparses qui présente queique similitude avec la brochure de M. Spruyt. Quant aux développements, ils appartiennent exclusivement à M. de Saint-Albin.

L'introduction, la conclusion et tout le traité de la Logique de la conscience, sont également son œuvre. J'ajoute que l'idée d'une logique judiciaire et d'une logique de la conscience, est une idée nouvelle dans l'ordre philosophique. Je pense donc que le reproche articulé par les journaux belges tombe devant le résultat de cette comparaison, et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de contester à M. de Saint-Albin la propriété et l'originalité de son livre.

Agréez, etc.

UN MAGISTRAT.

D'après l'article qui suit on doit en conclure que M. de Golbéry s'était constitué le défenseur officieux d'un de ses collègues à la Chambre des députés, et un peu aussi dans la magistrature; mais qu'il n'a pas gagné sa cause.

11.

## Encore M. Hortensius de Saint-Albin.

Tandis que M. de Saint-Albin et ses adversaires s'apprêtent à porter leur débat devant les tribunaux, et que sa partie adverse députe à Bruxéles, pour chercher de nouvelles charges contre lui, un de nos jurisconsultes les plus estimables a fait la découverte suivante.

Il y a pius de trois siècles, Nicolas Everard, mort en 1533, président du grand conseil de Malines, et père de Jean Second (1) et de Nicolas Gradius, publia un traité intitulé: Topica juris sire loci argumenterum legale. La première édition est de Louvain, 1516, in-fol. Cet ouvrage fut réimprimé plusieurs fois in-8. Denis Godefroy et Wezenbeck, jurisconsultes du XVIr siècle, en donnèrent des éditions et y ajoutèrent des préfaces. Abraham Marconet en fit un abrégé in-12, en 1635, à Magdebourg.

L'auteur, dans un préambule de 24 pages, explique le but de son livre et la nature des arguments légaux. Ensuite, dans des chapitres séparés, il éclaireit par des définitions et des exemples les diverses espèces d'arguments: Ab ordine, — ab ordine rubricarum, — a definitione, — ab espmologia, — ab exceptione ad regulam, — a verisimili, — a simili, — a pari, etc. Tels sont quelques-uns des intitulés de ces chapitres, que l'es retrouve dans les traités de M. Spruyt et de M. Hortensius, et il n'en pou-

On a toujours of tique le veritable nom de Jean Second était Eveats, et non Everard.

vait guêre être autrement, à moins de refaire toute la topique dont Cicéron avait déjà fourni les éléments après Aristote, et depuis Cicéron, Boèce.

Toutefois, remarque la personne à qui on doit ces observations, ces deux ouvrages concordent parfaitement avec celul du président Everard, seu seulement par les titres, mais aussi par la matière et par la forme même. Toutes les lois romaines citées par MM. Spruyt et Hortensius, se rencontrent dans le livre de Nicolas Everard. Les exemples sont traduits littéralement. Mais M. Spruyt a dû dégager d'un volume rebutant par sa prolixité et par son érudition surannée, tout ce qui pouvait encore être utile à l'époque présente, tandis que M. Hortensius n'a eu que la peine de premener ses ciseaux dans les pages de M. Spruyt.

li est à croire que ledit Hortensius n'a point connu Everard, et qu'il ne l'a dérobé que de seconde main. Le savoir de cet illustre avocat ne va pas si loin. Quoi qu'il en soit, l'anecdote était curieuse à conserver.

Nous apprenons que, malgré les vives sollicitations d'un journaliste de Paris, la famille de M. Spruyt a nettement refusé de prendre fait et cause pour le défunt et son opuscule. Elle a fait preuve de sagesse et de bon goût.

SAINT-ALBIN (J.-S. C.) et Jacques Saint-Albin, pseudonymes [Jacques-Auguste-Simon Collin, de Plancy].

- I. Contes (les) noirs, ou les Frayeurs populaires; nouvelles, contes, aventures merveilleuses, bizarres et singulières, anecdotes inédites, etc., sur les apparitions, les diables, les spectres, les revenants, les fantômes, les brigands. Paris, Mongie l'ainé, 1818, 2 vol. in-12, 5 fr. [6743]
- II. Voyage de Paul Béranger dans Paris après quarante-cinq ans d'absence, contenant la relation historique de ses courses dans tous les quartiers de cette grande ville; ses observations sur les divers changements qui ont eu lieu pendant son absence, et sur les ravages qui ont été exercés à la fin du XVIII° siècle dans les églises, les monuments publics, jardins, places, quais, boulevarts, ponts et barrières de Paris. Paris, Lerouge, et Dalibon, 1818, 2 vol. in-12, 5 fr.
- III. Trois (les) animaux philosophes, ou les Voyages de l'ours de Saint-Corbinian; suivis des Aventures du chat de Gabrielle et de l'Histoire philosophique du Pou voyageur; précédés d'une Apologie des animaux; ouvrage assuré contre la griffe des épiciers, translaté des manuscrits originaux, par le R. P. Jean-Gilles-Loup-Boniface Croquelardon (composé en français par Collin, de Plancy) et publiée par —, auteur des « Contes noirs », des « Voyages de

Paul Béranger dans Paris, etc. Paris, Mongie ainé, 1818, in-12 avec une gravure, 3 fr. 75 c. [6745]

Reproduit en 1825, sous ce titre : Voyages de l'ours de Saint-Corbinien; Aventures du chat de Gabrielle; Elistoire philosophique du pou voyagem, ou Journal de la vie des trois animaux philosophes, avec une Apologie, des notices et des remarques. Seconde édition.

- IV. Droit (le) du seigneur, ou la Fondation de Nice, dans le haut Montferrat, aventure du treizième siècle, traduit librement du Fodero » de Jules Colomb, avec l'Histoire de MSF le Béjaune, et un grand nombre d'anecdotes sur le droit de cuissage et sur les variétés de ce privilège. Paris, Théoph. Grandin; Ponthieu, 1820, in-12, 2 fr. [6746]
- V. Voyage au centre de la terre, ou Aventures diverses de Chirency et de ses compagnons dans le Spitzberg, au pôle nord, et dans des pays inconnus; traduit de l'anglais de sir Hormidas-Peath. Paris, Caillot père et fils, 1821, 3 vol. in-12, 7 fr. 50 c. [6747]
- VI. Guide (le) des voyageurs et des curieux dans Paris, ou Voyage anecdotique et pittoresque dans la capitale, offrant le tableau de tout ce qu'on doit remarquer dans Paris d'aujourd'hui comparé à Paris d'autrefois, avec une petite Histoire de Paris et une table alphabétique des matières, dix-neuf gravures et un plan colorié. Paris, Rapilly; Painparé, etc., 1822, in-18.
- VII. Voyage au centre de la terre, ou Aventures de quelques naufragés dans des pays inconnus; traduit de l'anglais; avec six gravures. Paris, Collin de Piancy; Rapilly, 1823, 3 vol. in-12, 7 fc. 50 c. [6749]

C'est vraisemblablement une reproduction du nº V.

VIII. Dictionnaire anecdotique, philosophique et critique. Paris, Théoph. Grandin, 1823, 2 vol. in-12, 5 fr. [6750]

C'est la reproduction, au moyen de nouveaux titres, de l'ouvrage qui avait été imprimé en 1820, sous l'intitulé: Dictionnaire de la Pelie et de la Baison, etc., par J. A. S. C. de P. Paris, Théop. Grandin.

- IX. Bibliothèque facétieuse, ou Choix de facéties, farces et joyensetés. Paris, Ducasse et comp., 1832, in-32, 3 fr. [6751]
- X. Mulier Bonus. Alphabet de la malice des femmes, répertoire alphabétique d'anecdotes, de traits et de témoignages sur les ruses, finesses, caprices, fantaisies, stratagêmes, malices, imperfections et

faiblesses de la plus belle moitié du geure humain. In-16, 1 fr. 25 c. [6752]

SAINT-ALBIN (Alexandre de), pseudonyme [Émile POUYET].

I. Courage (le) et la Force, drame (en prose). Paris, Paul Mascagna, 1839, in-12. [6753]

Non représenté.

- II. Enseignement universel. Discours de Mirabeau sur cette question: La Nation doit-elle déléguer au roi l'exercice du droit de paix et de guerre? précédé d'une introduction par —. Paris, Mansut, 1841, in-8 de 36 pages, 1 fr. 25 c. [6754]
- III. Enseignement mutuel. Discours d'ouverture des conférences publiqués et gratuites sur l'art oratoire, prononcé le 10 janvier 1841. Paris, Mansut fils, 1841. Deuxième édition. Paris, le même, 1841, in-8 de 28 pages. [6755]
- M. Edmond Texier, dans son « Histoire des Journaux » (1851, in-18, p. 170), parle d'un M. Alexandre de Saint-Albin, né à Sezanne (Marne), en 1818, qui a débuté dans le journalisme en 1848. Nous avons tout lieu de croire que ce journaliste et M. Emile Pouyet ne font qu'un.

SAINT-ALBIN (Mm.), pseudonyme.

Secrétaire des Amants, contenant les principes du style épistolaire, etc. Paris, Renault, 1849, in-18 de 108 pages. [6756]

SAINT-ALLAIS (de), nom d'emprunt [Nicolas VITON], généaloginte. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-Allais.

SAINT-ALME, auteur déguisé [Auguste Le Poitevin de Saint-Alme].

- I. Avec M. Étienne Arago: Un jour d'embarras, comédie en un acte, mêlée de couplets, représentée le 8 mars 1824 sur le théâtre de l'Ambigu-Comique. Paris, Carpentier-Méricourt, 1824, in-8, 30 c. Sec. édition. Paris, le même; Barba, 1824, in-8, 30 c. [6757]
- II. Avec le même: Stanislas, ou la Suite de « Michel et Christine », com.-vaud. en un acte. Paris, Bezon, 1823, 1824, in-8, 1 fr.
  [6758]
- III. Avec M. Henry [H. Vilmot] (et MM. Mourier et Fr. Dupetit-Méré): le Chemin Creux, mélodrame en trois actes à grand

spectacle. Représenté sur le théâtre de la Gaité, le 22 novembre 1825. Paris, Barba, 1825, in-8. [6759]

SAINT-ALPHONSE, aut. deg. [L'Homme Saint-Alphonse].

Bnfant (l') de la Révolution, ou Quelques scènes d'un grand drame. Paris, Cogez, 1818, 4 vol. in-12, 10 fr. [6760]

L'auteur a publié quelques autres romans sous son véritable nom.

SAINT AMAND, acteur, auteur et régisseur de théâtre, d'abord du théâtre Lazzari, ensuite des Jeunes-Artistes, pseudonyme [J.-M. GASSIER], sous-préfet après la Restauration. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Gassier.

SAINT-AMAND (J.-B. M. de), pseudonyme [Jean-Baptiste MEGE, de Saint-Amand (Talende)]. Pour la liste de ses ouvrages-voy, notre « France littéraire », à Mège.

SAINT-AMAND (J.-P. Ch. de), pseudonyme [J.-P. CHEVALIER, de Saint-Amand, Cher], bibliothécaire de la ville de Bourger, de 1820 à 1850.

Properce, seule traduction complète en vers français (avec le texte en regard). Paris, L. Janet; et Bourges, Souchois; Gilles, 1819, in-8. [6761]

SAINT-AMAND, pseudonyme [MM. SCRIBE et A.-H.-J. DU-VEYBIER].

Veuve (la) du Malabar, vandeville en un acte. Représenté le 19 août 1822, sur le théâtre du Gymnasc. Paris, Duvernois, 1822, in-8, 1 fr. 50 c. [6762]

| SAINT-AMAND, pseudonyme [Amand Lacoste], auteur dramatique; né à Paris, le 1<sup>ee</sup> novembre 1797.

I. Avec MM. Benjamin [Antier] et Polyanthe [Ales. Chaponnier]: l'Auberge des Adrets, mélodrame en trois actes, à spectacle. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 2 juillet 1823. Paris, Pollet, 1823, in-8, 50 c. — Sec. édit., conforme à la représentation. Paris, le même, 1824, in-8, fig. [6763]

présentation. Paris, le même, 1824, in-8, fig. [6763]
Réimpr. en 1834 dans la « France dramatique au XIX» siècle », gr. In-8 à 2 colon.

11. Avec MM. Jules [J. Dulong] et Henri [H. Vilmot]: le Platrier, ou la double Accusation, mélodrame en deux actes. Re-

- présenté sur le héâtre du Cirque-Olympique, le 10 février 1824. Paris, Pollet, 1824, in-8, 1 fr. 50 c. [6764]
- III. Avec M. Montigny: les Girouettes de village, comédie en un acte, mélée de couplets. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 6 avril 1825. Paris, Duvernois, 1825, in-8, 1 fr. [6765]
- IV. Avec MM. Jules [J. Dulong] et Henri [H. Vilmot]: les Ruines de la Grança, mélodrame en trois actes, imité de l'allemand. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 25 octobre 1825. Paris, Bouquin de la Souche, 1825, in-8, 1 fr. [6766]
- V. Avec MM. Jouslin de la Salle et Henri [H. Vilmot]: l'A-mour et les Poules, comédie-folie en un acte. Représentée sur le théâtre de la Gaité, le 16 janvier 1827. Paris, Bezou, 1827, in-8, 1 fr. 50 c. [6767]
- VI. Avec M. Henri [H. Vilmot]: le Garde et le Bûcheron, mélodrame en deux tableaux, représenté sur le théâtre du Cirque-Olympique, le 23 juin 1827. Paris, Quoy, 1827, in-8, 1 fr. 50 c. [6768]
- VII. Avec M. Alexandre [Alex. Chaponnier]: Quatre heures, ou le Jour du supplice, mélodrame en trois actes. Représenté sur le théatre de la Gaité, le 23 février 1828. Paris, Quoy, 1828, in-8, 1 fr. 50 c. [6769]
- VIII. Avec M. Jules Dulong et Valory [Ch. Mourier]: Bisson, on l'Enseigne et le pilote, fait historique en deux actes et trois tableaux. Représenté sur le théâtre du Vaudeville, le 3 mai 1828. Paris, Bezou, 1828, in-8, 2 fr. [6770]
- IX. Avec MM. Benjamin [B. Antier] et Henri [H. Vilmot]: le Remplaçant, mélodrame en trois actes et à spectacle. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 26 juin 1828. Paris, Bouquin de la Souche, 1828, in-8, 1 fr. [6774]
- X. Avec MM. Jules Dulong et Léopold [L. Chandezon]: Songe en deux époques, avec prologue, épilogue, mêlé de chants. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 7 juin 1828, pour l'inauguration de ce théâtre. Paris, Bezou, 1828, in-8. [6772]
- XI. Avec MM. Léopold [L. Chandezon] et Jules Dulong: Desrues, mélodrame en trois actes, à spectacle. Représenté sur le théâtre de la Gaité, le 20 décembre 1828. Paris, Bezou, 1829, in-8 de 80 pages. [6773]

XII. Avec MM. Henri [H. Vilmot] et Théodore [Théod. Near]: la Partie d'ânes, solie en un acte, Représentée sur le théâtre de la Gaité, le 25 sévrier 1829. Paris, Bezou, 1829, in-8. [6774]

XIII. Marchand (le) forain, ou le Val des loups, mélodrame en deux actes. Représenté sur le théâtre du Cirque-Olympique, le 3 mai 1829. Paris, Quoy, 1829, in-8, 1 fr. 50 c. [6775]

XIV. Avec M. Jules Dulong: Brun et blond, comédie en es acte. Représentée sur le théâtre de la Gaité, le 11 septembre 1829. Paris, Bezou, 1829, in-8, 1 fr. 50 c. [6776]

XV. Avec M. Henri [H. Vilmot]: la Vieille des Vosges, mélodrame en deux actes. Représenté sur le théâtre du Cirque-Olympique, le 17 décembre 1829. Paris, Quoy, 1830, in-8, 75 c. [6777]

XVI. Avec M. Jules Dulong: Péblo, ou le Jardinier de Valence. mélodrame en trois actes, à graud spectacle. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 4 mars 1830. Paris, Bezou, 1836. in-8 de 72 pages, 2 fr. [6778]

XVII. Avec M. Henri [H. Vilmot]: les deux Soufflets, comédie en un acte. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique. le 5 juin 1830. Paris, rue du Temple, n° 5, 1830, in-8, 1 (r. 50 c.

[6779] es, vande-

XVIII. Avec \*\*\* [A. Overnay]: les Fous dramatiques, vandeville en un acte. Représenté sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 22 janvier 1831, pour l'inauguration de ce théâtre. Paris, Besse, 1831, in-8, 1 fr. 50 c. [6780]

XIX. Avec \*\*\* [B. de Rougemont] : Zanetti, ou la Fille du Réfugié, anecdote romaine en trois actes. Représentée sur le thésure de la Gaité, le 10 août 1830. Paris, Bezou, 1831, in-8, 2 fr. [6781]

XX. Avec M. Armand Ov. [Overnay]: la Fille unique, vandeville en un acte. Représenté sur le théâtre du Palais-Royal, le 24 octobre 1831. Paris, Barba, 1831, in-8, 1 fr. 50 c. [6782]

XXI. Avec MV. Armand [A. Overnay] et Adrien [Ad. Paya]: Marie Rose, on la Nuit de Noël, drame en trois actes. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 24 décembre 1832. Paris. Bezou, 1833, in-8. [6783]

XXII. Avec M. L. Villeran : l'Oraison de Saint-Julien, comédie-vaudeville en trois actes. Représentée sur le théâtre de la Gaint. le 6 avril 1834. Paris, Marchant, 1834, in-8, 15 c. [6784]

XXIII. Avec MM. Antier et Frederic Lemaitre : Bobart-Ma-

aire, pièce en quatre actes et en six tableaux. Représentée sur le néâtre de la Porte-Saint-Martin. Paris, Barba; Bezou; Pollet, 1836, r. in-8, à 2 colon. [6785]

Faisant partie de la « France dramatique au XIXº siècle ».

XXIV. Avec M. Lefèvre: le Testament de dragon, ou une venture de Pigault-Lebrun, vaudeville anecdotique en un acte. teprésenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique. Paris, Barba; befloye; Bezou, 1838, gr. in-8 à 2 colon. [6786]

Faisant partie de la précédente collection.

SAINT-AMAND (A. M. de), nom abréviatif [Amand-Narcisse MASSON DE SAINT-AMAND]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez totre • France littéraire •, à Masson de Saint-A.

SAINT-AMAND (Évariste de), pseudonyme [Philibert AUDE-MAND], auteur de feuilletons littéraires dans des journaux de la tapitale.

SAINT-AMAND (Mm. Sophie de), pseudonyme.

- 1. Proclamation aux femmes sur la nécessité de fonder une société des droits de la femme. Paris, de l'impr. de Fournier, 1835, in-4 de 4 pages. [6787]
- II. Avenir (de l') des femmes dans la République. Paris, rue Rameau, n° 7, 1848, in-8 de 12 pages. [6788]

SAINT-AMANS (B. de), nom abréviatif [Jean-Florimond BOU-BON DE SAINT-AMANS]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre France littéraire », à Saint-Amans.

SAINT-AMANT (le sieur de), pseudonyme [Antoine TEISSIER].

- I. Traité du martyre, de la consolation des martyrs et de la chute des saints; traduit du latin de J.-H. Heidegger. Genève, de Tournes, 1687, in-8. [6789]
- II. Traité de la Religion chrétienne par rapport à la vie civile, où l'on fait voir que l'Église n'est point un État, et que la puissance des princes ne va pas jusqu'à dominer la foi; ouvrage composé en latin par M. Samuel Puffendorf, et mis en françois par —. Utrecht, Ant. Schouten, 1690, in-12.

Chausepié, dans son article Puffenderf, déclare n'avoir rien trouvé qui ut pu lui faire connaître qui était ce Saint-Amant. Cela n'est pas étoniant, puisque ce nom est imaginaire; mais, en lisant l'éloge de Teissier lans les Noutelles littéraires de Du Sauzet, 1716, t. 4, on voit que Teissier

a fait imprimer à Utrecht la traduction du Traité latin de Puffenderff den il est ici question. Il avait déjà pris le masque de Saint-Amant.

A.-A. B-a.

SAINT-AMOUR (J.-V. de), nom abréviatif [Jean VETCS BE SAINT-AMOUR].

Défense première de la religion et du roi contre les pernicienes factions et entreprises de Calvin, Bèze, et autres leurs complices, conjurés et rebelles. Paris, 1562, in-8. [6791]

Niceron, t. XXXIV, p. 398.

SAINT-ANDRÉ (le sieur de), pseudonyme [le P. VERJUS, jésuite].

- I. Vie (la) de Michel Le Noblets, prêtre et missionnaire en Bretagne. Paris, Muget, 1666, 1668, in-8. [6792]
- II. Discours historique pour le jour de la naissance de la reine de Portugal; trad. du portugais d'Antoine Vieyra. Paris, 1669, in-4. [6793]
- Le P. Verjus a traduit un discours du même auteur sur la maissance de l'infante de Portugal. Paris, 1671, in-4.

SAINT-ANDRÉ (J. de), pseudonyme [JOZAN, de Saint-André], médecin de la Faculté de Paris.

Cabinet de consultations d'après l'inspection et l'analyse chimique des urines. Paris, impr. de Bureau, s. d., in-18 de 36 pag. [6793]

Au revers de la couverture imprimée de cet opuscule, cet empyrique annonce de lui comme étant sous presse : des Conseils aux gens du monte afectés de maladies des voies génito-winnires, in-8, et un Traité des engagements de matrice, du cancer de cet organe et du catarrhe utérin. Dangur de la cautérisation dans ces maladies, in-8. Ces deux ouvrages ont para depuis sous le nom de Jozan de Saint-André.

SAINT-ANGE (F. de), nom abréviatif [Ange-François FARIM DE SAINT-ANGE]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire », à Saint-Ange.

SAINT-ANGE (de), pseudonyme [Alex. MARTIN].

Trois méprises pour une, ou les Infidélités sans infidélités, combdic-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre de l'Ambiga, le 1" mai 1822. Paris, Fages, 1822, in-8. [6795]

SAINT-ANGE (Louis de), pseudonyme.

1. Secret (le) de triompher des femmes et de les fixer, suivi des signes qui annoncent le penchant à l'amour, etc. Paris, Ponthieu, 1825, in-18. — III édit. Paris, le même, 1825, in-18. [6796]

- Le même ouvrage, en espagnol, sous ce titre : Secredos para triumphar de las mugueras y figarlas en el amor, etc. Paris, rue du Temple, nº 69, 1827, 2 vol. in-18.
- II. Notice sur la Girafe, observations curieuses sur le caractère, les habitudes et l'instinct de cet animal. Paris, Moreau, 1827, iu-8 de 16 pages, avec une fig., 60 c. [6797]

SAINT-ANGE MARTIN, auteur déguisé [Alexandre MARTIN], auteur dramatique, beau-frère du biographe Audin.

- I. Avec M. A. Philippe [A.-Ph. Roustan]: l'Amant somnambule, ou le Mystère, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 26 août 1820. Paris, Barba, 1820, in-8, 1 fr. 25 c. [6798]
- II. Avec M. A. J. L. [A.-J. Leroi de Bacre]: M. David, comédie anecdotique en un acte et en prose. Représentée sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 13 novembre 1820. Paris, Quoy, 1820, in 8, 1 fr. 25 c. [6799]
- III. Avec MM. Ménissier et Dubois: les deux Fermiers, ou la Forêt de Saint-Vallier, mélodrame en trois actes à spectacle. Représenté sur le théâtre du Panorama Dramatique, le 1er février 1823. Paris, Pollet, 1823, in-8, 1 fr. [6800]
- IV. Avec M. Ménissier: les deux Sergents, on la Parole d'honneur, pièce anecdotique en un acte, à spectacle. Représentée sur le même théâtre, le 21 mars 1823. Paris, Fages, 1823, in-8, 1 fr.

[6801]

- V. Avec MM. Ménissier et Ernest [Renaud]: les trois Trilby, folie en un acte et en prose. Représentée sur le même théâtre, le 15 avril 1823. Paris, Quoy, 1823, in-8, 1 fr. [6802]
- VI. Avec les mêmes: l'Antichambre d'un médecin, scènes épisodiques, mêlées de couplets. Représentées sur le même théâtre, le 12 juin 1823. Paris, Quoy, 1823, in-8, 1 fr. 50 c. [6803]
- VII. Avec MM. de Saint-Georges et Saint-Léon: le Retour, à propos vaudeville, à l'occasion du retour de S. A. R. Mgr le duc d'Angoulème. Paris, M=\* Huet; Barba, 1823, in-8, 1 fr. 50 c. [6804]
- VIII. Avec M. Auguste [Aug. Martin]: les trois Oncles, ou les Visites, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre de l'Amb gu-Comique, le 30 octobre 1823. Paris, M<sup>me</sup> Huet; Barba, 1824, in-8, 1 fr. 50 c. [6805]

- 1X. Avec le même : Un Français de plus! vaudeville en un acte. Représenté le 4 novembre 1824, jour de la Saint-Charles. Paris, de l'impr. de Lebègue, 1824, in-8. [6806]
- X. Avec MM. Carmouche et de Courcy: In vino veritas, conédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 24 avril 1825. Paris, Bouquin de la Souche, 1825, in-8, 1 fr. 25 c. [6807]
- XI. Avec MM. Francis [F. Cornu] et de Saint-Georges : le Créancier voyageur, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 30 septembre 1826. Paris, Bouquin de la Souche, 1826, in-8. [6808]
- XII. Avec M. Menissier: les Frères d'armes, ou la Parek d'honneur, tableau anecdotique en un acte et en vaudeville, à spec tacle. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 17 juin 1828. Paris, Pollet, 1828, in-8, 1 fr. 50 c. [689]

SAINT-AUBIN (le sieur de), pseudonyme [Isaac Le Maistre & Sact].

- 1. Comédies de Térence, traduites en françois (en prose) avec le latin à costé, et rendues très honnêtes en y changeant fort pes de chose. Paris, 4647, in-12. VI° édition. Paris, vefve Martin Derand. 1667, pet. in-12. Édition nouvelle et très exactement corrigée en faveur de la jeunesse qui estudie aux Universitez d'Al lemagne, par Paul Rogier Sibour, sieur du Plaisir. Strashong. Jean-Frédéric Spoor, et Reinard Weechter, 1681, pet. in-12, fig.— X° édition. Paris, veuve de Claude Thiboust, 1700, 2 vol. in-12. [6810]
- II. Fables (les) de *Phèdre*, affranchy d'Auguste, traduites en françois, avec le latin à côté, pour servir à bien entendre la langue latine et à bien traduire en françois. Paris, veuve Martin Durand. 1647, 1652, 1654, pet. in-12. [681]

Sonvent réimprimé.

C'est a tort que le P. Fabre, dans sa préface de la traduction françaire de Phedre, page viit, et l'abbé Goujet, dans le tome sixieme de sa Milienteque française p. 115, ont avance que cette traduction avait para en 1046. On lit au has du privilège : tcheré d'imprimer le 24 du même mau et au décembre 1646). Elle n'a donc pu paraître, et n'a para en effet qu'en 1647. Telle est aussi la date de la première édition. L'inexactitude des deux certiains français est cause que M. Schwabe, dans sa bonne édition.

de Phèdre, Brunswick, 1806, t. I, p. 49, a présenté cette édition de 1647 comme la seconde de la traduction de Sacy.

L'abbé Goujet a encore eu le tort de dire dans le même endroit, que cette traduction avait paru avec de courtes notes. Les trois premières éditions sont sans notes : ce fut en 1658 que parurent pour la première fois, à la fin de la quatrième édition, les courtes notes d'un anonyme, qui ont téé ensuite placées au bas des fables dans les éditions publiées chez Barbou et chez Brocas.

En 1664, Tanneguy le Fevre fit réimprimer à Saumur la même traduction, avec des observations qui ont été réimprimées à Hambourg et à Amsterdam. Elles sont présentées comme l'ouvrage d'un anonyme dans ces différentes éditions; mais l'abbé Goujet croît que cet anonyme est le Fevre lui-même. Voyex la Bibliothèque françoise, t. 6, p. 117.

Claude-Louis Thiboust, imprimeur-libraire à Paris, comu par la réimpression de plusieurs petits livres avec des notes, donna en 1723 une nouvelle édition de la traduction de Sacy, dédiée aux jeunes gens qui commencent à traduire, et enrichie d'une table alphabétique des dieux et des déesses de la Fable, avec plusieurs remarques nécessaires pour l'intelligence du poète.

A.-A. B--a.

SAINT-AUBIN (L. de), pseudonyme [l'abbé LE ROY].

Lettre à une personne de condition, par laquelle on justifie la traduction des hymnes en vers françois dans les Nouvelles Heures, contre les reproches du P. Labbe, 1651, in-4. [6812]

SAINT-AUBIN, nom abréviatif de deux auteurs dramatiques. Pour leurs pièces, voyes notre « France littéraire », à Cammaille Saint-Aubin et à Mague Saint-Aubin.

SAINT-AUBIN (Horace de), pseudonyme [Honoré de BALZAC].

- I. Vicaire (le) des Ardennes. Paris, Pollet, 1822, 4 vol. in-12, 10 fr. [6813]
- II. Centenaire (le), on les deux Beringheld. Paris, Pollet, 1822, 4 vol. in-12, 10 fr. [6814]
- III. Dernière (la) Fée, ou la nouvelle L'ampe merveilleuse. Paris, J.-N. Barba; G.-C. Hubert, 1823, 2 vol. iu-12, 5 fr. Sec. édit., revue, corr. et considérablement augmentée. Paris, Delong-champs, 1824, 3 vol. in-12. [6815]

La seconde édition porte sur les titres par H. de Saint-Aubin, auteur de « l'Héritière de Birague »; mais ce dernier roman a été publié par de Balzac sous le pseudonyme de lord R'hoone.

IV. Annette et le Criminel, ou suite du « Vicaire des Ardennes ».
Paris, Buissot, 1824, 4 vol. in ·12, 10 fr. [6816]

V. Œuvres complètes d'Horace de Saint-Aubin, mises en erdre par Émile Regnault. Paris, Hipp. Souverain, 1836-40, 16 vol. in-8. [6817]

C'est la réunion sous un titre collectif des romans de la jeunesse de H. de Balzac.

Cette collection comprend les romans qui suivent et que l'on peut m procurer séparément, au prix de 15 fr. l'un.

Tomes I et II. La Dernière Fée, 1836, 2 vol-

- III et IV. Le Sorcier (le Centenaire), 1837, 2 vol.
- V et VI. Le Vicaire des Ardennes, 1836, 2 vol.
- VII et VIII. Argow (Annette et le Criminei), 1836, 2 vol.
- IX et X. Jane la Pâle (Wann Chlore), 1837, 2 vol.
- XI et XII. L'Israelite (Clotilde de Lusignan), 1839, 2 vol.
- XIII et XIV. Dom Gigadas, roman inédit, 1839, 2 vol.
- XV et XVI. L'Excommunié, roman posthume, 1837, 2 vol.

SAINT-AUGUSTIN (le P. Jean-Louis de), nom de religion [J.-L. GAULTIER, carme déchaussé].

Chemin (le) sûr de la perfection chrétienne, découvert sur la Croix par la sœur Eugénie de Saint-Augustin, carmélite déchaunte de la ville d'Avignon, ou Abrégé de la vie de cette sœur. Marseille, Chesnier, 1712, in-8.

La religieuse dont l'auteur a écrit la vie était sa sœur. Il était leimême carme déchaussé.

SAINT-AULAIRE, pseudonyme [LE CADOIS].

Courrier (le) des Chambres; session de 1817. Paris, Plancher, 1817, in-8. [6819]

Recueil périodique dont il a paru six livraisons. Le propriétaire se s'était fait connaître dans sa déclaration à la direction de la librairie que sous le nom de Saint-Aulaire. Le libraire ayant été poursuivi pour cette publication, révéla le véritable nom de l'auteur.

SAINT-AURE (Jules de), pséudonyme [Gustave DELAHAYE] m-teur dramatique et romancier.

- I. Avec MM. d'Aubigny [Baudouin] et Poujol : les Inséparables, mélodrame en trois actes et à grand spectacle, précédé d'un prolegue. Représenté le 20 mai 1823, sur le théâtre du Panorama Dramatique. Paris, Esneaux, 4823, in-8. [6829]
- II. Inceste (l'); suivi de « la belle Maure ». Paris, Tenré; Corbet, 1832, 4 vol. in-12. [6821]
  - III. Famille (la) d'une choriste, vaudeville en trois époques.

Représenté sur le théâtre du Panthéon, le 5 mai 1832. Paris, Corbet; Barba, 1832, in-12, 60 c. [6822]

- IV. Hygiène (l') des gens de lettres et des employés. Extraits de Plutarque, de Michel Montaigne et autres grands auteurs. Paris, Barba; Paulin, 1832, in-12 de 108 pages. [6823]
- V. Monsieur Poput sous l'Empire et la Restauration. Paris, Lecointe; Tenré, etc., 1833, 4 vol. in-12, 12 fr. [6824]
- VI. Val (le) d'amour. Mémoires historiques de Lucrèce D\*\*\*.

  Paris, Lecointe et Pougin; Corbet, etc., 1834, 4 vol. in-12, 12 fr.

  [6825]

Nons avons dit dans notre « France littéraire » : Ce nom de Jules de Saint-Aure paraît être le pseudonyme d'un monsieur qui, après avoir fait le trafic de papiers, s'est mis à faire celui de manuscrits : ni les romans, ni les pièces de théâtre, soit jouées ou imprimées, ne seraient donc pas de l'auteur qui s'est mis en nom.

SAINT-BRIS, pseudonyme [Jacq.-Ars.-Polyc.-Fr. ANCELOT]. Mendiante (la), drame en deux actes, mêlé de couplets. Représenté sur le théâtre du Vaudeville, le 15 janvier 1831. Paris, Bréauté; Barba, 1831, in 8, 2 fr. [6826]

SAINT-CANAT, pseudonyme [T.-F.-B. CLAVEL], auteur d'articles littéraires dans les journaux, sous ce nom d'emprunt.

SAINT-CHAMOND (le marquis et la marquise de), nom abrématif [LA VIEUVILLE DE SAINT-CHAMOND]. Pour la liste de leur ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-Chamond.

SAINT-CLAIR, pseudonyme [Claude-Aimé DESPREZ].

Avec L. Leconte: le Négociant d'Hambourg, comédie anecdotique en un acte et en prose. Paris, rue Saint Denis, n° 169, 1807, in-8. [6827]

SAINT-CYR (l'abbé de), nom abréviatif [l'abbé Claude-Odet GIBY DE SAINT-CYB]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-Cyr.

SAINT-CYR (le baron R.....), nom déguisé [le baron Jacq.-Ant. de Révéroni Saint-Cyr].

I. Princesse (la) de Nevers, ou Mémoires du sire de la Touraille, lesquels peuvent servir de conseils aux jeunes gentilshommes dans les villes, cours et armées; seconde édition, revue et corrigée. Paris, Barba, 1813, 2 vol. in-12, 4 fr. 50 c. [6828]

14

- 11. Sabina d'Herfeld. Voy. le nº 6665.
- III. Avec M. Vial: Vauban à Charleroi, comédie historique en trois actes et en vers. Représentée sur le théâtre royal de l'Odém. le 9 août 1826. Paris, Barba, 1827, in-8. [6829]

SAINT-CYRAN (l'abbé de), titlonyme [J. Duverger de Hat-BANNE, abbé de Saint-Cyran].

Question royale et sa décision, où il est montré en quelle extrémité le sujet est obligé de conserver la vie du prince aux dépens de pa sienne propre. Paris, Toussaint Du Bray, 1609, in-12. [6839]

Ce petit écrit, que l'abbé de Saint-Cyran fit, étant encore fort jeune, par complaisance pour le comte de Cramail, et qui fut imprimé par les soiss de cet ami, sans la participation de l'auteur, n'est, dans le fond, qu'une plaisanterie, dans le goût de « l'Éloge de la Folie », par Érasme.

La rareté de ce livre engagea un libraire, au milieu du siècle deraier, à le réimprimer sous la date de 1600. Cette édition est tellement calquie sur la première, qu'il est aisé de s'y tromper, même en les comparant.

L'abbé de Saint-Cyran a beaucoup écrit : ses CEuvres ont été recueilles. Paris, 1646, trois tomes in-fol, précédés de l'Éloge de l'auteur, par 60 deau, évêque de Vence.

- SAINT-D.... (le chev. de), auteur déguisé [le chevalier agis de SAINT-DENIS, ancien garde-du-corps de Monsieur].
- 1. Politicoman'e (la). (Chanson). Paris, de l'impr. de Guiraude. 1822, in 8 de 4 pages. [6831]
- 11. Jambe (la) de bois. Chansonnier. Paris, Bréauté, 1833, in-18 avec une grav. Sec. édit. Ibid., 1833, in-18 avec une grav., 1 fr. 25 c. [6832]

SAINT-DÉSIRÉ, pseudonyme.

- I Mes amusements'dans les prisons de Sainte-Pélagie. Paris, Desenne, 1802, in-8, 1 fr. [683]
- II. Caroline Ste vons, ou les Effets de l'impression, anecdete autumentale arrivée à Naples en 1782. Paris, 1803, in-18, 1 fr.

[6834]

- 111. Robertsan (la), épitre à ma cousine, (En vers libres). Stratourg, impr. de L. Eck, 1817, in-4 de 24 pages. [6835]
- Nouveau é nouvelle à lire pour ceux qui ne l'unt pas les.
   S rasbourg, de l'impr., du même, 1818, in 4 de 26 pag. [6836]

SAINE-DIDIER (fen M. de), secrétaire de l'Académie de Marseille, pseudonyme Vol.(AIR). Marseillais (le) et le lion. 1768, in-8 de 14 pages.
Réimpr. parmi les *Seitre*s de l'auteur.

[6837]

SAINT-DIZIER (M. de), pseudonyme.

Histoire (nouvelle) de France, par Le Ragois; refondue, corrigée et continuée jusqu'en 1838. Paris, Lebailly, 1838, in-12, avec 6 fig. — Aûtre édition (continuée jusqu'à nos jours). Nanci, Vincenot, 1840, 1843, 1844, 1845, in-12. [6838]

Édition qui a été réimprimée presque chaque année depuis 1843.

SAINT-E.., pseudonyme [Edme-Théodore Bourg, connu en littérature sous le nom de SAINT-EDME]. Pour ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-Edme.

SAINT-EDME, pseudonyme [Edme-Théodore Bourg, ancien commissaire des guerres sous l'Empire, connu en littérature sous le nom de]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-Edme.

SAINT-EDME, prête-nom [J.-B.-J.-D.-Ch. REGNAULT-WARIN]. Voy. t. IV, p. 55.

SAINT-EDME (Ida). Voyez CONTEMPORAINE (la).

SAINT-EDME (le baron de), pseudonyme [Alfred de THEILLE]. Fastes (les) de l'amour et de la volupté dans les cinq parties du monde. Description des sérails, harems, musicos, intérieurs de coulisses, etc. Histoire du Parc-aux-Cerfs; galanteries des reines de France et autres pays, des dames de la cour; portraits des favorites et des courtisanes anciennes et modernes; biographies des adultères les plus célèbres, etc. Paris, les march. de nouv., 1839, 2 vol. in-8, avec 2 grav., 12 fr. [6839]

Cette sale production a été reproduite sous le titre perfide de Souvenirs de Foyages, par M. Alfred de Theille.

SAINT-ELME, pseudonyme.

Avec MM. de Courcy et [Vernoy] de Saint-Georges : l'Amour et l'appétit, comédie-vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 14 octobre 1823. l'aris, M<sup>me</sup> Huet; Barba, 1823, in-8, 75 c. [6840]

SAINT-ERNEST, pseudonyme [Ernest Brette], artiste et aute ur dramatique.

I. Avec MM. Boule et Lesguillon: Rose Ménard, ou Trop bonne

Mère, drame en trois actes, précédé de l'Aîné et le Cadet, prologue en un acte. Représenté sur le théâtre du Panthéon, le 5 août 1837. Paris, Marchant, 1837, iu-8, 15 c. [6841]

- II. Avec M. F. Labrousse: Don Pèdre le Mendiant, drame en quatre actes. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 28 décembre 1837. Paris, Michaud, 1838, in-8, 40 c. [6842] Faisant partie du Musée dramatique •.
- 111. Avec MM. Boulé et Chabot de Bouin: Jean, drame en six parties et deux époques. (Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 28 mai 1844). Paris, Tresse, 1844, gr. in-8 à 2 colon. [6843]

Faisant partie de « la France dramatique au XIXº siècle ».

IV. Avec M. Eugène Fillot: Henri le lion, drame en six actes et deux époques. (Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 2 février 1851.. Paris, boul. Saint-Martin, n° 12, 1851, in-8, 50 c. [6844] Faisant partie de la « Collection du Magasin théâtral ».

SAINT-ERNEST (Octave de), pseud. [Ch. Chabot DE BOLIS].

- Physiologie de la première nuit des noces; par , précédét d'une Introduction philosophique, hygiénique et morale, par Morel de Rubempré. Paris, Terry, 1842, 1843, in-18 de 72 pages, 1 fr.
- II. Grammaire (nouvelle) conjugale, ou Principes généraux, didactiques, à l'aide desquels on peut conduire et dresser une femme, la faire marcher au doigt et à l'æil, la rendre souple comme un gant et douce comme un mouton; précédés de Considérations sur l'amour, les femmes et le mariage. Édition entièrement resondue, etc. Paris, Terry, 1846, in-18, 1 fr. 25 c. [6846]

SAINT-ÉTIENNE (H. de), pseudonyme.

Cherchez et vous trouverez. Paris, Goujon et Milon, 1842, in-8 de 48 pages. [6847]

SAINT-EUGÈNE (de), professeur de belles-lettres, pseudonyme [J.-B.-Aug. IMBERT, alors libraire à Paris].

Étude (l'), du cœur, ou les Leçons paternelles. Paris, Aug. Imbert. 1824, in-12, avec des fig. et un frontispice gravé. [6848]

SAINT-EVREMONT, nom nobiliaire [Charles MARGOTELLE DE SAINT-DENIS, etc., sieur de SAINT-ÉVREMONT]. Ouvrages qui la sont faussement attribues.

I. Mémoires de la vie du comte D' avant sa retraite, rédigés par

Saint-Évremont (attribués à l'abbé de Villiers). Paris, Brunet, 1696, 1702; Amsterdam, 1730, 1740, 1753, 2 vol. in-12. [6849]

11. Recueil d'ouvrages de M. de Saint-Évremond (sic) qui n'ont point encore été publiés. Paris, Anisson, 1711, in-12. [6850]

De toutes les pièces qui composent ce volume, il n'y a de Saint-Evremont que le commencement du parallèle de M. le Prince et de M. de Turenne, et encore est-il tout changé; le surplus est de l'abbé Pic, qui, à la faveur du nom de Saint-Evremont, espérait obtenir un débit plus prompt de ses ouvrages. (« Vie de Saint-Évremont », par Desmaiseaux, p. 221, édition in-12, 1753.)

IIL Examen de la Religion, dont on cherche l'éclaircissement de bonne foi, attribué à M. de Saint-Évremont (composé par de La Serre, lieutenant de la compagnie franche du chevalier de Vial). Trévoux, aux dépens des pères de la Société de Jésus, 1747, in-12.

Cet ouvrage parut aussi sous les deux titres suivants: La vraie Religion démontrée par l'Écriture sainte, traduit de l'anglais de Gilbert Burnet, Londres, G. Cock, 1746. Examen de la Religion, dont on cherche l'éclaircissement de benne foi, attribué à M. de Saint-Évremont, traduit de l'anglais de Gilbert Burnet. Londres, G. Cock, 1761, in-12.

A.-A. B.—R.

SAINT-FAUSTE (de), pseudonyme [Antoine-Prosper LOTTIN]. Éloge de monseigneur le Dauphin, père du Roi. Amsterdam et Paris, Berton, 1780, in-8 de x et 68 pages. [6852]

L'épltre dédicatoire à la Société, amie de la religion et des lettres, qui a ouvert le concours pour cet éloge, est signée de Saint-Fauste; c'est un masque dont l'auteur a voulu se couvrir.

# SAINT-FÉLIX, pseudonyme.

- I. Avec Barré, Radet et Desfontaines: Duguay-Trouin prisonnier à Plymouth, fait historique en deux actes. Paris, Barba, an XII (1804), in-8, 1 fr. 25 c. [6853]
- II. Avec M. de Montherot: Hortense, ou l'École des inconstants, vaudeville en deux actes et en prose. Paris, Barba, 1806, in 8.
- III. Peintre (le) et le Comédien, ou 7 et 2 font 3; pièce en un acte, mèlée de vaudevilles. Représentée sur le théâtre des Variétés, le 1er mai 1816. Paris, Barba, 1816, in-8, 1 fr. 50 c. [6855]
- IV. Avec MM. Touchard-Lasosse et Varez : la Poule aux œuss d'or, ou l'Amour et la Fortune, comédie-séerie en un acte, mêlée de vaudevilles. Représentée sur le théâtre de l'Ambign-

| Comique, le 2 janvier 1823. Paris, Fages, 1823, in-8, 1                                                                                                          | r. 25 c.<br>[6856] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SAINT-FÉLIX (Jules), pseudonyme [Félix d'AMOREUX].<br>1. Poésies romaines. Paris, Delaunay, 1830, in-8, 5 fr.<br>11. Dalilah. Paris, Allardin, 1833, in-8, 7 fr. | [6857]<br>[6858]   |
| <ol> <li>Avec M. P. de Julvécourt : Pélerinages. Paris, les A<br/>Allardin, 1833, in-8.</li> </ol>                                                               | toleurs;<br>[6859] |
| Recueil mensuel qui a dà parattre par tivraisons de 5 à 4 feutit                                                                                                 | L 2                |
| ne connaissons que les six premières livraisons, formant en tout 3 du tome les.                                                                                  |                    |
| IV. Avec le même : Autour du monde. Paris, Hivert                                                                                                                | -                  |
| in-8, 7 fr.                                                                                                                                                      | [6860]             |
| V. Roman (le) d'Arabelle. Paris, Urb. Canel; Guyot, 183. 7 fr.                                                                                                   | 5, m-5,<br>[686]   |
| VI. M. Ego (suivi de l'Angélus, par M. Caroline d'Oleske                                                                                                         | wuch).             |
| Paris, passage Dauphine, 1836, in-18, 50 c.                                                                                                                      | [6862]             |
| VII. Cléopâtre, reine d'Égypte. Roman. Paris, Cimrpenties                                                                                                        | r, 1836            |
| 2 vol. in-8, 15 fr.                                                                                                                                              | [6863              |
| Reproduit en 1837, comme une seconde édition, au moyen d'un frontispice.                                                                                         | BOUTCE             |
| VIII, Mademoiselle de Marignan, Roman, Paris, Der                                                                                                                | cesaris            |
| 1836, in-8, 7 fr. 50 c.                                                                                                                                          | [6864              |
| 1X. Vierges et Courtisanes. Paris, Suau de Varennes                                                                                                              | , 1837             |
| 2 vol. in-8, 15 fr.                                                                                                                                              | [6865              |
| Roman reproduit par le libraire Ch. Leclère sous le titre de de Rome.                                                                                            | les Null           |
| X. Madame la duche se de Bourgogne. Paris, Desessarts                                                                                                            | . 1837             |
| in-8, 7 fr. 50 c.                                                                                                                                                | 6866               |
| XI. Colonel (le) Richemont. Paris, le même, 1838, 2 vo                                                                                                           | L in-8             |
| 15 fr.                                                                                                                                                           | [6867              |
| XII. Madame la duchesse de Longueville. (Épisode de la F                                                                                                         | roade)             |
| Paris, le même, 1839, in-8, 7 fr. 50 c.                                                                                                                          | [6868              |
| XIII. Clarisse de Roni. Paris, le même, 1839, 2 vol. in-8                                                                                                        | . 15 fr            |
|                                                                                                                                                                  | [6869              |
| XIV. Épode. Réponse au prince Flim Mestchersky.                                                                                                                  | 6870               |

Impr. dans la « Revue du Midi », tome II (1855), p. 364-66.

AV. Louise d'Avaray. Paris, de Potter, 1844, 2 vol. in-8, 15 fr.

[6871]

Rhône (le) et la Mer. Souvenirs, légendes, études historipittoresques. Paris, au Comptoir des Imprimeurs-Unis, vol. in-8, 15 fr. [6872]

Dernier (le) Colonel. Paris, de l'impr. de Proux, 1845, 20 pages à trois colonnes. [6873]

t du journal « la Semaine ».

 Officiers (les) du roi. Roman. Paris, Cadot, 1848, 2 vol. i fr. [6874]

l'abord dans le journal « la Semaine », et réimprimé à part (1847, ame prime aux souscripteurs à ce journal.

Soupers (les) du Directoire.

[6875]

dans le journal « la Semaine », IV° année (1849 et 1850) à partir , et réimprimé à part en 1851, in-4 de 40 pages à 3 colonnes, rime aux nouveaux abonnés à ce journal.

es recueils de littérature renferment des morceaux et nouvelles kmoreux, entre autres : le Livre des conteurs (1833) ; Un Diamant ettes (1838, 2 vol. in-8), etc.

## T-FELIX, pseudonyme.

sez et jugez! Cadeau de 75,000 fr. de rente fait au sieur ex-fermier-régisseur des jeux de hasard, par les hôpitaux auvres de la ville de Paris; approuvé par M. le comte de et, pair de France, ministre de l'intérieur, M. le comte de eau, pair de France, préfet du département de la Seine, le nunicipal, et sanctionné sans discussion par un ordre du 3 février 1838, à la Chambre des représentants de la naris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1838, in-8 de 40 pages.

ournalisme (le) dévoité. Paris, de l'Impr. du même, 1838. 16 pages. [6877]

T-FÉLIX (A.-J.-M. de), auteur déguisé [A.-J.-M. de félix Mauremont].

euses du midi. Toulouse, Doufadoure, 1841, in-12 de es. [6878]

T-FIRMIN, auteur déguisé [l'abbé Edme Condien de IRMIN].

nne (la) esclave, ou les Français à Tunis, comédie en un un prose. Paris, Weber, 1793, in-8. [6879]

- II. Mariage (le) par les Petites-Affiches, comédie en un acte et en prose Paris, 1798, in-8. [6886]
- III. Galant (le) savetier, comédie-parade en un acte (en prose; et en vaudevilles. Paris, Bagba, an vit (1799), in-8. [6881]

SAINT-FIRMIN et FIRMIN, pseudonyme [Alexandre Funal], artis e et auteur dramatique, ancien sergent de la garde roysle, mort le 27 février 1839.

I. Avec MM. Scime Divenay et Lustières [Théod. Touchard-Lafosse neveu]: le Ménage de Titi, tableau en un acte, mélé de couplets. Représenté sur le théâtre du Panthéon, le 5 novembre 1836. Paris, boulevart St-Martin, n° 12, 1836, in-32, 15 c. [6882]

La collaboration de Ferré est dissimulée sous le nom de Firmin. Cette pièce fait partie d'un « Nouveau Répertoire dramatique ».

11. Avec M. Adolphe Guénée: Tiennette, ou le Racoleur et la jeune fille, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre de la Galté, le 31 octobre 1839. Paris, Gallet, 1840 in-8, 15 c. [6883]

Faisant partie d'une collection intitulée • Paris dramatique • . Cette pièce n'a eté représentée qu'après la mort de Ferré. Sur le fros-

tispice, son nom est imprimé Saint-Firmin.

Sous son véritable nom, A. Ferré a eu part à un vaudeville intitulé Born

Sous son veritable nom, A. Ferré a eu part à un vaudeville intitule hom comédien (1857) : il est seul auteur de « Maître Job, ou Ma Femme et ma Télescope » (1859) imprimé sous le nom de Ferré Saint-Pirmin.

SAINT-FIRMIN, pseudonyme.

Je vous y prends! ou l'Assurance mutuelle, vaudeville épisséque en un acte. (Théâtre du Luxembourg, 14 décembre 1846). Paris, Maistrasse et Wiart, 1847, in-8, 40 c. [6854]

SAINT-FRAJOU (P\*\*\* de), pseudonyme [P\*\*\*, de Saint-Frajos (Haute-Garonne)].

Obésité, ou Excès d'embonçoint. Moyens propres à la prévenir et à la combattre. Paris, l'Auteur, 1834, in-8 de 16 pages. [6885]

SAINT-FRANÇOIS (M. de), pseudonyme [Jean-François DE-MANDOLX].

Lettre de —, mis en possession de l'évêché non vaquant de La Rochelle à un prêtre de ce diocèse (M. Brion, vicaire-général de M. de Coucy, évêque de La Rochelle). Londres, 1803, in-12. [6886]

Cette Lettre est du 24 avril 1805. On trouve a la page 9 la Réponse de M. Brion SAINT-FRANÇOIS (Léon de), nom patrimonial [Léon JOLY].

I. Pathologie de l'épicier. Paris, Fiquet, 1842, in-32, 1 fr.

[6887]

II. Uue baleine après décès.

[6888]

Impr. dans le feuilleton de « la Silhouette », nºº des 14 et 21 févr. 1847. Voy. aussi les nºº 4068 et 4069 qui sont du même.

SAINT-G\*\*\* (M\*\* de), pseudonyme [M\*\* LATOUR DE FRAN-QUEVILLE].

Lettre de — à M. Fréron (sur J.-J. Rousseau). [6889]

Impr. dans « Jean-Jacques Rousseau vengé par son amic », etc., ouvrage de Madame Latour de Franqueville, 1779, in-8.

SAINT-GALL (Uldaric de), docteur en philosophie, pseudonyme [Auguste Scheler].

Étude historique sur le séjour de l'apôtre Saint-Pierre à Rome. Bruxelles, les principaux libraires, 1845, in-18 de 108 pag., 2 fr. [6890]

SAINT-GENIÈS (Léonce de), plagiaire.

I. Avec M. de Saur: le Sacrifice interrompu, opéra en trois actes et en vers, par de —. (Trad. de l'allem. de Xuv. Huber). Représenté sur le théâtre de l'Odéon, le 21 octobre 1824. Paris, Arthus-Bertrand; Barba; Ponthieu, 1824, in-8, 3 fr. [6891]

Non seulement cet opéra n'est point de MM. de Saur et de Saint-Geniès, dont il porte le nom, mais encore la traduction n'est point de ces Messieurs. Feu de Soleinne nous a montré naguère un exemplaire de la traduction de D. d'Apell (Cassel, J.-F. Estienne, 1802, in-12) qui a servi à nos deux Français pour faire la leur, qui lui était revenu tout mutilé, afin que l'on ne pût pas reconnaître le plagiat.

Seulement la pièce de Xav. Huber, dans la traduction de D. d'Apell est en deux actes.

II. Avec le même: les Aventures de Faust, et sa descente aux enfers. Paris, Arthus-Bertrand, 1824, 3 vol. in-12 avec 3 grav., 9 fr. [6892]

Ce n'est point encore ici un ouvrage de MM. de Saur et de Saint-Geniès, mais la traduction d'un roman de Fréd.-Max. Klingen, qu'ils n'ont eu que la peine de faire réimprimer, car cette traduction existait dès 1798, et elle avait été déjà réimprimée dans la même année, en 1802, et en 1803. Voy. notre « France littéraire » à Klingen.

SAINT-GEORGES (le chev.), auteur supposé [le baron Lamothe-Langon et E. Roger de Beauvoir]. Chevalier (le) de Saint-Georges. (Ouvrage composé par le harm de Lamothe Langon et refait par M. E. Roger de Beaucoir). Pari, Dumont, 1840, 4 vol. in-8, 30 fr. — Seconde édition, avec de nouvelles notes de l'auteur. Paris, Delloye, 1840, 4 vol. in-14, avec un portr., 15 fr. [680]

Note autographe du baron de Lamothe-Langon.

SAINT-GEORGES (de), nom patrimonial [J.-Jos.-Alex. DAVD DE SAINT-GEORGES]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à David de Saint-Georges.

SAINT-GEORGES (II. de), nom abréviatif [Jules-Heary VENNOY DE SAINT-GEORGES], auteur dramatique. Pour la liste de ses pièces, voyez notre « France littéraire », à Saint-Georges.

SAINT-GERMAIN (le sieur de), nom patrimonial [Pierre de La Vergne de Tressan].

- I. Examen général de tous les états et conditions, et des péchés qu'on y peut commettre. Paris, Desprez, 1670, in-12; 1676, 2 vol. in 12. [6894]
- II. Relation nouvelle et exacte d'un voyage de la Terre-Sainte, ou Description de l'état présent des lieux où se sont passées les principales actions de la vie de Jésus-Christ, Paris, Ant. Dezallier, 1688, in-12. [6895]

Saint-Germain est le titre d'un prieuré que cet auteur avait dans le diocèse de Mende.

Cet écrivain, protestant d'abord, ensuite catholique, austère pénient, sous la conduite de M. Pavillon, évêque d'Alet, mourut au mois d'arril 1681 : il était né en 1618.

A.-A. B.—a.

SAINT-GERMAIN (Félix de), pseudonyme [Prosper MARCHAID], éditeur des « Directions pour la conscience d'un roi, pour l'Instruction du duc de Bourgogne », par Fénelon, publiées avec un avertimement de l'éditeur. (La Haye, J. Néaulme, 1747, in-8 et in-12.)

SAINT GERMAIN , le comte Claude-Louis de), ministre de la guerre, auteur supposé [t'abbé La MONTAGNE].

Mémoires de M. —, composés par lui-même (rédigés par l'abbe La Montagne et publiés par l'abbé Dubois). Amsterdam, Rey, 1779. m-8 et in-12. [6896]

Il existe des commentaires des Memoires du comte de Saint-Gomain, miristic de la giorne par le baron de Wimpens; Londres, 1789, in & SAINT-GERMAIN (Ch. Paul de). Voy. PAUL DE SAINT-GERMAIN.

SAINT-GERMAIN (le chevelier J. de), pseudonyme.

Conservation (la) de l'homme puisée dans la science hermétique, ou l'Art divin de prolonger la vie à l'état de force et de santé. Édité sur les manuscrits originaux. Paris, l'Éditeur, rue Neuve des Capucines, n° 12, 1846, in-8 de 84 pages. [6897]

SAINT-GERVAIS, pseudonyme' [Philadelphe-Maurice ALHOY].

- I. Avec M. Valury [J.-J.-Ch. Mourier]: la Comédienne improvisée, vaudeville en un acte. Représenté au théâtre des Folies-Dramatiques, le 3 janvier 4833. Paris, Barba, 1833, in-8, 50 c. [6898]
- II. Avec le même: Gig-Gig. Scènes de boxeurs, clowns, alcides, milorshoropipe, galop, danses de corde, prestidigitation, métamorphoses, télégraphe lumineux, tigre, singe, grenouille, tortue, etc., le tout mêlé de bêtises, de pacha, d'odalisque et de vaudevilles, en trois actes, à grand spectacle. Représentées sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 15 juin 1833. Paris, Hardy, 1833, in-8, 1 fr. 50 c. [6899]
- III. Avec le même: l'Amitié d'une jeune fille, mélodrame en trois actes et en cinq tableaux. Représenté sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 19 décembre 1833. Paris, Marchant, 1834, in-8, 30 c. [6900]
- IV. Avec le même: Vierge et martyre, drame en cinq actes et m six tableaux. Représenté sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 27 mai 1836. Paris, Barba, 1836, in-8, 1 fr. 50 c. [6901]
- V. Avec le même: la Grille du Manoir, drame en trois actes. Représenté sur le théâtre des Folics-Dramatiques, le 8 septembre 1836. Paris, les march. de nouv., 1836, in-8, 1 fr. [6902]

SAINT-GERVAIS (B. de), nom abréviatif [BOUYER DE SAINT-GERVAIS].

Mahmend, fragment d'un ouvrage inédit. Paris, de l'impr. de Boulé, 1838, in-8 de 4 pages. [6903]

SAINT-GERVAIS (G. de), médecin de la Faculté de Paris, pseudonyme [J. GIRAUDEAU, de Saint-Gervais]. Voy. t. 11, p. 158 et suivantes.

SAINT-GILLES (le chev. de), nom abréviatif [le chev. L'EN-

FANT DE SAINT-GILLES]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. sure 
France littéraire », à Saint-Gilles.

SAINT-H., anteur déguisé [MOUCHERON SAINT-HONORINE].

Avec H. E. D.....r [Laffillard, connu sous le nom de Décour]: l'Amour au village, opéra vaudeville en un acte. Paris, Allut, 1844, in-8.

SAINT-HAIPPY (de), pscudonyme [And.-Prosp. LOTTIS].

Discours sur ce sujet : Le luxe corrompt les mœurs et détrit les empires. Nouv. édition, revue et corrigée, par —. Ausserdin et Paris, Desauges, 1784, in-8.

[6965]

SAINT HERMINS (M= de), pseudonyme.

Secrétaire (petit) des amants, etc. Paris, Renault, 1842, in-14. [6904]

SAINT HILAIRE (de), pseudon. [P. Camus, évêque de Belley]. Rabat-joye du triomphe monacal. Lille, 1634, 2 vol. in-8. [6907]

SAINT-IIILAIRE (le sieur de), pseudonyme [le P. PORPHIRE-MARIE, d'Aix, capucin].

Découverte (la) des nouveaux mondes, ou l'Astrologue curieus. Rouen, Barthelier, 1667, in-12. [6904]

Il n'existe peut-être qu'un exemplaire de cet ouvrage que les supérieur de l'auteur firent supprimer, à cause de l'idée de la pluralité des moddes qui s'y trouve développée : il présente aussi l'idée des globes aérustatiques et du magnétisme animal.

Voyez un curieux article sur cet auteur, dans le « Dictionnaire des Honmes illustres de Provence ». Marseille, 4786, in-4, t. II.

SAINT-HILAIRE (A. V. de), nom abréviatif [Amable VILLAIS DE SAINT-HILAIRE, sous-intendant militaire en retraite], suteur dramatique. Pour la liste de ses pièces, voy. notre « France littéraire », à Saint-Hilaire.

SAINT-IIILAIRE, pseudonyme [Auguste-Eugène DEMORVAL, sous-chef au contentieux du ministère des finances, propriétaire et directeur du Gymnase enfantin].

I. Avec MM. Laffillard et Aug. Gombault : la Petite Sommanbule, ou Coquetterie et Gourmandise, vaudeville en trois tableaux. Représenté sur le théâtre de M. Comte, le 18 décembre 1827. Paris, Duvernois, 1828, in-8.

La piece a été imprimée sous le nom de l'Endorme

II. Avec MM. Dumanoir, La ffillard et Mallian: la Muette des Pyrénées, pièce en deux tableaux et en prose, mêlée de vaudevilles. Représentée sur le théâtre de M. Comte, le 30 mai 1828. Paris, Duvernois, 1828, in-8.

Imprimée sous le nom de M. Motus.

- III. Avec MM. Lepeintre jeune et Eugène [Laffillard]: M. Mayeux, ou le Bossu à la mode, à-propos de bosses en trois tableaux, mêlé de vaudevilles. Représenté sur le théâtre de M. Comte, le 7 janvier 1831. Paris, Barba, 1831, in-8. [6911]
- IV. Avec M. Henri Duffant: C'est la mère Michel, chatterie historique et populaire en trois coups de griffes. 1833. [6912] Il n'y a eu d'imprimé de cette pièce que les Couplets qui y étalent chantés. Paris, de l'impr. de Plassan, in-16 de 16 pages.
- V. Jeunesse (la) de Voltaire, ou le premier Accessit, comédie historique en un acte, mêlée de couplets. Représentée sur le théâtre.... de M. Comte, le 6 août 1833. Paris, Bréauté, 1833, in-18.
- VI. Château (le) en loterie, ou le Savetier propriétaire, comédie en deux actes, mêlée de couplets. Représentée sur le théâtre du Gymnase des enfants, le 17 novembre 1835. Paris, l'esron, 1836, in-18.

SAINT-HILAIRE (Auguste de), nom abréviatif [Augustin-Francois-César PROUVENSAL DE SAINT-HILAIRE, botaniste et voyageur, plus connu sous le nom de]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-Hilaire.

SAINT-HILAIRE (Émile-Marco de). Ouvrages qui portent à lort son nom :

- I. Cazilda, histoire contemporaine. (Par M. Alboize). Paris, Renault; Lecointe et Pougin, etc., 1832, 5 vol. in-12, 16 fr. [6915]
- II. Lieutenant et comédien, souvenirs galants d'un homme du monde. Paris, Schwartz et Gagnot; Ch. Lachapelle, 1844, 2 vol. in-8, 15 fr. [6916]
- III. Une mauvaise plaisanterie. (Par M. Alphonse Darton). P.r.is, A. Cadeau, 1839, 2 vol. in-8. [6917]

Ce roman avait été publié dès 1837, sous le titre de Léon Mortal, ou le Matérialisme conséquent; suivi de Une Mauvaise plaisanterie. Paris, Schwartz et Gagnot, 1837.

SAINT-HILDEFONT (le baron de), nom modifié [le baron Le-

FEBURE DE SAINT-ILDEFONT, ancien capitaine adjudant-major (fanterie].

Lettres (denx) aux femmes sur la doctrine phrénologique, d'a Gall. (En prose mélée de vers). Paris, de l'impr. de Thomas, 1/2 fasc., ensemble de 20 pages.

SAINT-HIPPOLYTE (A.), pseudonyme [Hippolyte AUGER]

- I. Marpha, ou Novgorod conquise, nouvelle historique, tras du rosse de M. Karamain. Paris, Delaunay, 1818, in-12. [6
  - II. Boris, nouvelle. Paris, Colnet; Eymery, etc., 1819, in

SAINT-HONORÉ (le sieur de), pseudonyme [Jean BERRIES Jugement et nouvelles observations sur les œuvres grecq latines, tescanes et françoises de Maltre François Rabelais, avec une carte du Chinonois, etc., Paris, d'Houry, 1697, in

SAINT-HYACINTHE, pseudonyme [Hyacinthe CORDONN plus généralement connu sous le nº m de Thémiseul de]. Por liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Si Hyacinthe.

SAINT-HYACINTHE, pseudonyme [VOLTAIRE].

Dîner (le) du comte de Boulainvilliers. 1767, in-8. 46 Réimpr. dans les Œuvres de l'auteur, parmi les Dialogues et Entre philosophiques ».

Entre toutes les productions de Voltaire contre le fanatisme reliquelle-ci est une des plus fortes ; elle a été condamnée au feu.

Cet ouvrage est de décembre 1707; les « Mémoires secrets » en pa des le 10 janvier 1708; la première édition, in-8 de 60 pages, était frontisplee et sans nom d'auteur. Mals on eut bientôt reconnu Voltair plus que jamais on se déchaha contre son impiété. Voltaire effrayê seniement désavoua le Diner, mais il écrivait, le 22 janvier 1768 a montel, que « tous les gens un peu au fait savent l'écrit être de 1 llyacinthe, qui le fit imprimer en 1728 ». Le lendemain il écrivait à gental que le nom de Saint-Hyacinthe était sur le livre, preuve évid selon lui, que Voltaire n'en était pas l'auteur. Et pour prouver ce disait de l'édition de 1728, Voltaire fit faire une édition intitulée : du conte de Boulainvilliers par M. Saint-Hyacinthe, 1728, in-8 de 60 a Mais cette édition de 1728 est imprimée avec les mêmes caractères de Profession de foi des Thé-stes, l'Epitre aux Romains, etc., sortir en 121 presses de Cramer, à Genève. Des libraires de Hollande donnèrent alors une édition sous la date de 1728; elle est en caractères plus que celle de Cramer. En composant son Diner, en 1767, Voltaire ne pensa pas que le comte de Boulainvilliers était mort en 1722, et commit quelques anachronismes.

SAINT-ILDEFONT (le baron de), nom abréviatif [le baron LEFEBVRE DE SAINT-ILDEFONT], capitaine adjudant-major d'infanterie.

- 1. Réflexions critiques sur quelques parties du règlement sur les manœuvres de l'infanterie. Perpignan, de l'impr. de M<sup>me</sup> Tastu, 1824, in-8 de 48 pages. [6923]
- II. Napolèon au dernier Bonaparte. (En vers). Paris, de l'impr. de Pollet, 1848, in-8 de 8 pages. [6924]

Voy. le nº 6918 qui est du même auteur.

SAINT-JEAN (Mathieu de), pseudonyme [Jean de LA PLACE].

Traité du Jubilé de l'année sainte et des autres Jubilés; traduit de l'italien d'Ant. Samarel. Paris, Huré, 1626, in-12. [6925]

SAINT-JEAN (la mère Angélique de), nom de religion [Angélique d'ARNAULD D'ANDILLY].

Relations sur la vie de la mère Angélique et la réforme de Port-Royal. Paris, 1737, in-12. [6926]

SAINT-JUAN (Alex.), nom abréviau [DESBIEZ DE SAINT-JUAN, fils du baron de ce nom, membre de l'académie de Besançon].

Bataillon (le) mobile de Besançon à Paris. Impressions et souvenirs. Besançon, Martin, 1848, in-12 de 90 pages. [6927]

Douze lettres, de juin et juillet 1848.

SAINT JULES, de Troyes, pseudonyme.

I. Ode sur le retour des Bourbons, Meaux, de l'impr. de Dubois-Berthault, 1814, in-4 de 4 pages. [6928]

Tirée à 100 exempl. qui n'ont pas été mis dans le commerce.

11. Aurore (l') du bonheur, ou l'Hymen désiré. Recueil lyrique. Paris, Tiger, 1816, in 18, 50 c. [6929]

SAINT-JULIAN, pseudonyme [le P. Gontery, jésuite].

Vraye (la) procédure pour terminer le différend en matière de religion. Caen, Macé, 1606, in-8. [6930]

J'ai lu le nom de ce jésuite, écrit par une main contemporaine, sur l'exemplaire de M. Boulard; l'Épitre dédicatoire, signée des initiales S. J. (Saint-Julian), désigne cet écrivain comme ayant fait un recueit de ce que le P. Gontery a discourn pendant un an dans la ville de Caen, avec tant de

contentement des savants et du peuple, que les jours ouvriers étaient en fêtes solennelles quand il préchait.

Le nom de Saint-Julian est tout à fait inconnu dans la république chrétienne; on peut croire que c'est un masque pris par le P. Gentry pour pouvoir se louer lui-même, ainsi que la société dont il était membre A.-A. B.-n.

SMNT-JULIEN (le sieur de), docteur en théologie, pseudonyme [Godefroy HERMANT].

Désense de la Piété et de la Foy de la sainte Église catholique, apostolique et romaine, contre les mensonges, les impiétés et les blasphèmes de Jean Labadie, apostat. Paris, 1651, in-4. [6931]

SAINT-JULIEN (l'abbé de), pseudonyme [le P. GERBERON].

Traités historiques sur la grâce et la prédestination. Sens. L. Pressurot, 1699, in-12. [6932]

SAINT-JULIEN, pseudonyme [Placide COULY], auteur d'en article de critique dramatique imprimé sous ce nom d'empress dans le « Génie des Femmes ».

SAINT-JUST (de), nom patrimonial [GODART-D'AUCOUR. 66 d'un fermier-général de ce nom], auteur dramatique. Pour la lieu de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Godo-t-d'Aucour.

SAINT-L., auteur déquisé.

Un voyage à La Teste, ou Vade-mecum du voyagenr sur toute à ligne du chemin de fer et sur le bassin d'Arcachon. Bordeaux. de l'impr. de Faye, 1843, in-8 de 8 pages, 75 c. [6933]

SAINT-LAURENT, nom modifié [NOMBRET SAINT-LAUBENT]; auteur dramatique.

- I. Avec MM. Dartois et Saintine [Xar. Boniface] : le Séducteur champenois, ou les Rhémois, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre des Variétés, le 16 décembre 1819. Paris, Barba, 1819, in 8, 1 fr. 25 c. [6924]
- 11. Avec MM. Desaugiers et \*\*\* [Xav. Boniface] : les Contrières, ou le Cinquième au-dessus de l'entresol, tableau vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre des Variétés, le 11 novembre 1823. Paris, Barba, 1823, in-8, 1 fr. 50 c. [6935]

Cette pièce a eu une seconde édition dans la même année, et a été reimprimée, eu 1857, pour « la France dramatique au XIXº siècle ». 111. Avec M ... e zères : le Coiffeur et le Perruquier, vandeville en un acte. Represe ité sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le 15 janvier 1824. l s, Pollet, 1824, in-8, 1 fr. 50 c. [6936]

Pièce réimprimée dans le même mois, et dont une quatrième édition dans le format in-8 a paru en 1836. Elle a été insérée depuis dans la « Répertoire du théâtre de Madame », gr. in-32, en 1828, et réimprimée en 1829, 1840 et 1843.

- 1V. Avec MM. Désaugiers et \*\*\* [Xav. Boniface]: Pinson père de famille, ou la Suite de α Je fais mes farces », folie-vaudeville en macte. Représentée sur le théâtre des Variétés, le 6 novembre 1824. Paris, Quoy; Barba, 1824, in-8, 1 fr. 50 c. [6937]
- V. Avec MM. Fulgence [de Bury] et Tully: le Mari par intérim, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre du Vaudeville, le 8 janvier 1827. Paris, Quoy, 1827, in-8, 1 fr. 50 c.
- VI. Avec M. Xavier [Boniface]: les Cartes de visite, ou une Fête de famille, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre du vaudeville, le 1° janvier 1827. Paris, Barba, 1827, in-8, 1 fr. 50 c. [6939]
- VII. Avec MM. Théaulon et \*\*\* [J.-Fr.-Al/r. Bayard]: John Bull au Louvre, vaudeville en trois tableaux. Représenté sur le théatre des Variétés, le 15 septembre 1827. Paris, Quoy, 1827, ia-8, 1 fr. 50 c. [6940]
- VIII. Avec MM. Francis [Leroy, bar. d'Allarde]: la Halle au Bié, ou l'Amour et la Morale, tableau grivois en un acte. Représenté sur le théâtre des Variétés, le 15 novembre 1827. Paris, Barba; Duvernois, 1827, in-8 avec une grav. [6941]
- IX. Avec M. Gabriel: les Dames peintres, ou l'Atelier à la mode, tableau en un acte, mêlé de couplets. Représenté sur le théatre des Variétés, le 29 décembre 1827. Paris, Duvernois, 1828, in-8, 1 fr. 50 c. [6942]
- X. Avec MM. Théaulon et Théodore [Th. Anne]: le Bandit, pièce en deux actes, mêlée de chant. Représentée sur le théâtre des Nouveautés, le 12 septembre 1829. Paris, faubourg Poissonnière, no 1, 1829, in-8, avec une fig., 1 fr. 50 c. [6943]
- XI. Avec MM. Durand [Cave] et Florentin [Dittmer]: le Mardi-Gras et le lendemain, ou Vivent la joie et les pommes de terre,

esquisse en un acte et demi. Représentée sur le théâtre des Vi tés, le 3 février 1830. Paris, faubourg Poissonnière, nº 1, 1 in-8, 2 fr.

XII. Avec MM. Xavier [X. Boniface] et Duvert: Bonan lieutenant d'artillerie, ou 1789 et 1800, comédie historique deux actes, mêlée de couplets. Représentée sur le théâtre nation Vaudeville, le 2 octobre 1830. Paris, Barba, 1830, in-8, 2 fr. [6]

XIII. Avec M. Bayard: Roman de la pension, comédie de vaudevilles. (Théàtre du Palais-Royal, le 15 novembre 18 Poris, Tresse; Pernin, 1844, gr. in-8 à 2 col. [CI

SAINT-LAURENT (M. de), pseudonyme.

The state of the s

Soirées joyeuses et galantes du Palais-Royal et de ses envir ou Tableau des aventures amou : uses, délicates et funestes qui renouvellent chaque jour; publié par —, témoin oculaire et à tantcedélicieux séjour. Paris, Terry, 1833, in-18, 1 fr. 50 c. [6]

SAINT-LAZARE (le sieur de), pseudonyme [Claude Maline

- I. Remarques d'histoire, ou Description chronologique choses les plus mémorables passées, tant en France qu'ès étrangers, depuis l'an 1600 jusques à présent. Paris, Cl. Ca 1632, in-8. [6
- II. Véritable (le) inventaire de l'Histoire de France, par Jes Serres, avec la continuation jusqu'en 1648 (par le sieur de S Lazare). Paris, 1648, 2 vol. in-fol.

SAINT-LAZARE (de), pseudonyme [Lazare-André Bocquill Homélies, ou Instructions samilières sur les commandement Dieu et de l'Église. Paris, Hortemels, 1688, 2 vol. in-12.

SAINT-LÉGER (l'abbé de), titlonyme [Barthélemy Ment abbé de Saint-Léger, de Soissons], savant bibliographe. Per liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Mercie

SAINT-LÉON (Me Louise B. de), nom abréviatif [Me La BRAYER DE SAINT-LÉON].

- 1. Henri, Paris, J.-J. Roret, 1833, 4 vol. in-12.
- II. Mémoires et Souvenirs de Charles de Pougens, chevalie plusieurs ordres, de l'Institut de France, des académies d Crosca, de Madrid, de Gœttingue, de Saint-Pétersbourg, commencées par lui, et continuées par M. Louise B. de Si

Léon. Paris, Fouraier, 1884, in-8, avec un portr. lithogr., 7 fr. i0 c. [6952]

Ce qui est de Pougens finit à la page 46 et forme neuf lettres. La suite en 15 chapitres vient jusqu'à la page 296. Le volume est terminé par des lettres de divers à divers.

Pour les ouvrages antérieurs de cette dame, voyez notre « France littémire », à Brayer de Saint-Léon.

## **BAINT-LÉON**, pseudonyme.

- I. Avec MM. Ménissier et Ernest [Renaud]: le Précepteur dans l'embarras, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le héâtre de l'Ambigu-Comique, le 23 juillet 1823. Paris, Pollet, 1823, in-8, 50 c. [6953]
- II. Avec MM. Martin Saint-Ange [Alex.-Martin] et [Vernoy] de Raint-Georges: le Retour, à propos-vaudeville, à l'occasion du etour de S. A. R. Mgr le duc d'Angoulème. Paris, Huet; Barba, 1823, in-8, 1 fr. 50 c. [6954]
- 111. Avec MM. Franconi jeune et Adolphe Franconi: le Chien la régiment, ou l'Exécution militaire, mélodrame en un acte. Rerésenté sur le théâtre du Cirque-Olympique, le 9 février 1825. Paris, Pollet, 1825, in-8, 40 c. [6955]

Cette pièce a en un second tirege dans la même année.

1V. Avec M. \*\*\* : l'Incendie de Salins, mimodraine en un acte, 1 grand spectacle, par —; action de l'incendie par M. Franconi gene. Représenté sur le théâtre du Cirque-Olympique, le 18 ocnère 1825. Paris, au Cirque-Olympique, 1825, in-8, 75 c. [6956]

SAINT-LÉON (J.), pseudonyme (?), chef de la gare du chemin le ser du Nord.

Manuel pratique des chemins de ser. Paris, au Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1845, in-18, avec une planche. [6957]

SAINT-LEON (Arthur), pseudonyme.

- J. Fille (la) de marbre, ballet-pantomime en deux actes et trois tableaux, représenté à l'Académie Royale de musique, le... octobre 1847. Paris, V° Jonas; Michel Lévy, 1847, in-8, 1 fr. [6958]
- II. Vivandière (la), hallet-pantomime. (Théâtre de l'Opéra, 20 octobre 1848). Paris, les mêmes, 1848, in-8, 50 c. [6959]
- III. Violon (le) du Diable, ballet fantastique en deux actes et en six tableaux. (Même théâtre, 19 janvier 1849). Paris, Ve Jonas; Tresse, 1849, in-8, 1 fr. [5960]

1V. Stella, ou les Contrebandiers, bal automime et actes et quatre tableaux. (Même théâtre, le 23 révrier 1850). V. Jonas: Michel Lévy, 1850, in-8, 1 fr.

SAINT-LEU (seu M. de), colonel au service de Pulogne, o supposé [l'abbé Du Vernet].

Retraite (la), ou les Sensations et les Confessions de M<sup>mo</sup> la quise de Montcornillon, histoire morale; ouvrage posthume. in-8 de 87 pages.

SAINT-LEU (le comte de), auteur déguisé [Louis BONAI ex-roi de Hollande].

 Mémoire sur la versification française, adressé et dédié cadémie française. Rome, de l'impr. de Romanis, 1819, in

L'auteur donna plus tard des développements à cet ouvrage et le paraître sous ce titre :

Essai sur la versification française. Tome I<sup>et</sup>. Rome, J. Salviucci, 1825.—Tome II. Florence, Molini, 1826: en tout in-8.

On trouve dans ces deux volumes trois compositions dramat 1º Ruth et Noëmi, opéra en deux actes; 2º Lucrèce, tragédie en cinq 5º l'Avare, comédie de Molleau, mis en vers blancs.

Feu de Soleinne possédait un exemplaire de cet **Essai avec des c** tions de la main de l'auteur.

III. Mythologie (la) poétique en scènes. (En vers). Rome viucci, 1822, in-8.

SAINT-LOUIS (la sœur), pseudonyme [Louis VEUILLOT].

Mémoires (ses), contenant divers souvenirs de son éducat de sa vie dans le monde. Paris, Olivier Fulgence, 1842, i 5 fr.

SAINT-LUC, pseudonyme [COGEY], auteur dramatique.

- I. (Avec Désaugiers): Huit jours de sagesse, comédie-vans en un acte. Représentée sur le théâtre du Vandeville, le 17 m bre 1817. Paris, M<sup>11</sup>° Huet-Masson, 1818, in-8, 1 fr. 25 c. [Cette pièce est sans aucun nom.
- 11. (Avec *Poncy*): Monsieur Touche-à-tout, comédie-vaux en un acte. Représentée sur le même théâtre, le 8 septi 1819. Paris, Barba, 1820, in-8, 1 fr.

Anonyme aussi bien que la précédente.

SAINT-LUC (Arthur de), pseudonyme [Édouard GOUBDON].

Avec M. P. Aymès (autre pseudonyme): Physiologie de la vie conjugale et des mariés au treizième. Paris, Terry, 1842, 1843, in-18 de 72 pages, 1 fr. [6969]

SAINT-M. (M. C. de), pseudonyme [Ant. SÉRIEYS].

Lettre de l'éditeur de la Correspondance complète de l'abbé Galiani à l'éditeur de cette correspondance incomplète. Paris, Dentu. 1818, in-8. [6970]

SAINT-M...., auteur dé

I. Marthe, ou le Crime d

spectacle. Représenté sur le

28 octobre 1823. Paris, Pol

, 1823, in

SAINTE-MAURICE].

en trois actes, à

en trois actes, à

[6971]

II. Avec MM. Crosnier e J. lin de la Salle: l'École du scandale, pièce en trois actes et p imitée de Shéridan. Représentée sur le théâtre de la Po. 1t-Martin, le 8 décembre 1824. Paris, Quoy, 1825, in-8, 1 fr. 50 c. [6972]

SAINT-M. (Henri), pseudonyme [Léonce de Lavergne].

Indépendamment d'articles de critiques littéraires fournis par M. de Lavergne sous ce pseudonyme, à la « Revue du Midi », dans la partie intitulée « Chronique », il a encore donné à ce recueil les trois nouvelles saivantes : Paquita. Souvenir des Pyrénées. Tome I (1833), p. 77-92; — Une Leçon. Anecdote pyrénéenne, t. Il (1833), p. 159-74. — La Caverne des Protestants. Chronique pyrénéenne, t. III (1833), p. 142-162, — et une ballade intitulée la Fille de l'Orfère.

SAINT-M. (H. de), auteur déguisé.

Tableau de l'histoire de Napoléon. Nanci, Hinzelin, 1834, in-18.

Le premier titre est « Nouvelle Bibliothèque universelle populaire ».

SAINT-MANDÉ (Amédée de), pseudonyme.

Premières (les) feuilles. Poésies. Paris, Dentu, 1835, in-8.
[6974]

SAINT-MARC (l'abbé de), pseudon. [AMELOT DE LA HOUSSAYE].
Traité des Bénéfices de Fra Paolo Sarpi, trad. de l'italien et vérifié par —. Amsterdam, 1685, in-12. [6975]

Réimpr. en 1690, sous le vrai nom du traducteur.

SAINT-MARC (Amédée de), pseudonyme [MM. SCRIBE, DUVEY-RIER aîné et DELESTRE-POIRSON]. Koulikan, ou les Tartares, mélodrame en trois actes, etc. Représenté pour la première fois sur le théâtre de la Galté, le 13 mai 1813. Paris, Barba, 1813, in-8. [6076]

SAINT-MARC (le docteur T. de), nom anobli [Tobo], membre de la Société de médecine pratique de Paris.

Perles d'Hygie pour conserver la santé et préveair les maladies. Paris, de l'impr. de Scherss, 1816, in-8 de 8 pages. [6977]

SAINT-MARC-GIRARDIN, nom modifié sous lequel était désigné dans sa famille, et sous lequel s'est fait connaître dans le monde M. Marc Girardin, littérateur, historien et publiciste, né à Paris, le 21 février 1803; aujourd'hui rédacteur politique et littéraire du « Journal des Débats » (depuis août 1827), professeur à la Faculté des Lettres de Paris, membre de l'Académie française, élu à la fin de 1844 en remplacement de Campenon, membre de l'Assemblée législative. M. Girardin a été antérieurement député et conseiller d'État en service ordinaire sous le dernier gouvernement, et depuis membre de l'Assemblée constituante.

I. Éloge de Lesage; discours qui a remporté l'accessit au coccours de l'Académie française (séance du 24 août 1822). Paris, F. Didut, 1822, in-8 de 32 pages. [6978]

Le prix fut partagé entre deux autres éloges, ceux de MM. Patia et lisliteurne.

II. Éloge de Bossuet; discours qui a partagé le prix d'éloquence décerné par l'Académie française dans sa séance publique du 25 a ét 1827. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1827, in-4 de 48 pages.

f6979

L'Éloge qui partagea le prix fut celui de M. Patin.

III. Tableau de la marche et des progrès de la littérature française au XVI siècle; discours qui a partagé le prix d'éloqueace dècerné par l'Académie française dans sa séance publique du 25 aoû: 4828. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1828, in-4 de 52 pages.

[6980]

Le prix fut partagé entre MM. Girardin et Ph. Chasles.

M. Raynouard a fait l'examen de cet ouvrage dans le « Journal des Savants », en novembre 1829.

L'ouvrage de M. Girardin a été réimprimé avec celui de M. Chasles sous le titre de Tubleau de la Littérature française au AFF siècle. Par M. Saint-Mare-te cardin et par M. Ph. Chasles, Paris, F. Didot, 1929, in S. d. Les deux ouvrages ont encore été réimprimés, avec d'autres aobs.

#### SAINT-MARC-GIRARDIN

tions, dans une édition du « Cours de littérature » de La Harpe. Paris, F. Didot, 1840, 3 vol. gr. in-8.

- IV. Livres (des) apocryphes du premier au second siècle de l'ère chrétienne. Impr. dans la « Revue de Paris », t. I. 4, 1829. [6981]
- V. Contes fantastiques d'Hoffmann, traduction d'un extrait du e Pot d'Or ». 1bid., t. II. [6982]
- VI. État du théâtre à la fin du XVIII<sup>o</sup> siècle, en deux articles. Ibid., t. X, 1830. [6983]
- VII. Comédie (de la) politique en France, de 88 à 90. I. Le Parlement de Paris. II. La Cour plénière, héroï-tragi-comédie (de Duveyrier, avocat au Parlement du Roi), en trois articles. Ibid., t. XII-XIV. [6984]
- VIII. Cavoye et M<sup>11</sup> Coetlogon.—Impr. dans le Keepsake américain. Paris, 1830, in-18. [6985]
- IX. Histoire politique et littéraire de l'Allemagne. Cours fait à la Faculté des Lettres de Paris en 1831. Discours d'ouverture. De l'État politique de l'Allemagne actuelle. Paris, Pichon et Didier, 1831, in-8 de 40 pages, 75 c. [6986]

Jusqu'à ce jour M. Girardin n'a point encore livré à l'impression ses Cours à la Faculté des Lettres, quoiqu'ils aient obtenu beaucoup de succès; mais on trouve dans le « Journal des Débats » des comptes-rendus trimestriels de ces Cours. Nous citerons, entre autres questions traitées par M. Girardin, celle de la Réaction religieuse (voy. le « Journal des Débats » du 2 décembre 1833), et la « Revue de Paris » a donné une Légende de saint Chrodegung, extrait d'un cours de M. Girardin.

- X. Paris il y a mille ans. Impr. dans « Paris, ou le Livre des cent et un », t. V, 1832. [6987]
- XI. Sur M<sup>n</sup>. Sontag à Berlin. Article du journal musical de cette ville. Impr. dans la « Revue de Paris », t. XVI. [6988]
- XII. Souvenirs et Réflexions sur l'Allemagne : Cologne. Ibid., t. XIX. [6989]
- XIII. Histoire de Sainte Afre, courtisane. Ibid., t. XXXVIII, 1832. [6990]
- XIV. Légende de Saint-Chrodegung. Extrait du cours de l'Auteur. Ibid., t. XL. [6991]
- XV. Reine (la) Sémiramis, trad. du latin de Musenius. Ibid., t. XLI. [6992]
- XVI. Esquisses historiques et littéraires : Grégoire de Tours, en deux articles. Ibid., t. XLII et XLIV. [6993]

XVII. Ingrat (l') conte, traduit de Masenius. Ibid., t. L, 1833.

XVIII. Littérature (la) à six sous, en deux articles. Ibid., acevelle série, t. VIII. [6895]

XIX. Réflexions sur l'ouvrage de M. Bérard intitulé: Souveain de la Révolution de Juillet. Paris, de l'impr. de Le Normant, 1834. in-8 de 16 pages. [6996]

Extrait du « Journal des Débats », avec additions de deux alinéas.

XX. Notices politiques et historiques sur l'Allemagne. Prévat-Crocius; Joubert, 1834, in-8, 7 fr. [6997]

Des Etudes littéraires sur cet ouvrage, par M. de Lagenevais [M. Xavis: Manmun] ont été publiées dans la « Revue des Deux-Mondes », IV° sèrie. t. III (1834).

XXI. Instruction (de l') intermédiaire et de son état dans le midi de l'Allemagne. Première partie : Berne, Hofwill, Zurich. Bavière. Paris et Strasbourg, Levrault, 1835, in-8 de 176 pages. — Deuxième partie : Autriche, Bade, Wurtemberg. Paris, Piuls-Levrault, 1838, in-8 de 226 pages. [6996]

Cet ouvrage a donné lieu à la publication d'un opuscule intitulé : • Trus Lettres sur Hofwill, à propos de la brochure de M. Saint-Marc-Girardia = l'instruction élémentaire • Genève, 1835, in-8.

XXII. A MM. les électeurs de l'arrondissement de Saint-Yrisis (Haute-Vienne). Paris, de l'impr. de Le Normant, 1835, in-8 de 24 pages. [6999]

Compte-rendu de la discussion à la Chambre des députés sur le traite avec les États-Unis d'Amérique.

XXIII. Notice sur la vie et les ouvrages de Beaumarchais. Paris. Lefèvre, 1835, broch. in-8. [7000]

Cette Notice a d'abord paru à la tête d'une édition des Œnvres complètes de Beaumarchais, gr. in-8, dont il existe des exemplaires aux noms de Furne, 1851; Lefevre, 1856, et Le Dentu, 1837.

XXIV. Discours de l'empereur de Russie au corps municipal de Varsovie, le 10 octobre 1835. Réflexions à ce sujet. Paris, impr. de Le Normant, 1835, in-8 de 16 pages. [7001]

Distribué aux électeurs de Saint-Yrleix.

XXV. Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur l'instruction primaire.—Impr. dans le « Journal des Débats », du 4 août 1836. [7002]

XXVI. Puccile la) de Chapciain et la Pucelle de Voltaire, en

ticles. — Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 15 sepet 1 décembre 1838. [7003]

- II. Édouard Gans. (Notice historique et littéraire). Ibid., embre 1839. [7004]
- réimprimée à la tête de la traduction, par M. L. de Loménie, de s du droit de succession en France au Moyen-Age, de Gans (1845).
- III. Confessions (les) de Saint-Augustin. Ibid., 45 août [7005]
- K. Méhémet-Ali. (Aperçu général sur l'Égypte, par Clotbid., 15 septembre 1840. [7006]
- Destinée (de la) des villes : Constantinople, Alexandrie, et Corinthe. Ibid., 15 décembre 1840.
- II. Domination (dela) des Carthaginois et des Romains en Afrinparée à la domination française. Ibid., 1° mai 1841. [7008] III. Sur «l'Algérie», par M. Baude. Ibid., 1° août 1841. [7009]
- III. Afrique (l') soul 3aint-Augustin, en deux articles.

  5 septembre et 15 décembre 1842. [7010]
- IV. Cours de littérature dramatique, ou De l'Usage des dans le drame. Paris, Charpentier, 1843, in-12, 3 fr.

[7014]

ritique de cet ouvrage, par M. Paul Rochery, a paru dans la du Lyonnais », t. XIX (1844), p. 39 à 62. le début de l'auteur.

ivre est une œuvre de critique.

rès le sens fastueux prêté à ce dernier mot depuis quelques anle nom élevé de l'auteur, on pourrait s'attendre à trouver dans age les règles du beau, quelques-unes des lois de l'esthétique et la solution des questions si vivement débattues sur l'aveair de

erait trompé ».

.V. Discours prononcés dans la séance publique tenue par nie française, pour la réception de M. Saint-Marc Girardin, nvier 18/15. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1845, in-4 de s. [7012]

nt le Discours de M. Girardin et la Réponse de M. Victor Hugo. VI. Essais de littérature et de morale. Paris, Charpentier, vol. in-12, 7 fr. [7013]

nblable titre ne désigne pas suffisamment ce que ce livre renous allons le mieux faire connaître, en donnant ici, après l'averde l'auteur, l'indication des articles qui se trouvent reproduits deux volumes.

- Les morceaux qui composent ce recueil sont des articles de journais, et la plupart ont été publiés dans le Journal des Débats, dont je m'house d'être le collaborateur depuis vingt ans.
- « Deux morceaux, l'Eloge de Bosset et le Discours sur M. Campenon, en été faits pour l'Académie française. Le premier a partagé le prix du cuncours de 1827 avec mon confrère et mon ami M. Patin; le second est um discours de réception à l'Académie française; et cas deux discours sent pour moi un témoignage précieux de la bienveillance que l'Académie a eue pour mes premiers essais et pour la persévérance de mes efforts comme critique et comme professeur. J'aime à me parer de cette bienveillance devant le public.
- Je viens de parler de mon titre de professeur. Oserai-je dire que la fonctions du professorat ont pour moi, depuis vingt ans, un charme et m Intérêt que le temps n'a pas encore affaiblis? J'aime le droit et le devoir qui m'est départi de causer avec les jeunes gens, de les avertir et de les préserver, si je le puis, des fausses idées et des faux sentiments; de leur faire almer le bon et le beau en littérature et en morale. Il y a dans ce recueil, sous le titre de Causeries en Sorbonne, quelques extraits des les cons d'ouverture de mon cours : Je dannde qu'on veuille bien voir dans ces entretiens, non ce que je dis, mais ce que les jeunes gens écontent et ce qu'ils écoutent sans répugnance. Je suis sûr que, d'après ces conversations, on prendra bonne idée et bonne espérance de la jeunesse.
- Journaliste et professeur vollà ma vie, voilà mes travanz depuis ving ans; longs travaux, et pourtant bien éphémères, car ils ne laissent de traces que la mémoire oublieuse du public quotidien, et dans l'esprit mobile des jeunes auditeurs qui se succèdent devant la chaire du professeur. Je ne m'en repens pas cependant : ces travaux ont leur jour a'nulité. Puisse ce recueil faire penser que les miens ont eu parfois ce merite.
  Avertissement de l'auteur.

Les deux volumes d'Essais que nous venons de citer contiennent :

Tome 1<sup>et</sup>. Bossuet, éloge qui a partagé le prix de l'Académie française (1827), — Etat du Théâtre à la fin du XVIII<sup>e</sup> sfècle, I. État du Théâtre II. Beaumarchais, III. Collin d'Harleville et Fabre d'Églantine. IV. • La Cour plénière • (de Duveyrier, avocat au parlement du Roi). — De la Comédie historique. — M. de La Fayette (1857-59), — Washington (1858-40. — Des États-Unis (1852-55). — Paul-Louis Courier (1828). — M. Comprass. discours de réception à l'Académie française, prononcé le 16 janvier 1855.

Tome II, Milanges d'histoire religieuse: Les Confessions de Saint Augustin, — la Thébaide, ou saint Antoine; — Homélies de saint Chrysotòme sur la Genèse; — Saint Méthodius, ou de la Virginité; — Des Litaggies, ou du Sacrifice; — Les Livres apocryphes: Sainte Thècle. — Histoire apocryphe de Joseph, ou la Sagesse antique. Mélanges de morale: Du Mariage; — De la profession d'homme de lettres (1854); — Silvio Pellico (1873); — Henri Farel, ou de la Fausse sensibilité (1854); — M. Lacretelle, ou le Professeur 1840, des Causeries en Sorbonne (1836). — Mélanger d'hagoure politique de l'Unité de l'Europe, discours d'ouverture d'un

Cours d'histoire d'Allemagne en 1830; - Napoléon (1829); - De la Fédération napoléonienne (1838); - Les Mémoires de la Révolution et du XVI siècle (1829); — Du Rôle de la France dans l'équilibre européen (1842); - De la Guerre d'Espagne en 1823 (1838); - M. de Tessé et Ca-Unat en 1701 (à l'occasion des « Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne sous Louis XIV . (1833); -- la Bataille de Denain (1830); - la Corse (1837); - Florence et ses Vicissitudes (1837); - Charles-Edouard (1833); — la Chute des Abbassides (1842). Mélanges de littérature : De la Tragédie grecque et de la Tragédie française (1827); - Perse, ou le Stoïcisme (1829); — Les Journaux chez les Romains (à l'occasion de l'ouvrage de M. Victor Leclerc sous ce titre) (1838); - les Controverses de Sénèque le père (1845); — De l'Inspiration et l'Expression (1828); — De la jeune École poétique (1828); — Mademoiselle Louise Bertin (1842).

Ainsi qu'on le voit, ces deux volumes ne renferment que quelques uns des fragments, si pleins d'intérêts, fournis par l'autour aux Revues de Paris et des Deux-Mondes que nous citons dans cet article.

Ces deux volumes ont eu du succès et sont aujourd'hui épuisés.

XXXVII. Avec M. \*\*\*: Notice sur M. Bourdeau, pair de France, ancien ministre de la justice sous le ministère Martignac, grandofficier de la Légion-d'Honneur, mort à Limoges le 11 juillet 1845. - Impr. dans le « Nécrologe universel du XIX siècle », octobre 1845. [7013\*]

XXXVIII. Pairie (de la) en France depuis la révolution de juillet. — Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 15 novembre 1845. [7014]

XXXIX. Instruction (de l') intermédiaire et de ses rapports avec l'instruction secondaire. Paris, J. Delalain, 1847, in-8 de 176 pag., 3 fr. [7015]

XL. Banquet (du) de Platon et de l'amour platonique jusqu'à la fin du XV° siècle. — Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 15 octobre 1847. [7016]

Indépendamment des ouvrages et opuscules que nous venons de citer, M. Girardin est auteur d'un très grand nombre d'articles insérés : 10 au • Journal des Débats • (articles de politique et de littérature) à partir du mois d'août 1827; au « Mercure de France du XIX « siècle »; 3° à la « Revue française. Il a travaillé à « l'Histoire et description des principales villes de l'Europe », au « Journal des Connaissances utiles », au « Dictionnaire de la Conversation », etc. il est l'auteur de la présace du livre de M. Ch. Forster, intitulé « la Vieille Pologne ».

BIOGRAPHES ET CRITIQUES DE M. SAINT-MARC GIRARDIN.

1º Biographie universelle et portative des contemporains, t. Y

(1838), p. 708. — 2° Ottavi (J.). L'Urne. Recueil des travaux & J. Ottavi. Paris, 1843, in-8, p. 209-14, et 329-33. — 3° Lobitte (Ch.), dans la « Revue des Deux-Mondes, 1° février 1845. — 4° Texier (Edm.). Histoire des Journaux. Biographie des Journalistes. Paris, 1850, in-18, p. 29.

SAINT-MARCEL (T. de), nom abréviatif [A.-P.-H. TARDES DE SAINT-MARCEL]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-Marcel.

SAINT-MARCEL (C.-M.-Léon de), pseudonyme [J. LINGAT].

Monarchie (de la) avec la Charte. Paris, Chanson, 1816, 3 part.
in-8.

[7017]

Il devait y avoir une quatrième partie qui n'a point paru.

SAINT-MARCELLIN (de), auteur déguisé [J. Victor FORTAMES DE SAINT-MARCELLIN, fils naturel de Fontanes, grand-maître de l'Université]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire », à Fontanes de Saint-Marcellin.

SAINT-MARTIN (de), pseudonyme [le vicomte Claude Prançais de RIVAROL].

Emprunteur (l'), comédie en un acte et en vers. Paris, les march. de nouv., 1785, in-8. [7018]

Cette pièce paraît avoir été imprimée hors de France: elle a été réimprimée sous le titre du *Poète emprunteur*, etc. Paris, Laurens jeune, an VII [1799], in-8.

SAINT-MARTIN (B. de), nom abréviatif [BAILLOT DE SAINT-MARTIN]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France lintraire », ainsi que la « Littérature française contemporaine », à Baillot de Saint-Martin.

SAINT-MARTIN (le marq. de), pseudonyme [E.-L. Gutan].
Deux (les) Cartouches du XIX° siècle. Paris, Lachapelle, 1834,
4 vol. in-12, 12 fr. [7019]

Reproduit par le libraire sous le titre de Robert Macaire et son ami Botrand.

SAINT-MARTIN (Mille Henriette de), pseudonyme [Mille LE CLERG, fille d'un lieutenant-colonel].

- I. Vertu (la) seule fait le bonheur, dix nouvelles morales et religieuses. Paris, Vrayet de Surcy, 1840, in-18, 2 fr. [7920]
- II. Un ange sur la terre, ou un Curé de village. Paris, Picard fils alné, 1842, in-12 avec une grav., 1 fr. 50 c. [7021]

III. Bertha la Saxonne. Paris, Picard fils aîné, 1844, in-12 avec une grav., 1 fr. 50 c. [7022]

IV. Nouvelles historiques. Paris, Picard fils aîné, 1844, in-12 avec une grav., 1 fr. 50 c. [7023]

SAINT-MARTIN, pseudonyme.

Saint-Denis; par—; suivi de l'Histoire secrète et édifiante de la bulle. Paris, Sirou et Desquers; Lecoffre, 1847, in-32 de 16 pages. [7024] La bulle dont il est question est celle du 3 avril 1843, relative au Chapitre royal de Saint-Denis.

SAINT-MARTIN (R.), pseudonyme [Romain Cornut], auteur d'articles de critique littéraire dans le « Journal des faits ».

SAINT-MAURICE (Mac), pseudonyme [J.-B.-J. BRETON DE LA MARTINIÈRE].

Quatre (les) amis réduits à trois, ou Histoire d'un chien, d'un chat et de deux ensants. Pa s, Nepveu, 1823, in-8 oblong, orné de 8 planches lithogr., 6 fr.; sig. color., 10 fr. [7025]

SAINT-MAURICE-CABANY (E.), pseudonyme [J.-Maurice CABANY, fils d'un ancien nés ziant en papeterie établi hôtel Saint-Aignan, rue Sainte-Avoye, à Paris], directeur et rédacteur en chef du « Nécrologe universel du XIX° siècle », auteur supposé.

I. Notice historique sur le lieutenant-général comte Dupont. ancien ministre de la guerre, avec des documents authentiques et inédits sur la campagne de 1808, en Espagne, et sur la capitulation de Baylen. Deuxième édition. Paris, rue Godot-Mauroy, n° 18; Amyot, 1845, in-8 de 288 pages avec une carte. [7026]

La premiere édition se trouve dans le « Nécrologe universel du XIX° siècle. Revue générale biographique et nécrologique ».

Pour cette l'édition de 1845, on fit, l'année suivante, un nouveau frontispice aiusi conçu :

Etude historique sur la capitulation de Baylen, renfermant des documents authentiques et inédits, comprenant une narration détaillée de la campagne de 1808 en Andalousie, et précédée d'une Notice biographique sur le lieute-nant-genéral comte Dupont, ancien ministre de la guerre. Troisième édition. Paris, Dauvin et Fontaine, 1846, gr. in-8 de 288 pag., avec une carte, 10 fr.

Ce livre n'est point de M. Maurice Cabany, mais d'un parent du général Dupont, qui l'a écrit pour répondre à un article de la « Biographie des Hommes du jour », dans lequel, ce qui a rapport à la capitulation de Baylen n'était pas présenté sous un jour favorable au général. Le parent du comte Dupont n'ayant pas voulu se faire connaître, choisit M. Cabany, moyennant salaire, pour être le parrain de son livre.

II. Nécrologe (le) universel du XIX° siècle, revue générale graphique et nécrologique, historique, nobiliaire, généalogique tique, parlementaire, etc.; publié par une Société de gens de et de avants français et étrangers, sous la direction de M. E. Maurice Cabany, rédacteur en chef. T. I à IV. Paris, M. Ci rue Cassette, n° 8, 1846-47, 4 vol. in-8.

Dans ce livre, aussi bien que dans tous ceux qui appartiem la catégorie des biographies vénales, les articles ne sont présentés n nologiquement, ni systématiquement, ni alphabétiquement, mais « l'ordre de réception des articles fournis par les amants d'une u quelconque, ne serait-ce que ceile du « Nécrologe universel du XI cle »!

- III. Notice nécrologique sur M. Amans Rodat d'Olimps, seiller de préfecture, ancien député, etc., mort à Rodez (Ave le 10 février 1846. Paris, rue Cassette, n° 8, 1847, in-8 pages.
- IV. Archives générales de la noblesse. Annales héraldique néalogiques, historiques et biographiques des maisons régn souveraines et princières, et des familles et personnages rembles de toutes les nations; par une Société de généalogistes, d riens et de savants français et étrangers, sous la direction de M. Maurice Cabany, rédacteur en chef. Specimen. Paris, rue S Avoye, n° 57, 1850, in-4 de 26 pages.

Ce spécimen dit que les Archives formeront 40 forts volumes g illustrés de fleurous de têtes de pages, lettres fleurounées, vignets moiries, etc. Les deux premiers volumes contiendront l'Histoire e du blason chez tous les peuples de l'Europe, etc. Le prix de l'ouvrag plet pour les souscripteurs est de 2,000 fr. Le prix des deux derni lumes, pris séparément : 200 fr.

V. Galerie nationale des notabilités contemporaines. A biographiques des principaux fouctionnaires, des représerconseillers d'État, diplomates, magistrats, des membres du de l'administration et des finances, des officiers supérieurs de mée et de la marine, et de savants, littérateurs, artistes et triels de la France; par une Société de gens de lettres et d'riens, sous la direction de M. E. Saint-Maurice Cabany. T. I. rue Sainte-Avoye, n. 57, 1850, in-8.

Une note de la couverture dit que cet ouvrage est déposé grand dans toutes les bibliothèques publiques de France.

VI. Notice nécrologique sur Jacques-François baron Rog

Loiret, représentant du peuple, ancien gouverneur du Sénégal, etc., mort à Paris, le 20 mai 1849. Paris, rue Sainte-Avoye, n° 57, 1850, in-8 de 24 pages, avec un portrait. [7031]

VII. Notice nécrologique sur S. A. R. Louis II, grand duc de Hesse-Darmstadt, mort à Darmstadt, le 16 juin 1848. Paris, bou-lev. du Temple, n° 30, 1850, in-8 de 32 pages. [7032]

Ces deux Notices sont extraites du « Nécrologe universel du XIX° siècie ».

VIII. Adrien-Augustin-Almaric, comte de Mailly, marquis de Merle et d'Haucort, etc., etc., ancien pair de France, ancien lieutenant-colonel de cavalerie, ancien aide-de-camp du duc de Berry et du duc de Bordeaux. Paris, boulev. du Temple, n° 30, 1850, ia-8 de 28 pages. [7033]

Extrait de la « Galerie nationale des notabilités contemporaines ».

Si au commencement de cet article nous avons qualifié M. Maurice Cabany d'auseur supposé, c'est que M. Cabany appartient à la catégorie, assez nombreuse depuis vingt ans, de biographes marchands (1), chez lesquels il n'est pas absolument nécessaire d'être ni écrivain ni biographe: il devient alors très difficile d'indiquer la part qui leur appartient dans les publications qu'ils ont faites, attendu que les intéressés, moyennant le prix qu'ils payent, se réservent toujours le droit de se départir le plus de célébrité possible, ne laissant à ces industriels de nouvelle espèce que la responsabilité d'articles, que, par un restant de pudeur, les véritables auteurs ne peuvent pas signer. Voilà pourquoi nous doutons que les articles des divers ouvrages que nous venons de citer, portant même la signature de M. Cabany, soient de lui.

Ancien scribe de M. E. Pascallet, autre débitant de célébrité, M. Cabany a appris près de ce dernier comment ou s'y prend pour prélever un impôt sur la vanité et la sottise : il a trouvé ce moyen facile, et a élevé une nouvelle boutique d'illustration à côté de celle de son ancien patron, en le dépassant, peut-être, en charlatanisme et en cynisme.

Une lettre de M. Cabany que le hasard a fait tomber entre nos mains, confirme ce que nous venons d'avancer, et nous apprend en même temps comment ces biographes marchands flattent la vanité des familles et des individus pour s'attirer des clients.

Paris, 15 janvier 1846.

#### Monsieur,

• Vous venez d'avoir la douleur de perdre M. le baron de Malaret, pair de France, ancien député de la Haute-Garonne, ancien maire de Toulouse, votre très digne et honorable parent.

<sup>(1)</sup> Au mot Biographia de notre prochaine « Encyclopédie du Bibliothécaire », nous consacrerons un article spécial à toutes les publications de ces plutarques boutiquiers qui ont surgi de 1830 à 1850.

- « J'ai l'honneur de vous informer que, par un arrêté spécial du comité de rédaction du « Nécrologe Universel » (1), dans l'intention d'honorer la mémoire d'un homme remarquable, vient de décider qu'il serait publié dans la prochaine livraison de cet important recueil, un article nécrologique, biographique, politique, parlementaire et administratif détaillé sur feu M. le baron de Malaret.
- « J'ai donc l'honneur de vous prier, Monsieur, d'avoir l'extrême obligeance de me faire parvenir le plus promptement possible, tous les decuments nécessaires pour la fidèle rédaction et la prompte impression de cet article, en y joignant l'empreinte et la description des armoiries pour la gravure de l'écusson qui doit être placé en tête de la Notice.
- « En me faisant cet envoi que je sollicite instamment de votre besté, veuillez, je vous prie, Monsieur, me faire connaître vos ordres bienveillants, relativement au nombre d'exemplaires particuliers que vous pourriez désirer de la Notice nécrologique sur feu M. le baron de Malaret. Ces exemplaires, que les familles peuvent se procurer moyennant un léger sacrifice pécuniaire, sont de précieuses archives qui se transmettent de génération en génération.
- « L'insertion d'un article dans le « Nécrologe Universel », ouvrage henorable, utile et éminemment sérieux, est un souvenir impérissable que chaque famille s'empresse de consacrer à celui de ses membres qui s'en est rendu digne, et dont la mémoire, les actes, les services, les talents, les vertus, méritent d'être rappelés, publiés et conservés.
- Personne n'a plus de droits que seu M. le haron de Malaret, de Agrere dans ce vaste ouvrage, où viennent prendre place toutes les notabilités contemporaines.

Agréez, Monsieur, l'assurance de la considération distinguée de votre tout dévoué serviteur.

E. SAINT-MAURICE CABANY, Réducteur en chef.

Au tiers de marge de cette lettre sont imprimés, ainsi qu'il suit, les pris que coûtent les insertions dans ces árchives qui se transmettent de génération en génération!

Les Notices biographiques et nécrologiques, publiées par le Nécroloss UNIVERSEL du XIAº siècle, Revue générale biographique et nécrologique des notabilités françaises et étrangères, ouvrage honoré de la souscription d'un grand nombre de personnes d'élite de la France et de l'étranger, s'impriment, en outre, à part, au minimum, à 100 exemplaires, pour les familles qui ont consenti. Ces exemplaires leur sont livrés à raison de 25 fr. la page d'impression pour le premier cent; de 12 fr. 50 c. la page pour le deuxième cent; et de 6 fr. 25 c. la page pour le troisième et les autres cents. Ces exemplaires particuliers sont imprimés avec soin en joils

<sup>(1)</sup> Le comité de rédaction tout entier ne se compose que de M. Maurier Cabany; les rédacteurs ordinaires sont quelques pauvres diables de copistes et une couple de paires de circaux.

actères neufs sur grand in-8, rilisin fort, satiné, précédés de tirrés et mus d'élégantes convertures de confeur portant les noms et qualités personnes décédées. L'Aministration fait graver les armoiries des illes nobles, lorsqu'on désire qu'elles soient placées en tête des ices. Le prix de ces gravures, parfaitement exécutées sur pierre, est to à 40 fr., suivant le travail. L'Administration fait aussi lithographier portraits; le prix varie de 100 fr. à 130 fr. — Le Directeur du Réchost Universel traite de gré à gré avec les familles pour les articles ortants qui composteraient plusieurs feuilles d'impressions.

A la fin de chaque mois le Nacrologu Universel publie un Bulletin étal nécrologique de la France et de l'étranger, et à la fin de l'ainée annuaire général nécrologique complet de l'année précédente. Les fales doivent envoyer les documents avant l'impression de l'Annuaire, s cela ils ne pourraient être insérés.

Les families qui adhèrent à l'insertion d'une Notice nécrologique délée, doivent en adresser les documents à l'Administration, indiquer le tibre d'exemplaires qu'elles désirent. Si la personne décédée est noble i les armoiries doivent être placées en tête de l'article, il faut remettré empreinte exacte ou un dessin de l'écusson, accompagné de la descripécrite. Si on désire que le portrait soit lithographié, il faut envoyer, un dessin, soit une miniature. Les objets, ainsi que les titres de faè et tous autres manuscrits précieux sont toujours fidèlement remés avec l'envoi des exemplaires.

L'A lministration se charge des recherches généalogiques et de tous trar historiques, de la rédaction de Mémolres, de Rapports et d'ouvrages attifiques, industriels et artistiques, ainsi que de l'impression des marits et de la correction et de la révision des épreuves de typogra-

Le Nacrologe Universel rend un compte détaillé de tous les ouvrages lon adresse deux exemplaires à son bureau de rédaction », est-ce pas là du charlatanisme bien caractérisé et du cynisme até?

AINT-MORYS (le comte de , nom nobiliaire [Étienne BOURGE-VIALART, comte de]. Pour la liste de ses ouvragés, voy. notre rance littéraire », à Suint-Morys.

AINT-OUEN (Mee L. de), nom abréviatif [Mee Laure Boen SAINT-OUEN; née à Lyon en 1779, morte à Nanci vers 1834]. r la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-m.

AINT-PARD (l'abbé de), pseudonyme [le P. Pierre-Nicolas iblotaque, ex-jésuite, plus contiu sous le nom de]. Pour la de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-d.

SAINT-PAUL (A. de), pseudonyme.

Guillaume Aubry, ou la Résignation récompensée. Lime Barbou, 1847, 1850, in-12. [70]

Faisant partie d'une « Collection de la Bibliothèque chrétienne et rale ».

SAINT-PAVIN, nom abréviatif [Denis SANGUIN DE SAI PAVIN]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France li raire », à Saint-Pavin.

SAINT-PÉRAVI, nom abréviatif [Jean-Nicolas-Marcellin GUI NEAU DE SAINT-PÉRAVI]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. 

« France littéraire », à Saint-Péravi.

SAINT-PH. (M<sup>II</sup>), auteur déguisé [M<sup>II</sup> Françoise-Thérèse : MERLE DE SAINT-PHALIER, depuis danne Dalibard]. Pour la 1 de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Dalibard.

SAINT-PRÉS VERTPRÉS (le chev. de), pseudonyme [l'a Rive].

(hasse (la) aux anti-Bayard, aux anti-Arphane (?). Sans indicade lieu, 1790, in-8. [70]

SAINT-PREUX, pseudon. [GAUDY], artiste du théâtre de Li Vive le Roi! ou le Royaliste seul. Représenté à Lille, le 25 a 1816, suivie de plusieurs morceaux du même auteur. Li Mer veuve Dumortier; Vanackère, 1816, in-32, 30 c. [70]

SAINT-PRIX, pseudonyme.

Messénienne : la Nymphe de la Seine et le Chiffonnier. Pa Garnier ; Lefébure, 1827, in-8 de 24 pages. [70]

SAINT-PROSPER (de), nom abréviatif [Ant.-Jean Casse SAINT-PROSPER]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • Fra littéraire 2, à Saint-Prosper.

SAINT-PROSPER (Auguste de), nom abreviatif [André-Aug tin Cassé de Saint-Prosper, frère du précédent]. Pour la liste ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-Prosper.

SAINT-R. D. (J.), auteur déguise.

Été 1) d'un poète bordelais, réveries de —, revues, corrigée considérablement diminuées par Eugène Labrousse. Bordes Feret fils, 1850, in-18 de 1/h pages.

SAINT-RÉAL (l'abbé César VISCHARD DE), apocryphe [le marquis de La Bastie].

OEuvres posthumes de M. —. Paris, Barbin, 1693, 3 vol. in-12.

En tête du tome le du Recueil de pièces de littérature et d'histoire, par l'abbé Granet, on trouve la liste des écrits de ce gentilhomme, insérés dans ce recueil.

SAINT-REMI (l'abbé de), nom abréviatif [l'abbé J.-B. de LA LANDELLE DE SAINT-REMI]. Sous le nom de Saint-Remi, il donna, en 1701, dans le Mercure de France, une traduction latine de l'Ode de Boileau sur la prise de Namur.

SAINT-REMY, pseudonyme [MM. ALISSAN DE CHAZET et J.-B. DUBOIS].

Cendrillon (la) des écoles, ou le Tarif des prix, comédie vaudeville en un acte et en prose. Paris, Mur Lecouvreur, 1810, in-8. [7040]

SAINT-REMY (de), pseudonyme | Jean-François MIMAUT, de Méru (Oise), alors consul de France en Sardaigne].

Auteur (l') malgré lui, comédie en trois actes et en vers. Repréentée sur le Théâtre-Franç is, le 18 octobre 1823. Paris, Vente, 2.1823, in 8. [7041]

SAINT-RENÉ (R. T.), pseudonyme [René Taillandier].

Helléniade (l'), ou les Français en Morée. Poème en trois chants. Paris, Ladvocat; Delaunay, etc., 1828, in-18 de 108 pag. [70/12]

SAINT-ROBERT (le chevalier de), pseudonyme.

. .

Général (le) Rosas et la question de la Plata. Paris, Gerdès, 1848, in-8 de 80 pages. [7043]

SAINT-ROMAIN (F. dc), pseudonyme [le P. Phil. Labbe, issuite]:

Calendrier (le) des heures surnommées à la Janséniste, revu et corrigé par —. Paris, 1650, in-8. [7044]

SAINT-ROMUALD (le P. Pierre de), pscudonyme [P. Guil-LERAUD].

- 1. Trésor chronologique. Paris, 1642, 3 vol. in-fol. [7045]
- II Hortes epitaphiorum selectorum, ou Jardin d'épitaphes choi-

sies, où se voient les fleurs de plusieurs vers funèbres, tant anciens que nouveaux. Paris, 1648, in-12. [7646]

SAINT-SARD, pseudonyme [F.-D. GIBORY].

Vierge (la) aux œillets. Paris, H. Souverain, 1840, in-8, 7 fr. 50 c. [7047]

SAINT-SAUVEUR (le sieur de), pseudonyme [l'abbé THIERS].

Dissertation sur l'inscription du grand portail de l'église des Cardeliers de Reins: Deo homini et beato Francisco, utrique crucifixo. 1670, 1673. in-12. [7848]

Impr. aussi à la fin du volume intitulé la Guerre séraphique, etc. La Maye. De Hondt, 1740, in·12.

SAINT-SERNIN (de), pseudonyme [E. PASCALLET, de Saint-Sernin], auteur, ou plutôt signataire d'un certain nombre de notion biographiques imprimées dans « le Biographe et l'Historien » (1841 et ann. suiv.), recueil publié par ledit M. E. Pascallet.

SAINT-SIMON (le duc de), nom nobiliaire [Louis de Rouvaot, duc de SAINT-SIMON, pair de France]. Pour la liste de ses currege-, voy. la • France littéraire », à Saint-Simon.

SAINT-SPÉRAT (M<sup>me</sup> de), pseudonyme [C.-O.-S. DESROSIES, cousin de l'imprimeur de ce nom à Moulins].

- I. Livret (le) couleur de rose, ou Historiettes et coutes morant pour le premier âge. Paris, Ledentu, 1819, in-18, fig., 1 fr. 80 a.— Sec. édit., revue et corrigée par l'auteur. Paris, Ledentu, 1834. in-18 avec 11 gravures, 2 fr. [7089]
- 11. Veillées (les) en famille, ou Historiettes et contes nouveaux pour le second âge. Paris, Ledentu, 1824, et 1832, in-18 avec 16. 1 fr. 80 c. [7650]
- III. Bonne amic, ou la jeune Sous-Maîtresse, historistes & contes nouveaux à l'usage des jeunes demoiselles. Paris, Locard & Davi, 1824, in-18 avec fig., 1 fr. 50 c. [7061]
- IV. Miroir (le) de la Jeunesse, ou le Jeune âge instruit par ses propres erreurs et ses propres vertus, historiettes et contes neuveaux, avec 9 gravures. Paris, Ledentu, 1824, et 1832, in-18, 1 fr. 50 c. [7652]
  - V. Jeune 'le' maître d'études, ou l'Heure du goûter, historiette

Locard et Davi, 1827, in-18, avec na i nonveaux. I ce gravé et des figures, 1 fr. 50 c. ennes (les) voyageurs dans Paris, on les Tablettes de Julea; de F\*\*\* [de Flesselles], revu et corrigé par -. Paris, et Davi, 1829, in-12 avec 10 gravures, 2 fr. 50 c. resiers a publié beaucoup d'at tres petits ouvrages, mais presque s divers pseudonymes. Parviendrons-nous jamais à les tous coniela n'est pas vraisemblable. En attendant, hâtons-nous de répaerreur que nous avons commi tome III, p. 333, en présentant, a « Petite Bibliographie biographico-romancière » de M. Pigoreau S. Desresiors comme le pasudonyme de Maio Guénard. Il paratprès la Notice de M. Pigoreau, que M. Desrosiera travalitait avet pard, qu'il a pu publier plusi urs ouvrages sous le nom de cette post-être aussi coux qui port br, que nous avons atette dame), mais qu'enfin les , que dans notre « France > nous avons attribués à M∞ G ra, sont bien de M. Desrosiers: teur (le petit) de pocke, ou l'Ari a echapper à l'ennut. Il fedition, orrigée et considérablement augmentée. Paris, Ledenta, 1817. Neus ignorons la date de la première édition. sires (les) du Crime, ou Histoire des brigands famoux en Espagne. , en Angleterre, et dans les principales contrées de l'Europe, etc. i libre de l'angl. et de l'aliem. Par le rédacteur du « Petit Centeur : .. Paris, Longchamps; Ledentu, 1812, in-18, 2 fr. -- Sec. édition, orr. et augm. d'un . Coup-d'œil . l pandes de Schinderhannes : associés des bords du Rhin ». I Ledentu, 1814, in-18. ntures (les) plaisantes de M. me et son Voyage de quaranteres dans l'intérieur de la cap h ire plus vraie que vraiic, dans laquelle se trouvent qu petita mensonges et beauvérités; publié par le rédact « Petit Conteur de poche ». Flentu, 1813, in-18 de 180 pag.

ntures curieuses et plaisantes de M. Galimafré, homme du jour, oue personne n'a jamais iu et que tout le monde voudra lire; par tire du Palais-Royal. Paris, Aug. Imhert, 18t4, in-18 de 144 pag. de à vous!!!, ou les Fripons et leurs Dupes, aventures plaisantes s les plus renommés de la capitale, des provinces et de l'étran-; publiées par l'auteur des « Repaires du Crime », du « Petit Conpache ». Paris, Coubet, 2819, in-18.

T-USSANS (le prieur de), titlonyme [de SAINT-GLAS, le Saint-Ussans].

untes nouveaux en vers. Paris, Besoigne, 1672, in-12. [7055] outs-rimez (les), comédie (en un acte et en prose). Paris, l'raboüillet, 1682, in-12 de 4 ff. et 57 pages, avec musique.

Les Bouts-rimés, que l'auteur nomme les insectes du Parnaue, aété mis en vogue par Dulot, mauvais poète, presqué.idiot, et faimient fureur, quoique Sarrasin les eût tournés en ridicule dans son poèt Dulot vaincu, ou la Défaite des Bouts-rimés.

P. Lacroix, Bibl. de M. de Soleinne, nº 1:

SAINT-VALLIER (Charles de), pseudonyme [GUILBER1 Pixérécourt].

Fénelon, tragédie, par *M.-J. Chénier*, membre de l'Insmort le 10 janvier 1811; remise en trois actes par —. Représsur le théâtre de la Gaité, le 26 septembre 1830. Paris, Mare Hardy, 1833, in-8, 1 fr. 50 c.

SAINT-VALRY (A. S.), pseudon. [A. SOUILLARD; né à Di I. Chapelle (la) de N. D. du Chêne; les Ruines de Mou l'Amaury; poèmes. Paris, Ladvocat; A. Dupont, 1826, in-52 pages, 2 fr. 50 c.

La Chapelle de N. D. du Chène avait déjà été imprimée dans les nales romantiques », ann. 1825.

- 11. Tolérance (de la) arbitraire et coupable du ministère à l' des jésuites, de leur rétablissement légal ou de teur expulsion lon les lois du royaume. Considérations politiques. Paris, Sau 1827, in 8 de 160 pages, 4 fr.
- III. Fleurs (les), poème mentionné par l'Académie des Floraux. Paris, Delangle, 1829, in-8 de 36 pages.
- IV. Fragments de poésie, dédiés à S. A. R. Madame, doc de Berri, en sa prison de Blaye. Paris, Dentu, 1833. in-18. !
- V. Quêteuse (la) des pauvres (romance). Paris, de l'imp Duverger, 1833, in 4 de 4 pages.

Imprimé, texte et musique, par les procédés de M. Duverger.

VI. Madame de Mably. Manuscrit publié par —; précédé mot sur l'ouvrage, par M. Charles Nodier. Paris, Spachs 1836, 2 vol. in-8, 15 fr. — Seconde édition. Paris Allardin, : in-8 de 672 pages.

SAINT-VICTOR B. de), non patrimonial [Jacques-Maxia Benjamin BINS DE SAINT VICTOR, né au Cap Prançais, l'Saint-Domingue] Pour la liste de ses ouvrages, voy notre • Flutéraire », à Saint-Luce.

SAINT-VICTOR (L.-A. de), nom déguisé [L.-A. LAMARQUE DE SAINT-VICTOR].

- L Hariadan Barberousse, mélodrame en trois actes. Paris, Barba, 1809, ou 1820, in-8, 1 fr. 50 c. [7064]
- II. Hassem, ou la Vengeance, mélodrame en trois actes (de MM<sup>400</sup>). Paris, Barba, 1817, in-8. [7065]
- III. Avec M. Armand [Overnay]: Fanny, mélodrame en trois actes. Paris, Pollet, 1823, in-8, 1 fr. [7066]
- IV. Don Juan d'Ornanès, extrait des Mémoires de la cour d'Alphonse I<sup>er</sup>, roi de Portugal. Paris, C. Champie; l'Auteur, 1828, 4 vol. in-12, 12 fr. [7067]

SAINT-VICTOR (de), pseudonyme.

Manuel (nouv.) complet du fabricant de cadres, passe-partont, etc. Paris, Roret, 1850, in-18, avec 2 planches, 1 fr. [7068]

SAINT-YON (de), nom abréviatif [Alexandre-Pierre MOLINEDE SAINT-YON], général, qui fut nommé en novembre 1845 ministre de la guerre, pair de France et grand-officier de la Légion-d'Honneur, mais il ne conserva son porteseuille que quelques mois.

- I. Ipsiboé, opéra en trois actes. Représenté sur le théâtre de l'Académie royale de musique, le 31 mars 1824. Paris, Vente, 1824, in-8, 2 fr. (Auon.) [7069]
- II. Avec M. de Fougeroux: François I<sup>er</sup> à Chambord, opéra en. deux actes. Paris, de l'impr. de Carpentier-Méricourt, 1830, in-8 de 52 pages. (Anon.) [7070]

Cette pièce a été imprimée avant sa représentation à l'Académie royale de musique.

Ayant toujours cultivé les lettres, privé de fortune, M. Moline de Saint-Yon, à l'époque de la Restauration, se livrà à la littérature dramatique, et fit d'abord jouer à l'Opéra-Comique, en 1819, les *Bpoux indiscrets*, opéra-comique en un acte, qui ne paraît pas avoir été imprimé; plus tard il fit représenter les deux grands opéras que nous venons de citer. Deux autres de ses pièces ont encore été reçues, sans avoir été jouées jusqu'ici, l'une : *Mathilde, ou les Croisades*, opéra en trois actes, à l'Académie royale de musique, et l'autre : *les Amours de Charles 11*, comédie en trois actes et en vers, à l'Odéon.

111. Fragment de l'histoire militaire de France. Guerres de religion, de 1585 à 1590, rédigees d'après les documents recueillis et discutés avec soin par le comité d'état-major; par le colonel de Saint-Yon, secrétaire de ce comité. Paris, Anselin, 1834, in-8 de 168 pages avec trois planches, 5 fr. [7071]

IV. Notice historique sur le prince Eugène de Reanharmais, des de Leuchtenberg. Paris, de l'impr. de Crapelet, 1838, ip-8 de 32 pages. [7072]

Notice imprimee d'abord dans le « Plutarque français », publié per M. Mennechet.

V. Deux (les) Mina, chronique espagnole du XIXº siècle, avec des autographes de Xavier Mina et de Françisco Espox. Paris. Berquet et Pétion, 1840, 3 vol. in-8, avec 8 pages de musique et 4 autographes, 22 fr. 50 c. [7073]

SAINT-YVES, pseudonyme [Édouard Déaddé, ancien directeur du théâtre de la l'orte Saint-Antoine, ancien rédacteur des articles théâtres de « la Quotidienne », à la suite de ceux que Merle signais. J. T.; l'un des rédacteurs des « Étrennes pittoresques, Contos et Nouvelles »].

- I. Avec MM. Octo [Dupuis-Delcourt] et V. Renier: Odette, es la petite Reine. Chronique-vaudeville du temps de Charles VI. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 24 avril 1832. Paris, Leclaire, 1832, in 8.
- II. Avec M. V. Ratier: le Te Deum et le De Profundia, vandesièle en un acte, imité d'un proverbe de M. Théodore Locleres. Représenté sur le théâtre du Panthéon, le 13 déc. 1832. Paris, boul. Bonne-Nouvelle, n° 2: Barba, 1833, in-8, 1 fr. 50 c. [7075]
- III. Avec le même : Léonie, ou les Suites de la celère, drame-vaudeville, joué le 26 janvier 1833. Paris, boul. Bonne-Neuvelle, n° 2, 1833, in-32, 1 fr. [3076]

Falsant partie du « Répertoire du Gymnase enfantin ».

- IV. Avec M. H. Déaddé: le Sonper du Diable, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre du Gymnase enfantin, le 9 août 1834. Paris, de l'impr. d'Herhan, 1834, in-8 de 8 pag. [7076]
- V. Une matinée à Vincennes, ou le Conciliateur, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre du Gymnasc des enfants, le 7 novembre 1834. Paris, Pesron, 1836, 1851, in-18, 50 c. [7077]
- VI. Avec M. [A.-M.-A. Lavaissiere] de Lavergne: Rosette. ou Promettre et tenir, comédie-vaudeville en deux actes. Représentée au théâtre de l'Ambigu-Comique, le 28 novembre 1835. Paris, Barba; Bezon; Quoy, 1835, in-8, 40 c. [7078]

VII. Avec M. H. Saint, Yess [H. Déadds]: un Pélerinage, copatitie-vaudeville en un acte. Représentés sur le thétire.... de M. Comte, le 9 mai 1835, Paris, Bréauté, 1836, in-18. [7079]

VIII. Avec M. Rurat ; le Préfess de Gil Blas, pièce en un acte. Représentée sur le même théates, le 4 novembre 1835. Paris, Brésqué, 1836, in-18. [7080]

IX. Avec 14.1. Blum et J. Gardet: la Début de Talma, co-médie-randeville en un sote. Représentée sur le thétier du Gynnase des aufants, la 31 pareire 1835, Paris, Person, 1836, in-18. [1981]

M. Avec M. Veyrat [Xav. Verat]: le Maugrabin, drame mêlé de chant, imité d'une chronique du XY siècle. Représenté sur le thétire de le Forte Saint-Antoine, le 7 août 1886. Paris, Marchant, 1886, ig-32, 15 c. [7082]

Faisant mertie d'un . Nouveau Répentoire dramatique ».

Mi. Avec M. E. Duval: la Jeunesse de Louis XIV (1648), vandeville anecdotique. Représenté sur le théât. du Gymnase des enfants, le 4 juin 1836. Paris, Pesron, 1836, 1850, in-18, 50 c. [7083]

XII. Pot (le) au lait, fable en action. Représentée sur le même théâtre, le 11 novembre 1835. Paris, Pesren, 1836, 1851, in-18, 25 c. [7084]

Pièce à un seul personnage.

XIII. Avec M. Xavier [Xav. Verat]: les Gitanos, ou le Prince et le Chevrier, comédie historique en un acte, mêlée de chant, imitée du bibliophile Jacob [Paul Lacroix]. Représentée sur le même théâtre, le 13 avril 1836. Paris, Pesron, 1836, in-18, 50 c. [7085]

XIV. Avec M. Veyrat [Xav. Vérat]: la Fille du Danube, ou Ne m'oubliez pas, drame-vaudev. en deux actes et à spectacle, imité du ballet de l'Opéra. Représenté sur le théât. de la Porte St-Antoine, le 13 oct. 1836. Paris, boul. St-Martin, n° 12, 1836, in-32, 15 c. [7066] Faisant partie d'un « Nouveau Répertoire dramatique ».

XV. Avec le même: Casque en cuir et pantalon garance, folie-vaudeville en un acte. Représentée sur le même théât., le 22 oct. 1836. Paris, boul. Saint-Martin, n° 12, 1836, in-32, 15 c. [7087] De la précédente collection.

XVI. Caisse (la) d'Épargne, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre... de M. Comte, le 1° octobre 1836. Paris, Bréauté, 1836, in-18, fig. [7088]

XVII. Avec M. Veyrat [Xay. Vérai]: les Regrets, vaudeville en

un acte. Représenté sur le théâtre de la Porte Saint-Autoine, le 3 janvier 1837. Paris, Marchant, 1837, in-32, 15 c. [7089] Faisant partie du « Nouveau Répertoire dramatique ».

XVIII. Avec M. Léon de Villiers [Edouard-Léon Delalain]: le Forgeron, drame-vaudeville en un acte. Représenté sur le même théatre, le 1<sup>rr</sup> juin 1837. Paris, Morain, 1837, in-8, 30 c. [7090]

XIX. Avec M. Raymond [Provost]: l'Amour d'une Reine, cu Une nuit à l'Hôtel Saint-Paul, drame en trois actes. Représenté sur le théâtre du Panthéon, le 28 septembre 1837. Paris, Michaud. 1837, in-8, 40 c. [7091]

Faisant partie du . Musée dramatique ..

XX. Avec M. Burat de Gurgy: Tabarin, ou Bobèche d'autrefois, fantaisie en un acte, mèlée de chant. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 25 octobre 1837. Paris, Michaud, 1837. in-8, 20 c. [7092]

Faisant partie de la précédente collection.

XXI. Avec M. Mont-Réal [B. Edan]: les Marchands de bais, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre de la Porte Saut-Antoine, le 11 novembre 1837. Paris, Michaud. 1837. in-8, 20 c. [7993]

Faisant partie du « Musée dramatique ».

XXII. Avec M. [Villain] Saint-Hilaire: Turcs et Bayadères, or le Bal de l'Ambigu, folie de carnaval en deux tableaux et mèlée de couplets. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 28 jassier 1838. Paris, Michaud, 1838, in-8.

[7094]

XXIII. Avec Dennery [Eugene Philippe]: le Mariage d'organice comédie-vaudeville en deux actes. Représentée sur le théâtre national du Vaudeville, le 23 mars 1838. Paris, de l'impr. de Dendey-Dupré, 1838, in-8. [7095]

XXIV. Avec M. Léon de Villiers [Édouard-Léon Delalain]: Une histoire de volcurs, drame-vaudeville en un acte. Représent sur le théâtre de la Porte Saint-Antoine, le 21 mars 1838. Pars. Michaull, 1838, in-8, 20 c. [7036]

Faisant partie du « Musée dramatique ».

AAV. Avec le même : la Fabrique, drame-vaudeville en trosactes, imité d'un conte de l'atelier, de Michel Masson. Représent sur le même théâtre, le 18 a oût 1838. Paris, Michaud, 1838, in-8, 40 c. [7997]

l'aisant partie de la precedente collection.

XXVI. Avec le même et Victor Ratier: Rose et Colas, ou Une pièce de Sedaine, comédie-vaudeville en deux actes. Représentée sur le même théâtre, le 27 septembre 1838. Paris, Michaud, 1838, in-8, 40 c. [7098]

Faisant partie de la précédente collection.

XXVII. Avec M. Léon de Villiers [Ed.-L. Delalain]: Sou<sup>3</sup> la Régence, comédie - vaudeville en un acte. Représentée sur le même théatre, le 28 juillet 1838. Paris, Michaud, 1838, in-8, 20 c. [7099]

Faisant partie de la précédente collection.

XIX' siècle ..

XXVIII. Avec M. Max. Raoul [Charles Letellier]: Madame de Brienne, drame en deux actes en proce. Représenté sur le théatre de la Renaissance, le 16 juin 1836. Paris, Barba; Bezou, 1839, gr. in-8 à 2 col., 60 c. [7100]

Faimnt partie de « la France dramatique au XIX « siècle ».

XXIX. Avec M. Louis Lefebure: Béatrix, drame en quatre actes, imité d'une nouvelle de M<sup>me</sup> Charles Reybaud. Représenté sur le théâtre de la Porte Saint-Antoine, le 29 juin 1839. Paris, Gallét, 1839, in-8, 40 c.\( [7101] ]

Réimpr. en 1840, gr. in-8 à 2 colon., pour « la France dramatique au

XXX. Avec M. R. Desperrières [Eug. Cranney]: la Tarentule, imitation du ballet de l'Opéra, en deux actes, mélée de chant et de danse. Représentée sur le théâtre du Panthéon, le 10 août 1839. Paris, Morain, 1839, in-8, 40 c. [7102]

XXXI. Avec M. de Leris [Alfred Desroziers]: les Oiseaux de Boccace, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre Saint-Marcel, le 7 novembre 1839. Paris, Tresse; Delloye; Bezou, 1840, 1842, gr. in-8 à 2 col. [7103]

Faisant partie de « la France dramatique au XIXº siècle ».

XXXII. Avec le même: l'Autre, ou les deux Maris, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre de la Porte Saint-Antoine, le 29 mars 1840. Paris, Henriot; Miffiez; Tresse, 1840, in-8, 30 c. [7104]

Faisant partie du « Répertoire dramatique ».

XXXIII. Avec M. Louis Lefebore: Dinah l'Égyptienne, drame en trois actes, mêlé de chant. Représenté sur le même théâtre, le 18 avril 1840. Paris, Benriot; Tresse, 1840, in-8, 40 c. [7105] Faisant partie de la collection précédente.

XXXIV. Avec MM. [Vallou] de Villeneme et (Mich.) Messes: Cocorice, ou la Poule à ma tente, vaudeville en cinq actes. (Théâtre du Palais-Royal, le 18 juin 1840). Paris, Marchest, 1840, in-8, 40 c. [7100]

XXXV. Avec M. A. Veyrat [A. Verat]: le Piège à loaps, vas-deville en un acte. (Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 21 soit 1841). Paris, rue d'Enghien, n° 10; Tresse, 1841, in-8, 30 c. [7107]

Faisant partie de « la Mosaïque ».

XXXV(. Avec M. Angel [Enstache]: Au Vert-Galant, vandeville en deux actes. (Ambigu-Comique, le 14 avril 1842). Paris, Beck, 1842, in-8. [7108]

XXXVII. Avec MM. (Hipp.) Hostein et Léon De Villiers [Ed-L. Delalain]: la Perjo de Morlaix, drame-vaudeville en trois actu. (Théâtre de la Gaîté, le 27 mai 1843). Paris. Ch. Tresso, 1843. gr. in-8 à 2 col. [7199]

Paisant partie de « la France dramatique au XIX siècle ».

XXXVIII. Avec M. Léon De Villiers [Ed.-L. Delalain]: les Femmes et le secret, vaudeville en un acte. (Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 11 juin 1843). Paris, Beck; Tresse, 1843, in-8, 50 c. [7110]

XXXIX. Avec M. Montjoie: le Saut périlleux, vaudeville en un acte. (Théâtre des Folies-Dramatiques, le 22 juin 1843). Paris. Beck, 1843, in-8, 50 c. [7111]

XL. Avec MM. Boulé et Chabot de Bouin : les Naufrageurs de Kérougal, drame en quatre actes, à spectacle. (Porte Saint-Martin, le 21 octobre 1843). Paris, Tresse, 1843, gr. in-8 à 2 col. [7112]

Faisant partie de « la France dramatique au XIXº siècle ».

XLI. Avec MM. Dumanoir et de Léris [Alfred Desreziers]: le Tête de singe, vaudeville en deux actes. (Théhtre du Palain-Royal, le 14 décembre 1844). Paris, rue d'Enghien, n° 32; Tresse, 1845. in-8, 50 c. [7193]

Faisant partie du « Répertoire dramatique des auteurs contemporains ».

XLII. Avec M. Alzay [Ch.-Ant.-Alex. Sauzay] : Mademoiselle Bruscambille, comédie-vaudeville en un acte. (Thétire de l'Amto-Comique, le 25 décembre 1944). Paris, Wiart ; Tresse, 1845, ♣, 40 c. [7114]

XLIII. Avec M. Edouard Brisebarre: l'Homme aux trente echs, médie-vaudeville en un acte, (Palais-Royal, 13 avril 1845). Pa-, Tresse, 1845, gr. in-8 à 2 col. [7115]

Paisant partie de « la France dramatique au XIXº siècle ».

XLIV. Avec M. Alexandre [Lavaissière] de Laveryne: Braincas-Réveur, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sar le me théatre, le 12 août 1845. Paris, Marchant, 1845, in-8, e. [7116]

l'aisant partie du « Magasin théâtral ».

XLV. Avec M. Paul Féval : le Fils du Diable, drame en cinq ez et onze tableaux, précédé de « les Trois Hommes Rouges », Mogue. (Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 24 août 1847). Paris, l'impr. de Dondey-Dupré, 1847, in-18 anglais. [7117]

XLVI. Avec M. Adolphe Choler: Mademoiselle Gabatot, vaudele en un acte. (Théâtre des Variétés, le 23 mai 1847). Paris, ck; Tresse, 1847, in-8, 50 c. [7118]

XLVII. Avec M. Lesguillon: le Protégé de Molière, comédie en acte, en vers. (Second Théâtre-Français, le 15 janvier 1848). ris. Tresse, 1848, in-8 de 48 pages. [7119]

XLVIII. Avec M. Adolphe Choler: la République de Platon, médie en un acte. (Théâtre des Variétés, le 7 juin 1848). Paris, ck; Tresse, 1848, in-8, 60 c. [7120]

XLIX. Avec M. Labiche: Une Chaine-Anglaise, comédieudeville en trois actes. (Palais-Royal, 4 août 1848). Paris, Beck; esse, 1848, in-8, 60 c. [7121]

L. Avec MM: Clairville [Nicolaie] et Choler: Candide, da nat est pour le mieux, conte mêlé de couplets, en trois actes et aq tableaux. (Théâtre des Variétés, le 4 septembre 1848). Paris, e de Grammont, nº 14, 1848, in-8, 60 c. [7122] Faisant partie de la « Collection de la Galerie théatrale ».

LI. Avec MM. Chirville [Nicolaic] et de Leris [Alfred Desro-: le Baron de Castel-Sarra: , comédie-vaudeville en un acte. **béâtre du Vaudeville, 8 jas** 1849). Paris, Beck; Tresse, 49, in-8, 50 c. [7123]

L.H. Avec M. Adolphe Choler: la Paix du ménage, comédio-

vaudeville en un acte. (Théâtre des Variétés, le 6 mars 1849).
ris, rue de Grammont, n. 14, 1849, in-8, 60 c. [71

Falsant partie d'une - Collection de la Galerie théâtrale -

LIII. Avec M. Angel [Eustache]: Une femme exposée, vat ville en un acte. (Théâtre des Variétés, le 23 juin 1849). Paris, de Grammout, n° 14, 1849, in-8, 60 c. [71]

Faisant partie de la collection précédente.

LIV. Marin (le) de la Garde, opéra-comique en un acte. (11 tre de l'Opéra-Bouffe français (Beaumarchais), le 21 juin 184 Paris, Beck; Tresse, 1849, in-8, 50 c. [71]

LV. Avec MM. Lefranc et Labiche: les Manchettes d vilain, comédie-vaudeville en deux actes. (Théâtre de la Montana 3 février 1850). Paris, Beck; Tre-se, 1849, in-8, 60 c. [78]

LVI. Avec M. Adolphe Choler: Eva, ou le Grillon du for comédie-vaudeville en deux actes. (Théâtre des Variétés, 24 jui 1849). Paris, Mich. Lévy frères, 1849, in-12, 60 c. [71]

Faisant partie d'une « Collection de la Bibliothèque dramatique ».

LVII. Avec M. Angel [Eustache]: Mademoiselle Carillon, vi deville en un acte. (Théâtre des Variétés, le 16 octobre 184 Paris, Beck; Tresse, 1849, in-8, 50 c. [71]

LVIII. Avec M. Xavier de Montépin : le Rossignol des salo comédie-vaudeville en un acte. (Porte-Saint-Martin, le 19 : 1850). Paris, Marchant, 1850, in-8, 25 c. [71]

LIX. Avec M. E. Grangé [Eug.-P. Baste] et Xar. de Mon pin : les Étoiles, ou le Voyage de la fiancée, vaudeville fantastie en trois actes et en six tableaux. (Théâtre du Vaudeville, le 11 vembre 1850). Paris, Marchant, 1850, in-8, 50 c. [71]

Faisant partie de la « Collection du Magasin théâtral ».

LX. Avec M. Xunier [de Montépin]: la Baronne Bergamo comédie-vaudeville en deux actes. (Théâtre de la Porte Saint-M tin). Paris, Beck; Tresse, 1850, in-8, 60 c. [71]

LXI. Mort (la) aux rats, folie-vaudeville, Paris, Pesron, 18 in-18. [71

Représenté sur le théâtre du Gymnase des enfants et sur le thé des Jeunes Lièves de Comte.

LAH. Avec MM. Dumanour et Choler: Belphégor, vauder

antastique en un acte. (Théâtre du Palais-Royal, le 20 mai 1851). Paris, Girand et Dagneau, 1851, in-18, 60 c. [7134]

Faisant partie de « la Collection de la Bibliothèque théâtrale ». Auteurs sentemporains.

p, SAINT-YVES (H.), pseudonyme [Henri DÉADDÉ, frère du prépident, auteur dramatique]. M. Henri Déaddé a eu part à deux despièces de son frère, le Souper du Diable, et le Pélerinage (voy. l'aticle précédent).

SAINTE-ANNE (le sieur), pseudonyme [Et. de LOMBARD, sieur de TROUILLAS, à ce que l'on croit, dit l'abbé Goujet dans son catalogue manuscrit].

Saints-Pères (les) de l'Église vengés par eux-mêmes des impostres du sieur de Marandé dans son livre des Antiquités de l'Égise, etc. Paris, 1652, in-8 de 53 pages. [7135]

SAINTE-BARBE (A. de), pseudonyme [J.-D.-V. AUBURTIN, de Sinte-Barbe].

- 1. Épître à la chambre des députés de 1829. Paris, Bréauté, 1829, in-8 de 16 pages. [7136]
- II. Extrait d'une nouvelle théorie de l'Univers. Chapitre VII, 1<sup>re</sup> partie. Découvertes des causes réelles du flux et du reflux des mers. (En vers). l'aris, Ledoyen; et Joinville-le-Pont, l'Auteur, 1841, in-8 de 16 pages, 1 fr. [7187]

SAINTE-BAUME (de la). Voy. DENIS DE LA STE-B.

SAINTE-CATHERINE (le sieur), pseudonyme [l'abbé Touret]. Explication littérale des épîtres de Saint-Paul aux Romains, à Philémon et aux Hébreux. Paris, Desprez, 1688, in-8. [7138]

SAINTE-CHAPELLE, pseudonyme [FROMAGE-CHAPELLE, oncle de l'auteur dramatique connu sous le nom de Chapelle, ancien secrétaire particulier du maréchal Gouvion Saint-Cyr, à la guerre età la marine, depuis sous-intendant militaire à Cambrai.

- I. Propositions d'administration militaire. Paris, Magimel, Anselin et Pochard, 1819, in-8 avec des tableaux. [7139]
- II. Histoire générale des institutions militaires de la France pendant la Révolution, ou leurs principes, leur esprit, leur influence et leurs résultats. Paris, Baudouin frères, 1820-21, 3 vol. in-8, 18 fr. [7140]

Les faux-titres portent : La Patrie et l'Armée. Cet ouvrage n'a point obtenu de succès, ce qui n'a pas empèche l'auteur d'en annoncet une seconde édition sur les bouvertures imprimées de su derniers opuscules. Nous pouvous affirmer qu'il n'y a en qu'une secondr édition du têtre, auquel on a fait quelques modifications afin de présenter le livre comme une histoire de la Révolution française.

- III. Garde nationale (la), on le Pouvoir et ses déstins. Étales sociales. Calais, Leleux; et Paris, Auselin, 1831; ib-8 avec destitableaux, 5 fr. [7141]
- 1V. Éléments de législation et d'administration pour la paix et la guerre. Première livralson. Paris, Corréard, 1836, in-8 de 66 pag. avec un tableau. [7142]
- V. Ministres (les) de la guerre pendant la Révolution française. Cambrai, Lesne-Daloin et fils; Paris, Anselin, 1837, in-8 de 322 pages, 5 fr. [7143]

Le volume porte pour faux-titre : Explorations historiques, et en bas de la première page de chaque feuille on lit : II. des M., ou Ilist. des Min.

Cet ouvrage devait être primitivement composé de deux parties, dant l'une cût renfermé l'histoire des ministres de la guerre pendant la Révolution, et l'autre celle des ministres depuis cette époque. Pendant l'impression l'auteur a modifié le plan de son livre et n'en a publié que la première partie; elle a paru en trois livraisons qui ne portent pas toutes le même titre, mais qui plus tard ont été réunles en un volume dont l'intitulé est celui que nous donnons.

- VI. Justice militaire. Consultation pour l'armée. Paris, Austlin, etc., 1837, in-8 de 34 pages. [7144]
- VII. Code de justice militaire (en 1v livres). Cambrai, de l'impr. de Chanson, 1838-29, 2 part. in-8, ensemble de 256 pages.

[7145]

La première partie, contenant les deux premières livres, est anonyme; la seconde, contenant les troisième et quatrième, porte le nom de salair-c'hapelle.

VIII. Code militaire français pour la paix et la guerre. Légidition professée à l'École d'application du corps royal d'État-major. par —. Première partie. Pied de paix. Paris, l'Atteur, 1839-85, 5 livraisons in-8, ensemble de 796 pages, 15 fr. [7186]

SAINTE-COLOMBE (M. de), auteur dequisé [Étlenne-Guillaunte COLOMBE, dit de SAINTE-COLOMBE).

Nouvelle (la) imprésue, drame en un acte et en pr.; par M. de Sie-C... Hardouin, Paris, 177h, in-8 de vij ff. et 32 pages. [7447]
Dédié aux dames; ce qui ferait croire que l'auteur est EL-Quill.

olombe, lequel a publié: Primauté de la femme sur l'homme, ouidié au beau sexe. P. Lacroix, Bibl. de Soleinne, nº 2195. la liste des autres ouvrages de cet écrivain, voy. notre « Franco e », à Sainte-Colombe.

iTE-COLOMBE, pseudonyme [le R. P. MARTIAL DE BRIpucin].

ment de Nostre Seigneur Jésus-Christ, en favenr de Marieaine contre la sœur Marthe, dialogue à quatre personnages, . Dédié à dame Charlotte de Grammont, abbesse de Saint-Paris, Mathieu Guillemot, 1651, in-8. [7148] pièce ressemble à toutes les pièces mystiques de capucins. C'est la peinture de l'amour divin avec les expressions et les images ur charnel. Il faut avoir bien de la naïveté pour ne pas rire des ues qui se présentent à chaque vers Ainsi, Marthe dit, en parlant sur Marie, agenouillée devant Jésus:

> C'est aymer en statue et faire mal le bien Que de vouloir servir à ne servir à rien, Et de s'imaginer qu'on est bien amoureuse Quand on scait bien tenir la posture d'oyseuse... ..... Elle a voulu choisir De n'avoir pas la peine et d'avoir le plaisir, Bien loing de vous offrir le fruit de ses services, Elle a voulu gouter celuy de vos délices.

pièce a été réimprimée dans le volume intitulée :

sse (le) Séraphique, ou les Derniers Soupirs de la Muse du R. P. Mar-Brices, capucin. Contenant les Grandeurs de Dieu, les Grandeurs Jésus-Christ, les Grandeurs de la Saincte Vierge. Lyon, François ), 1660, in 8, fig.

Art. de M. P. Lacroix, Bibl. de Soleinne, nº 1349.

ITE-CROIX (E. de), pseudonyme [DE BEAUCE, autogra-1 Paris].

ogatives (des) de la femme, et de sa haute prééminence sur le. Paris, l'Auteur, rue des Bons-Enfants, n° 21, 1849, in-8 lages, 1 fr. 25 c. [7149]

NTE EULALIE (la sœur), pseudonyme.

teté (la), poème. Paris, rue Godot, nº 7; Lemoine, 1827, le 26 pages. [7150]

NTE-FOI (le sieur Timothée), pseudonyme [le P. REGOURD, l.

rspoirs (les) de Chamier, ministre de Montaubau, etc. Cahors, alvy, 1618, in-S de 468 p., sans les préliminaires. [7151]

SAINTE-FOI (Jean de), prêtre, pseudonyme [le P. Jean-Joseph SURIN].

I. Catéchisme spirituel, contenant les principaux moyens d'arriver à la perfection. Paris, Cl. Cramoisy, 1661, 1663, 2 vol. in-12.

Nouv. édit., revue et corrigée par le P. T. B. F. [le P. Thomas Bernard Fellon], de la même compagnie. Lyon, 1730, 2 val. in-12.

Réimpr. à Evreux, chez Ancelle, en 1801, 2 voi. in-12.

II. Fondements (les) de la vie spirituelle, tirés du livre de l'Initation de J.-C. Pari-, Cl. Cranoisy, 1669, in-12. [7153]

Ouvrage souvent réimprimé. Il a été approuvé par Bossuet, alors dojes de l'Église de Metz. Le P. Brignon en a rajeuni le style, en 1703,

SAINTE-FOI (Louis de), théologien [le P. de MAIMBOURG].

Défense des sermons faits par le R. P. de Maimbourg, jésuite, contre la traduction du N. T. imprimée à Mons. Paris, Fr. Mugnet, 1668, in-4 de 50 pages. [7154]

SAINTE-FOI (le sieur de), pseudonyme [Richard Simon].

Avis important à M. Arnauld sur le projet d'une nouvelle Bibliothèque d'auteurs jansénistes. 1691, in-12. [7155]

Voyez les Lettres du docteur Arnauld, t. VI, en différents endreits, pp. 437-537.

SAINTE-FOI (Charles), pseudonyme [Éloi JOURDAIN, né à Beaufort en Vallée, en 1806, ancien rédacteur de « l'Avenir », de la « Revue européenne »].

1. Livre (le) des peoples et des rois. Paris, Brockhaus et Avenrius, 1839, 2 vol. in-18, 5 fr. — Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Débécourt, 1839, in-8, 7 fr. 50 c. [7156]

Ce fivre, écrit en style biblique, aussi remarquable pour le fond que pour la forme, s'adresse à toutes les conditions, toutes les plaies et infique le remêde qui convient à chacune. L'auteur n'y rappelle aux rois et aux peuples leurs droits que pour leur rappeler leurs devoirs avec plus de force.

- 11. Livre de) des âmes, ou la Vie du chrétien sanctifée par le prière et la méditation. Paris, Périsse frères, 1840, in-18. Sec. édit. Paris, V. Poussielgue-Rusand, 1850, in-32, 2 fr. 50 c. [7157]
  - III. Heures (les' sérieuses d'un jeune homme. Paris, Poussiel-

id, 1840, in-32. — Sec. édit. Ibid., 1840, in-32, 1 fr. t. Ibid., 1843, in-32. — IV édit. Ibid., 1847, in-32.

[7158]

1ême ouvrage en espaguol, sous ce titre : las Horas gerias en : por M. Carlos Sainte Foix (sic.) traducidas por E. de

n; por M. Carlos Sainte Foix (sic), traducidas por E. de ris, Rosa, 1841, in-37.

nmage et conseils au peuple. Paris, Olivier Fulgence, 2. — Deuxième édition. Paris, Waille, 1845, in-32.

[7159]

ologie à l'usage des gens du monde. Paris, Poussielgue-843, in-12, 3 fr. 50 c. — Deuxième édition, revue, cornsidérablement augmentée par l'auteur. Paris, V° Poussand, 1851, 3 vol. in-12, 7 fr. 50 c. [7160] res sérieuses d'une jeune femme. Seconde édition. ssielgue-Rusand, 1847, in-18. [7161] prons la date de la première édition.

ures (les) pieuses d'un jeune homme, pour faire suite res sérieuses d'un jeune homme ». Paris, Poussielgue-348, in-32, 1 fr. 75 c. [7162]

hrétien (le) dans le monde. Des devoirs du chrétien dans et dans la vie publique. Paris, Poussielgue-Rusand, 1848,

[7163]

70irs (des) envers les pauvres. Paris, Pou-sielgue-Rusand, 8. [7164]

res (les) sérieuses du jeune âge, pour faire suite aux sieuses d'un jeune homme ». Paris, Poussielgue-Rusand, 2. [7165]

me qui s'est vendu au profit des capucins et des trappistes de ine.

naissons encore de M. Eloi Jourdain, sous le nom de Charles un examen de l'ouvrage intitulé: « De l'État moral de l'Amérd », par le docteur Julius, imprimé dans la « Revue des Deux-» du 15 juin 1839.

H., auteur déguisé [MOUCHERON SAINT-HONORINE], posé quelques pièces de théâtre en société avec Hyac.-

Eug. Laffillard, dit Décour. Voy. notre « France litteraire », à Decour.

SAINTE-HÉLÈNE (Ch. de), de l'ordre du Collier de Saist-Goar, pseudonyme [Jules PETIT DE ROSEN].

Souvenirs de voyages dans le pays Rhénan. Liége, 1849-50, 3 vol. in-18 de 214, 183 et 176 pages. [7167]

Sous ce titre collectif l'auteur a réuni trois petits ouvrages qui ent chacun leur intitulé particulier : Tome Ier. Servitude et Liberté. Tome II. Paysage et Beaux-Arts. Tome III. Légende et Histoire.

Nous ne croyons pas être bien indiscret en disant que ces spiritors Souvenirs de l'oyage sent dus à un jeune touriste liégeois, M Jules Parre de Rosen. Ils sont écrits avec facilité et élégance, et les aperçus sont, en général, fins et judicleux. Nous en extrayons un petit chapitre substantiel qui doit avoir un attrait particulier pour les lecteurs du Bibliophile. Il résume nettement la question passablement encore embrouillée de l'origine de l'imprimerie.

- « Sur la place de Gutenberg, à Mayence, vis-à-vis du théâtre, on a élevé à l'inventeur de l'imprimerie une statue de bronze, dessinée par Thorwaldsen. Gutenberg est représenté, dans le costume du temps, tenant des clichés d'une main, et, de l'autre, le premier livre qui sortit de ses presses. Le piédestal est décoré de ces deux inscriptions, composées par Ottfried Müller:
  - « Johannem Gensfleich de Gutenberg Patriciom « Moguntinum acte per totam Europam collato posucrunt eixes MOGGEXXXVIII.
    - Artem quae Graecos latuit latuitque Latinos,
       Germani solers extudit ingenium
      - . None quidquid veteres sapiunt sapiuntque recentes.
        - · Non sibi, sed populis omnibus id sapuut.
- On montre encore, au coiu des rues Emmeransgasse et Pfandhausgasse, la maison de la famille Gen-fleisch, où Gutenberg naquit vers 1308. Sa maison d'habitation (zum Gutenberg ou Gutenbergerbof), d'où il tieu le nom que la postérité lui a conservé, occupait l'emplacement du Casino littéra-re, rue Schustergasse. On a placé dans la cour une statue de Gutenberg, sculptée en grès par Joseph Scholl.
- Les guerres civiles qui agitalent Mayence engagèrent la famille Gambeisch à se rendre à Strasbourg. C'est dans cette ville que Gotenberg St. vers (476, les premiers essais d'impression en caractères mobiles, tanfis que l'on ne connaissait auparavant que les caractères immobiles, gravis sur des tablettes de bois. Après avoir été le berceau de l'imprimeris. Strasbourg fut une des villes qui accueillirent les premières l'invention perfectionnée : elle devait un souvenir à Gutenberg. Aussi, en 1848, elle l<sub>int d'el-vé</sub> une statue de bronze, dessinée par David (d'Angers). Le divis

investeur tient en main un rouleau sur lequel on lit. Et la lumina put. On voit à côté les clichés de ces quatre mots. Loin de rencontrer dans cette statue, comme dans celle de Thorwaldsen, l'expression calme et profonde de l'homme qui apprécie son invention assez haut pour n'en pas faire parade, Gutenberg a l'air de poser devant le public et de lui demander ce qu'il en pense (1).

Strasbourg a revendiqué, un peu à la légère, l'honneur de l'invention de l'imprimerie, que Gutenberg perfectionna à Mayence avec le secours de Jean Faust, riche orfevre. Une inscripțion rappelle que ses premières presses furent placées, en 1443, dans la maison connue sous le nom de Bef zum Junger. Gutenberg et Faust se séparèrent en 1430. Faust prit pour associé son gendre, Pierre Schoeffer, né à Gernsheim, où on lui a élevé, en 1836, une statue sculptée par J. Scholl. Ils établirent leur imprimerie dans la maison appelée Zum Heimbrecht ou Keinerhof (aujourd'hui Brey Keenigshef), rue des Cordonniers; c'est dans cette maison que parut en 1437, le premier ouvrage complet imprimé. P. Schoeffer partage, avec les deux Mayençsis, la gloire de l'invention de l'imprimerie, car il perfectionna les premiers procédés et remplaça, par des caractères de fonte, les caractères de bois sculptés et mobiles dont se servait Gutenberg.

- « Francfort va élever un monument aux inventeurs de l'imprimerie, il est confie à Launitz, et sera, paralt-il, une œuvre colossale. Les statues de Gutenberg, de Faust et de Schæffer se dresseront sur un vaste plédestal, décoré des symboles des quatre villes qui accueillirent d'aberd l'invention : Francfort, Mayence, Strasbourg et Venise; aux angles seront posées les figures allégoriques de la Théologie, des Sciences naturelles, de la Musique et de l'Industrie.
- On sait que Francfort fut l'entrepôt de la librairie allemande, jusqu'à ce que la gêne, imposée à ce commerce par la commission impériale pour la censure, engagea les libraires à choisir Leipzig. C'est aussi à Francfort que parut, vers 1615, le premier journal allemand imprimé. C'était une feuille in-4, qui s'imprimait à des époques indéterminées; les nouvelles

<sup>(1)</sup> L'auteur a ajouté à la fin du tome III la note supplémentaire sulvante :

Du reste, ces caractères paraissent tenir aux idées différentes que les artisses ont voulu exprimer. Le Gutenberg de Mayence lève les yeux au ciel, il serre contre son œur le premier exemplaire de sa Bible; sa découverte est un bienfait céleste qui va répandre dans l'Univers la parole sainte, et ûter la lumière de dessous le boisseau. Le mysticisme religieux de Thorwaldsen est bien loin de la pensée de David (d'Angers). Le Gutenb rg de Stra-bourg regarde le peuple et proclame aussi l'avènement de la lumière; mais l'avènement qu'il annonce est celui de l'intelligence émancipée. L'une des deux statues est une œuvre de foi, l'autre une œuvre de raison; l'une est inspirée, l'autre est active; l'une est recueillie, l'autre semble appeter au réveil la civilisation engourdle. Ainsi le génie allemand s'abime dans sa provée théorique, tandis que le génie de la France s'empare avidement de l'initiative de toutes les grandes transformations sociales ».

(Zeitungen) qui la remplissaient, ont donné leur nom aux journaux alle mands. Bien of après quelques bureaux de postes éditèrent des journaux l'Ober postants-Zeitung se publie à Francfort depuis 1617. La première feuille d'annonces, Intelligenzbiatt, parut dans la même viile en 1722.

C'est donc au pays rhénan qu'appartient la découverte et le développement de l'invention de l'Imprimerie, qui sépare, avec la Réforme, née aussi sur les rives du fleuve, le Moyen-Age, des temps modernes. Nous devions au moins indiquer ces souvenirs; mais ils ont été si souvent raccutés et célébrés, que nous ne tenterons pas de rien ajouter à tout ce qui a été de l'Imprimerie, texte de tant de déclamations et de lieux communs, du M. Guizot, et dont aucun lieu commun, aucune déclamation, n'épuiserest jamais le mérite et les effets ».

L'auteur, comme on a pu en juger, écrit en général avec pureté et élegance. Nous avons donc été surpris de trouver à la page 104 du tome III, « tout ce qui ressort de la juridiction » pour « tout ce qui ressortit de la juridiction ».

Bulletin du Bibliop. Belge, t. VIII (1851), p. 174

SAINTE-MARGUERITE (Mª de), pseudonyme.

- I. Charité (la). Paris, Langlois et Leclercq, 1841, in-18. [7168]
- II. Confirmation (la). Ibid., 1841, in-18. [7169]

Ces deux petits volumes font partie d'une collection intitulée : « les Grâces chrétiennes ».

SAINTE MARIE (de), pseudonyme [F.-M. MAURIGE, libraire-éditeur à Paris].

Couseils à Béranger. Paris, Maurice, 1829, in-32 de 32 p. [7170]. Ces Conseils sont en cinq couplets, suivis de notes.

## SAINTE-MARIE (Me de), pseudonyme [Me PLAGNIOL].

- I. Christine, ou la Religieuse dans le malheur. Paris, Gausse frères, 1835, 1836, in-18, 80 c. [7171]
- II. Olympe et Adèle, ou Humilité et Orgueil. Paris, les mêmes. 1837, 1839, in-18, 80 c. [7472]
- III. Rose et Lucie, ou Candeur et Duplicité. Paris, les mêmes, 1836, et 1842, in-18, 80 c. [7173]
- IV. Pauline, ou Courage et Prudence. Paris, les mêmes, 1837, 1843, in-18, 80 c. [7174]
  - V. Espérances trompées. Paris, les mêmes, 1837, in-18, 80 c. [7175
- VI. Intérieur d'une famille chrétieune. Paris, les mêmes, 1837, 2 vol. in-18, 1 fr. 60 c. [7478]
- VII. Ursule de Montbrun, ou Dieu et ma mère. Paris, les mêmes.
   1837, in-18, 80 c. [7177]

| VIII. Gustave et Lucien, ou l'Empire sur soi-même.       | Paris,   |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Gasme frères, 1838, in-18, 80 c.                         | [7178]   |
| IX. Ketty Leinster, ou l'Oubli de soi-même. Paris, Lagny | frères,  |
| 1838, 2 vol. in-18, 1 fr.                                | [7179]   |
| X. Tendresse (la) maternelle. Paris, Gaume frères, 1838, | in-18,   |
| 80 c.                                                    | [7180]   |
| XI. Instruction et Éducation. Paris, les mêmes, 1839,    | in-18,   |
| 80 a                                                     | [7181]   |
| XIL Drames et Conversations. Paris, les mêmes, 1839,     | in-18,   |
| 80 c.                                                    | [7182]   |
| XIII. Famille (la) de Kendal, ou le Nom sans héritier.   | Paris,   |
| Gaume frères, 1840, in-18, 80 c.                         | [7183]   |
| XIV. Mademoiselle de Monteymart et Caliste Durvois, ou   | l'Ami-   |
| tié chrétienne. Paris, Gaume frères, 1840, in-18, 80 c.  | [7184]   |
| XV. Drames. Paris, les mêmes, 1840, in-18, 80 c.         | [7185]   |
| XVI. Deux (les) Orphelins, on Marie pour mère. Pa        | ris, les |
| mêmes, 1840, in-18, 80 c.                                | [7186]   |
| XVII. Urbain et Paula. Paris, les mêmes, 1841, in-18,    | 60 c.    |
|                                                          | [7187]   |

Tous ces petits ouvrages, sauf le n° 1X, font partie d'une « Bibliothèque instructive et amusante ».

XVIII. Répertoire des maîtresses, ou Drames pour les jeunes personnes. Paris, 1850, in-12. [7188]

Ce volume renferme les pièces suivantes : le Château de Beaumont; — Une Chaumière dans les Alpes; — la Fête d'une Mère; — la Correction mutuelle; — Un Jour des prix.

SAINTE-MARIE (Alexandre), pseudonyme.

Mes Quarantaines, sentiment, satyre et voyages. Paris, Gallet, rue d'Augoûlême, n° 12, 1839, in-8 de 96 pages, 2 fr. [7189]

SAINTE-MARIE (Ad. de), pseudonyme.

Testaments politiques, ou Constitutions. Examen de deux systèmes. Système constituant, philosophique et payen; système représentatif, historique et chrétien. Paris, au Comptoir des Imprimeurs-Unis, Comon, 1848, in-12, 2 fr. [7190]

SAINTES (A. E. de). Voy. DESAINTES.

SAINTINE (X. B. de), pseudonyme [Xavier BONIFACE, frère d'Alexandre Boniface, mort chef d'institution à Paris].

- 1. Hommage aux braves morts le 18 juin 1815 au Mont-Saist-Jean, suivi du Suicide, pièce élégiaque, de l'Aigle et des Lys, alégorie, et de stances sur l'Arc de Triomphe du Carrousel. Paris, les march. de nouv., 1815, in-8 de 16 pages. [7191]
- II. Bonheur (le) que procure l'étude dans toutes les situations de la vie, poëme qui, au jugement de l'Académie française, a partagé le prix de poésie décerné dans la séance publique du 25 août 1817. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1817, in-4 de 12 pages.

[7192]

III Clémence (la). (Ouvrage qui a remporté le prix de poésie proposé par la Société d'émulation de Cambrai). Cambrai, de l'impr. de Hurez, 1818, in-8 de 8 pages. [7193]

Tiré à 40 exempl., mais extrait des Mémoires de l'Académie qui a corronné la pièce.

Les deux derniers opuscules portent le nom de M. X. Boniface de Soistine.

- IV. Épitre aux Français, suivie d'un Discours en vers sur la Clémence, Paris, A. Eymery, 1818, in-8 de 24 pages. [7194]
- V. Avec MM. Dartois et [Nombret] Saint-Laurent: le Séducteur champenois, ou les Rhémois, comédie-vau-leville en un acte. - Représentée sur le théâtre des Variétés, le 16 décembre 1819. Paris, Barba, 1819, in-8, 1 fr. 25 c. [7195]
  - VI. Épitre aux Grecs, suivie de notes sur la situation et les ressources de la Grèce moderne. Paris, Niogret, 1821, in-8 de 16 pages. [7196]

Impr sous le nom de X. Boniface de Saintine.

- VII. Avec MM. Scribe et de Courcy: les Eaux du Mont-d'Or, vaudeville en un acte. Représenté le 25 juillet 1822, sur le théâtre du Gymnase. Paris, Vente, 1822, in-8, 1 fr. 50 c. [7197]
- VIII. Renaissance la) des Lettres et des Arts sous François 1°, poëme qui, au jugement de l'Académie française, a partagé le pris de poésie décerné dans sa séance du 25 août 1822. Paris, de l'impr. de F. Didot, 1822, in-4 de 12 pages, 1 fr. 25 c. [7198]

Impr. sous le nom de X. Boniface Saintine.

- IX. Premes, Odes, Épîtres et Poésics diverses. Paris, Ladvocst, 1823, in-18, avec un frontispice gravé. [7199]
- X. Avec M. Dartois: l'île des Noirs, ou les deux Ingénues, comédie-vand ville en un acte. Représentée sur le théâtre du Vau-

deville, le 14 mars 1823. Paris, M™ Huet; Barba, 1823, in-8, 1 fr. 50 c. [7200]

XI. Avec MM. Carmouche et Rougemont: M. Bonnesoi, on le souveau Menteur, comédie en un acte et en prose, mêlée de vau-devilles. Représentée sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 8 juillet 1823. Paris, Quoy, 1823, in-8, 1 fr. [7201]

XIL. Avec MM. Dartois et Raymond: l'Orage, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre du Vaudeville, le 9 juin 1823. Paris, M. Huet; Barba, 1823, in-8, 1 fr. 50 c. [7202]

XIII. Avec MM. Désaugiers et [Nombret] Saint-Laurent : les Conturières, ou le Cinquième au-dessus de l'entresol, tableau-vau-deville en un acte. Représenté sur le théâtre des Variétés, le 11 novembre 1823. Paris, Barba, 1823, in-8, 1 fr. 50 c. [7203]

XIV. Chant français sur les désastres d'Ipsara. Paris, Ladvocat, 1824, in-8 de 16 pages. — Deux. édit. 1bid., 1824, in-8 de 16 pages. [7204]

XV. Avec MM. Désaugiers et [Nombret] Saint-Laurent: Pinson père de famille, ou la Suite de « Je fais mes farces », folie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre des Variétés, le 6 novembre 1824. Paris, Quoy, 1824, in-8, 1 fr. 5° c. [7205]

XVI. Jonathan le visionnaire, contes philosophiques et moraux. Paris, Baudouin frères, 1825, 2 vol. in-12, 7 fr. [7206]

Réimpr. sous le titre de Contes philosophiques et moraux de Jonathan le Visionnaire. Deuxième édition. Paris, A. Dupont, 1823, 2 vol. in-12 avec gravures, 8 fr.

XVII. Avec MM. Francis [Leroy, bar. d'Allarde] et d'Artois (sic): le Capitaliste malgré lui, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre des Variétés, le 10 mars 1826. Paris, Barba, 1826, in-8, 1 fr. 50 c. [7207]

XVIII. Histoire des guerres d'Italie, précédée d'une introduction. Première partie, contenant les campagnes des Alphs depuis 1792 jusqu'en 1796. Paris, A. Dupont, 1826, un vol. — Deuxième partie. Ibid., 1828, un vol.; en tout 2 vol. in-18, avec cartes, planches et tableaux, 7 fr. 50 c. [7208]

Paisant partie d'un Résumé général de l'Histoire militaire des Français par campagnes, depuis le commencement de la Révolution jusqu'à la fin du règne de Napoléon.

XIX. Avec M. [Nombret] Saint-Laurent : les Cartes de visite, cu une Fête de samille, vaudeville en un acte. Représenté sur le

théâtre du vaudeville, le 1er janvier 1827. Paris, Barba; Duvernois, 1827, in-8, 1 fr. 50 c. [7209]

M. Boniface ne s'est fait connaître sur cette pièce que par son préson

XX. Avec M. Scribe: les Élèves du Conservatoire, tableavaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre de Madame, k 28 mars 1827. Paris, Pollet, 1827, in-8, 2 fr. [7219]

Réimprimé en 1828 dans le « Répertoire du théâtre de Madame », gr. in-32.

XXI. Avec M. Ancelot: l'Homme du monde, drame en cinq actes. Représenté sur le théâtre royal da l'Odéon, le 25 octobre 1827. Paris, A Dupont, 1827, in-8, 3 fr., ou Paris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1835, in-8 de 32 pages à 2 col. [7211]

XXII. Avec M.M. Duvert et [Nombret] de Saint-Laurent: Bonaparte, lieutenant d'artillerie, on 1789 et 1800, comédie historique en deux actes, mêlée de couplets. Représentée sur le théâtre national du Vaudeville, le 2 octobre 1830. Paris, Barba, 1830, in-8, 2 fr. [7212]

M. Boniface ne s'est fait connaître que sous son prénom.

XXIII. Mutilé (le). Paris, Ambr. Dupont, 1832, in-8, 7 fr. 50 c. [7213]

XXIV. Avec M. Curmouche: le Proscrit, ou le Tribunal invisible, drame lyrique en trois actes. Représenté sur le théâtre royal de l'Opéra-Comique, le 18 septembre 1833. Paris, Quoy, 1833. in-8, 2 fr. 50 c. [7211]

XXV. Une maîtresse de Louis XIII. Paris, Ambr. Deput. 1834-35, 2 vol. in-8, 10 fr. [7215]

XXVI. Avec M. Michel Masson: le Mari de la favorite, condie en cinq actes. Représentée sur le théâtre de la Porte Sais-Martin, le 4 novembre 1834. Paris, Marchant, 1834, in-8 de 96 pages à longues lignes, 3 fr.; ou 1834, in-8 de 36 pages à 2 col., 30 c. [7216]

XXVII. Picciola. Paris, A. Dupont, 1836, in-8, 7 fr. 50 c. [7217]
Première édition de ce livre qui a obtenu de l'Académie française un des prix fondés par Montyon, celui pour les ouvrages les plus utiles au mours.

Picciola a été de ja réimprimée bien des fois, mais la « Bibliographie ét la France » n'en ayant pas annoncé exactement les diverses édition nous ne citerens ici que celles qu'elle nous a fait connaître.

V. édition, rev. et corr. Paris, A. Dupont, 1837, in-18, 5 fr.

VIII édit. Paris, le même. 1858, in 8, 7 fr. 50 c.

Autre édition, précédée de quelques recherches sur l'emploi du temp

dans les prisons d'État, par Paul L. Jacob, bibliophile (*Paul Lacroix*). Paris, Ch. Gosselin, 1840, 1843, in-12, 3 fr. 50 c.

Edition illustrée. Paris, Marchant, 1842, in-8 avec fig., 9 fr.; ou XVIIIe édition. Paris, Garnier frères, 1846, in-8, 10 fr.

XVII<sup>e</sup> édition, revue par l'auteur, et augmentée d'un chapitre. Paris, Ch. Gesselin, 1845, in-8, 7 fr. 50 c.

XVIIIº édition. Paris, Charpentier, 1845, in-12, 3 fr. 80 c.

XXVIII. Soirées (les) de Jonathan. Paris, A. Dupont, 1837, 2 vol. in-8, 15 fr. [7218]

XXIX. Notice sur la vie et les ouvrages de M. Ancelot. 1837.

[7219]

Imprimée à la tête des Œuvres complètes de M. Ancelot, publiées par le Hibraire Delloye.

XXX. Autoine. Paris, Ambr. Dupont, 1838, in-8, 7 fr. 50 c. [7220]

XXXI. Avec M. Scribe: le Duc d'Olonne, opéra comique en trois actes. (Théâtre royal de l'Opéra-Comique, le 3 février 1842). Paris, Beck, 1842, in-8, 60 c. [7221]

Faisant partie du « Répertoire dramatique des auteurs contemporains ».

XXXII. Avec M. Bayard: une Femme sous les scellés, monologue. (Théâtre du Palais-Royal, le 26 mars 1842). Paris, Beck, 1842, in-8, 30 c. [7222]

Faisant partie de la précédente collection.

**XXXIII.** Récits dans la tourelle. I. Histoire de la belle cordière et de ses trois amoureux. II. Un Rossignol pris au trébuchet. Paris, Ch. Gosselin, 1844, 2 vol. in-8, 15 fr. [7223]

On pouvait, dans l'origine, se procurer chaque volume séparément.

XXXIV. Métamorphoses (les) de la femme. Paris, de Potter, 1846, 3 vol. in-8, 22 fr. 50 c. [7224]

XXXV. Une Maltresse sous Louis XIII. Paris, Dolin, 1846, 2 vol. in-8, 10 fr. [7225]

Réimprimé dans la 3° série du « Musée littéraire », publié par le journal « le Siècle » en 1848, et 1830, in-4, 1 fr. 30 c.

M. Xav. Boniface est auteur de plus de pièces de théâtre que nous n'en avons cité dans l'énumération qui précède; le surplus sera indiqué au mom de Xavven, sous lequel il a souvent caché sa collaboration.

Outre les ouvrages que nous venons de citer, M. Xav. Boniface a eu part à « la Pervenche. Livre des Salons » (1848). Il écrit depuis longtemps dans » le Constitutionnel. »

SAINTINÉ (Edwige), huissier du cabinet de Napoléon Bona-

parte à Sainte-Hélène, auteur supposé [Charles Donts, de Bu ges].

Chagrins domestiques de Napoléon Bonaparte à l'île Sain Hélène. Précédé de faits historiques de la plus haute importance tout de la main de Napoléon, ou écrit sous sa dictée; papiers levés de son cabinet dans la nuit du 4 au 5 mai 4821, et pub par —; suivi de notes précieuses sur les six derniers mois de la de Napoléon. Paris, Germain Mathiot, 1821, in-8, 4 fr. [72]

Cet écrit est de l'auteur des huit pamphlets sur Napoléon et sa faz cités sous les nº 400 à 407 des Supercheries.

SAINVAL l'aînée, nom de théâtre [M<sup>11</sup>º Marie-Blanche ALZII une des illustrations de la scène française, à l'époque où elk comptait tant; morte à Draguignan, en 1836].

SAINVAL cadette (MIII), nom de théâtre [MIII ALZIARI, NI cadette de la précédente].

Lettre de — à la Comédie française, du 14 janvier 1784 Lettre de M<sup>me</sup> Vestris à la Comédie française, en réponse à celle M<sup>ile</sup> Sainval). Saus nom de ville, ni d'impr. (1784), iu-8. [72]

SAINVILLE (Eugène), pseudonyme [Hippolyte VALLEE, acc libraire, beau-frère de son confrère Vimont].

- I. Chevaliers (les) d'industrie, roman de mœurs. Paris, Læ pelle, etc., etc., 1831, 4 vol. in-12, 12 fr. [72]
- II. Prêteur (le) sur gages. Paris, Lachapelle, 1833, 5 vol. in-15 fr. [72]

SALENT (Louis), pseudonyme [Aymar DescLOsières, et quefois Louis ENAULT, avocats à Caen].

M. Aymar Desclosières, fils d'un sous-préfet de Lisieux destitué en tet iui-même employé à la préfecture de Caen, signait d'abord ses artidans le journal ultra-légitimiste de Caen, l'intérét public, Gaston de Nos sa position orléaniste l'empéchant de signer autrement que sous un p donyme. Depuis la loi Tinguy, il a emprunté fréquemment le nom de con de bureau de l'intérét public, Louis Salent. M. Louis Ensult a pausé du même stratagème. Au reste, Louis Salent, qui est un garçon d'certaine aptitude littéraire et qui n'a pas encore atteint l'âge de vans, a plus d'une fois rédigé dans son journal les nouvelles de la lec et fait les coupures dans les journaux de Paris et dans les corres dances.

Depuis le mois de juillet 1851, le parquet de Caen a, par un avis

cieux, fait cesser les petites fraudes de MM. Aymar Desclosières et Louis Essalt.

SALES (J. de), pseudonyme [ISOARD, connu sous le nom de DELISLE DE SALES]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Delisle de Sales.

SALIGNY (le sieur de), pseudonyme [Nicoles FONTAINE].

- I. Conférences de Cassien, traduites en françois. Paris, Ch. Savreux, 1665, 2 vol. in-8. [7230]
- II. Institutions (les) de assien, traduites en françois. Paris, Ch. Savreux, 1667, in-8. [7231]

SALLÉ, auteur supposé [HUBERT, commissaire au Châtelet].

Traité des fonctions, droits et priviléges des commissaires au Châtelet de Paris. Paris, 1759, 2 vol. in-4. [7232]

Cette collection est due au zèle de Hubert, commissaire au Châtelet. Le fait se trouve consigné dans l'Éloge de Hubert, par Chenu. V. Lettres sur la profession d'Arocat, par Camus, in-12, t. II, n° 1029.

SALIJUSTIUS PHARAMUNDUS Helvetus, pseudonyme [Mel-chior GOLDASTUS].

Carolus Allobrox, seu de superventu Allobrogum in urbem Genevam historia. 1603, in-4. [7233]

SALOCINI, pseudonyme [VENETTE].

Tableau de l'Amour considéré dans l'état de mariage. Amsterdam, 1687; Parme (Rouen), 1696, in-12. [7234]

Ouvrage souvent réimprimé, avec des additions de divers auteurs. Pour la nomenclature des autres éditions de ce livre, voy. la « France littéraire », à VENETTE.

SALVADOR, aut. deg. [Salvador TUPPET], auteur dramatique.

- I. Avec M. A. Ferré: Baron le comédien, anecdote-vaudeville en 1 acte. Représentée sur le théâtre de la Gaîté, le 7 octobre 1837. Paris, Marchand, 1837, in-8 de 16 pages, 20 c. [7235]
- II. Avec M. Abel: le Vieux Paillasse, vaudeville en 1 acte. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 10 mars 1838. Paris, Michaud, 1838, in-8 de 16 pages, 20 c. [7236]
- 111. Avec seu Dessarsin: Ozakoi le conspirateur, vaudeville en 2 actes. (Théâtre des Folies-Dramatiques, le 3 avril 1841). Paris, Gallet, 1841, in-8 de 10 pages, 30 c. [7237]

Faisant partie de « Paris dramatique ».

IV. Avec M. Commerson: Une bonne Fille, con idie-vaudeville en 1 acte. (Théâtre de la Portc-Saint-Martin, 11 novembre 1889). Paris, Marchant, 1849, in-8 de 12 pages, 25 c. [7235] Faisant partie du « Magasin théâtral ».

SALVAGE (Mme de), pseudonyme [Alexis EYMERY].

- I. Folies (les) amusantes, petit album récréatif, illustré par Vistor Adam, texte par —. Paris, M<sup>13</sup> Désirée Eymery; Aubert, 1840, in-16 orné de 16 lithogr., 6 fr. [7239]
- III. Fille (la) du soldat aveugle. Deuxième édition. Paris et Limoges, 1845, in-12, avec 1 grav., 1 fr. [724]
- IV. Alphabet du moyen-âge. Paris, Fayé, 1845, in-16, orné de 12 vignettes. [7242]
- V. Aventures (les) surprenantes du célèbre Grand-Gorier et de Mimi-Chéri, son fils unique, surnommé la Grosse-Tête. Paris, Fayé, 1847, in-16, orné de 12 vignettes. [7243]
- VI. Petits (les) entêtés. Paris, Fayé, 1849, in-16 de 32 pages, avec 6 lithogr. [7264]

Paisant partie de « la Bibliothèque de l'Enfance ».

VII. Burlesques (les), ou le Mauvais genre. Paris, Fayé, 1850. in-16 de 48 pages, avec 6 lithogr. [7245]

Faisant partie de la même « Bibliothèque ».

SALVERTE (de), nom abréviatif [Eusèbe BACONNIÈRE DE SALVERTE]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. nutre « France liné-raire », à Salverte.

SALVIATI, pseudonyme [Henri BEYLE], auteur d'articles dans l'un de nos recueils littéraires.

SALVOLINI (François-Pellegrin-Joseph-Gaspard), voleur literaire, né à Faënza (États romains), le 10 avril 1810, mort à Paris en 1838.

1. Principales (des) expressions qui servent à la notation des dates sur les monuments de l'ancienne Égypte, d'après l'inscription de Rosette. Lettres à M. l'abbé Costanzo Gazzera. Première lettre. Paris, Dondey-Dupré, 1833, in-8 de 40 pages, avec une planche.

- Deuxième Lettre. Paris, le même, 1833, in-8 de 66 pages, plus n errata pour la première Lettre et une planche. [7246]
- II. Campagne de Rhamsès-le-Grand (Sésostris) contre les Schèta t leurs alliés. Manuscrit hiératique égyptien, appartenant à 1. Sallier, à Aix, en Provence. Notice sur ce manuscrit. Paris, eave Dondey-Dupré, 1835, in-8 de 132 pages, avec 2 planches.

[7247]

- 111. Spécimen de quelques corrections à l'édition de différents extes hiéroglyphiques qui ont paru dans la première livraison de l'envrage: les Monuments de l'Égypte et de la Nubie, d'après les lessins exécutés sur les lieux sous la direction de Champollion le tune, etc., publiés sous les auspices de MM. Guizot et Thiers, ministres de l'instruction publique et de l'intérieur. Paris, impr. et librairie de F. Didot frères, 1835. Proposées par François Selvolini. Paris, Dondey-Dupré, 1835, in-4 de 16 pages, avec une planche.
- IV. Traduction et Analyse grammaticale des inscriptions sculpbles sur l'obélisque égyptien de Paris, suivie d'une Notice relative à la lecture des noms des rois qui y sont mentionnés. Paris, de l'impr. de M=° veuve Dondey-Dupré, 1837, in-4 de 148 pages, avec 4 planches. [7249]

Tiré à 230 exempl.

Nous avons traité Salvolini de voleur littéraire. Ce jugement se trouve ainsi formulé dans l'écrit intitulé: Notice sur les manuscrits de Champollion le jeune, perdus en l'année 1832, et retroucés en 1840; par M. Champollion-Figeac. Paris, typogr. de F. Didot, mars 1842, in-8 de 47 pag. avec un facsimile. Nous empruntons à M. Ach. Jubinal l'analyse de cette Notice qu'il a donnée à « la Revue du Midi », Montpellier, 1843, t. II, p. 69 et suiv.:

- Dans ce mémoire, on dévoile, avec des détails les plus circonstanciés et les plus curieux, un plagiat monstre qui s'est continué sous nos yeux pendant plusieurs années, un voi scientifique effronté, devant lequel frémirait et pâlirait Thomassius lui-même, l'auteur du fameux traité De plagiario litte ario, imprimé à Hall en 1700, avec une liste de cent plagiaires les plus célèbres. C'est, en effet, quelque chose d'inouf, que cette déprédation littéraire qui aurait duré toute une vie, si la mort ne s'était chargée de l'arrêter. Nous prions nos lecteurs d'en lire avec attention le récit abrégé; ils y trouveront diverses circonstances qui les intéresseront. Voici les faits :
- En 1831, un jeune homme, nommé Salvolini, était adressé d'Italie, avec des lettres de recommandation écrites par plusieurs personnes honorables, à M. Champollion le jeune. Il venait en France (peusionné par

son souverain, et destiné, disait-on, à prendre plus tard la dire musée royal égyptien, à Turin), pour étudier la langue et les mon de l'antique Égypte. Champolilon le jeune était d'un abord très d'un caractère communicatif. Il aimait à répandre ses idées, à in aux autres les connaissances qu'il avait acqui-es. Le motif, d'aille amenait en France le malheureux dont nous avons a parler, les morables qui le patronaient, tout faisait à notre savant compatriloi de le bien accueillir : il n'y manqua pas, et bientôt Salvoini, re sa maison, fut admis par lui dans l'intimité de son cabinet.

- « Cependant Champollion mourut. Son frère, en mettant en or papiers, afin d'en dresser, dit le Mémoire, un état qui pût servir à la proposition faite par le Gouvernement de les acquerir dans de la science (proposition réalisée par une loi spéciale, en date du 1833), ne tarda pas à s'apercevoir qu'il manquait un assez grand de manuscrits, parmi lesquels quelques-uns des plus importants. forma du sort de ses travaux auprès des amis de son frère; ce fut Aucun d'eux ne les possédalt..... Ils avalent disparu!
- Néanmoins, Champollion ne les avait pas détruits; cela ét dent. Les avait-il prêtés à quelque emprunteur oublieux, conflés à dépositaire infidèle? Quel était, en tout cas, ce dépositaire ou cet et teur? C'est ce qu'on était menacé d'ignorer longtemps, sinon u lorsqu'une circonstance particulière vint donner une direction au cons de M. Cnampollion l'alné. En effet, peu de mois après la Champollion le jeune, notre Italien, qui n'avait jamais publié aux vail, annonça, comme très prochaine, l'apparition d'un ouvrage volumes in-4, sous le titre d'Analyse grammaticule des différents textitens, etc.
- A l'aspect de ce prospectus, dit l'auteur du Mémoire anquel a pruntons ces faits, je me sentis accablé par une subite et pénib lation. Je vis, dès ce moment, les manuscrits de mon frère dans de non plus oublicuses, mais criminelles et résolues........ J'exposal diquement à cet homme, qu'il était placé, par l'annonce d'un se ouvrage, dans une position singulière, etc.
- « Salvolini fit semblant de ne pas comprendre; et cependant, p textes dont il annonçait l'analyse et l'interprétation, se trouvait l' tion de Rosette, sur laquelle Champollion avait lu, en 1822, à l' un Mémoire fort étendu, lequel avait disparu de son cabinet per dernière maladie, et qui plus tard se retrouvera en entier, écrit de de Champollion, dans les papiers de Salvolini.
- Eu 1838, ce dernier mourut. Ses manuscrits, qu'il avait misrestèrent pendant environ deux ans entre les mains de ses démais le bruit qu'ils avaient été envoyés au-delà des Alpea, em famille Champollion de se livrer à des recherches et à des dés En 1848, un artiste italien, M. Verardi, fut chargé par la famille funt de régler ses affaires à Paris. M. Verardi pria M. Lenormand vateur de la Bibliothèque royale, de venir examiner les papiers «

tol, auxquels en attribuait une certaine valeur. A peine M. Lenormand cât-li ouvert quelques cartons, qu'il reconnut l'écriture de Champollion le jeune, et découvrit un nombre vraiment prodigieux de manuscrits autographes dus à la plume de son illustre maître. Parmi ces manuscrits, qui formaient à eux tous une masse de plus de soixante livres pesant, et que durant la maladie de Champollion, Salvolini avait emportés page à page, il y en avait un qui, à lui seul; se composait de deux cent vingt-quatre fentites in-4.

- Or, la plupart de ces manuscrits ont été, de 1833 à 1833, publiés par salvolini, sous son nom, comme étant de lui, tandis qu'il n'avait eu, le malbeareux, qu'à les voler et à les copier, pour devenir un des plus savants hommes de son siècle!.....
- Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est l'hypocrisie avec laquelle il procédait dans son brigandage scientifique, et contrefaisait l'honnête homme, tout en dévalisant un mort. En effet, en 1835, dans la séauce soleanelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, M. Sylvestre de Sacy, en lisant sa remarquable Notice sur la vie et les ouvrages de Champollion le jeune, signalait l'enlèvement du Ménioire de l'illustre savant, qui contenait l'Analyse grammaticale de l'inscription de Rosette, il faisait également connaître, en la regrettant, la disparition du Mémoire lu à l'Institut en 1831, par Champollion, et qui traite de la Notation graphique des divisions civiles du temps chez les Égyptiens. Il finissait, en adjurant les dépositaires de ces écrits de les rendre à l'Académie, à la science, à la famille de Champollion, dont la mémoire ne devait pas être victime de ses sentiments nobles et généreux. Veut-on savoir comment Salvolini répondait à cette prière ? Pareil à ce nègre, héros d'un roman moderne, qui, tout en faisant périr son maître lentement dans le plus horrible supplice, sollicite et obtient de l'Académie le prix Montyon, pour ses bons soins et son inimitalle dévouement, il imprimait dans un de ses ouvrages, en parlast d'un Mémoire de Champollion : « Mais n'est-ce pas assez que la mort ait mis un terme à tant d'utiles travaux? Le destin nous a ravi, à toujours peut-être, ce dernier ouvrage qu'il croyait avoir légué à la science. Champollion prononça, quelques jours avant sa mort, le nom d'un individu auquel, toujours d'accord avec son bon caractère, il n'avait pas su refuser son manuscrit. Ce nom, peu connu des amis qui entourait son lit, fut oublié pendant la terrible catastrophe qui, peu de jours après, termina une vie si précieuse, et c'est ainsi que, par une action qu'il n'est pas permis de qualifier, la science reste jusqu'ici privée de ce chef-d'œuvre ..
- Et le malheureux qui écrivait ces mots était le détenteur du manuscrit! Et il avait imprimé et imprimait sous son nom les ouvrages de Champollion!.... On frémit en présence d'un pareil trait, et l'on est tenté de s'écries: « Vous avez raison, Monsieur, de ne pas oser qualifier une pareille action. Car tout mort que vous êtes, si nous voulions la caractériser, nous serions obligés de dire que c'est une infamie, un voi de la plus lâche espèce!....»
  - . Mais que penser, quand on songe que cet homme trouvait plus d'eu-

couragements et de protections qu'un l'rançais ; qu'il n'y faisait hou quoique jeune, plus qu'aucun de nos vieux et vénérables savants ; qu'i on le portait, à Paris, comme rempiacant de Champoliton au collès France, et qu'on se proposait, des qu'il eut été naturalisé Françai lui ouvrir les portes de l'Institut. - Certes, en fait de lumières, ce en fait de douanes, nous rejetous le système prohibitif. A Dieu ne s que nous repoussions la science sous prétexte de frontières. De qui côté qu'elle vienne, nous l'acceptons. Mais, après tout, pas de préfér soyons aussi de notre pays. Aimons un peu moins, s'il est possible, les l gnols, les Polonais, les Italiens, et encourageons un peu plus nos ce trioles; en un mot, défions-nous de tous ces étrangers qui s'ahattea notre patrie comme des chiens à la curée, comme des corbeaux sur u davre. Ce sera le moyen, peut-être, d'éviter quelques déceptions color dans le genre de celle que nous venons de raconter, et d'empêcher la science, dans les lettres, et surtout dans les emplois bien rétril ces invasions périodiques de mendiants, humbles d'abord, ingrats et a gants ensuite, qui nous arrivent depuis dix ans de tous les coins de

« Telle est la morale de notre histoire ; elle n'est, à coup sûr, pas mauvaise qu'une autre, et nous souhaitons que chacun en fasse son fit ».

SANCTA CRUCE (Mypio a), doct. théol., pseudonyme [. HAMON].

Apologia Lud. Cellotii, tribus libris comprehensa ad ipsuu Cellotium. Paris., 1648, in-8. [7]

Voy. Moreri. Il y est dit assez clairement que cette  $\Delta$ pologie est critique.

SANCTA FIDE (H. a), pseudon. [Josiae sive Josuae LURKI Hieronymi à S. Fide Hebræomastix, vindex impietatis ac p diæ Judaicæ liber, quo deteguntur, ac firmissimis argumentis i tantur enormes et nefarii Judæorum, eorumque Talmud erri atque superstitiones. Adjecta est ad calcem Nicolai de Lyra prel adventůs Christi per scripturas à Judæis receptas. Francos 1602, in-4, et in Biblioth. Patrum Lugdunensi, t. 26. [7: Catal. Bibl. Casanat., t. IV, p. 109.

SANCTA FINE (H. a), pseudonyme [Rich. SIMON].

Hieronymi I e Camus, theologi Parisiensis judicium de nu Isaaci Vossii ad iteratas P. Simonii objectiones responsione. E burgi (Amstelodami), 1685, in-4.

R. Simon avait pris d'abord un autre nom pour publier cat ouvrage on lit au haut des pages : *Hieronymi a Sancté Fide judicium de reapp*  . l'Éloge historique de R. Simon, par Bruzen de la Martinière, en es Lettres, édition de 1730, t. I, p. 58. Baillet n'aurait pas dû afue Simon n'avait pas pris le masque de Jérôme de Sainte-Foi. déguisés, p. 554.)

TO AMORE (Liberius de), pseudon. [Joan. CLERICUS]. ii de S. Amore epistolae theologicae in quibus varii schommerrores castigantur. Irenopoli, 1679, in-8. [7253]

CTO-GREGORIO (Honoratus à), pseud. [Joh. NICOLAI]. itenam auream S. Thomae ac P. Nicolai editionem novam lica praesatio. Parisiis, 1668, in-12. [7254]

CTO JUSTO (Eusebio à), pseudonyme [Fr. LANOVIUS, velurell].

es contracta Roberti Fludd, cum naevis, appendice et elec-1 lucem producente —. Lutetiae, 1636, in-8. [7255]

JY (le sieur de), pseudonyme [Théodore-Agrippa D'AU-

ession catholique de —. Amsterdam, 1595, in-12. [7256] rimée avec les notes de Le Duchat et de Godefroy, dans le t. IV irnal de Henri III. », Paris, 1744, in-8.

D (Charles-Louis), auteur supposé.

uires de —, avec le Récit des circonstances qui ont accoml'assassinat d'Auguste Kotzebue, et une Justification des ités d'Allemagne; trad. de l'angl. (par *Moreau de Com*père du vaudevilliste). Paris, Rosa, 1819, in-8, avec por-[7257]

D (J.), auteur déguisé [Jules SANDEAU].

c M<sup>me</sup> Dudevant): Rose et Blanche, ou la Comédienne et la 18e. Paris, Renault; Lecointe et Pougin, etc., 1831, 5 vol. 15 fr. — Nouv. édition, entièrement revue et corrigée. Paris, ; Tenré, 1833, 2 vol. in-8, 15 fr. [7258] man ne porte que le nom de J. Sand.

D (George), nom littéraire [Aurore-Amandine DUPIN, dame ANT, fille du fermier-général Dupin, et petite-fille du maréchal (1); née le 10 juillet 1798 (?); l'un des écrivains les plus

ile est l'opinion commune; mais un parent de Mes Dudevant, it, a publié, après la Révolution de février une « Biographie de George .

distingués du XIX° siècle, mais dont les opinions ont été plus d'u fois combattues. Il y a près de vingt ans, alors que M<sup>\*\*\*</sup> Dudeva ne s'était pas encore posée comme fanatique prédicateur des dans reuses utopies qui depuis cette époque ont ébranlé la Société, M. baron de Massias, homme très respectable, a porté le jugement su vant sur elle dans son « Mouvement des idées dans les quatre dernie siècles, ou Coups de pinceaux historiques ». (Paris, 1837, in § p. 40 : « GEORGE SAND. Houte et gloire de son sexe qu'elle a ré « pudié! Elle mine les bases de la Société en attaquant la sainte « du mariage. Mettez dans cet article les noms de Sévigné, Mais « tenon, Lafayette, vous aurez deux pôles de la Civilisation ».

### I. OUVRAGES DE Mª DUDEVANI.

#### 1831-1851.

# Romans, Contes et Nouvelles.

- 1. Avec M. J. Sand [Jules Sandeau]: Rose et Blanche, on l'Comédienne et la Religieuse. Paris, Renault; Lecointe et Poi gin, 1831, 5 vol. in-12, 15 fr.— Nouv. édit., entièrement resuct corrigée. Paris. Dupuy; Tenré, 1833, 2 vol. in-8, 15 fr. [725] Ce roman ne porte que le nom de J. Sand.
- II. Indiana. Paris, J.-P. Roret; Dupuy, 1832, 2 vol. in-8. IV édit. Paris, Ch. Gosselin, 1833, 2 vol. in-8, 15 fr. [726]
   Indiana est un de ces livres peinture fidèle de nos mœurs élégants

Sand », que nous avons sous les yeux, dans laquelle l'auteur et iblit ainsi qu' suit, une tout autre généalogie de cette dame illustre et fameuse tout » fois.

<sup>«</sup> La grand'mère de George Sand est née du maréchal de Save et d'une à trice.

<sup>«</sup> Madame Dupin, née de Saxe, apprenant le mariage de son fils, voulet mettre opposition; le magistrat lui montra l'acte de son consentement; el allait dire: Il est faux, mais elle compromettait son fils qui l'avait fait; elle retira et dit: Mon fils fait un mariage de boue.

a George Laborde, fille de M. Dupin et de Sophie Laborde, est née à Par elle épousa M. Dudevant, lieutenant de cavalerle. De ce mariage elle eut du enfants, une fille et un garçon. Personne n'ignore pourquoi Madame Dudeva s'appelle anjourd'hui George Sand. Ce dernier nom, elle l'a acquis pour pi de ses intrigues morales avec M. Jules Sandeau, homme dont le nour (connu parmi nos auteurs de romans. Ses ilaisons ont provoqué un precisosparation de corps et de biens ».

cit profondément vrai de la vie triviale et bourgeoise, mais parfois iniste et souvent amère; Indiana est un livre de sentiments intimes, qui ouvera des esprits sevères pour le juger, et des cœurs attendris pour absoudre.

Voir la « Revue de Paris », 1832, t. XXXIX, p. 69.

III. Valentine. Paris, Dupuy; Tenré, 1832, 2 vol. in-8. — Ile édit. Paris, Ch. Gosseliu, 1833, 2 vol. in-8, 15 fr. [7261] Pour une appréciation de ce roman, voyez la « Revue de Paris », 1832, XLIV, p. 196.

Dans le nº du 15 décembre 1832 de la « Revue des Deux-Mondes », l. Gust. Planche, qu'à tort ou à raison on a dit un admirateur passionné e l'hermaphrodite littéraire Geo. Sand, a fait un éloge pompeux d'Indiana t Valentine, comme il l'a fait plus tard de Létia, roman licencieux, et de acques.

IV. Cora, nouvelle; par l'auteur d'Indiana. — Impr. dans e tome V du « Salmigondis, contes de toutes les couleurs ».

1833). [7262]

Cette Nouvelle n'a été reproduite dans aucune édition des Œuvres de auteur.

V. Une Vieille Histoire. — Impr. dans le t. 1er des « Heures du ioir ». (1833). [7263]

Même observation que la précédente.

VI. Lélia. Paris, Dupuy; Tenré, 1833, 2 vol. in-8, 15 fr. — leuxième édition (augmentée d'une partie inédite). Paris, Bonaire, 1839, 3 vol. in-8, 22 fr. 50 c. [7264]

La seconde édition forme les tomes V-VII des Œuvres de l'auteur.

Ce roman est annoncé dans la « Bibliographie de la France », du 10 août 835, sous le n° 4237; huit jours plus tard, et sous le, n° 4394, on trouve annonce de faux-titres et titres d'une seconde édition. Ce n'était pas la remière fois que les éditeurs de M=° Dudevant usaient de cette super-berie pour simuler un plus grand succès encore à ses ouvrages.

La « Revue de Paris » a rendu compte de Létia, dans son t. Llli, p. 153 (853).

M. Capo de Feuillide a aussi publié, dans « l'Europe littéraire », un article nt soit peu acerbe sur ce roman licencieux. Cet article renfermait une fusion blessante pour M. Gustave Planche, qui crut devoir en demander tison à son auteur. Il s'ensuivit un combat au pistolet, où heureusement prisonne ne fut blessé.

VII. Romans et Nouvelles. Tomes I et II. Le Secrétaire inme, suivi de la Marquise, Lavinia, Metella et Mattea, nouvelles. aris, Bonnaire; Magen, 1834, 2 vol. in-8, 15 fr. [7265] Les nouvelles qui sont à la suite du « Secrétaire intime » ont d'abord paru dans les « Revues de Paris et des Deux-Mondes » : La Marquia et Lavinia, dans la « Revue de Paris », en 1832, et Metella et Mattea, dans la « Revue des Deux-Mondes », le 15 octobre 1833 et le 1°r juillet 1833.

La « Revue de Paris », dans sa nouvelle série, a rendu compte du Secrétaire intime, t. IV (1834), p. 264.

VIII. Jacques. Paris, Bonnaire, 1834, 2 vol. in-8, 15 fr. [7266] IX. André. Paris, Bonnaire; V. Magen, 1835, iu-8, 7.fr. 50 c. [7267]

Imprimé d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes », nºº du 13 man et 1º° avril 1835.

X. Leone Leoni. Paris, Bonnaire; Magen, 1835, iq-8, 7 fr. 50 c. 7265

Impr. d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes », nºº des 13 avril et 1ºº mai 1834.

— Leon Leoni, par Jorge Sand; traduccion del francès de des Fernando Bielsa. Paris, Rosa, 1836, 2 vol. in-12.

XI. Simon. Paris, Bonnaire; V. Magen, 1836, in-8, 8 fc. 7269

Impr. d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes », nºº du 15 janvier. 1º et 15 février 1856.

XII. Dieu (le) inconnu. — Impr. dans le t. II du Dodécaton. ou le Livre des douze. (l'aris, Magen, 1834, 2 vol. in-8.) [7270] Nou reproduit dans les Œuvres de l'auteur.

XIII. Lettres d'un voyageur. Paris, Bonnaire, 1837, 2 vol. is-8. 12 fr. | 7271

Formant les tomes XV et XVI des Œuvres de l'auteur. Ces Lettres est d'abord paru dans la « Revue des Deux-Mondes », du 15 mai 1834 au 1<sup>er</sup> sevembre 1836.

XIV. Mauprat. Paris, Bonnaire, 1837, 2 vol. in-8 avec portr., 15 fr. — Sec. édit. Paris, le même, 1839, 2 vol. in-8, 12 fr. [7272]

Imprimé d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes », nºº des 1ºº et 13 avril, 1ºº mai et 15 juin 1857.

La seconde édition forme les tomes XVII et XVIII des Œuvres de l'auleur.

AV. Contes vénitiens : La Dernière Aldini. — Les Maltres Mosaistes. Paris, Bonnaire, 1838, 2 vol. in-8, 15 fr. [7273]

Formant les tomes XIX et XX des Œuvres de l'auteur. Ces dons coates ont paru d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes : Les Maitres Mosaines, dans les nos des 15 août, 1° et 15 septembre, et la Dernière Aldins, dans les nos des 1° et 15 décembre 1837 et 1° janvier 1838.

XVI. Orco (l'). — Impr. dans la Revue des Deux-Mondes. numéro du 1<sup>er</sup> mars 1838.

Cette Nouvelle n'a été reproduite dans aucune édition des Œuvres de l'auteur.

XVII. Uscoque (l'). Paris, Bonnaire, 1839, in-8, 8 fr. [7275] Volume formant le tome 11 des Œuvres nouvelles de l'auteur.

L'Uscoque a d'abord paru dans la « Revue des Deux-Mondes », nºº des 13 mai, 1° et 15 juin et 1° juillet 1838.

XVIII. Spiridiou. Paris, Bonnaire, 1839, in-8, 8 fr. [7276] Volume formant le toine II des Œuvres nouvelles de l'auteur.

Spiridion a d'abord paru dans la « Revue des Deux-Mondes », nºº des 13 octobre, 1° et 13 novembre 1838, 1° et 13 janvier 1839.

M= Dudevant n'a-t-elle pas connu, avant d'écrire son roman, un livre intitulé: Spiridion anachorète de l'Apennin, par Camus, évêque de Belley. Paris, 1023, in-12 de 329 pages.

XIX. Lélia, nouvelle partie inédite.

Impr. d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes », n° du 15 septembre 1839, et réimprimé immédiatement avec l'édition de *Lélia*, 1839, qui forme 3 vol.

- XX. Compagnon (le) du tour de France. Paris, Perrotin, 1840, 2 vol. in-8, 15 fr. [7278]
- XXI. Pauline, nouvelle (suivie des Mississipiens, proverbe). Paris, Magen et Comon, 1841, in-8, 7 fr. 50 c. [7279]

Pauline a paru d'abord dans la « Revuc des Deux-Mondes », nos des 15 décembre 1839 et 1er janvier 1840, et les Mississipiens, dans les nos des 15 mars et 1er avril 1840.

XXII. Voyage d'un Moineau de Paris.

7380

[7277]

Imprimé dans les « Scènes de la vie privée et publique des animaux » (1842, 2 vol. gr. in-8), t. ler, p. 227-260.

XXIII. Un Hiver à Majorque. Paris, Souverain, 1842, 2 vol. in 8, 16 fr. [7281]

Cet ouvrage a d'abord paru dans la « Revue des Deux-Mondes », sous le titre d'Un Hiver au midi de l'Europe, nos des 15 janvier, 15 février et 15 mars 1841. Il a été réimpr., sous le titre des Majorcains, dans le tome XIII des OEnvres de l'auteur, édition de 1842-44.

XXIV. Horace. Paris, de Potter, 1842, 3 vol. in-8, 22 fr. 50 c. [7282]

luipr. d'abord dans la « Revue indépendante », en novembre et décembre 1841, février et mars 1842.

XXV. Foyer (le) de l'Opéra. Paris, Souverain, 1842. m·s. 7 fr. 50 c. [7263]

Ce volume est le septième d'un recueil portant le même titre, public par le libraire Souverain.

Ce volume, qui est tout entier de Mee Dudevant, contient trois pièces 1º Melchior; 2º Mouny-Robin, et Jean-Jacques Rousseau, fragment d'ine réponse à un fragment de lettre. Ces pièces ont paru d'aberd autre part. Melchior, dans la « Revue de Paris »; Jean-Jacques Rousseau et Mouny-Robin dans la « Revue des Deux-Mondes », le premier dans le nº du 1ºº juin 1841, et le dernier dans celui du 15 juin 1844.

XXVI. Consuelo, Paris, de Potter, 1842-43, 8 vol. in-8, 30 fc.

— Paris, Charpentier, 1844, 2 vol. in-12 format angl., 7 fc.

[7252]

Impr. d'abord dans la « Revue indépendante », de février 1842 a avril 1843.

XXVII. Jean Zyska, épisode de la guerre des Hussites. — Impr. dans la « Revue indépendante », tomes VII et VIII (1843'. [7285]

XXVIII. Comtesse (la) de Rudolstadt. Paris, de Potter, etc., 1843-44, 5 vol. in-8, 37 fr. 50 c.; — Paris, Charpentier, 1845. 2 vol. in-12 format angl., 7 fr. [7286] Impr. d'abord dans la « Revue indépendante », t. VIII à XII.

XXIX. Fanchette. Lettre de Blaise Bonnin à Claude Germain.— Imprimé dans la « Revue indépendante » en octobre et posembre

Imprimé dans la « Revue indépendante » en octobre et novembre 1843 (t. X et X1). [7257]

A la page 497 du tome X on lit la signature de Blaise Bonnin, laboureur, adjoint à Montgivret, près La Châtre (Indre). La suite est intitulee Communication au rédacteur en chef de « la Revue Indépendante ».

XXX. Procope-le-Grand. Deuxième épisode de la guerre des Hussites au XV siècle; pour faire suite à «Jean Ziska». — Impr. dans la «Revue indépendante», t. XIII (mars 1844), p. 161 à 208. [7288]

Jean Zyska (V. n. XXVII) et Procope-le-Grand ont été placés par l'autes: a la fin de Consuelo.

XXXI. Jeanne. Paris, L. de Potter, 1844, 3 vol. in-8, 24 fr.

Impr. d'abord dans le journal « l'Époque ».

AXXII. Mennier (le) d'Angibault. Paris , Desessart, 1845 et 1846, 3 vol. in-8, 22 fr. 50 c. 7290

XXXIII. Mare (la) au Diable. Paris, de l'impr. de Proux, 1846, in-4 de 16 pages; — Paris, Vict. Lecou, 1850, in-16, orné d'un portrait. [7291]

L'édit, in-4 est le tirage à part d'un feuilleton du « Courrier français ».

XXXIV. Noce (la) de campagne, pour faire suite à la « Mare au Diable ». Paris, de l'impr. de Proux, 1846, in-8 de 8 p. [7292]

Impr. aussi primitivement dans le « Courrier français ».

XXXV. Isidora. (Journal d'un Solitaire dans Paris). Paris, Souverain, 1846, 3 vol. in-8, 22 fr. 50 c. [7293]

Imprime d'abord dans la « Revue indépendante », t. XIX et XX (1845). XXXVI. Teverino. Paris, Desessart, 1846, 2 vol. in-8, 15 fr. [7294]

Impr. d'abord dans le journal « la Presse ».

XXXVII. Lucrezia Floriani. Paris, de l'impr. de Proux, 1846, in-4 de 52 pages. — Première (lisez III°) édition. Paris, Desessart, 1847, 2 vol. in-8, 15 fr. [7295]

Publié d'abord en feuilleton dans le journal « la Presse ».

XXXVIII. Péché (le) de M. Antoine. Paris, Souverain, 1847, 6 vol. in-8, 45 fr. [7296]

Imprimé d'abord en feuilleton dans le journal « l'Époque ».

XXXIX. Piccinino (le). Paris, Desessart, 1848, 5 vol. in-8, 37 fr. 50 c. [7297]

Impr. d'abord en feuilleton dans le journal « la Presse ».

XL. Petite (la) Fadette. Paris, Michel Lévy, 1849, 2 vol. in-8, 12 fr.; ou 1850, in-12, format angl., 3 fr. [7298]

Impr. d'abord en feuilleton dans le journal « le Crédit ».

XLI. François le Champi. Paris, Cadot, 1850, 2 vol. in-8, 15 fr. — Paris, Victor Lecou, 1850, in-12, format angl., 3 fr. 50 c. [7399]

Imprimé d'abord dans le feuilleton du « Journal des Débats », à partir du 1° janvier 1848.

XLII. Histoire du véritable Gribouille. Vignettes par Maurice Sand, gravures de Delaville. Paris, Blanchard, 1850, in-16, 3 fr. [7300]

Faisant partie d'un « Nouveau Magasin des Enfants ».

XLIII. Château (le) des désertes. Paris, Michel Lévy frères, 1851, 2 vol. in 8, 15 fr. [7301]

Impr. d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes», en 1831.— La composition de ce roman est antérieure à février 1848. XLIV. Visions (les) de la nuit dans les campagnes. Avec én dessins de M. Maur. Saud. 1851. — Impr. dans « l'Illustration ». 17302.

A cette liste nous devons ajouter les trois nouvelles suivantes qui on été imprimées dans divers recueils, mais que nous ne pouvons indiquer avec la même précision que ci dessus : La Prima donna (dans la « Reme de Paris »); Le dernier Saurage .dans « l'Artiste »), et Les quatre Saur (dans le « Journal des Femmes»).

Les romans de Mer Dudevant ont été, non seulement tous contrefaises Belgique et en Allemagne, mais encore ils ont été traduits dans toutes la langues de l'Europe, plus souvent deux fois qu'une. Il existe deux traductions allemandes de ses Œuvres, faites par divers traducteurs : l'une, pabliée chez O. Wigand, a Leipzig, en 1844 et ann. suivantes, in-16; il es paraissait déja 77 vol. en 1846; l'autre, à la librairie Franck, a Stuttgar.

Devons-nous rappeler que heaucoup de pièces de the âtre, representes sur les scènes de Paris, telles qu'Indiana, Valentine, Lélia, la Petur la dette, etc., etc., sont autant de sujets tirés des romans de G. Sand.

## Melanges.

XLV. Études littéraires sur « Obermann », par M. de Sensacour. — Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », 15 jun 1833.

Réimpr. comme Préface a la tête d'une édition d'Obermann, Paris Chappentier, 1840, 1844, 1845, in-12.

XLVI. Lettre à M. Lerminier sur le « Livre du Peuple » (de l'abbé de F. La Mennais). — Impr. dans la « Revue des Dess-Mondes » , numéro du 1º février 1838. (Deuxième série. t. XIII). [7308]

M. Lerminier a répondu à cette lettre dans le même volume.

La Lettre de Mec Dudevant a été réimprimée dans le t. XV (Melanges de ses CEuvres, édition de 1862-44.

XI.VII. Essai sur le drame fantasti que, Gœthe, Byron, Mickiewicz. — Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », numéro de 1º décembre 1839.

ALVIII. Théatre Italien (le) et Pauline Garcia. — Ibid., 45 &-vrier 1840.

AUX. Études littéraires sur Georges de Guériu. — 16d., 15 mai 1840. [7307]

 Quelques Réflexions sur Jean-Jacques Rousseau. Fragment d'une réponse à un fragment de lettre. 1841.

7396

Imprimees d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes», nº du 1º jan

SANU 283

144, et réimprimées, sous forme de Notice, à la tête d'une édition des Confessions de Rousseau » (Paris, Charpentier, 1841, 1844, 1848, iu-12), asi que dans « le Foyer de l'Opéra », t. VII (Voy. le n° XXV).

LI. Dialogues (deux) familiers sur la poésie des prolétaires.

[7309]

impr. dans la « Revue indépendante », en janvier et septembre 1842. Il et IV).

LII. Sur la dernière publication de M. F. La Mennais (Amschasinds et Darvands). 13 mars 1843. [7310]

Impr. dans la « Revue indépendante », t. VII, p. 105-118, et réimpr. ms le tome XV (Mélanges) des Œuvres de l'auteur, édition de 1842-44.

LIII. Lettres à Marcie (au nombre de six). Mai 1843. [7311]
Impr. dans le tome XV (Mélanges) des Œuvres de l'auteur, édition de

42-44, mais ayant vraisemblablement paru d'abord autre part. Ce sont des lettres philosophiques au point de vue de l'auteur.

LIV. Aventures (les) et les improvisations de Kourroglou, reneillies par Alexandre Chodzko, en Perse. — Impr. dans la « Rene indépendante », t. VI et VII (1843). [7312]

LV. Un coin du Berry et de la Marche. [7313]

Impr. dans « l'Illustration », t. IX, p. 275.

LVI. Histoire de France, écrite sous la dictée de Blaise Bonin. [7314]

Impr. dans « l'Iliustration », t. XI, p. 63.

LVII. Coup d'œil général sur Paris. — Imprimé dans le « Diable Paris » (1845-46, 2 vol. gr. in-8), t. I<sup>rr</sup>, p. 33 et suiv. [7315] LVIII. Mères (les) de famille dans le beau monde. — Ibid., t. II 846), p. 138 et suiv. [7316]

LIX. Relations chez les sauvages de Paris. — Ibid., t. II (1846), 186 et suiv. [7317]

Nous devons ajouter à ce chapitre trois préfaces écrites par Geo. Sand en trois publications d'artisans littérateurs: les Poésies de Magu, tisrand (1843, in-12); les Œuvres de Charles Poncy, ouvrier maçon de mion (1846, in-8), et les Conteurs ouvriers, de Gilland, ouvrier maçon 49, in-18); ainsi qu'une Introduction aux «Travailleurs et Propriétaires », r Victor Borie (1849, in-18).

### Theatre.

LX. Aldo le Rimeur. (Roman dialogué.) 1838. [7318] Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », n° du 1° septembre 1838, et produit dans le tome XV (Mélanges) des Œuvres de l'auteur, édition de 149-14. LXI. Gabriel. (Roman dramatique, en trois parties). Paris, naire, 1840, in-8, 8 fr.

XXIVe volume des Œuvres de l'auteur.

Gabriel a paru d'abord dans la « Revue des Deux-Mondes », nºº d et 15 juillet et 1er 20ût 1840.

LXII. Sept (les) cordes de la Lyre (composition dramatique deux parties). Paris, Bennaire, 1840, in-8, 8 fr.

XXIIIº volume des Œuvres de l'auteur.

Les sept cordes de la Lyre ont para d'abord dans la « Royne des Mondes », nºº des 15 avril et 1ºº mai.

LXIII. Cosima, ou la Haine dans l'Amour, drame en cinq précédé d'un prologue. Paris, Bonnaire; Tresse, 1840, in-8,

Dans un avis placé à la tête de cette pièce. Mes Dudevant elle-mê que la première représentation de Cosima a été fort mal accuei Théâtre-Français; elle cût pu ajouter qu'elle n'alla même pas a d'une seconde.

LXIV. Mississipions (les), proverbe (en deux actes, prod'un prologue). (En prose), 1841.

Imprimé d'abord dans la « Revue des l'eux-Mondes », n° des 1! et 1<sup>er</sup> avril 1840, et réimpr. à la suite du roman intitulé *Pauline*, e le t. XV des Œuvres de l'auteur, édition de 1842 44.

ſ

LXV. Roi (le) attend, prologue.

Impr. dans . l'Illustration ., t. XI, p. 99.

LXVI. François le Champi, comédie en trois actes et en Représentée sur le théâtre de l'Odéon, le 25 novembre 1851 ris, Blanchard, 1850, in 18, format angl., 1 fr. 50 c. — V Paris, le même, 1850, in-18, format angl., 1 fr. 50 c. [

Comédie tirée du roman de l'auteur portant le même titre (V. le me elle a obtenu non moins de succès a la lecture qu'a la représen

LXVII. Claudie, drame en trois actes en prose. (Représen le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 11 janvier 1851). Paris chant; E. Blanchard, 1851.— III édition. l'aris, les mêmes, in-18, format anglais, 1 fr. 50 c.

Cette pièce est dédiée à l'acteur Bocage, ancien directeur de l' qui est qualifié d'ami par l'auteur.

LXVIII. Molière, drame en quatre actes. Représenté : théâtre de la Gaîté, le 10 mai 1851. Paris, Marchant; E. Blam 1851, in-18, format anglais, 1 fr. 50 c.

IMdié à M. Alexandre Dumas.

LXIX. Mariage (le) de Victorine, comédie en trois actes et en use. Suite de la pièce de Sedaine, intitulée • le Philosophe sans savoir •. Représentée sur le théâtre du Gymnase dramatique, le 1 novembre 1851. Paris, E. Blanchard, 1852, in-18, format anais, 1 fr. 59 c. [7327]

LXX. Marielle, comédie en trois actes, précédés d'un prologue, în prose). 1851-52. [7328] Impr. dans la nouvelle « Revue de Paris », en décembre 1851 et janvier

impr. dans la nouvelle « nevue de Paris », en décembre 1851 et jagrier 52.

# Politique.

Après juin 1811, George Sand cessa d'écrire dans la « Revue des Donxandes -, ce recueil non seulement de l'aristocratie mais encore de la ciété polie, pour devenir l'un des rédacteurs de la « Revue indépennte », écrite dans un esprit républicain très avancé. C'est dans ce derer recueil qu'elle a publié une série de romans politiques dont les héros oisis par elle sont autant de Saint Simoniens, de Phalanstériens, de espirateurs, d'émeutiers et de socialistes, dont elle a tracé, avec amour, s beaux caractères; dans lesquels romans enfin, à l'exemple de M. Eug. ie, et autres écrivains socialistes, elle a essayé de démontrer l'abjection s classes élevées, et la vertu exclusive parmi les inférieures Après la ivolution de février 1848 elle prostitua sa plume élégante en la consacrant la cause démagogique. Geo. Sand se fit d'abord le secrétaire du tribun ziru Rollin, alors ministre de l'intérieur du gouvernement provisoire, et mme tel rédigea le 16° nº des « Bulletins de la République ». Elle prit ensuite a la rédaction de « la Commune de Paris » des citoyens Barbès, sbrier et Cahaigne, à « la Vraic République », du citoyen Thoré, et reliques autres feuilles non moins révolutionnaires que les deux que nous nons de citer. Elle fournit aussi des morceaux à « l'Almanach républiin » publié en 1848. George Sand paraît vouloir venir à résipiscence, et . Petite Fadette, François le Champi, et surtout la comédie qu'elle a tirée ee dernier roman, ont fait oublier momentanément les écarts de ce lent supérieur. Outre sa participation aux journaux rouges que nous mons de rappeler, George Sand a encore écrit les opuscules suivants :

LXXI. A Monsieur de Lamartine. [7329]

Impr. dans la • Revue indépendante •, t. II, p. 549-57 (1842). LXXII. M. de Lamartine utopiste.

[7330]

Impr. dans la « Revue indépendante », décembre 1841, p. 493-509.

LXXIII. Lettres au Peuple. Première lettre. Hier et Aujourd'hui. aris, 7 mars 1848. Paris, Hetzel, 1848, in-8 de 8 pages. — euxième lettre. Aujourd'hui et Demain. Paris, le même, 1848, 1-8 de 8 pages. [7331]

Ces deux pamphlets ont été annoncés comme se vendant au profit des

286 SANU

ouvriers sans ouvrage ; mais l'on sait ce qu'étaient en mars 1840, à rriers sans ouvrage.

LXXIV. Cause (la) du Peuple, n° 1 (et unique). Paris, Lec licr; Paulin, 9 avril 1848, in-8.

George Sand reproduisit dans ce premier numéro ces deux Les Peuple, déjà criées par les rues, « éloquentes et làches flagorser souverain du jour : le vrai peuple! le peuple en blonse!... »

I.XXV. République et Royauté.en Italie, par J. Mazzini duction et préface par George Sand. Aperçus historiques cuments relatifs à l'insurrection de la Lombardie et à la proyale de 1848. Paris, rue de Richelieu, n° 102, 1850, 2 fr.

#### OEurres.

LXXVI. OEuvres complètes. (Première édition). Paris, naire; Lecointe et Pougin; Magen, 1836-40, 24 vol. in-8, a portrait de l'auteur gravé sur acier par Calamatta.

Composition de cette édition: Tomes I et II, Indiana; — III et l lentine; — V à VII, Léha, 2º édit.; — VIII, le Secrétaire intime; André; — X, la Marquise, Lavinia, Metella et Mattea; — XI et X ques; — XIII, Leone Leoni; — XIV, Simon; — XV et XVI, Lettr Voyageur; — XVII et XVIII, Mauprat, 2º édit.; — XIX et XX, Cont nitiens; — XXI, L'Uscoque; — XXII, Spiridion; — XXIII, les Sept de la Lyre; — XXIV, Gabriel.

LXXVII. Œuvres. Nouvelle édit., revue par l'auteur et a pagnée de morceaux inédits. Paris, Perrotin, 1842-44, 1 in-12, format anglais; — ou Paris, Garnier frères, 1848 et suiv., 16 vol. in-12, format anglais, 56 fr.

Cette nouvelle édition est ainsi composée: I, Indiana; — II, Ja — III, Valentine; — IV, Leone Leoni, le Secrétaire intime; — V, la Marquise, Lavinia, Metella et Mattea; — VI et VII, Lélia, Spirid VIII, la Dernière Aldini, les Maltres Mosaïstes; — IX, Lettres d'un geur; — X. Simon, l'Uscoque; — XI, Mauprat; — XII, le Compagtour de France; — XIII Pauline, les Majorcains; — XIV, les Sept de la Lyre, Gabriel; — XV, Mélanges (contenant : 1º Aldo le R 2º Lettre a M. Lerminier, sur son examen critique du « Livre d ple »; 3º Sur la dernière publication de M. F. La Mennais (Amasèn et Deux-Mondes, nº du 1º mars 1855); 5º une Visite aux Catac 6º Quelques Réflexions sur Jean-Jacques Rousseau. Fragment d'i ponse à un fragment de lettre; 7º Lettres à Marcie (au nombre 6 8º les Mississipiens, proverbe en deux actes et un prologue en pri XVI, Horace.

Al faut ajouter à cette dernière édition pour la compléter, ce qui la porte Bé vol. :

- 40 Comtesse (la) de Rudolstadt. Paris, Charpentier, 1844, 2 vol. in-12, Fmat anglais, 7 fr.
- ❤ Consuelo. Paris, le même, 1844, 4 vol. in-12, 14 fr.
- 3º François le Champi. Paris, V. Lecou, 1830, 1 vol., 3 fr. 50 c.
- 4º Petite (la) Fadette. Paris, Michel Lévy frères, 1850, 1 vol., 3 fr.

En tête de cette édition Me. Dudevant a placé la préface suivante :

Il se passe depuis dix ans, sur un tout petit coin de la scène littéraire, i phénomène étrange, à propos de mes romans. Ce ne serait guère la ine d'en parler, si, à cet exemple pris entre mille, ne se rapportaient s tous les autres cas de même nature. Voici ce fait, à moi personnel au emier abord, et auquel se rattachent pourtant de grandes questions so-ales.

Depuis dix ans, dans une série de romans que je n'ai pas pour cela la étention de croire très importants ni très profonds, j'ai adressé aux mames de mon temps une suite d'interrogations très sincères, auxquelles critique n'a encore rien trouvé à répondre, sinon que j'étais bien indiset de vouloir m'enquérir auprès d'elle de la vérité. J'ai demandé, avec mucoup de réserve et de soumission au début, dans deux romans intitus l'adians et Valentine, quelle était la moralité du mariage, tel qu'on le meracte et tel qu'on le considère aujourd'hui. Il me fut par deux fois pendu que j'étais un questionneur dangereux, partant un romancier amoral.

Cette insistance à éluder la question, à la manière des catholiques, en madament l'esprit d'examen, m'étonna un peu de la part de journalistes, sez lesquels je cherchais vainement la trace d'une religion et d'une royance quelconque. Cela me fit penser que l'ignorance de la critique était pas seulement relative aux questions sociales, mais encore aux nestions humaines; et je me permis de lui demander, dans un roman atitulé Lélia, comment elle entenduit et comment elle expliquait l'a-

Cette nouvelle demande mit la critique dans une véritable fureur. Jamais man n'avait déchaîné de tels anathèmes, ni soulevé d'aussi farouches dignations. J'étais un esprit pervers, un caractère odieux, une plume bacène, pour avoir esquis-é le fantôme d'une femme qui cherche en vain amour dans le cœur des hommes de notre temps, et qui se retire au dérit pour y rêver l'amour dont brûla sainte Thérèse. Cependant, je ne seneurai pas convaincu que les Pères de l'Église, dont j'avais à cette poque la tête remplie, m'eussent inspiré la pensée d'un livre abomiable.

Je sis un nouveau roman, que j'intitulai Jacques, et dans lequel, prenant n homme pour type principal, je demandai encore, et cette sois au nom e l'Homme, comme je l'avais fait jusqu'alors au nom de la semme, quel tait l'idéal de l'amour dans le mariage. Cette sois, ce sut pis encore. J'étais

l'ennemi du mariage, l'apologiste de la licence, le contempteur de la 9 délité, le corrupteur de toutes les femmes, le fleau de tous les maris.

Plus tard, dans un roman appelé Spiridion, je demandai à mon siète quelle était sa religion. On m'observa que cette préoccupation de mos cerveau manquait d'actual-te. Les critiques qui m'avaient tant reproche à n'avoir ni foi ni loi, de n'être qu'un art-re, c'est-à dire, dans leurs iden d'alors, un brouillon et un athée, m'adressèrent de doctes et paternai reproches sur ma prétention a une croyance, et m'accusèrent de vouler me donner des airs de philosophe. Restez artiste, me disait-on alors de toutes parts, comme Voltaire disait à son perruquier : Fais des perreques.

Plus tard encore, dans un roman intitulé Le Compagnon du tour le France, je demandai ce que c'était que le droit social et le droit humant quelle justice était praticable de nos jours, et comment il fallait s'y pradre pour persuader aux proletaires que l'inegalité des droits et des mesme de développement était le dernier mot de la forme sociale et de la sageme des lois. Il me fut répondu que j'en voulais trop savoir, que j'étais le contisan de la populace, le seide de raisonneurs très scélérats, que la justice de tous les siecles et l'intérêt de tous les gouvernements avaient eauces à la potence.

Muni d'aussi bons renseignements, éclairé, comme l'on voit, par des docteurs de la presse, atteint et convaince du délit de curiosite, j avoit que ces docteurs m'ont, du moins, appris une chose : c'est que la critique des journaux n'a pas le premier mot des énigmes sociales dont je leu si ingenuement demande la solution. C'est pourquoi je continuerai à questionner mes contemporains, n'acceptant pas du tout ce raisonnement des conservateurs, qu'on ne dont pas aignaler le mal, a moins qu'on air sui trouce le remede. Si les questions sont des crimes, il y a un moyen de les faire cesser : c'est d'y repondre; et je demande aux gens que ma curionité scandalise de me mettre une honne fois l'esprit en repos, en me prouvait que tout est clair et que tout va bien. Mais jusqu'ici, helas! ils ne m'est fait d'autre réponse que celle de la chauson du roi Dagobert, ce grand politique des temps passés, s'il faut en croire la legende :

Apprends, lui dit le roi, Que je n'aime pas les pourquoi

Loin de moi l'intention de me présenter ici comme la victime des epinions et des préjugés, afin de reponsser les critiques littéraires dont mes livres out ét. l'objet! Lu matière d'art, j'admettrai volontiers la compétence de la critique, n'attribuant pas d'autre mérite a mes ouvrages que la soncérité et l'ardeur d'investigations qui les ont dictés, et ne cherchant pas ailleurs la cause de la popularité qu'ils ont acquise, en dépit de tous leurs défauts et des critiques qu'on en la faites.

Car vous cherchez tous avec mor, ô mes contemporains! tous, vous avec besoin de la vérite, public et juges, lecteurs et critiques. C'est en vain que vous résistez aux voix qui s'elevent de toutes parts : au fond de vus consciences, parlent des voix hien plus éloquentes que la mienne; et sel

de vous m'a condamné pour la forme, qui, dans son àme, sentait les mêmes douleurs, les mêmes révoltes, les mêmes besoins que moi. Mais, errants dans les ténèbres du doute, hommes malheureux que nous sommes! il nous arrive souvent de prendre nos amis pour des ennemis, et réciproquement. Cela n'empéchera pas ceux de nous qui commercent à distinguer le crépuscule de la nuit, et à aimer l'humanité, malgré les erreurs des hommes, de chercher toujours et de tenir fermés dans leurs mains, ces mains qui les repoussent et les méconna'ssent.

Vous tous qui m'avez tant de fois traduit au tribunal de l'opinion avec emportement, avec dureté, avec une sorte de haîne personnelle, étrange, inexplicable!..... je ne vous traduis point au tribunal de la postérité. Instruite de tous les mystères qui nous épouvantent, elle nous poussera tous ensemble dans l'ablme bienfaisant de l'oubli. De nos manifestations diverses, s'il reste une faible trace, nos enfants verront bien que tel d'entre nous qui gourmanda l'égoisme et l'apathie des autres, les aima puissamment et n'en fut point sérieusement haï. Nos pères furent incertains et malheureux, diront-ils; mais ils furent trop près de la vérité pour ne point se sentir échauffés déjà d'un rayon de la bonté divine.

GEORGE SAND.

Cette édition ne renferme, à proprement parler, que les romans de Me Dudevant, encore n'y trouve-t-on point les ouze nouvelles suivantes: La Prima donna, Melchior et Mouny-Robin (impr. dans l'aucienne « Revue de Paris »); le deinter Sauvage (impr. dans « l'Artiste »); les quatre Sæurs (impr. dans le « Journal des Femmes »); Cora (n° IV); une Vieitle Histoire (n° V); le Dieu inconnu (n° XII); l'Orco (n° XVI); Voyage d'un Moineau de Paris (n° XXII) et Fanchette (n° XXIX); plusieurs morceaux imprimés dans a Revue des Deux-Mondes »: Le Prince (15 oct. 1836); Lettres d'un Oncle, première lettre (15 janv. 1835); les Morts (15 juillet 1836); Contemplation (1e déc. 1836). Quant aux écrits cités par nous dans nos sections Mélanges, n° XLV à LVI, et Politique, n° LXXI à LXXV, on n'en retrouve que trois: la Lettre à M. Lerminier, celle sur la dernière publication de M. F. La Mennais, et Quelques Réflexions sur Jean-Jacques Rousseau.

Cette édition des Œuvres de M= Dudevant, ainsi qu'on le voit, est loin d'être complète, même pour l'époque où elle a été publiée.

LXXVIII. Œuvres, illustrées par Tony Johannot. (Édit. publiée par J. Hetzel). Paris, Blanchard; Marescq, 1851, gr. in 8. [7336] Cette édition doit renfermer plus de 600 vignettes, toutes inédites : elle se publie par tivraisons à 20 cent.; complète, elle coûtera de 20 à 25 fr. au plus.

LXXIX. Œuvres. (1V° édition). Paris, J. Hetzel et Comp.; Vict. Lecou, 1852 et ann. suiv., in-12. [7337]

De cette édition il ne paraît encore qu'un volume, contenant 1º la Mare au Diable (et les Noces de campagne, sa suite); 2º André; 3º la Fauvette du vieux Docteur.

M- Dudevant annonçait, en 1848, la publication de ses Uémoires (voyez

- l'Illustration -. t. XV, p. 539), mais les circonstances politiques qui action de auxquelles elle prit une part active, lui fit ajourner cette pascation. On assure que plusieurs volumes étaient déjà prêts pour l'incression. C'ent ête une chose avidement reçue et qui aurait pu tromper. « certain sens. l'attente des lecteurs : si George Sand a écrit, par exemple, ses Mémoires de penseur et non ses Mémoires de femme.

## II. BIOGRAPHES ET CRITIQUES DE Mª DUDEVANT.

LXXX. Études littéraires sur George Sand : Indiana, Valentine. Lélia et Jacques ; par M. Gustave Planche.

Imprimées dans la « Revue des Deux-Mondes », nºº des 15 décembre 1852, 15 août 1855, et 1°7 octobre 1854.

LXXXI Examen critique de « Jacques » de G. Sand; par Grenier de Cassagnac. 1834.

Impr. dans la « Revue de Paris », nouv. série, t. X (1834).

LXXXII. Mmr George Sand; par Jules Janin. 1836.

Impr. dans la « Biographie des Femmes auteurs comporaines françases, . » publiée sous la direction de M. Alfred de Montferrand delipée de chemet . in-8, t. 101–1856 . p. 457 à 455.

LXXXIII. George Sand; par le comte Théobald Walsh, Paris, Hivert, 1837, in-8 de 248 pages, 4 fr.

LXXXIV. Réponse à George Sand (à l'occasion de sa Lettre ser le « Livre du peuple », par E. Lerminier).

Impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », nº du 15 février 1858.

LXXXV. George Sand; par \*\*\*. 1838.

Impr. dans le « Dictionnaire de la conversation et de la lecture », t XLVII (1858), p. 186/90.

LXXXVI. A George Sand (sur son roman intitulé • l'Uso-que • i; par M<sup>me</sup> Louise Courvoisier. Paris, Lemoine, 1839, ia-4 de 56 pages.

LAXAVII. Appréciation du talent de George Sand; énumération de ses ouvrages.

Impr. dans « l'Blustration », t. III, p. 266.

LXXXVIII. Critique du « Spiridion » de G. Sand; par E.-A. Segretana, 4840.

Impr. dons les + Liemonts d'Esthétique + de l'auteur, Paris, F. Lidot 1840, in 8

LNAMIX. George Sand; par un homme de rien [M. Louis & Louisen, 1851.

Imp imé dans le deuxième volume de la « Galerie des contemporais filiatres » de l'auteur XC. George Sand; par Almire Gandonnière. 1842.

Impr. dans « la Chronique », revue mensuelle, in-18.

Nous citons cette biographie, que nous ne connaissons pas, d'après M. Gandonnière lui-même.

XCI. Femmes (les) de G. Sand. Paris, Aubert, 1842, in-8 de 192 pages, avec 24 portraits, 24 fr.

Magnifique ouvrage dont il existe une traduction allemande par Henri Laube, publiée à Bruxelles, chez Hauman et Comp., 1814, gr. in-8, avec les 24 port. gravés sur acier.

XCII. George Sand; par J. Ottavi, 1843.

Impr. dans « l'Urne. Recueil des travaux de J. Ottavi..... » Paris, 1845, in-8, pages 244 à 250.

CXIII. Salons (les) des écritains célèbres. George Sand; par Eugêne Pelletan. 1843.

Impr. dans le t. IV de « la Chronique », 1843, in-8, p. 223-30 et 280-87.

CXIV. Introduction critique aux OEuvres de George Sand; par Arn. Ruge. (En allemand). 1846.

Impr. à la tête de la traduction, en cette langue, du Mennier d'Angibeult, par le doct. With. Jordan, traduction qui fait partie des Œuvres complètes qui ont paru chez O. Wigand, à Leipzig.

CXV. Une Contemporaine. Biographie et intrigues de George Sand, avec une lettre d'elle et une de M. Dudevant; par Brault. Première livraison (et unique). Paris, rue des Marais Saint-Germain, F6, 1848, in-8 de 8 pages, 5 c.

CXVI. Notice sur George Sand; par Anexagore Guilbert (de Rouen). 1848, in-8.

Pampblet.

CXVII. Songe (le) de Mer Saud, pour faire suite au Songe d'Athalie; par M. Alexandre Dufai. (En vers). Paris, de l'impr. de Plon, 1849, in-8 de 8 pages.

Extrait du . Corsaire .; du 7 mai 1849.

CXVIII. Études littéraires sur George Sand: La Mare au Diable, la Petite Fadette et François le Champi; par M. Ste-Beuve. 1850. Impr. dans le « Constitutionnel », n° du 18 février 1830, et réimpr. dans les « Causeries du lundi » de l'auteur, t. 1<sup>er</sup> (1831), p. 331-48).

SANDER RANG, nom modifié [Alexandre, (et en hollandais Sander), RANG]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre - France littéraire », à Rang.

SANDISSON (de), pseudonyme [l'abbé Jean-Paul Bignon].

Aventures (les) d'Abdalla, fils d'Hanif (ouvrage laissé imparfat par l'abbé J. P. Bignon). Paris, P. Witte, 1712, 1714, 2 vol in-12; — La Haye, 1713; — Paris, 1723, 1745, 2 vol. in-12;— La Haye et Paris, Musier, 1773, 2 vol. in-12.

Le second volume de l'édition de 1773 est entièrement neuf. Il contient une couclusion de l'Histoire d'Abdalla, par un anonyme (M. Colses, principal rédacteur de l'Histoire générale de la Chine, publiée sous le son de M. Des Hantes-Rayes). On trouve une autre conclusion dans la Bibliothèque des liomans, jauvier 1778. Elle paraît avoir été composée par M. & Paulmy.

A. A. B—n.

SANDRICOURT, pseudonyme [François EUDES DE MÉZERAY.

1. Complet (le), ou Entretien burlesque sur l'arrêté du 29 décembre 1651, contenant les principaux chefs d'accusation contre le cardinal Mazarin. Paris, 1651, in-4. [733]

C'est la même pièce que le Procès du cardinal Mazarin, tiré du grefe de la Cour.

- 11. Censeur (le) du temps et du monde, portant en main la clé promise du « Politique lutin ». Paris, 1652, 4 part. in 4. (7346)
- III. Cordeliers (ies) d'État, ou la Ruine des Mazarins, Anti-Mazarins et Amphibies occasionnée par les rages de nos guerres intestines. Paris, 1652, in-4. [7341]
- IV. Descente (la) du « Politique lutin » aux limbes, sur l'enfance et les maladies de l'État. Paris, 1652, in-4. [7342]
- V. France (la) en travail sans pouvoir accoucher, faute de segesse. Paris. 1652, in-4. [7343]
- VI. Marichal (le' des logis logeant le roi et toute sa Cour per les rues et les principaux quariters de Paris. 1652, in-4. [7344]
- VII. Pasquin et Marforio, sur les intrigues d'État. Paris, 1652. in-4.
- VIII. Préparatifs (les) de la descente du cardinal de Mazarin aux Enfers Paris, 1652, in-4.
- IX. Réponse pour MM. les princes, au libelle séditieux intitulé. « l'Esprit de paix. » sem dans les rues de Paris, la nuit du 25 juin 1652. Paris, 1652, in-4.
- N. Réponse pour Son Altesse Royale à la Lettre du cardinal Mazarin, sur sou retour en France, Paris, 1652, .n.-4. [7368]
- XI. Sentiments 'les' de la France, et des plus deliez politiques. Paris, 1652, in-4. [7349]

XII. Songes et réponses d'Hydromante sur les dangers inévitables et les misères toutes certaines de l'État, depuis la personne du monarque jusqu'à celle de l'artisan. Paris, 1652, in-4. [7350]

XIII. Recueil des Pièces publiées sous le nom de Sandricourt. Paris, 1652, in-4. [7351]

On en trouve la liste dans la table du « Journal des Savants, in-4, t. X, p. 536.

Article de Van-Thol, reproduit par Barbler.

XIV. Accouchée (l') espagnole, avec le Caquet des politiques, ou le Frère et la Suite du « Politique Lutin sur les maladies de l'État ». Paris, 1665, in-4. [7352]

SANGUIN (J.-Fréd.), pseudonyme [J.-H. MEYNIER, émigré français qui s'est fixé en Allemagne, et qui, sous ce pseudonyme, a publié quelques livres à l'usage des Allemands qui veulent apprendre le français].

SANS-CHAGRIN, pseudonyme [Joseph ROSNY].

Cadet Roussel homme de lettres, comédie-folie en prose. [7353] Imprimé dans le tome III d'un roman de Rosny.

SANS-CULOTTE (UN), pseudonyme.

Bouquet qui a été présenté à Marie-Antoinette, épouse du cidevant roi. Paris, Guilhemat, vers 1792, in-8. [7354]

SANS-CULOTTE (UN), pseudonyme.

Calonade (la), ou la Déchéance du trône, drami-tragi-comédie. Toulouse, Viallanes, 4792, in-8. [7355]

SANS-CULOTTE (UN), pseudonyme [Ph. GROUVELLE, alors ministre de la République française].

Réponse à tout! petit colloque entre un sénateur allemand et un républicain français, rapporté littéralement par le professeur Taciturnus-Memoriosus, et traduit librement par —. (Composé et publié par Ph. Grouvelle). Copenhague, 1794, in 8 de 47 p. [7356]

SANSNOM (Mm.), pseudonyme.

Fallot (le) du Peuple, cu Entretiens de — sur le procès de Louis XVI, etc. 1793, in-8. [7357]

SANSON, exécuteur des jugements criminels pendant la Révolution, auteur supposé [L.-Fr. L'HÉBITIER, de l'Ain].

Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution française. Paris, au Palais-Royal, 1830, 2 vol. in-8, 15 fr. [7358] C'est un plaidoyer contre la peine de mort.

Ces Mémoires avaient été primitivement annoncés devoir former quatre volumes.

SANS-SOUCI (le philosophe), surnom pris par France III, rei de Prusse. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire •, à Frédéric II.

SAPAJOU, pseudonyme [MM. Arm. DARTOIS, Francis LEBOL baron D'ALLARDE et GABRIEL].

Deux (les) Jockos, singerie en un acte, mêlée de couplets. Représentée sur le théâtre du Vaudeville, le 25 mai 1825. l'aris, Devernois, 1825, in-8. [7359]

SARPEDONIUS MIRTISBUS, nom arcadien [le P. Frédéric & REIFFENBERG, jésuite, mort en 1764].

De Vera Atticorum pronunciatione ad Graecos intra urbem dissertatio. Romae, 1750, in-4 de 52 pages. [7360]

L'auteur soutient contre plusieurs savants, entre autres contre Gregoire Piacentini, que la prononciation des Grecs modernes diffère brascoup de celle des anciens.

SARPIQUÉ, pseudonyme.

Je (le) ne sais quoi, recueilli je ne sais comment par je ne sais qui, et publié par M. —, ou l'Empire de je ne sais quoi. Ouvrage périodique, français et auglais. Londres, Richardson, 1792, in-8.

[7361]

Ce dialogue politico-comique, qu'on suppose être le résultat d'une conférence tenue tous les mois dans un hôtel de l'ondres, est un persiffage continuel de la Révolution française, et dos différentes brochures autquelles cet évènement a donné lieu en Angleterre. (Esprit des Journales. 1792, p. 412).

Deschiens ne possédait point cet ouvrage périodique dans sa riche bibliothèque.

SATAN, pseudonyme [WAILLE, ancien rédacteur-gérant de l'Avenir »].

Lettre de — aux Francs-Maçons, suivie d'une Réponse à Satas. Paris, Potey, 1825, in-8 de 40 pages, — Deuxième édition. Paris, le même, 1825, in-8 de 36 pages. [7362]

Ce n'est autre chose qu'une mafédiction perpétuelle et littérale de la Charte, aussi l'anteur de cet écrit fut condamné a un mois de prison, le 22 février 1826 SATAN, pseudonyme.

Conseils aux hypocrites. Toulouse, Bellegarigue, 1843, in-8 de **pages**. [7363]

SATAN, pseudonyme [Georges MATHIEU-DAIRNVAEL].

I. Histoire édifiante et curieuse de Rothschild I°r, roi des Juiss. III° édition. Paris, l'Éditeur, rue Colbert, n° 4, 1846, in-12 de 36 pages. [7364]

Les deux premières éditions qui ont été publiées presque en même temps, portaient pour nom d'auteur : un témoin oculaire.

11. Carnaval (le) à Paris, illustré, etc. Paris, rue Ramcau, nº 7, 1848, in-32, 50 c. [7365]

III. Histoire édifiante et curieuse de M. Thiers, auteur des lois de septembre. Paris, l'Auteur, éditeur, 1848, in-32 de 16 pages, 15 c. — Édition populaire. Paris, Georges Dairnvæll, 1848, in-32 de 16 pages, 15 c. [7366]

Pamphlet qui a eu six éditions.

IV. Histoire de M. Proudhon et de ses principes. Paris, Georges Deirnvæll, 1848, in-32 de 16 pages, 15 c. [7367]

Pamphlet qui a en quatre éditions.

V. l'hysiologie des étudiants, des grisettes et des bals de Paris. Paris, Georges Dairnvæll, 1848, in-32 de 128 pages, 20 c. [7368]

VI. Profil politique de M. Guizot. Réfutation du livre de la « Démocratie en France ». Paris, le même, 1849, in-18 de 36 pages, 10 c. [7369]

VII. A Rothschild I.r.

[7370]

Pour une série de brochures publiées pour et contre M. Rothschild à occasion du premier écrit de M. G. Dairnvaell (le n° 1), voy. ci-devant | Bothschild.

SATAN, pseudonyme [J.-B. DUFAU].

Satan au « Libéral liégeois ». — Réprimande de Satan. — Humle confession du « Libéral ». Liége, J.-G. Lardinois, 1848, in-8 le 16 pages. [7871]

SATIRIAC (de), pscud., auteur d'un quatrain, en vers gascons, contre Chrysostôme Mathanase (Saint-Hyacinthe) inséré dans la 1º édit. du Chef-d'œuvre d'un inconnu. Labaye, 1716, in-8. [7372]

SATIRIQUE (UN), titlonyme.

Satire (la) des Ultramontains à la Satire de Barthélemy. Paris, salerie de l'Odéon, 1845, in-8 de 16 pages. [7373]

Les t'Irrimontains, satire de Barthélemy, ont paru dans - le Siècle - du 2 mars 1945, et font partie de la - Nouvelle Némèsis -.

SATURNIN, pseudonyme [GERVAISE, avocat].

Mémoires de —, écrits par lui-même. Londres, 1767, 2 part. in-18. [7374]

Nouvelle édition d'un livre qui a d'abord paru sous un autre titre « Histoire de dom B\*\*\*\* P..... des C....., écrite par lui-même (par Gan-vaise, avocat). 1771, iu-8, avec une dédicace (satirique) à M. de Sartise. — Nouvelle édition, revue, etc. Rome, aux dépens des C..., 1777, in-8.

Il y a des éditions intitulées : « Histoire de Geurbedom, etc. ». Suivant le Catalogue de la Bibliothèque du roi, Belles-Lettres, t. II, p. 71- Y. 2. 1444. A, la première édition de cet ouvrage infame, parut dans le format in-12, vers 1750.

SATYRICON, membre correspondant du défunt Hélicon, pseudonyme [Blandet, D. M.].

Romantiade (la), poème lunatique (en vers) dédié à MM. les gens de lettres. És presses pantagruéliques de feu Alcofribas. A Micromegalopolis, capitale du royaume de la Lune (Paris, de l'impr. de F. Didot', 1839, in-12 de 24 pages.

SAULX (J. de]. Voy. TAVANNES.

SAUMON (la mère), doyenne de la Halle, pseudonyme.

Bienfaits (les) de l'Assemblée nationale, ou Entretiens de —; suivis de vaudevilles. Paris, Lallemand, 1792, in-32 de 160 pages, 75 c. [7376]

Ceux d'entre mes lecteurs, qui voudront s'égayer, et qui ne seront pas fâches de voir aiguillonner nos législateurs avec la pointe des vaude-villes, et de les voir fouettés avec les verges de la satyre, peuvent lire ce petit ouvrage dans lequel on fait parler la mère Saumon avec le hon seus qui commence a se propager parmi le peuple. (Journal du Peuple, 17 avril 1792).

SAUNDERS. Voy. RICHARD.

SAUNDERS BEVRIL, pseudonyme [Phil. CHASLES], auteur d'un article à propos du mariage de la reine Victoria. Impr. à l'époque de ce mariage, dans le • Journal des Débats •.

SAUR del. Voy. SAINT-GENIES.

SAUVAGE CIVILISE (UN, auteur supposé [J. JOUBERT DE LA RUE].

Lettres d' - . Amsterdam, 1757 et 1750, 3 vol. in-8. [7877]

Ces Lettres, ainsi que celles citées sous le nº 7379, ont été réimprimées à Paris, sans date, chacune en deux petits volumes in-12. Le troisième volume des Lettres d'un sauvage civilisé ne paraît pas avoir été réimprimé.

SAUVAGE DE L'AMÉRIQUE (UN), auteur supposé.

Discours d' — à sa nation, sur les inconvéniens du luxe. Sans lieu d'impression. 1771, gr. in-8 de 31 pag. [7378]

SAUVAGE DÉPAYSÉ (UN), auteur supposé [J. JOUBERT DE LA RUE].

Lettres d'un — à son correspondant en Amérique, contenant une critique des mœurs du siècle, et des réflexions sur des matières de religion et de politique. Paris, J.-F. Jolly, 1738, in-8, et 1746, avec un nouveau frontispice. [7379]

Je désirais depuis longtemps connaître l'auteur de cet ouvrage, que l'on attribuait assez généralement au marquis d'Argens: ce savant déclara a'y avoir eu aucune part. Et en effet, on lit dans la « France littéraire » de Formey, Berlin, 1757, in-8, p. 216, que l'auteur des « Lettres d'un Sauvage » est un sieur J. J. de L. R., français domicilié à Amsterdam et âgé pour lors de soixante ans, lequel avait aussi publié une « Démonstration de la quadrature du cercle ». Si Formey ent fait connaître la date de ce dernier ouvrage, il m'eût peut-être été facile d'en trouver plus lot l'indication précise; mais mes recherches ont été vaines pendant longtemps. Le « Journal des Savants » de l'édition de Hollande, pour l'année 1738 (septembre), p. 144, m'a enfin présenté dernièrement, sous la rubrique d'Amsterdam, un article ainsi conçu:

• Le même libraire (J.-F. Jolly) débite aussi : « Démonstration géométrique de la quadrature du cercle », in-8, par le sieur J. Joubert de la Rue ». Je vis aussitôt dans cet énoncé la solution du problème proposé par Formey.
A.-A. B.—R.

SAUVÉ DE LA NOUE, comédien, auteur douteux.

Mahomet II, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, Prault, 1739, in-8, et dans les Œuvres de cet auteur. Paris, Duchesne, 1765, in-12. [7380]

Senac de Meilhan assure, dans son ouvrage intitulé: du Gouvernement, des mœurs et des conditions en France avant la Révolution, Londres, Hambourg et Paris, 1793, in-8, que cette tragédie est de GAYOT, subdélégué général de l'intendance d'Alsace, ensuite préteur de Strasbourg, et depuis intendant de la guerre.

SAUVEBOEUF (de), nom abréviatif [FERRIÈRES DE SAUVEBOEUF]: Pour la liste de ses ouvrages, voyez notre « France littéraire », à Ferrières de S. SAUVIGNY (B. de, nom patrimonial commun à deux frère [BILLARDON DE SAUVIGNY]. Pour la liste de leurs ouvrages, voju notre « France littéraire », à Billardon.

SAVANT (UN). Voyez SCAVANT.

SAVARY, duc de Rovigo, auteur supposé [MM. Adolphe Bos-SANGE, SAINT-GERMAIN, etc.].

Mémoires (ses), pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléos. A. Bossange, 1828, 8 vol. in-8, 60 fr. [7381]

Réimprimés dans la même année.

Le duc de Rovigo a donné des notes pour ses Mémoires, mais il ne les a pas rédigés.

SAVARY DE LANCOSME-BREVES (le comte de). On dit qu'il n'est que le parrain des nombreux ouvrages sur l'équitation qui est paru sous son nom.

SAVIGNY (Th. d'Ess. de), nom abréviatif [THÉVENOT D'Es-SAULES DE SAVIGNY]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez h • France littéraire », à Thévenot d'Essaules

SAVIGNY (de), nom abréviatif [Marie-Jules-César Le LORGNE DE SAVIGNY], membre de l'Académie des sciences, section d'amtomie et de zoologie, connu par ses travaux pendant l'expédition d'Égypte; mort à Versailles, le 8 octobre 1851. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Savigny.

SAVIGNY (l'abbé M. A. de), pseudon. [Phil.-Maurice Almort.

- I. Historiettes et images; texte par —; illustrées par plus de 700 dessins gravés d'après MM. Grandville, Daumier, Johannot, etc. Paris, Aubert, 1840, in-4, 12 fr. [7382]
- 11. Morale (la) en images, dessins de MM. Adolphe. Beause. Charlet, etc.; texte de MM. l'abbé de Savigny, Léon Guéris. Mª Foa, etc. Paris, le même, 1841, in-8. [7363]
- III. Petits (les) Livres de M. le curé. Bibliothèque du presbytère. de la famille et des écoles. Paris, Aubert; Béthune, 1842 et ansies suivantes, vol. in-16. [7381]
- IV. Histoire d'un tigre, imitée de l'anglais de John S. Cottes.

  Paris, tous les libraires et les marchands d'estampes, 1843, in-12 de 24 pages.

  [73,85]
  - V. Civilité (la) en images et en action, ou la Politesse, les usages

SAXE .

et les convenances enseignées aux enfants. Paris, Soulié, rue de Seine, n° 10, 1844, in-12, 2 fr. [7386]

VI. Livre (le) des écoliers. Paris, Havard, 1846, in-16, 4 fr.
[7387]

SAVINE (L. de), nom abréviatif [LAFONT DE SAVINE]. Pour la liste de ses ouvrages, voyez notre « France littéraire », à Lafont de S.

SAVOYARD (UN), pseudonyme [Alexis PIRON].

Lettre d' — à un de ses amis, au sujet de la tragédie de « Pyrrhus » de Crébillou) et de sa critique. Paris, 1726, in-8 et in-12.

[7388]

299

Cette Lettre a encore été imprimée dans le tome XIII des « Amusements du cœur et de l'esprit», et elle a été insérée dans le tome VII des « Œuvres complètes de Piron », Paris, 1776, in ·8.

SAVOYARD (UN), auteur déguisé [CLICQUOT DE BLERVACHE].

Essais sur les moyens d'améliorer en France la condition des laboureurs, des journaliers, des hommes de peine vivant dans les campagnes, et celles de leurs femmes et de leurs enfants. Avec cette . épigraphe : Salus populi suprema lex esto. Ouvrage posthume. Chambéri, 1789, in-8, avec une gravure. [7389]

Reproduit sous le titre de l'Ami du Cultivateur, ou Essais, etc., et divisé en deux parties, l'une de 250 et l'autre de 300 pages.

# SAVOYARD (UN), pseudonyme.

- I. Néron Lambesc vit-il toujours?.... Toujours vit, ou Réponse d' au sieur Calais. (Paris) chez Girardin, libraire, au club politique et littéraire, jardin du Palais-Royal (1789), in-8 de 7 pages.
  - [7390]
- II. Lettre d'— au roi. S. l., 1789, in-8 de 7 pages. [7391] Cest un sale pamphlet. Son auteur ne ponvait pas prendre une qualification plus juste que celle de Savoyard, comme elle est interprétée journellement et trivialement par le peuple. L. A. B.

SAXE (le maréchal de), auteur supposé [le comte d'HÉROUVILLE DE CLAYE].

Mémoires sur l'infanterie, ou Traité des légions, composé suivant 'exemple des anciens Romains, par —; ouvrage posthume. La Haye (Francfor!), 1753, in-8. [7392]

Cet ouvrage a aussi paru sous le titre suivant :

Traité des légions, à l'exemple des anciens Romains, ou Mémoires sur

l'infanterie, composés par M. le maréchal comte de Saxe; cuvrage thume (dont le véritable auteur est le comte d'Hérouville). La Haye, pagnie. 1753. — 4° édit. La Haye et Paris, Prault, 1757, in-12.

Le comte d'Hérouville de Claye avait confié au maréchal de Saxe un nuscrit de sa composition. Le vainqueur de Fontenoy y avait ajout remarques, et avait donné à l'ouvrage, sur la copie qui était restée ses mains, le titre de Traité des Légions. Ce fut cette copie, trouvée les papiers du maréchal de Saxe, qui fit d'abord croire que t'ouvrage entièrement de lui. Ce n'est qu'à la quatrième édition de ce livre, de en 1757, que le nom de ce grand général ne se trouve plus sur le fin pice. Mais quel a été le sort de la copie chargée de corrections, d'tions, d'observations toutes écrites de sa main, qu'on avait trouvéer ses papiers? Cette copie a dû être conservée comme un manuscrit prés P. R. A—s. Préface envoyée de Bertia.

S. B. (le), de l'Académie française, auteur déguisé [le BAUDOIN].

Tableaux des sciences et des vertus morales. Paris, Loyson, 1 3 vol. in-12.

Même ouvrage que les Emblèmes du sieur Baudoin, Paris, 1678, 1 in 8.

S. B\*\*\* (le), pseudonyme [Claude d'ESTERNOD].

Satyres amoureuses et galantes, et l'ambition de certains cu sans nouveaux venus et gens de fortune. Amsterdam, 1721, it

On ne trouve pas dans cette édition la 16 Satire, dont le sujet et postasie d'un capucin nommé Guénard, qui s'était retiré à Genève. 

la Biographie universelle ».

S. B. V., auteur déguisé [l'abbé BOURLET DE VAURCELLES] Éducation (de l') des filles, par Fénelon, avec des Réfle par —. Paris, 1800, in-12.

SCANDINAVE (Jules), pseudonyme [Édouard d'ÉLIÇAGABI Comité (le) directeur (pièce dramatique en cinq actes e prose). Paris, de l'impr. de Gaultier-Laguionie, 1829, in-8. [7] L'auteur se proposait de donner une suite de pièces du même genr

sur la couverture de celle-ci on lit : première livraison.

Il existe des exemplaires de ce volume qui portent : seconde de Ils ont été mis en circulation en même temps que la première et sa

SCARMENTADO, pseudonyme [VOLTAIRE].

Histoire des voyages de Scarmentado, écrite par lui-même. 1

Réimprince parmi les . Romans et Contes » de l'auteur.

SÇAVANT DE NOTRE SIÈCLE (UN), auteur déguisé [SPINOSA]. Chef (la) du sanctuaire (ouvrage traduit du latin de Spinosa par e chevalier de saint-Glain). Leyde, Pierre Warnaer, 1678, petit n-12.

Cette traduction est celle du Tractatus theologico-politicus. Elle a paru

SÇAVANT DE STRASBOURG (UN), auteur déguisé [le P. DESBILLONS].

Lettres (deux) d'—sur la « Bibliographie instructive », de M. de Bure, in 12; et dans « l'Année littéraire », de Fréron, 1764, t. 1°, lettre 5, et t. II, lettre 6. [7399]

SCAVRONSKI (Théodose), pseudonyme [Mathieu TENAILLE, dit Eléonore de VAULABELLE], auteur d'articles dans un journal, signés de ce nem d'emprunt.

SCEPTIQUE (UN), pseudonyme [de MONIER, ancien procureur général de la chambre des comptes de Provence].

Apologie de M. Bayle, ou Lettre d'—, contre « l'Examen du pyrrhonisme », de Crousaz. [7400]

Impr. à la tête des « Nouvelles Lettres de M. P. Bayle », La Haye, Jean Van Duren, 1739, 2 vol. in-12.

SCHAH TAMAS II, auteur supposé [l'abbé de TALLEMAND].

Mémoires de —, empereur de Perse, écrits par lui-même et adressés à son fils. Paris, 1758, 2 vol. in-12. [7401]

SCHEMSEDDIN, pseudonyme [Benjamin GRADIS, de Bordeaux (1), mort en 1846].

Zeidouna, roman oriental (traduit du persan). — Imprimé dans le • Courrier français » du 28 février 1846 et numéros suivants. [7402] Avant d'être inséré au • Courrier français », ce roman a été imprimé à un petit nombre d'exemplaires aux frais de l'auteur, probablement à Borteaux.

SCHEULTERIE (Ursule), pscudonyme [M<sup>II</sup> Mélanie BOILEAU]. Princesse (la) de Chypre, roman historique. Paris, 1805, 5 vol. in-12, 10 fr. [7403]

SCHMID (le chanoine Christophe), moraliste allemand. Quelques traductions françaises des petits ouvrages de l'abbé Waibel ont été

<sup>(1)</sup> Voy. aussi Benjam.

publiées à tort sous le nom de ce digne chanoine. Voy. notre a Nelk.

SCHIOPPIUS (Andr.), Gasparis fratre, pseudonyme [Frank GARASSE].

- I. Horoscopus Anti-Cottonis, ejusque Germanorum Martille Hardivillerii Vita, Mors, Cenotaphium, Apotheosis. 1614, ia-[7]
- II. Elexir Calvinisticum seu lapis philosophiae reformatae, In Ponte Charentonio, apud J. Molitorem, 1615, in-8. [7]
- III. Testamentarius codex Anti-Cottonis nuper inventus fidem manuscriptæ membranæ castigatus reformatusque; ac i Calvinisticom seu Lapis phikosophiæ reformatæ a Calvino Ge primum effossus, dein ab Isaaco Casaubono Londini politus. Au piæ, 1615, in-4.

Niceron, t. XXXI, p. 381, indique cet ouvrage d'une manière tent férente. Le titre que nous donnous est tiré de la Dissertation de Pr. chand sur l'Anti-Coton.

SCHOL (J.-J.-J. de), pseudonyme [Henri BLANCHARD], at d'articles signés de ce nom d'emprunt, dans l'un des journes la capitale.

SCHOEN-SWARTZ (Van', gantois, pseudonyme, qui est la duction en hollandais de Beaunoir, anagramme [ROBINEAU, d Beaunoir].

Histoire secrète et anecdotique de l'insurrection belgique Van-der-Noot, drame historique en cinq actes et en prose, dé S. M. le roi de Bohême et de Hongrie; trad. du flamand de — D. B. (composé par Robineau). Bruxelles, 1790, in-8. [7]

il y a ou plusieurs réimpressions sans changement.

Robineau, dit de Besunoir, alla en Belgique à la fin de 1780, se fit l'histe, Van der Nootiste, royaliste, et trahit tous les partis pour refait fortune. En 1791, il publia plusieurs libelles remplis de calomati d'obscénités. Les deux principaux sont le drame de Van der Noot, roman, intitulé : les Masques arrachés. le premier parut sous le ma Van Schom-Swartz, et le second sous celui de Jacques Lesmeur, et honoraire de la ville de Paris (Voy, le nº 4192). Dans les Marques arra Robineau se donne aussi les noms de baron de Bamberg.

SCHUBERT (Camille), compositeur de musique, pseudon. [Si RICHAUD, comp. et marchand de musique à Paris].

SCHWARTZ, pasteur du Saint-Évangile à Bienne, membre de la Société économique de B\*\*\*, pseudonyme [CONDORGET].

Réflexions sur l'esclavage des Nègres. Neuchâtel, 1781. — Nouv. édition, revue et corrigée. Paris, Froullé, 1788, in-8. [7408]

SCHWARTZ-ERDE, pseudonyme (Terre-Noire, en allemand) et le véritable nom du célèbre Melanchton.

Exposition de 1849.

[7409]

Impr. en plusieurs articles dans « la Semaine », IV° année (1840). Le > article a paru dans le n° du 28 juillet.

SCIARRA, pseudonyme [Pietro STROZZI].

Stanza del poeta — soprà la rabbia de Macone; testo di lingua recato a buona lezione, dell'abbate Jacobo Morelli. Constantinopoli, 1550, gr. in-8. [7410]

Édition réimprimée à Paris, chez P. Didot, en 1811, par les soins de M. Renouard, et tirée à 12 exempl. seulement, tous sur papier vélin.

SCOTT (Walter), célèbre romancier écossais. Romans qui ont été imprimés à tort sous son nom :

I. Walladmor, roman attribué en Allemagne à sir Walter Scott (mais composé en allemand par George-Guillaume-Henri Hāring, connu sous le pseudonyme de Willibald Alexis); trad. de l'anglais par M. A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Ch. Gosselin, 1825, 3 vol. ia-12, 7 fr. 50 c. [7411]

L'original est de Berlin, 1823.

- 11. Aymé Verd, roman inédit de —, précédé d'une lettre du capitaine Clutterbuch. (Le tout composé en français par M. Calais, ancien secrétaire de M. de Genoude). Paris, Coquebert, 1842, 1843, 2 vol. in-8, 15 fr. [7412]
- III. Allan Cameron. (Composé par le même). Paris, Desessarts, 1842, 1843, 2 vol. in-8, 15 fr. [7413]

On a prononcé aussi le nom de M. Théodore Anne, à l'occasion de ces deux derniers romans; peut-être y a-t-il eu part.

- IV. Proscrit (le) des Hébrides, roman inédit. (Composé par Jules Duvid). Paris, de Potter, 1843, 2 vol. in-8, 15 fr. [7414]
- V. Pythie (la) des Highlands, roman inédit. (Composé par le même). Paris, de Potter, 1844, 2 vol. in-8, 15 fr. [7415]

SCRUPULEUX (le). Voy. L. F. B.

SCRUTATEUR DE LA NATURE (UN), aut. dég. [L'HOSTE].

Lettres diverses à un ami de la nature, sur les nouveaux produits tirés des trois règnes. Francfort (Paris), 1759, in 12. V. T. [7416]

SCUDELLO (G.), pseudonyme [Léonard TERRY], professeur au conservatoire de musique de Liége, auteur du feuilleton musical du journal « la Tribune » de cette ville.

SCYTE FRANC ET LOYAL (UN), pseudonyme.

Lettres d'— à Rousseau de Bouillon (sur le • Voyage en Sibérie de l'abbé Chappe d'Auteroche). Amsterdam et Paris, 1771, in-12 de 65 pages. [7417]

- S. D. (le), auteur déquise [le sieur d'ALIBRAY].
- Musette (la) (et autres porsies) du . Paris, 1646, 1647, 1653, in-8. [7418]
  - S. D\*\*\* (le), aut. dég. [DE LA DREVETIÈRE, sieur DE L'ISLE]. Timon le misanthrope, comédie. Paris, Hochereau, 1722, in-12. [7419]
- S. D. (M='), auteur déguisé [Sophie MOSER, baronne DU WK:-QUET D'ORDRE].

Nouvelles helvétiques, accompagnées de notes. Boulogne, Le Roy-Berger, 1814, 3 vol. in-12. [7420]

S. D. B S. D. L. (sieur de Boissat, sieur de Licieu), auteur supposé [Jacques Bosto].

Histoire des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Hiérusalem, cy-devant escrite par le fen S. D. B. S. D. L. (ou plutôt traduie de l'italien de Jacques Bosio, par le sieur de Boissat, seigneur de Licieu), et en cette dernière édition augmentée de sommaires et d'annotations à la marge, ensemble d'une traduction des establissements et ordonnances de la religion (par J. Baudois). Paris, 1629. — Nonvelle édition, augmentée par Naberat. Paris, 1643. in folio.

S. DE L. (le viconite), apocryphe [Max. CATHERINAT, ples connu sous le nom de VILLEMAREST].

Palais Royal 'le et les Tuileries. Paris, Vimont, 1833, in-8, 7fr. 50 c. [7422]

Par les mittales S. de L. . . le libraire a voulu qu'on crût que l'engrage

était du vicomte Sosthène de La Rochefoucauld, mais il est de M. de Villemarest.

S. D. L. C., employé dans une administration à Marseille.

Épitre à M. A. de Lamartine sur le charlatanisme de certains éditeurs. Marseille, Camoin, et Paris, Delaunay, 1824, in-8 de 8 pages. [7423]

S. D. R. (M. de), auteur déguisé [Mile de SCUDERY].

Morale (la) du monde, ou Conversations. Paris, Thomas Guillain, 1686, 2 vol. in-12. [7424]

S. D. T., pseudonyme [Estienne TABOUROT].

Macaronée (la). Lyon, 4550, in-8.

[7425]

Dans le t. V, p. 87, des Bibliothèques françaises de La Croix du Maine et de Du Verdier, Paris, 1773, in-4, on remarque que la date doit être 1588. V. T.

S... E. (Mm.). Voy. CONTEMPORAINE (UNE).

SEBA (Adeodatus), anagramme [Theodorus Beza].

Adeodati Sebae Vezeliensis Juvenilia, 1599, in-16.

[7426]

Impr. aussi dans les « Deliciae poetarum Gallorum » de Janus Gruterus, p. III, pag. 578.

SEBAS et SEBASTE NORAB, anastrophe [Auguste-Alexis Ba-BON, professeur de littérature à l'Université de Liége].

M. Baron a publié plusieurs articles littéraires, en 1830, dans le « Journal de Liège » et ailleurs sous l'anastrophe Sebaste Nonab. Il a reproduit, dans le n° 167 du « Journal de Liège et de la province », du 16 juillet de cette même année, sa spirituelle facétie intitulée : Commentaire sur la chansen en clair de la lune, imprimé d'abord dans « l'Annulaire agathopédique (V. n° 6261). Cette réimpression enlarged and improved, comme disent les Anglais, est dédiée à son ami Alfred Nicolas (M. le conseiller Grandgagnage), et il l'a intitulée : Noctes pevillianae, d'une petite localité, Péville, à une demi-lieue de Liège, non loin de l'ancienne Chartreuse, où il va planter sa tente pendant la belle saison.

SECOND (Jean), poète latin de la Hollande, pseudonyme [J. EVERTS, connu sous le nom de]. Voy. notre « France littéraire », à Jean Second.

SECRÉTAIRE D'AMBASSADE (UN), pseudon.

Lettres d'— sur les orateurs, publicistes, etc. (M. Émile de Girardin, M. Thiers). [7427]

Impr. dans « la France littéraire », publiée par Challamel, 3º série, t. l\ (1841), p. 5, 65.

SECRÉTAIRE DE BONAPARTE (UN), auteur déguisé [FLEURY DE CHABOULON].

Conspiration du 20 mars, nouveaux éclaircissements sur l'histoire des Cent-Jours, tirés des Mémoires d' —. Paris, Gide, 1829, 2 val. in-8. [7428]

SECRÉTAIRE DE M. DE VOLTAIRE (le), pseudonyme [VOLTAIRE lui-même].

Lettre du — au secrétaire de M. Le Franc de Pompignan. 1763, in-12. [7429,

Cette Lettre, qui est de Voltaire même, fut insérée dans les « Lettres de Voltaire à ses amis du Parnasse », avec des notes historiques et critiques (par Robinet), 1766, in-8, p. 127, avec deux passages de plus que M. Beachot a donnés en variantes dans son édition. Cet auteur appelle toujours le secrétaire de l'évêque du Puy, Cortiat : il se nommait Cortial. C'est une faute à corriger toutes les fois que Voltaire a parlé de lui dans ses pamphiets satiriques, et il l'a fait trop souvent. Cortial était plus modéré que son maître.

Wagnière, qui était le secrétaire de Voltaire depuis 1754, s'est faussement donné, dans ses Mémoires, qui ont été publiés en 1826, comme l'auteur de cette lettre. Dès 1766, comme on le voit, elle était imprimée sous le nom de son véritable auteur.

SECRÉTAIRE DES DAMES (le), pseudonyme [Jean DIVAT].
Secrets (les) et lois du mariage, composés par —. In-8, gothique.
[7430]

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE DES BA-DOUILLARDS, ETG. (le), pseudonyme.

Catéchisme poissard, ou l'Art de se dire de gros mots sens se fâcher, ni fâcher personne, etc. Paris, librairie populaire, rue de Paon-Saint-André, n° 8, 1851, in-18 de 108 pages. [7431]

Il y a des exemplaires simplement anonymes qui portent pour titre: Nouveau Catéchisme poissard, etc.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE LA SOCIÉTÉ... D'AUXERRE (le), auteur deguise.

Éloge historique de M. Dulerain, lu à l'assemblée publique de la Société des sciences et belles-lettres de la ville d'Auxerre, le 3 décembre 1764. Auxerre, Fournier, 1765, in-8.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE LA SOCIÉTÉ... DE PRO-VINS (le), auteur déguisé [PASQUES, bibliothécaire de la ville de Provins].

Notice et dissertation sur Provins. — Est-il l'Agendicum des Commentaires de César? Question de point de fait historique, proposée pour prix par la Société libre d'agriculture, sciences et arts de Provins, à sa séance publique du 26 juin 1820. Provins, Le Beau, et Paris, M<sup>mo</sup> Huzard, 1820, in-8 de 230 pages. [7433]

SECRÉTAIRES INTERPRÊTES DE S. M. [le roi de Navarre] (UN DES), auteur déguisé [Gabriel CHAPUYS].

Histoire (l') du royaume de Navarre, contenant, de roy en roy, tout ce qui est advenu de remarquable dès son origine, etc. Paris, Nicolas Gilles, 1596, in-8. [7434]

SECULIER (UN), auteur déguisé [B. LORDELOT].

Charité (de la) qu'on doit exercer envers les pauvres ensants trouvez. Paris, 1706, in-24. [7435]

Catalogue manuscrit de l'abbé Goujet.

SEDIN (1), pseudonyme [Denis-Jos.-Claude LEFEVRE].

Lettres de deux amants détenus pendant le règne de la Terreur. Paris, Chaigneau fils aîné, 1823, 2 vol. in-12, 5 fr. [7436] Un compte-rendu de cet ouvrage a paru dans la « Revue encyclopédique », t. XIX, p. 188.

SEGRAIS (Jean RENAUD, sieur de), prête-nom [M=e de LA FAYETTE].

Zaide, histoire espagnole. Paris, Barbin, 1670-71, 2 vol. in-8. [7437]

Première édition d'un roman très souvent réimprimé sous le nom du véritable auteur.

SÉGUIER (le baron Armand-Louis-Maurice), plagiaire.

Nrissance (la) de la mode. (En vers). Paris, F. Didot, 1819, in-8 de 40 pages, 1 fr. 50 c. [7438]

Cet opuscule n'est, à peu de chose près, que la réimpression d'un autre intitulé Discorrs novveau ser la Mode. Paris, Pierre Ramier, 1613, pet. in-8 de 20 pages. M. Séguier n'a guère fait que mettre cette ancienne pièce en français moderne.

<sup>(1)</sup> Anagramme de Denis, l'un des prénoms de l'auteur.

On peut facilement se convaincre de la justesse de notre assertion en comparant le poème de M. Séguier, avec la réimpression de l'opuscule de 1613, faite par les soins de M. Eusèbe Castagne, en 1851.

L'édition publiée par M. Eusèbe Castagne est intitulée, comme dans l'originale: Discorrs novreau ser la Mode. Paris, chez Pierre Ramier, rue des Carmes, à l'image Sainct-Martin, M. DC XIII, Auec Permission, in-8 de 32p.

En forme d'épigraphe on lit :

- « L'édition originale de cette pièce anonyme (Paris, P. Ramier, 1613, petit in-8 de 20 pag., caract. ital.), citée dans un petit nombre de catalogues, était devenue presque introuvable; nous la reproduisons page par page, dans son ancienne orthographe, avec toute la correction possible « toute la fidélité désirable, comme un document précieux pour l'histoire de la mode en France, vers la fin du seizième siècle et au commencement du dix-septième. Nous la faisons suivre de quelques notes historiques, gran-maticales et littéraires ».
- Un fleuron très ordinaire occupe, dans la première édition, l'espece rempli par le présent avis ».
   Eusèbe Castagne.

Au bas de la page 52, on lit: Angoulème, impr. de J. Lafraise et Comp. rue du Marché, 6. — Juin 1851.

Cette réimpression a été votée par la Société archéologique et historque de la Charente. Elle a été imprimée d'abord dans le Bulletin de cette Société (t. 1V., ann. 1850). Angoulème, impr. de J. Lefraise et Comp. in-8, et tirée à part à 100 exemplaires.

SÉGUIN (Armand), nom modifié [Armand SÉGOUIN], très riche fournisseur; économiste, né à Chartres, qui modifia ainsi son nom afin que les mauvais plaisants ne changeassent pas l'é de son nom en a. Pour la liste de ses nombreux ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Séguin.

SÉGUN (Richard), marchand de merceries et de sabots, à Vire, volcur lutéraire, né le 7 octobre 1772, à Vire (Calvados) (1), mort dans cette ville, le 23 janvier 1847.

I. Essai sur l'histoire de l'industrie du Bocage en général et de la ville de Vire, sa capitale, en particulier (2), précédée d'une Introduction, contenant la Description historique et topographique de ce pays; avec des Recherches sur les mœurs, les coutumes et les an-

<sup>(1)</sup> M. F. Boisard s'est trompé dans ses Notlees blographiques, littérales et critiques des hommes du Calvados..., en falsant naître Rich. Séguin à Vandry, L'autour des supercheries possède une lettre à lui a iressée par ce parmonage qui, après sa signature, a mis : né à Fire, le 7 octobre 2772.

<sup>(2)</sup> R ch. Séguin dans sa lettre à l'auteur de la France Hitéraire, en daie às sécembre (837, bui dit : « Q iand  $\psi(e)$  aux ésénements dont la publication

ciens usages des Bocains; suivi de la Notice des hommes qui se sont illustrés par leur industrie et leurs talents, soit dans les sciences, soit dans les arts. (Par l'abbé *Lefranc*, grand-vicaire de Coutances, massacré aux Carmes en 1792). Vire, Adam, 1810, in-18, 3 fr.

[7439]

- II. Histoire militaire des Bocains. (Par l'abbé *Lefranc*). Vire, Adam, 1816, in-18, 3 fr. [7440]
- III. Histoire archéologique des Bocains, contenant les antiquités naturelles, civiles, religieuses et littéraires du Bocage. (Par l'abbé Lefranc). Vire, Adam, 1822, in-18. [7441]

Ces trois ouvrages sont, comme les notes plus bas l'indiquent, de l'abbé Lefranc, ancien grand-vicaire de Coutances.

IV. Histoire de la Chouanneric et de la Restauration, de la Religion et de la Monarchie en France. Vire, Adam, 1826, in-18.
[7442]

Ce petit ouvrage pourrait bien être de Séguin, car il se vantait d'avoir été chouan, et en était fier. Cependant je doute qu'il fut capable de faire un livre, même très mauvais comme l'est celui ci.

Séguin allait en faire paraître un second volume lorsque la Révolution de Juillet vint en retarder la publication; il est resté manuscrit (1).

La « Bibliographie de la France », de 1846, nous apprend que ce volume a été publié cette année; mais comme le n° de la table alphabétique aussi bien que celui des auteurs est faux, nous ne pouvons rien dire au sujet de ce deuxième volume.

V. Histoire du pays d'Auge et des évêques comtes de Lisieux,

Dans une biographie vénale ou Séguin a pu autrefois se payer un article, il a glissé une note relative au même ouvrage. Ne connaissant pas alors la moralité du personnage, nous l'avons reproduite dans notre « France littéraire »; elle était ainsi conçue:

<sup>. (</sup>de l'Essai sur l'industrie du Bocage) a donné lieu et qui ont failli me coûter

<sup>·</sup> la vie, je ne connais aucun auteur qui ait été persécuté d'une manière aussi

<sup>«</sup> sauvage. (Voyez le journal de l'arrondissement, du 31 août 1810) ».

<sup>«</sup> Les compatriotes de M. Séguin furent irrités de cette publication, et ne virent, dans les réflexions de l'auteur, que des injures dirigées contre euxmèmes. M. Séguin fut informé que sa sûreté personnelle était compromise..... Il ne se le fit pas dire deux fois; et s'enfuit à la hâte. Pendant son absence, il fut pendu et brûlé en effigie par la populace, devant sa maison. Gette circonstance, néanmoins, ne refroidit point chez M. Séguin l'ardeur d'écrire; il publia son Histoire militaire des Bocains, où il commença par s'élever contre les violences de ses persécuteurs. »

<sup>(1)</sup> Note autographe.

310 SÉGUIN

contenant des notions sur l'archéologie, les droits, a tumes, frachises et libertés du Bocage et de la Normaudie. (1 ar Noël Deshayes (1). Vire, Adam, 1832, in-18, 3 fr. [743]

Quant à l'Histoire du pays d'Auge et des évêques comtes de Lisieus, voilà ce qui à coup sûr est arrivé à notre écrimin : ayant trouvé parm les papiers qui étaient tombés entre ses mains une copie des Messou pour servir à l'histoire des évêques de Lisieux, par Noël Deshayes, cure & Compigni, doyenné de Pontandemer, même diocèse, M. DCCLIV-1763. il se figura facilement qu'ils étaient comme les autres sortis de la plum de l'abbé Lefranc, et qu'ils fui appartenaient, à lui Séguin, comme io autres, par la raison qu'il en était le propriétaire, et il se bâta de les publier sous son propre nom, en dénaturant seniement le titre, et, discole aussi, parfois le texte. Ainsi, toutes les fois qu'il a rencontré des cus tions latines, comme il ne savait pas le latin, il a mal in son auteur. « a mis à la place des mots les plus connus de grossiers barbarismes, 🖈 que missaticem pour missaticus, furunt pour fuerunt, glorificandes pour glorificandus, culciae pour ecclesiae, etc. Ainsi, comme il ne sait pas la géographie, même celle de la Normandie, il a lu Mont d'ele au lieu & Mondaie, Patangle au lieu de Putangle, etc... Les dates sont estropices avec un sans gêne non moins grand.

Cette fois cependant, Séguin a cru qu'il avait produit son chef-d'œuve de plagiat. Il s'est dit, comme le poète, exegi monumentum, ou au mains, puisqu'il ne comprenait pas le latin, il a exprimé la même pensée dus son patois de Vire, et il a daigné mettre son portrait en tête de l'Histoire du pays d'Auge, afin de conserver ses traits de grand homme pour la pastérité.

Jusqu'ici tout allait bien, les manuscrits de Lefranc disparaissaient aussitôt qu'on n'en avait plus besoin, et les savants, tout en devinant la fraude, ne pouvaient l'éclaireir tout-à-fait; mais on avait compté sans le manuscrit de Noël Deshayes (1) Comme on l'a vu, les Mémoires pour acres

<sup>(1)</sup> Vos continuateurs ont fait une confusion bien ridicule en attribuant à M. G. A. Deshayes, notaire à Jumièges, les Mémoires pour servir à l'histoire de Lisieux, qui d'abord n'avaient point encore paru lorsqu'ils ont imprimé leur article écourté sur le notaire de Jumièges, et qui, de plus, ont été écrits par Noel Deshayes, dans le XVIII siècle : c'est un prospectus qui a trompé les continuateurs de votre « Lattérature française contemporaine ». Les Mémoires cités par eux sont ceux que Richard Séguin a donnés sous son nom. Quant su Mémoire sur l'equise de Fresne-Camilly, qu'ils attribuent encore à M. C. A. Deshayes, notaire à Jumièges, il est de M. Deshayes, peintre à Caen, membre honoraire de l'Académie de Caen et de la Societé des Autiquaires de Normaldie, né à Gadix, auteur d'un Essai historique et critique sur l'école de painture espagnole, de 52 pages, impr. dans les Mémoires de l'Académie de Cam, ann. 1855, et qu'ils n'ont pas cité.

Gec. M.-L.

C'est per errous que s'as cerat Nocl Deshays, dans la note de la page sé

l'histoire de Lisieux n'étaient qu'une copie dont l'original s'est retrouvé spuis quelques années, il fait partie des livres de la bibliothèque du minaire d'Évreux et va être publié par M. Formeville.

Il y a au reste quelque chose de fort amusant dans la manière dont on sit Séguin s'enbardir dans ses vols littéraires. D'abord, en 1810, il met miement son nom en tête de l'Histoire de l'industrie du Bocage.

En 1816, il met son nom en tête de l'Histoire militaire des Bocains, als il y ajoute ces deux vers de J.-B. Rousseau en épigraphe :

> L'amour du vrai me fit lui seul auteur, Et la vertu sut mon premier docteur.

; qui ne laisse pas de paraître singulier à qui connaît son amour du vrai sa vertu littéraire.

Enfin, en 1832, il inscrit glorieusement en tête de l'Histoire du pays Ange la formule d'usage : tout contrefacteur ou débitant d'une contrefaçon e cet ouvrage sera poursuivi selon la rigueur des lois, et il signe hardiment Séguin avec l'épigraphe :

> Illustrer sa patrie, c'est éterniser sa memoire.

Personne n'osa, bien entendu, contresaire l'œuvre de M. Séguin, voyant la il se contrest lui-même. En 1842 il publia une nouvelle édition de l'Histoire du pays d'Auge ». Cette prétendue édition n'était autre que lie de 1832 à laquelle il avait ajouté un carton d'une demi-feuille sous titre d'introduction.

Lorsque j'ai dit que Séguin dénaturait parfois le texte de l'auteur qu'il ibliait, j'avais des preuves; voilà un specimen de ses procédés.

#### MANUSCRIT DE NOEL DESHAYES.

#### Litharède.

« La liste du rituel de l'an 1661, et le catalogue du Père Bessin « catalogue du Père Bessin sont les sont les seuls ouvrages imprimés, « seuls ouvrages imprimés où l'on où l'on voit ce prélat au nombre « a mis Litharède au nombre des de nos évêques. Le P. D. Brice « évêques de Lisieux. Le P. D. Brice qui travaille à la nouvelle édition « qui a travaillé à la nouvelle édidu Gallia Christiana n'en parle « tion du Gallia Christiana n'en parle point, quoiqu'il n'ignore pas ce « point, quoiqu'il n'ignore pas ce qu'en a écrit avant lui son con- « qu'en a écrit avant lui son confrère, preuve qu'il ne croit pas « frère, preuve qu'il ne croit pas son sentiment suffisamment ap- « son sentiment suffisamment appayé ». (p. 1).

### HISTOIDE DU PAYS D'AUGE, PAR SÉGUIN.

- · La liste du rituel de 1661 et le

- puyé ». (p. 40).

l'article Lisieux du Calvados monumental où je signale le plagiat de R. Séin. Le manuscrit que je tiens en ce moment entre les mains porte bien SHAYES.

Celui-ci est le procédé le plus simple de Séguin, il copie lorsqu'il sut lire. Quand il ne peut pas lire, il copie néanmoins les mots qu'il est parvenu à déchiffrer sans s'inquiéter du sens qu'ils présenteront ainsi moles et même sans se demander s'ils présenteront un sens quelconque.

#### MANUSCRIT DESHAYES.

# HISTOIRE DE SÉCULN.

# Pierre Fresnel.

## Pierre Fresnel. - Ce prélat, comte, était normand.

- · Pierre Fresnel estoit normand, « de la maison des barons de la « frère cadet de Guillaume, baron · Ferté Fresnel, en l'évêché d'É- · de la Ferté-Fresnel Nous ignorses « vreux. Il estoit frère puisné de « le nom de son père. Son bisalesi - Guillaume, baron de la Ferté Fres- - Richard, sire de la Ferté-Fresad.
- « de leur père , mais bien que Guil- « d'Ouche, de Lire, du Bec et de la laume, Simon, et Pierre Fresnel, - duquel il s'agit icy, estoient ar-« rière petit fils de Richard, sire de 🕝 au nombre de ces fameux chera-- la Ferté Fresnel, qui fit des fon- . liers normands qui se distingut « dations aux abbayes de St-Evron, » rent dans l'armée de Philippe-At « de Lire, du Bec et de la Chaise-- Dieu. Ils remontoient par Guil-
- · laume de la Ferté, que l'on trouve au nombre des chevaliers de Nor-· Auguste, et par Raoul de la Ferté. bien placés! - Voy. p. 132.) père de ce Guillaume, jusqu'à - Touroude Fresnet, premier sire de

la Ferté qui vivoit dans l'onzième

- siècle - . (p. 191). Mais Séguin est surtout remarquable quand il s'avise d'ajouter est propres idées, ses commentaires à la narration de l'auteur véritable. A la p. 501 du manuscrit, Noel Deshayes parlant du caractère de Gui

laume du Vair, cinquantième évêque de Lisieux, dit : « Je trouve un trad « de son humilité dans les manuscrits dont j'ai déjà parlé. Se présentant un jour à la Sainte-Table, et s'estant apperçu que l'exécuteur des set- tences criminelles, qui y estoit avant lui, s'en retiroit par respect, # se - leva de sa place et fut dire a cet homme qu'il ne devoit passe retirer. qu'ils estoient égaux en cet endroit, et qu'ils y avoient autant de droit l'un que l'autre :

Voda comme le marchand de sabots a raconté une apecdote annu simple:

Son humilité était telle qu'étant un jour pour communier, et s'aperce- vant que l'executeur des hautes œuvres était avant .ui, il se retira d · lui ceda le pas, ctant arrivé le premier, en lui disant que dans cette · grande action ils etaient égaux. Lorsqu'on met la belle antiquité en

- nel. Je ne trouve point le nom donna des biens aux abbaves

  - . Chaise-Dieu, et remontait per Guil- laume de la Ferté, que l'on trouve

  - guste ».

(lei se termine non seuk ment h phrase, mais encore l'alinea, et ir lecteur est obligé de passer à us - mandie qui se distinguèrent dans autre ordre d'idée, si idée il y a. « dans les armées du roi Philippe- Comme ces mots remontait per sest

- regard avec la civilisation présente, on dirait que la gargouille de Rouen
- est le type de la moderne; matérialisme, obscénité, suicide, sureur et
- blasphème, sont les matières qu'elle met en œuvre. O Olivier Basselin!
- O Malherbe! O Corneille! O célèbre Huet! (Histoire du pays d'Auge,
- p. 191),

Séguin nomme dans ses livres tous les Normands des Bocains; il remplace par le mot Normand-Bocain (mot de sa fabrique) le qualificatif de Normand donné par Noël Deshayes à un grand nombre de ses évêques de Lisieux. Je ne serais pas étonné si les écrits de Lefranc avaient été composés sur l'histoire d'une partie plus considérable de la Normandie que le Bocage, et si Séguin, dans son esprit borné, avait fait pour eux, de son étroite patrie une sorte de lit de Procuste.

## PIÈCES JUSTIFICATIVES DES PRÉCÉDENTES ASSERTIONS.

Voici ce que ma mémoire me rappelle au sujet de M. l'abbé Lefranc et de M. Séguin. M. Lefranc, massacré aux Carmes en septembre 1792, était grand-vicaire; il s'était beaucoup occupé de recherches sur l'histoire de Normandie, notamment sur les diocèses de Coutances et de Bayeux. Il avait confié une partie de ses manuscrits à son neveu M. Chalmé, libraire à Vire. Ce M. Chalmé, dans les dernières années de sa vie, avait pris en amitié M. Séguin, qui était venu s'établir à Vire où il avait épousé une demoiselle Thomers, qui tenait une petite boutique de mercerie et de sabots. Tous deux étaient liés par de communes pratiques religieuses. M. Chalmé (surnommé le Pape de Bois), était préfet d'une congrégation dont M. Séguin était membre. Cette liaison explique la possession des manuscrits de M. Lefranc, par M. Séguin, auquel ils auront été donnés par son ami Chalmé. C'est sur ces manuscrits que M. Séguin paralt avoir travaillé. On m'a assuré qu'il se trouvait, dans les papiers de M. Lefranc, beaucoup de choses étrangères à l'arrondissement de Vire et au Bocage normand. Je n'en sais rien personnellement, n'ayant jamais en avec M. Séguin aucunes relations directes ni indirectes, et M. Séguin ne passant pas d'ailleurs pour très communicatif. Comme il cite rarement, il est difficile de connaître les sources où il a puisé.

(Extrait d'une lettre de M. de Larenaudière à M. S. Trébutien, du 13 mars 1841.)

M. de Larenaudière avait été beaucoup plus explicite dans une conversation que dans sa lettre. Il me dit formellement que Séguin et Chalmé s'étaient approprié en les dénaturant, les recherches de l'abbé Lefranc, et je crois qu'il ajouta qu'ils avaient détruit ses manuscrits pour cacher leur plagiat. (Note de M. G.-S. Trébutien).

Un très grand nombre de personnes ont écrit à M. Séguin pour lui demander des renseignements sur les sources où il avait puisé certains faits contenus dans ses livres; jamais il n'en a indiqué une seule. Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, M. J.-H. Wiffen, auteur de l'Histoire de la Maisou de Russell, avait chargé M. Le Normand, de Vire, de prendre 314 SÉGUY

une information de ce genre auprès de M. Séguin. Voici la répose de M. Le Normand :

- J'ai vu M. Séguin, et je lui ai demandé d'où provenaient les rensei-
- guements dont il s'était servi pour dire dans son ouvrage que 🗠
- Du Rozel descendaient des Bertrand de Briquehec, Il m'a répondu qu'
- l'ignorait; qu'il avait eu en sa possession une grande quantité de copie
- de Chartres et d'anciens titres qui lui avaient sourni les matériaux de
- son histoire mais qu'il ne savait nullement d'où elles provenaient «
   (V. Historical Memoirs of the House of Russell, from the time of the Norman Conquest. By J.-II. Wiffen. London, 1833, vol. 1, p. 5, n. 1.)

(Autre Note de M. G.-S. Trébutien).

Séguin était tellement persuadé qu'on ne découvrirait pas ses plagats, qu'il avait fini par se prendre au sérieux; voilà ce qu'il écrivait le 23 de cembre 1835 à M. de Formeville, auteur d'une Histoire de Lisieux incidite), qui, comme tant d'autres, lui avait demandé ses sources :

- Ce n'est pas sans étonnement que j'ai reçu la lettre que vous m'aves
- fait l'honneur de m'écrire au sujet de mon *Uistoire du pays d'Auge et de*
- évêques comtes de Lisieux, où vous m'annoncez vouloir traiter le même
   sujet.
  - · Je suis saché de ne pouvoir répondre au désir que vous témoignes
- que je vous indique les sources où j'ai puisé pour la composition de
- mon ouvrage... D'ailleurs, elles se trouvent abondamment relatees dans
- · ma parration ..

Plus loin, dans la même lettre, il se sert de l'ironie, et s'insurge contre un feuilleton d'un journal de Caen qui s'est permis de blamer ses recheches tonques et laborieuses.

Lorsque Séguin veut faire de la critique historique par lui-même, il fait des arguments de cette force, toujonrs dans la même lettre :

- Quand (sic) à Jean Hennuyer (sic), à qui quelques individus veulest
- · disputer l'honneur d'avoir sauvé les huguenots du massacre de St-
- Barthelemi (sic), on peut ajouter aux écrivains cités une preuve réceste.
- qui, à mon avis, en vaut bien une autre, c'est le témoignage public que
- les protestants viennent de rendre à sa mémoire d'une manière sollemeils
- (sic) par l'organe de M. Guisot (sic) député de Lisieux et ministre de
- « l'instruction publique, en envoyant le portrait (lisez tableau) de ce
- grand homme, peint par M. Gosse, ou (sic) cette action est représente
- · pour être placé dans l'hôtel-de-ville de Lisieux, comme un monument
- « de leur éternelle réconnaissance (sic avec l'accent) et de la gloire de cel
- · illustre prelat ».

Un fait singulier, c'est que c'est ce même M. de Formeville, à qui Séguin refusait d'indiquer ses sources, qui a déterré dans la bibliothèque du séminaire d'Evreux les Memoires de Noël Deshayes, et qui est en train de les publier.

Gec. MANCEL.

SEGUY (l'abbé), apocryphe [l'abbé ROY].

Discours que doit prononcer M. l'abbé Séguy pour sa réception à

SEM 315

l'Académic françoise (par l'abbé Roy). Sans date (1736), in-4 de 4 pages. [7444]

SEIGNEUR (UN). Voy. LORD (UN).

SEIGNEUR ANGLAIS (UN), pseudonyme [le chevalier de MOUHY].

Lettre d' — sur la maladie du roi. Londres (Paris), 1744, in-12. [7445]

SEIGNEUR HOLLANDAIS (UN), pseudonyme [Claude-Francois Lambert, de Dôle].

Lettres d' — à un de ses amis, sur les droits et les intérêts des puissances belligérantes. La Haye, 1745, in-12. [7446]

SEIGNEUR POLONAIS (UN), auteur déguisé [le comte Po-NIATOWSKI].

Remarques d' — sur « l'Histoire de Charles XII », de Voltaire. La Haye, Moetjens, 1741, in-12. [7447]

SELDENUS (Joan.), apocryphe [Alexandre SARDUS].

Joannis Seldeni liber de nummis, in quo antiqua pecunia romana et græca metitur pretio ejus quæ nunc est in usu; huic accedit bibliotheca nummaria (auctore P. Labbe, S. J.). Londini, Pitt, 1674, in-4; — Lugduni Batavorum, 1682, in-8. [7448]

Ce Traité de Selden n'est autre chose qu'une réimpression de l'ouvrage du même titre publié à Mayence en 1597, in-4, par Alexandre Sardus. Catal. Bibl. Bodleiana, t. 2, au mot Selden.

SELNEUVE (Joseph), pseudon. [Théodore-Joseph LARGUEZE].

Avec M. Christian Dovarias [Henri Ballot]: les Vacances espagnoles, ou le Guerillo, drame-vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre de la Porte Saint-Antoine, le 27 juillet 1839. Paris, Gallet, 1839, in-8, 15 c, [7449]

Paisant partie de « Paris dramatique ».

SEM (Jules), pseudonyme?

Ce que c'est que la Lune. Paris, Ledoyen, 1851, in-8 de 36 pages, 50 c. [7450]

Nous avons déjà en littérature Cham, premier fils du patriarche Noé, voici venir le second fils; pourtant nous ne pensons pas que les Cham et Sem d'aujourd'hui soient tous deux les fils de M. Noé, ancien pair de France.

SEMILASSO, pseudonyme [le prince Hermann PUCALE-MUSKAU], écrivain allemand. C'est sous ce pseudonyme que ce prince a publié une partie de ses ouvrages. Quelques-uns out c'é traduits en français, et nous avons cité ces derniers, t. 117, p. 317. à DÉFUNT (UN).

SENAN (Mme Marie de), pseudonyme [Gustave de WAILLY].
Attente (l'), drame en un acte et en vers. Représenté sur 2 |
Théâtre Français, le 6 avril 1838. Paris, Barba, 1838, in-8.
2 fr. [7851]

SÉNÉQUE, apacryphe [Julien-Offroy de LA METTRIE.]

Traité de la vie heureuse, avec un Discours du traducteur sur le même sujet. Postdam, 1748, in-12. [7452]

SENNEIF, pseudonyme [MATHAREL DE FIENNES].

Avec M. Paul Dandré [MM. Eugène Labiche et Marc Muchel] les Prétendus de Gimblette, vaudeville en un acte. Représenté su le théâtre de la Gaité, le 21 novembre 1850. Paris, Michel Lév. 1850, in-18, format anglais, 60 c. [7451]

- · La Patrie », numéro du 2 décembre suivant disait, en parlant de « vandeville :
- « Vous tous qui accourez a l'appel de la grosse caisse de Pallasse, arrivez de bonne heure, et vous verrez un charmant vaudeville, les Pretains de Gimblette; cela est signé Paul Dandré et Senneif. Le premier de ce deux pseudonymes rappelle les auteurs modestes d'une jolle combilé à Vaudeville, le second déguise mal l'un de nos critiques les plus spiritués et les plus consciencieux. Pas si bien masqué que vous le pensiez, mossieur l'aristarque! vous avez montré, non le bout de l'oreille, mas le bout de votre plume, vous avez laissé voir de la jeunesse et de l'espredez votre masque, vous êtes reconnu!

SENONNAIS (UN), auteur déguisé [LALOURCEY, D. M. de la Faculté de Paris].

Samon, roi de Sens. 1846, in-8 de 8 pages. [7453]

SENONNES (de), non seigneurial [Alex. de La MOTTE BARACL viconite de]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire », à Senonnes.

S. E. P. (Mar.), pseudonyme [Jean-Louis PRASCH on PRASCHIUS] Réflexions sur les romans. Ratisbonne, 1684, in-8. V. T. [7454] SÉPRÉS (de), nom abreviatif [Pierre-Ypres LA RAMES # Săpaās]. Pour la liste de ses ouvrages, voy, notre • France littéraire », à Séprés.

SEPSEL (Léo), anagramme [Léo LESPES], auteur de seuilletons imprimés dans divers journaux, et entre autres de la Petite sœur Resine, histoire de couvent (épisode de la vie de Rovine Stolz, célèbre cantatrice), imp. dans « la Gazette des semmes », en 1845.

SEPTCHÊNES (Jean de), ancien timballier de S. M. le roi de Prusse, pseudonyme [Jacq.-Aug.-Simon COLLIN, de Plancy].

- I. Histoire des Jésuites, en 82 couplets, sur les beaux airs de la complainte, avec des notes instructives, depuis la naissance de Saint-Ignace, en 1492, jusqu'à cet an de grâce 1826. Paris, tous les libraires, 1826, in-32 de 64 pag., 50 c. [7455]
- II. Jacquemin le francmaçon, légendes des sociétés secrètes. III. édition, revue et augmentée. Paris, Plon, 1847, in-16, orné de 6 gravures. [7456]

Faisant partie de la « Bibliothèque approuvée ». La « Bibliographie de la Prance » n'ayant pas annoncé les deux premières éditions, nous ne pouvons donner la date de la première.

Il existe entre ces deux écrits une bien grande différence d'esprit, mais elle s'explique par la conversion de l'auteur au parti prêtre, après 1826.

SÉRAPHIN, pseudonyme [Valin, créateur et propriétaire du théâtre des Ombres Chinoises, connu sous le nom de Séraphin].

Voyez « le Droit » du 17 février 1847.

SÉRAPHIN, pseudonyme, l'un des rédacteurs du journal e la Silhouette », chargé de la critique théâtrale, sous le titre de silhouette dramatique.

SÉRAPHIN DE JÉSUS (le P), pseudonyme [Jean MACE, connu en religion sous le nom du P. Léon de Saint-Jean, carme déchaussé des Billettes, prédicateur et aumonier du Roi].

Lettre du — à M. le marquis de Fontenay-Mareuil, sur la mort du cardinal de Richelieu. Lyon, 1642, in-fol. [7457]

— La même Lettre, avec les traductions latine, italienne et espagnole. Paris, Méturas, 1650, in-12.

Dans cette édition, la lettre est signée des initiales F. S. D. L. C., qui sont celles du P. Séraphin de Jésus.

SÉRAPHIN DE PARIS (le P.), nom de religion [Claude-Ra HURTAULT, capucin; né à Issoudun].

Homélies sur les évangiles des dimanches. 4 vol. in-12. [7]

La Bruyère faisait allusion à ce prédicateur en disant :

 Jusqu'à ce qu'il revienne un homme qui, avec un style nourri Saintes Écritures, explique au peuple la paroles uniment et familières les déclamateurs seront suivis ».

Et encore : • Cet homme que je souhaitais impatiemment et que daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu : les courtiss force de goût et de connaître les bienséances, lui ont applaudi . .

Le P. Séraphin de Paris a eu part aux « Principes discutés pour fac l'intelligence des livres prophétiques ».

SERGENT DE ZOUAVES (UN), pseudonyme.

Conquête (la) d'Alger racontée par —. Paris, rue du Pi Saint-André, n° 8, 1851, in-18. [7]

SERIEYS (Antoine), censeur du lycée de Cahors, voleur à raire [l'abbé RAYNAL].

Éléments de l'histoire de Portugal. Paris, Demoraine, 18 in-12.

On assure que cet ouvrage est de l'abbé Raynal, et qu'il parut en sous le titre d'Introduction à l'Histoire du Portugal. Serieys avait e manuscrit en communication. Quoi qu'il en solt, M. de Maccdo, se secrétaire de légation portugaise à Paris, a prouvé dans trois artick la Revue philosophique et littéraire, t. 45, que cette Histoire de Port était un tissu d'erreurs grossières.

La seconde partie, intitulée Mémoire sur les faits les plus mémorable l'Histoire secrète du Portugal, est la réimpression de l'Histoire de don toine, par Mes de Sainctonge, 1696, in-12.

SERRURIER CONNU (UN), pseudonyme [Ch. de Suze].

Cles (la) des erreurs et de la vérité (de Saint-Martin). 17 in-8.

SERVITEUR DE DIEU (UN), auteur déguisé [Ant. CHESMO

- I. Petit (le) Missionnaire de la campagne. Rouen, 1673, in-
- II. Petit (le) Père spirituel du chrétien. Rouen, 1675, in-
- III. Intérieur (l') des actions ordinaires. Rouen, 1683, in-1

  Art. de Van Thol. [74]

SERVITEUR DE DIEU (UN), aut. dég. [le P. de LA Cossu

Lettre d' —, contenant une brève instruction pour tendre sôremt à la perfection chrétienne. Grenoble, 1686, in-16. [7465] malogue manuscrit des Barnabites.

SERVITEUR DE MARIE (UN), auteur déquisé.

hrétien (le) fidèle à honorer Marie par la méditation de ses lita-Par —, V. C. J. S. Paris, rue des Maçons-Sorbonne, n° 15, B8, in-18, orné de 52 lithog. [7466]

BERVITEUR DU ROI (UN), auteur déguisé [G. de BELLEY, mr de LANGEY].

Lettre d'un serviteur du roi (François I°r) à un serviteur allemd, sur les différends entre le roi de France et l'Empereur. Paris, \$5, in-8.

V. T. [7467]

**SEVERIN** (le cit.), pseudonyme [le vic. Louis-Gabriel-Ambroise BONALD].

Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou du avoir, du Ministère et du sujet dans la Société. Paris, Le Clère, 1, in-8. [7468]

leaucoup d'exemplaires sont seulement anonymes, et portent la date de 10, sans nom de libraire.

2et ouvrage a été plusieurs fois réimprimé avec le nom de l'auteur. La mière édition est la IV. Paris, A. Leclère, 1841, in-8.

l a été depuis entièrement refondu dans celui intitulé : Législation pritee et imprimé sous le titre de Traité du ministère public.

SEVERINUS (Vincentus), Clavallens., pseud. [Fr. Annat, S. J.]. Catholica disceptatio de Ecclesia praesentis temporis. Parisiis, amoisy, 1650, in-8. [7469]

téfutation de l'ouvrage de Fromondus sous le dom de Vinc. Lenis y.ce nom).

SEVERUS SYNTAXE (le docteur), pseud. [BESCHERELLE ainé]. I. Grammaire (la) de l'Académie, ou Galerie critique de la plut des barbarismes, solécismes, fautes d'orthographe, définitions ses, décisions remarquables, absurdes, omissions, bévues, inuités, inadvertances, contradictions, etc., etc., dont fourmille ixième et dernière édition du « Dictionnaire de l'Académie france », à l'usage de toutes les personnes qui veulent apprécier le rail de l'illustre compagnie. Deuxième édition. Paris, Bourgeoisze, 1839, in-32 de 128 pages, 50 c. [7470]

Nous ne connaissons pas la date de la première édition, la « Bibl phie de la France » ne l'ayant pas annoncée.

Sous le nº 4720, nous avons déjà cité une critique de la 6º édit · Dictionnaire de l'Académie française ..

II. Grammaire (la) des épiciers, ou Recueil de toutes les qu'on peut commettre spécialement en matière d'épicerie, rel ment à la prononciation, etc. Paris, Bourgeois-Maze, 1839, i 50 c.

La couverture porte : Grammaire de tous les états : Grammaire

Sous ce pseudonyme de Severus Syntaxe, M. Beschereile a aussi des articles à la . Tribune de l'enseignement ».

SÉVIGNÉ (Mme de), apocryphe [Nicolas Chatelain, de dans le canton de Vaud (Suisse)].

 Visite de M<sup>me</sup> de Sévigné à l'occasion de la révocation de de Nantes, ou le Rubis du père de La Chaize. Genève, imp J. Barbezat et comp. — Paris et Genève, Barbezat, 1829, in 47 pages.

Lettre supposée écrite par Mer de Sévigné à Mes de Grignan, sa

II. Lettres de Livry, ou Mm. de Sévigné juge d'outre-rid Genève, de l'impr. de A. L. Vignier. - Paris et Genève, Abr. buliez et comp., 1835, in 8 de 103 pages.

Cette brochure est composée de quinze lettres supposées écrit M=\* de Sévigné à M=\* de Grignan.

Un court avis placé en tête de ces lettres dit :

- Quelques peines qu'on se soit données pour découvrir la date
- · lettres, on n'a pu y parvenir. Ce qui prouve qu'elles ne sauraient :
- · ter au delà de 1687, c'est que dans la lettre XIII il est quest · l'oraison funèbre du grand Condé par Bossuet; or il est de fait
- prince mourut en 1687.

 Quant aux réponses, il est probable qu'elles ont été sacrifices » Cet avis, aussi bien que les lettres qui suivent, sont des plaim d'un bomme habile à imiter le style de nos grands écrivains, et s'est pas borné à celui de Mer de Sévigné.

Cette publication est un pastiche par sa forme et par le style à le prête; mais ce n'est point une mystification, car dans le cadre qu teur s'est tracé, Met de Sévigné, tout en entretenant sa fille des esprits du siècle de Louis XIV, lui fait l'analyse des ouvrages de l' actuelle : MM. de Balzac, de Châteaubriand, M= Desbordes-Vi Victor Hugo, Quinet, Sainte Beuve, Mr. Tastu, et jusqu'aux ri de Mar Récamier, sont passés en revue sous la plume de Mar de S III. M<sup>mo</sup> de Sévigné à M<sup>mo</sup> de Grignan. (Deux lettres). [7474] Sur cet axiôme politique: Il faut mâter le peuple par la prospérité. Ces deux lettres sont imprimées pages 49 à 66 d'une brochure intitulée la Muselière », etc., par l'auteur des « Lettres de Livry ». Genève, de Impr. de E. Pelletier. Paris, Abr. Cherbullez, 1839, in-8 de 72 pages.

SÉVILLE, pseudonyme [Charles-Victor Armand, counu seulement sous le nom d'Armand Séville]. Pour la liste de ses ouvrages, oy. notre « France littéraire », à Séville.

SEWRIN (Ch.-Aug. B.), nom littéraire [Charles-Augustin de LASSOMPIERRE (1)], écrivain aussi fécond que spirituel. Pour la inte de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Sewrin.

Vallée (la) suisse, opéra-comique en treis actes. Représenté : Saint-Cloud devant S. M. l'impératrice et reine, le jeudi 29 octobre 1812, et le samedi suivant à Paris, sur le théâtre impétal de l'Opéra-Comique. Paris, Fages, 1812, in-8, 1 fr. 50 c.

[7475]

Cette pièce n'est point de M. Sewrin, mais une traduction de l'allenande de Castelli, par qui? et arrangée pour la scène française par celui ent elle porte le nom.

Elle a été reprise et réimprimée à Paris, en 1827, sous le nouveau lire de : Emmeline, ou la Famille suisse. Paris, Bezou, in-8. — Le titre de stte édition indique que c'est une traduction de l'allemand.

L'original est intitulé: Die Schweitzer Familie. La musique de Weigl a té conservée pour la traduction.

C'est la seule peccadille que nous ayons à reprocher à M. Sewrin.

SEWRIN (Paul), ex-sous-diacre de Saint-Leu, pseudonyme Raymond BRUCKER].

Bouquet (le) de mariage. Révélations sur les mœurs du siècle. Paris, Gosselin et Coquebert, 1838, 2 vol. in-8, 15 fr. [7476]

<sup>(1)</sup> Ce sut par respect pour le nom de Bassomplerre que cet écrivain adopta les ses débuts ce nom littéraire. Un fait prouvera combien était grande la énération de Sewrin pour le nom de son illustre ancêtre. M. Sewrin avait ne commencement du siècle une nièce, danseuse à l'Opéra; elle n'était as heureuse, aussi M. Sewrin lui faisait-il une pension ainsi qu'à la mère de sile-ci. Un jour, notre danseuse pensa qu'un grand nom pourrait l'aider parvenir, et elle le sit mettre sur l'affiche. M. Sewrin, indigné que le nom de assomplierre ait été ainsi prostitué, supprima la pension de sa nièce. — L. Sewrin a un fils qui écrit, et qui n'a pas cru devoir, comme son père, arder l'incognito.

SEXAGÉNAIRE (UN), auteur déguisé.

Souvenirs de 1812 (octobre). Exécution des généraux La Horie, Guidal, et complices.

Impr. dans « l'Illustration », numéro du 16 mars 1851, p. 170.

SEXTIUS le Salyen, pseudonyme [Pierre-Joseph de Hat Lettre critique de — à Euxenus le Marseillais [de Roise] chant le discours (de Pierre de Chasteuil Galaup), sur l triomphaux pour l'entrée des princes à Aix, en 1701. Du 1 vier 1702, in-12.

SEYANSEI), anastrophe [ SHAYES].

Lettre en vers sur le jeu tric-trac, adressée à Mer \*\*\* d'un Vocabulaire explicatif de us les termes de jeu, par — que amateur. Paris, de l'impr. de Ducessois, 1834, in-18 de ges.

SÉZANE (de), pscudonyme [Phil. CHASLES], auteur d'dans « le Miroir ».

SEZANE (Frédéric de), géonyme?

Rouget de l'Isle et la Marseillaise.

Réimprimé dans les « Romans illustrés ».

- S. G. S., initialisme [Simon GOULARD, Sensilien].
- I. Traité de l'unique sacrific ature, et sacrifice de J.-C. o sacrifice de la Messe, par 1 Chandieu; trad. du latis. 1595, in-8.
- II. Méditations (les) histo ues de Philippe Camererim prinses en deux volumes, qui intiennent deux cents chapit duits en dix liures, et nouvell ment tournez de latin en fi Lyon, Ant. de Harsy, 1603, 2 tom. en 1 vol. in-4;—ou Jean Houzé, 1608, 2 tom. en 4 vol. petit in-8.

Catalogue Huzard, I, 4953.

S. H. D. (Mad.), initial. [M=S.-H. QUATREMERE D'ISSU Père (le) Emmanuel, ou l'Ascendant de la Vertu; par —, des « Épreuves de l'Amour et de la Vertu ». Paris, Hense; reau, etc., an XIII (1805), 2 vol. in-12.

SHEREMETOF, amiral russe, auteur supposé [VOLTAIRS] MEMMIUS. IDAN junior, pseudonyme [Amédée PICHOT], auteur de sarticles sous ce nom dans l'un des recueils littéraires de raisemblablement dans la « Revue de Paris ».

## LOC, pseudonyme [VOLTAIRE].

re de Jenni, ou le Sage et l'Athée, par —, traduite par a Caille (second masque de Voltaire), suivie d'une Lettre de ède (troisième masque de Voltaire) au secrétaire de l'AcaPau. Londres (Genève), 1775, in-8. [7484]
teurs de Kehl datent l'Histoire de Jenni de 1769; mais M. Beuchot e 1775. C'est sous cette date que les Mémoires secrets n en paril ne faut pas toujours ajouter foi à ce piquant recueil, on peut orter à lui pour les dates, lorsque rien ne les contredit.

LOCK, auteur supposé [le marquis Cl.-Fr.-Adr. de LEZAY-IA].

ttres d'un Voyageur Anglais. Londres, 1779-80, 2 vol. in-8. [7485]

ettres (Nouvelles) d'un Voyageur Anglais. Ibid., 1779, in-8. [7486]

It que le marquis de Lezay-Marnezia a prêté sa plume à l'auteur our ces deux ouvrages.

### LANS (le chevalier), pseudonyme.

ne à Paris, ou Petites Lettres parisiennes à milord Loveair d'Irlande, sur l'histoire du jour, nos sottises littéraires nconséquences morales et politiques. Première Lettre (et Paris, de l'impr. de Delaguette, 1817, in-8. [7487] t paraître douze lettres.

#### LLE, pseudonyme.

satirique et amusant sur les Vieilles Filles, trad. de l'angl. am Hayley. Paris, 1788, 2 vol. in-12. [7488]

### LLE (UNE), démonyme.

ires et prophéties du petit Homme rouge, depuis la Saintmy jusqu'à la nuit des temps. Paris, Aubert et Comp.; 1843, in-18 de 126 pag. avec des vignettes sur hois.

[7489]

#### -titre : Le Petit Homme rouge.

verture imprimée de l'exemplaire que nous avons sous les yeux, conde édition; nous pensons que, publié au commencement de 1845, ce petit livre n'a pu avoir, dans la même année, qu'une seconde eltion..... de la converture.

Le même auteur annonçait (page 127-28) comme devant publier isonsamment :

- 10 « Histoire des Songes célèbres », avec leur explication, suivie d'accinterprétation des songes d'après les plus savants onirocritiques;
- 2º « Cagliostro et le comte de Saint-Germain », ou « la Vérité sar os deux fameux cabalistes ».

Nous ne pensons pas que ces deux derniers ouvrages aient para.

SICARD (l'abbé), nom abréviatif [l'abbé Roch-Ambroise Crota-RON SICARD]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire •, à Sicard.

Serieys a mis sur le compte du digne abbé Sicard plusieurs superchries et fraudes, afin de faire passer ses médiocres productions à l'addinn nom estimable. Nous citerons entre autres : 1° « Dictionnaire génelogique, historique et critique de l'Histoire sainte » (Paris, 1804, is-6) 20 « Des Sermons inédits de Bourdaloue » (Paris, 1810, in-8 et in-12), dess ouvrages de la propre composition de Serieys ; 3° « Vie de Mer la Dephine, mère de S. M. Louis XVIII » (Lyon, 1817, et Paris, 1820, is-15 compilation faite par le même.

SICILIEN (UN), auteur supposé [Geo. MATTHEU-DAIRNVAEL]. Une Vérité démocratique. (Question sociale.) Paris, Geo. Dairevael, 1849, in-8 de 16 pag., 15 c. [7499]

Signé : Cruyblas.

S. J. D., pseudonyme [le P. Pierre de DOYAR].

Développement du Catéchisme de Cambrai, de Liége et de Xamur. Maestricht, 1788-89, 2 vol. in-8. [7691]

SIDEROCRATES (Samuel), pseudonyme [EISENMENGER].

De Usu partium coeli in commendationem astronomiae, Argantorati, 1567. [7392]

Dictionnaire de Joecher.

SIDI-MAHMOUD, auteur supp. [René-Théophile CHATELAIS]. Lettres de —, écrites pendant son séjour en France en 1825. Paris, Ladvocat, 1825, in-12. — Sec. édit. Ibid., 1825, in-12. 4 fr [7483].

SIGEA TOLETANA (Aloysia), savante et vertueuse Portugaise, sous le nom de laquelle Nicolas Chorten publia un livre obscène Voy, au nom Meursius.

SBERT (L.), prénonyme [le comte Joseph-Léopold-Sigis-JGO, lieutenant-général].

ture (l') tyrolienne. Paris, Delaforest, 1826, 3 vol. in-12, c. [7494]

tAIS (B. de), nom patrimonial [Cl.-Guill. BOURDON DE 5]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France litté
à Bourdon de S.

AC D'ARBOIS, pseudonyme [Jean-François SARRAZIN]. purs sur la Tragédie, ou Remarques sur • l'Amour tyrannile Scudéry, à MM. de l'Académie françoise. Vers 1639.

[7495]

rimé dans les Œuvres de cet auteur. Paris, 1685, 2 vol. in-12.

1\*\*\* DE M\*\*\*, apoconyme.

gue entre Marseille la Vieille et Marseille la Jeune. Marle l'impr. de Rouhon, 1828, in-12 de 12 pag. [7496]

SON (D. Récared). Voy. RECARED.

SON (Francis), pseudonyme [Frédéric Saulnien, de Renteur de poésies imprimées dans · l'Impartial de Quimper ·, ovembre 1848 au 12 septembre 1849. Ces pièces sont au de douze, et voici le titre des principales : Le Songe de — Edwitha, légende anglaise; — Rome aux Jeux; — La e; — Mon Dieu!.. — Napoléon; — l'Église de campa-

ANE (Edouard de), pseudonyme [J.-T.-B. CLAVEL, banni ce en mars 1852], auteur d'articles dans les journaux.

EN, pseudonyme [L. de Boissy].

(les) femmes et les femmes filles, ou le Monde changé, pui n'en est pas un. Ensemble les Quinze minutes, ou le bien employé, conte d'un quart-d'heure. Au Parnasse, 1751, [7497]

N (Richard), plagiaire [l'abbé L. DUFOUR DE LONGUERUE].
uités des Chaldéens et des Égyptiens. [7498]
sertation de l'abbé de Longuerue sur ce sujet, fut pillée presque
ot par R. Simon. Ce plagiat fut relevé par Claude Thoynard qui

mène littéraire, causé par la ressemblance des ponsées de deux

auteurs (l'Abbé de Longuerue et Richard Simon), touchant les antiques Chaldéens et des Égyptiens; où l'on voit la fausseté du grand aun d'années que quelques écrivains, soit anciens, soit modernes, donnes observations célestes prétendues faites par ces deux nations. Paris, la Cramoisy, 1705, in-4 de 14 p., et ln-8 de 16 p.

V. Bibliothèque critique de Sainjore (Richard Simon), t. m, p. 44 suiv., et l'Éclaircissement de Denis Nolin, à la suite de sa Dissertation les Bibles françoises. Paris, 1710, in-12.

SIMON (le citoyen), pseudonyme [Camille JORDAN].

Loi (la) et la Religion vengées sur les troubles arrivés dans églises de France. Paris, 1792, in-8 de 16 pages. [78]

SIMON (F.), inspecteur général des chausseurs de l'armée, p donyme [ROBBÉ, sils de Robbé de Beauveset].

Simoniana, ou les Loisirs d'un chauffeur, à l'usage des ci Valenciennes, an XII (1804), in-12.

Opuscule tiré à 100 exemplaires seulement, dont 25 portant pour mier titre : Imbécilliana.

SIMON, pseudonyme.

Contrainte (De la) par corps. Paris, Garnier frères, 1848, de 16 pag. [7]

Écrit signé des initiales C. J.

SIMON GROSJEAN, fabricant de chlorure de chaux, à 3 house, pseudonyme.

Réponse de —, aux observations qui le concernent dans c que la compagnie des Salines de l'Est a publiées sur diverses | ons présentées à la chambre des députés. Mulhouse, de l'imp Risler, 1832, in-8 de 16 pag. [7]

Les écrits qui ont donné lieu à celui-ci, sont :

1º Résumé de plusieurs pétitions contre le monopole des salimi l'Est. Paris, de l'imprimerie de Dupont, 1832, in-8 de 8 pages;

2º Observations pour la compagnie des salines de l'Est, sur deux tions présentées à la chambre des députés par la société Industriel Mulhouse et quelques fabricants de soude. Paris, de l'impr. de Dave 1832, in-8 de 28 pages;

3º Réplique à une brochure intitulée : • Observations pour la ce gnie des salines de l'Est »..... Mulhouse, impr. de M∞ Vº Risler, m-8 de 24 pages

SIMONIS (Franc.), pseudonyme [Aegid. ESTRIX, S. J.]. Fraudibus (de) haereticorum nostri saeculi. Moguntiae, 1 in-8. [7]

— Artifices (les) des Hérétiques (par le P. RAPIN). Paris, Cramoisy, 1681, in-12; — Paris, Delusseux, 1726, in-12.

C'est une traduction libre du livre précédent que le P. Estaix, jésuite, a publié, ainsi que plusieurs autres ouvrages, sous le nom de François Simenis. Voyez sur cet ouvrage Arnauld, tome viii de la Morale pratique des Jésuites, chap. v, p. 50-68; et sur la traduction du P. Rapin, le Journal des Savants, in-4, année 1726, p. 580.

SIMONVILLE, pseudonyme [Richard SIMON].

Comparaison des cérémonies des Juiss et de la discipline de l'É-glise. Paris, et La Haye, Moetjens, 1682, pet. in-12. [7504]

Ce doit être une impression à part du Supplément que Richard Simon, sous le nom de Simonville, avait ajouté à l'édition de 1681 de sa traduction des « Cérémonies et coutumes qui s'observent parmi les Juiss», par Léon de Modène (Voy. le n° 6348).

SIMPLE PLÉBÉIEN (UN), démonyme [BOUIS, ingénieur-géographe].

A la France, à l'Assemblée nationale et au chef de l'État, par l'organe de tous les journaux indistinctement auxquels cet écrit est adressé à cet effet. Moyen simple est irréfutable d'extirper le germe de toutes les dissensions publiques de la France, etc.; par —, dişciple de la vérité, ami vrai de l'humanité. Paris, de l'impr. de Pollet, 1849, in-8 de 8 pag. [7505]

Écrit signé: Bouis, ingénieur géographe.

SIMPLICIEN (le P.), nom de religion [Paul LUCAS]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Simplicien.

SIMPLICIEN THOMAS, bourgeois de Brives-la-Gaillarde, pseu-donyme [Louis-Alexandre-Marie de MUSSET, marquis de COGNERS].

Souvenirs de la Mission, dédiés aux conquérants de la France, les RR. PP. Thelkel, Irlandais, Russes, Polonais, Allemands, Italiens, Piémontais et autres. Trévoux, de l'impr. privilégiée, chez Rusé, Maufranc et Comp., 1827, in-4 de 27 pages. [7506]

Tiré à 50 exemplaires.

Cet opuscule spirituel sort d'une imprimerie clandestine, située dans une pièce masquée d'un ancien château. Le propriétaire en a été tout à la fois le compositeur, le metteur en pages, le pressier, le plieur et le brocheur. (Note de M. Lerouge.)

Le nom de l'auteur n'est pas, comme on l'a dit, le marquis de Musset, mais Louis-Alexandre-Marie de Musset, marquis de Cogners. Il était de l'Académie celtique devenue la Société royale des antiquaires de France. Né à La Bonaventure, commune de Marange, près Vendôme, le 14 avembre 1755, il a publié divers ouvrages dont la · France littéraire · a donné les titres.

A l'époque où il a fait ses Souvenirs de la Mission », il avalt 74 anll est mort depuis. Fr. G.

SIMPLINET, pseud. [Th.-J. ANGENOT, instituteur à Verviers]. Voyage de Verviers à Liége. Verviers, 1821, in-12. [7507]

Une note manuscrite de feu J.-L. Massau, hibliographe estimable, non signale une édition postérieure de cette facétie, qui porterait pour titre Quiproque (le), ou le Char-à-banc, autrement Foyage de Verviers a Luy Verviers, Loxhay, 1828, in-8 de 16 pages.

SINCÈRE (Michel), pseudonyme [MM. P. LORBAIN et L.-11 LAMOTTE].

Almanach des villes et des campagnes, pour 1833. Première année [Par M. Lorrain]. Paris, Hachette; F. Didot, 1832, in-18. — Pour 1834. Deuxième année [par M. Lamotte]. Paris, les mêmes, 1833, in-18; en tout 2 vol. in-18, 1 fr. [7508]

SINCERUS (Jodocus), pseudonyme [Justus ZINZEBLINGITS].
Itinerarium Galliae et finitimarum regionum. Lugduni, 1612:
Amstelodami, 1649, in-12. [7509]

SINGE (UN), pscudonyme [THOREL DE CAMPIGNEULLES]. Nouvel Abailard, ou Lettres d'— au docteur Abadolfs. Paris. 1763, in-8. [7510]

SINGE (UN), pseudonyme [RÉTIF DE LA BRETONNE] Voy. HOMME VOLANT (UN).

SINNER (G.-R. Louis de), ancien sous-bibliothécaire de l'Université de Paris, éditeur supposé [DUBNEB]. Le théâtre de Sophoele, en grec, secundum editionem Boissonnadii, publié par M. Hachette en 1835 et années suivantes, qui porte le nom de M. L. de Sinner, est due à l'érudition, fort peu connue alors, de M. Dübner, l'un des premiers hellénistes de France.

SINOLOGUS Berolinensis, pseudonyme [le docteur MONTUCL].
Remarques philologiques sur les Voyages en Chine de M. de Guignes. Berlin, Hitzig, et Paris, Schæll, 1809, in-8. [7511]

SIONITE Gabr.), autem suppose [Jean BANNERET, professeur d'hébreu au Collège royal].

Abrahamum (ad) Ecchellensem commonitorium apologeticum ro Bibliis polyglottis. Parisiis, 1648, in-8. [7512]

Cet euvrage, imprimé sous le nom de Gabriel Sionite, est, selon le P. Long, p. 736 de sa Bibliotheca sacra, de Jean Banneret.

SIONVILLE (de), capitaine d'infanterie, auteur supposé [AU-MERT DE LA CHENAYE DES BOIS].

CEuvres militaires dédiées au prince de Bouillou. Charleville, Thésin, et Paris, V° David, 1757, 4 vol. in-12. [7513].

Fréron assure que ect ouvrage est de LA CHENAYE DES BOIS. Voy. la table les matières du tome I de l'Année littéraire, 1757.

S. I. P. A. initialisme de Sosare Itomeio, pastore arcade, seudonyme [le maréchal don Vicenzo IMPERIALI, général napoitain].

Faoniada (la) di Saffo, trad. in italiano. Sine loco (Napoli), 1784, in-8 de 110 pages. [7514]

Une traduction française de cette version compose en grande partie le solume suivant :

- Hymnes (les) de Sapho, nouvellement découvertes, et traduites pour la remière fois en français, avec des notes et une version italienne, par I.-B. Grainville, de l'Académie des Arcades de Rome. Paris, Rolland, an v 1796), in-12.

Le maréchal Imperiali a tiré parti de quelques fragments de Sapho remeillis par Chrétien Wolf (Hambourg, 1733, in-4), et en a composé cinq tymnes et cinq odes qui ont de la grâce et de la mollesse, mais qui se tentent trop de la mignardise italienne. Ce sont ces différentes pièces que Grainville a traduites en français, ignorant probablement le nom de l'auteur, son confrère parmi les Arcades.

SIRIUS, sideronyme [Alexandre-Auguste Berruyer], auteur l'articles dans quelques journaux royalistes.

S. J \*\*\* (le chevalier), initialisme.

Dernière Campagne de l'armée franco-italienne, sous les ordres l'Engène Beauharnais, en 1813 et 1814, suivi de Mémoires ecrets sur la révolution de Milan, du 28 avril 1814, et les deux conjurations du 25 avril 1815; la campagne des Autrichiens contre turat; sa mort tragique et la situation politique actuelle des divers tats d'Italie. Par —, témoin oculaire, précédé d'une Notice histoique sur Eugène Beauharnais. Paris, Dentu, 1817, in-8, 3 fr. 75 c.

[7515]

S. J. B. B. (le), initialisme [le sieur Jean BAUDOIN].

Négociations ou Lettres d'affaires politiques d'Hippolyte d'Escardinal de Ferrare et légat en France, traduit du manuscrititales Paris, 1650, in-4. [7515]

S. J. B. V., initialisme [Sim.-Jer. Bourlet De Vauxcelles.

Éducation (de l') des filles, par M. de Fénelon, archevêque à Cambray. Nouvelle édition, augmentée d'une Lettre du même ateur, à une dame, sur l'éducation de sa fille; et du Discours préminaire sur quelques-uns des changements introduits dans l'éncation; par —. Paris, Lamy, an IX (1801), in-1?, avec le portrat de Fénelon, 1 fr. 80 cent.

S. J. D. B., initialisme [sœur Jacqueline de BLEMUR].

Grandeurs (les) de la mère de Dieu, ou Triple Couronne de la Sainte-Vierge, par le R. P. Poiré, de la compagnie de Jésas (publiée à Paris en 1630), revue, corrigée et augmentée dans come dernière édition, par —. Paris, 1684, 2 vol. in-4. [7518]

S. L. (M.), initialisme.

Appel aux principes, ou Observations présentées à la Chantre des Pairs, sur la nécessité de réformer le projet de loi relatif ses biens non vendus des émigrés. Paris, Nouzou, novembre 1814. in-8 de 35 pages. [7519]

SLAVE (UN), géonyme [J. TANSKI, ancien capitaine de la Légis étrangère, depuis l'un des collaborateurs du « Journal des Débats »).

Voyage autour de la Chambre des députés, par —. Avec un plus figuratif de la chambre, et les portraits des principaux orateurs. Paris, René, 1845, in-8 avec sept portraits et le plan figurati. 7 fr. 50 cent., et sans les portraits, 5 fr. [7520]

Feu Beuchot, en annonçant ce volume dans la « Bibliographie de la France », année 1845, nº 1218, a relevé plusieurs erreurs de la Tamba en ce qui concerne la Bibliothèque de nos législateurs.

Cet ouvrage à été réimprimé, en 1847, avec le nom de l'auteur, sous or titre :

« Voyage autour de la Chambre des deputés de France », histoire description, tactique parlementaire, plan de la salle des séances, et lois des membres de la nouvelle chambre, divisés par catégories, par 2. Tavaire Nouvelle edition, relondue et considérablement augmentée. Paris, Bese 1847, in 8, 5 fc.

Cette edition u'est au fond que la première à laquelle on la fait des cartons et additions.

La . Bibliographic de la France », année 1847, nº 882, dit

L'Introduction de la première édition a été supprimée dans la nouvelle, et remplacée par un autre morceau tout différent.

Les dix premières seuilles sont les mêmes dans les deux éditions.

La feuille 11 a été réimprimée en entier, et contient quelques corrections.

Les seuilles 12 à 22 sont les mêmes dans les deux éditions.

La feuille 23 a été réimprimée, ainsi que les pages 371-372 et 385-386 de la feuille 24. Les pages 373-384 sont identiques dans les deux éditions.

Les feuilles 23 à 26, le quart de feuille portant le chiffre 27, contienment les additions et les tables.

SLAVE IMPARTIAL (UN), géonyme.

Quelques mots sur les derniers événements de la Pologne; par —. (Publ. par le comte *Narcisse Olizar*, sénateur Polonais.) Paris, J. Renouard, 1846, in-8 de 48 pages. [7521]

SLAVE INDÉPENDANT (UN), géonyme.

Politique du cabinet russe, son action, nécessité de l'arrêter. Paris, Jules Renouard et C<sup>10</sup>, 1847, in-8 de 48 pages. [7522]

S. L. D. V. (le), pseudo-initialisme [le sieur Philippe Lerebvne].

Nanin et Nanine, fragment d'un conte traduit de l'arabe.

Amsterdam (Paris), 1749, in-8.

[7523]

S.... L.... P..... C...... l'aîné, initialisme [le marquis Simon-Louis-Pierre CUBLERES l'aîné].

Histoire abrégée des coquillages de mer, de leurs mœurs et de leurs amours. Versailles, impr. de Pierres, an vi (1798), in-4, orné de 21 planches au bistre, 9 fr. [7524]

Il en a été tiré des exemplaires sur papier vélin.

S\*\*\* M\*\*\*, initialisme [Sylvain MARECHAL].

Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Paris, Massé, an IX [1801], in-8 de 120 pages, 1 fr. [7525]

Ce sut à Montrouge, dans la société de quelques amis et de plusieurs femmes instruites, que Maréchal composa cet écrit. Mac Gacon-Dusour, qui faisait partie de cette société, et qui était l'amie de l'auteur, répondit par une brochure pleine d'esprit et de sorce, à ce qui n'était probablement qu'une plaisanterie de S. Maréchal.

L'écrit de M. Gacon-Dufour est intitulé: Contre le projet de loi de S. M. portant désense d'apprendre à lire aux semmes; par une semme qui ne se pique pas d'être semme de lettres. Paris, Ouvrier, an 1x (1801), in-8 de 66 pages, 1 fr. 25 c.

Il y a une seconde réponse à cet écrit impertinent par M=• Clément, néc Hémery. Celle-ci porte pour titre: Femmes (les) vengées de la sottise d'un philosophe. Réponse à Sylvain Maréchal. Paris, an 1x (1801), in-8.

S.... M....., initialisme [Sylvain MARECHAL].

Mythologie raisonnée, à l'usage de la jeunesse. Paris, Pelein an x1 (1803), in-8 de 156 pages, 2 fr. 50 cent. [75]

C'est la reproduction du livre imprimé dès 1787 sous le titre du A théon, ou les Figures de la Fable, de Le Barbier. M. L. Pelletier ayant au un nombre de cet ouvrage, jugea le premier titre peu favorable à la vei lui substitua celui que nous venons de donner, et y ajouta une nous préface.

SMART (John), pseudonyme [Jos.-Nic. BARBIER-VEMM] auteur d'articles dans le « Journal général de France ».

S. M. C., anastrophe [Cl. MALINGBE, Sénonais].

Journal (le) de Louis XIII, ou l'Histoire journalière du règn Louis XIII, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable de l'an 1610 jusqu'à sa mort; continué sous le règne suivant jusq 1646. Paris, 1646, in-8.

- Comme Malingre étoit fort décrié en fait d'Histoire, et que le p
   étoit las de ses ouvrages, il a transposé dans celui-ci les lettres init
- « de son nom, pour lui faire prendre le change ». (Niceron, t. xi
- **e p. 195**.)
- S. M. D. C. (l'abbé), initialisme [l'abbé SAINT-MARTIN CHASSONVILLE].

Délassements (les) d'un galant homme, etc. Amsterdam, B sière, 1742, in-12 de 316 pages. [7

On trouve dans ce volume un journal anecdote très curieux sur l'his de saint Louis, qui est la préface du Journal du règne de saint Louis, l'en manuscrit par Boulainvilliers. Les nouveaux éditeurs du P. Lelong lent plusieurs fois de ce morceau, et avec éloge; ils ignoraient appa ment que cette préface était imprimée.

A. B. B.—n.

SMITH (John-Spencer), Anglais qui s'était fixé à Caen son seconde Restauration, éditeur supposé des ouvrages suivants :

1. Cantate pour le jour de Sainte-Cécile, patrone de la musi traduction libre, en regard de l'ode anglaise de *Dryden*, intitul « Le Banquet d'Alexandre », par feue M<sup>m</sup> Spencer Smith; l'Académie de Caen, le 10 novembre 1826. Caen, Chalopiu, 1 in-8, 1 fr. — Seconde édition, avec le texte anglais en regard augmentée de notes critiques sur la vie et les actes de Sainte-Cétirées des plus célèbres hagiographes, par l'éditeur (J.-S. Sm Caen, Chalopin, 1827, in-8.

La seconde édition du .- Banquet d'Alexandre : (par feu Met Spi-

SMITH 333

e fait l'effet d'une supercherie bien certaine. On n'y trouve nulle rul mot qui désigne le véritable traducteur de l'Ode de Dryden, re est ainsi conçu : Le Festin d'Alexandre, ou le Pouvoir de la Mutate pour le jour de Sainte-Cécile, traduction libre de l'ode an-Dryden, lue dans la séance fondatrice de la Société Cécilienne de le, tenue le 22 novembre 1826, par M. Spencer Smith. Seconde

itriaka, ou les Mithriaques. Mémoire académique sur le laire de Mithra. Par *Joseph de Hammer*; publié par :er Smith. Caen, Chalopin; Mancel, 1833, in-8 de 204 pag. n-4 de 24 planches. [7530]

noire, envoyé à l'Institut (Académie des Inscriptions et Bellespour le prix décerné en 1825, avait été enregistré sous le n° 1, et e mention honorable, et non un accessit, comme le dit J. Spencer as une notice de ses publications qu'il a fait imprimer. Le méaronné fut celui de M. J.-B.-F. LAJARD, qui ne fut imprimé que tard, sous le titre de Recherches sur le culte public et les mystères en Orient et en Occident. Paris, Gide, 1847, 3 vol. in-4 avec un olio de 110 planches.

th s'y est pris de manière à faire croire qu'il avait fait un travail quelconque en publiant ce mémoire. J'en doute : tout ce que je : dire, moi, c'est qu'il n'est pas le seul éditeur du « Mithriaca », quelque chose autre que de fournir de l'argent. M. G. S. Tambupris une très grande part.

fait dans la même année de nouveaux frontispices pour la publi-3 J.-S. Smith, qui portent : Mithriaka, ou les Mithriaques. Médémique. Auteur, Joseph de Hammer : éditeur, John Spencer Smith. Pinard, à Paris. —Paris, Treuttel et Wurtz; Mercklein, 1833. Au e ces nouveaux frontispices, l'ouvrage aura l'air d'être imprimé tandis qu'il l'a été à Caen, par Chalopin.

Johannis Carlerii dicti de Gersono de lavde scriptorum s, accedunt eiusdem quaedam Regulae de modo titulandi seu di pro novellis scriptoribus copulate. Edidit Johannes Spenth, anglus. Ad fidem codicis membranacei seculo xue exarati bliotheca propria observati. Rothomagi Normanorum, Nic. 1841, in-4 de 32 pages. [7531]

ith ne fut l'éditeur de ces deux publications qu'à la façon d'un Celui de qui elles devraient porter le nom est M. G. S. TREBUTIEN. lus, ce n'était pas la première fois que Smith donnait sous son travaux d'autrui. M. A. Campion (de Lisieux) pourrait, aussi bien rébutien, en dire quelque chose.

G. MANCEL.

ollectanea Gersoniana, ou Recueil d'études, de recherches rrespondances littéraires ayant trait au problème bibliogra-

C'est un recueil de pièces relatives à Gerson, dont queiques unes a latin. Pages 241-220, on trouve un Catalogue de 238 éditions de « l'Immation de Jésus-Christ, qui ont paru en France entre les années 1812 à 1841 inclusivement.

Ce volume est encore contesté à J.-S. Smith.

SMITH (Paul), pseudonyme [Guillaume-Edouard MOXNAIS].

- I. Esquisses de la vie d'artiste. Paris, Labitte, 1844, 2 vol. in-4. 15 fr. [7533]
- II. Porteseuille d'une cantatrice. Paris, Maurice Schleinger (Brandus et Ci<sup>-</sup>), 1846, in-8 de 170 pages, 5 fr. [7534]
  - Recueil d'articles qui avaient paru dans la « Revue et Gazette musicale ».
- III. Sept (les) notes de la gamme. Paris, Brandus, rue Richelieu, n° 103, 1848, in-8 de 180 pages, 5 fr. [7533]

Imprimé d'abord en une série d'articles dans le • Voleur • en 1848, ≥ 12• article est du 50 août 1848.

- S.-M. L. (Mm), initialisme [Mm S.-M. LEVACHER DE LA PEC-TRIE, semme du médecin de ce nom].
- I. Nella, ou la Carinthienne. Paris, l'Auteur, an IX (1801). 3 vol. in-12, fig., 5 fr. [7536]
- 11. Minna, ou Lettres de deux jeunes Vénitiennes. Paris, l'Autour, Maradan, an x (1802), 2 vol. in-12, 3 fr. 60 cent. [7537]
- S. M. P\*\*\*, curé de St N\*\*\*, initialisme [l'abbé P.-M. PRTIN, curé de Saint-Nabor].

Dictionnaire patois-français, à l'usage des écoles rurales et des habitants de la campagne, ouvrage qui, par le moyen du patois mité dans la Lorraine et principalement dans les Vosges, conduit à la connaissance de la langue française. Nancy, Thomas, 1842, pets in-8 oblong, de xVIII et 317 pages. [7538]

S. N., prieur de Saint-Yon, initialisme.

Plagiariana, contenant divers principes émanés du trésor de la vérité, recueillis par —. Amsterdam, 1735, petit in-8. [7539]

SNERBE (S.), pseudonyme, l'un des rédacteurs du « Réveil du Peuple, » journal (1848).

SOAVE (Pierre), Polan., pseudonyme [Paolo SARPI].

Cadastre (du) et de son application aux propriétés rurales. Bourg, Janinet, 1818, in-4 de 40 pages. [7551]

SOCIÉTÉ D'AMATEURS (UNE), auteur déguisé [Ch.-Nic. Co-CHIN].

Misotechnites (les) aux Enfers, ou Examen des observations sur les arts. Amsterdam, et Paris, Jombert, 1763, in-12 de 111 pages.
[7552]

Ouvrage en dialogue.

SOCIÉTÉ D'AMATEURS (UNE), polynyme.

Journal de musique. Paris, Ruault, 1773, in-8 avec des airs gravés. [7553]

Journal qui paraissait mensuellement par cahier de 60 à 80 pages.

SOCIÉTÉ D'AMATEURS (UNE), auteur déquisé.

Traité théorique et pratique du jeu des échecs. Paris, Stoupe, 1775, in-8. — Seconde édit. Paris, le même, 1786, in-12. [7554]

SOCIÉTÉ D'AMATEURS (UNE), auteur déquisé.

Objets et motifs d'expériences. Paris, Gobreau, 1786, in-8. [7555]

SOCIÉTÉ D'AMIS DE L'ÉDUCATION (UNE), polynyme.

Éducation (l') pratique. Journal des familles et des maisons d'éducation; revue des écoles et de toutes les branches de l'enseignement, publiée sous la direction d'un ancien professeur, par —. Paris, au bureau de l'Éducation pratique, rue Garancière, n. 12, 1839, in-8. [7556]

Recueil mensuel qui formait deux volumes par an; il a paru au moins une année, car nous avons tenu entre les mains les 1° et 2° cahiers du tome second.

SOCIÉTÉ D'ANCIENS OFFICIERS (UNE) et de gens de lettres, euteur déguisé '[le chev. d'IVERNOIS, de Franche-Comté, ancien 'garde-du-corps du comte d'Artois.]

Encyclopédie militaire, par —. Ouvrage périodique, orné de plans et de gravures; dédié à M. le duc de Choiseul. Paris, Valade, janv.-juillet 1770, 6 vol. in-12. [7557]

Ouvrage qui paraissait mensuellement, mais qui n'a vécu que six mois.

SOCIÉTÉ D'ANON....YMES (UNB), auteur dequise.

Fil (le) d'Ariane. Almanach drolatique, anecdotique, satirique et dramatique pour les années 1848-52. Paris, Beaulé et Maignand, 1848-52, 5 vol. in-18, 2 fr. 50 cent. [7558]

Les deux premières années portent pour titre : Le fil d'Ariane ou l'Auvrépublicaine. Almanach... La seconde année, qui a eu deux éditions, referme, pages 46 à 85, une pièce intitulée le tirble de corps, comédie-medeville en un acte.

La cinquième année (1852) ne porte plus que le titre d'Almanach devotique, anecdotique...

# SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGUES (UNE), auteur deguisé

Histoire pittoresque des cathédrales, églises, basiliques, temples, mosquées et autres monuments religieux les plus remarquables dans l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Paris, librairie populaire, 1850, in-8 de 240 pages, 3 fr. 20 c. [7559]

SOCIÈTÉ D'ARISTOCRATES (UNE), auteur deguise.

Dictionnaire (petit) des grands hommes et des grandes choses que ont rapport à la Révolution; par —, pour servir de suite à l'histoire du brigandage du nouveau royaume de France. 1790. [7560]

SOCIÉTÉ D'ARTISTES (UNE), auteur déguisé.

Secrets concernant les Arts et Métiers Ouvrage utile, non seule ment aux artistes, mais encore à ceux qui les emploient. (Nouvelle édition). Paris, Moutard, 1791, 4 vol. in-12. — Autre édition, cue-sidérablement augmentée. Paris, Bussange, 1792, 4 vol. in-12.

[7**561**]

Une première édition, entièrement anonyme, publiée en 1790, ne formé que trois volumes.

SOCIÉTÉ D'ARTISTES (UNE), auteur déguisé.

Méthode de chant pour les écoles primaires, par — , amis de l'enfance. Soultz, Thurner, 1851, petit in-4 oblong de 16 pages lithegraphiées. [7562]

SOCIÉTE D'ARTISTES ET D'ANCIENS FABRICANTS (UNE), unteur dequise [Alexandre Martin].

Voyage dans la cour du Louvre, ou Guide de l'observateur à l'exposition des produits de l'industrie française, aanée 1827. Pars. Danvin: Pélicier, 1827, 2 part. 10-18, h fr. [7563] ÉTÉ D'ARTISTES ET DE GENS DE LETTRES (UNE), le [MM. Jos. LA VALLÉE, L. BRION, L. BRION père]. le dans les départements de la France, par —. (Jos. La pour la partie du texte, L. Brion, pour la partie du dessin, ion père, pour la partie géographique), enrichi de tableaux inques et d'estampes. Paris, 1792-1800, 13 vol. in-8.

[7564]

ÉTÉ D'ARTISTES ET DE GENS DE LETTRES (UNE),

au général du goût, des modes, et costumes de Paris. Paris, r vendémiaire an VII (1799), in-8. [7565]

n journal qui paraissait chaque quinzaine par numéros de \$4 à , avec deux gravures enluminées.

de l'abonnement annuel était pour Paris de 48 fr.

nal n'est pas mentionné par Deschiens. Le «Journal typographitoux en a annoncé 10 numéros en l'an VII.

ÉTÉ D'ARTISTES PEINTRES ET DÉCORATEURS polynyme.

al des peintres en bâtiments et en décors. Paris, Placen° 1, janvier 1834, in-8. [7566] mensuel. Le prix de l'abonnement annuel était de 12 fr.

ÈTÉ D'AUTEURS LATINS (UNE), polynyme [HÉRON SPOSSE, ingénieur en chef des mines et CHAMBRY].

sur l'histoire de la Révolution française: Romae, propè hortos, et à Paris, près du jardin des Tuileries (chez Brithé), an viii (1800), in-8 de 85 pages — Autre édition. etc. (1800), in-12 de 107 pages. — Nouvelle édition, prévoulques réflexions sur les principes de la philosophie, extraites du discours préliminaire des « Trois siècles de lure française » imprimé en 1779, et augmentée de citaraites des ouvrages de plusieurs écrivains français et autres. part des livres d'à présent ont l'air d'avoir été faits en avec des livres lus de la veille » (Champort). Romae, et e à Londres, Dublin, Malte, Lisbonne, Pétersbourg et 1803, in 8 de xxiv et 111 pages.

e latin est à gauche et le français à droite. Les auteurs latins rouve des fragments dans cet ouvrage sont : Cicéron, Selluste, Velleius-Paterculus, Tacite, Pline, Suétone, Cornelius Nepos, Quinte-Curve, Aurelius Victor, Aulus-Gellius, Horace, etc., etc., Theatrum crudelitatum nostri temporis, editum Antverpiæ, anno t' Ouvrage très rare.

Une traduction italienne de cet opuscule a été imprimée à B s. d., in 8.

li existe deux opuscules qui peuvent faire suite a celui-ci -

- 1º Thrasphule, poëme imité du latin de Cornelius Nepos (en l'hona 18 brumzire); par Tavel [Michel Cunikres de Palmezeaux] an viii (1800), broch. in-8.
- 2º Tacite, historien du Roi, de Madame, de Bunnaparte, de la ( des fédérés, des pairs, des voltigeurs, des députés, etc., etc., av version française. Paris, 1815, in-8 de 32 pages.

## SOCIÉTÉ DE CATHOLIQUES (UNE), auteur dequise.

Bon Catholique (le), contenant des preuves claires et simp l'illégitimité des nouveaux pasteurs ; une Instruction sur le sch des prières et des lectures tirées de l'Écriture sainte et de SS res, relatives au temps présent. Ouvrage propre à toucher es rant : par —. Avec cette épigraphe :

Consulter es siècles passes, inte soire père, et il vous instruira, ad sous à vos aleux, et ils sous du vérité!

Paris, s. d. (1792), in-8 de 438 pag. — Nouvelle édition, recorrigée par la Société, avec plusieurs augmentations, et notan des Brefs des 13 avril 1791 et 19 mars 1792. S. l. n. d.,

La nouvelle édition est ainsi composée : 1º Préface, XVIII pag., roix des Pasteurs exilés aux fideles Catholiques, ou Instructions som sur le schisme et sur la manière de se conduire pendant sa durce. Si — 3º L'Office a réciter pur un Catholique dans un temps de uchisme. Si a Messe et des Litanies de l'Église, le tout en français, 148 pag. 4º Lectures propies a affermir les catholiques dans la Foi, et a y rumma qui s'en sont écartés; pour chaque jour du mois, et divisées en quatre graphes, 262 pages.

Voici la note couleur de temps qui suivait l'annonce de cet o dans « la Feuille de Correspondance du Libraire », année 1792, m « Il ne manquoit plus a nos perfides insermentés que de faire ri leurs imberilles ouailles, des prières, des paumes des cantiquemens des offices complets. Ouvrez ce livre, vous verrez qu'il question que d'antiennes, de leçons, de capitules, de répons, d'il que versicules, de collectes, d'oraisons, tous faisant altusion au pu schisme et tous pris des passages qu'ils regardent, en les tordent, é les plus favorables à leur cause : tels sont la révolte de Coré, de Bui

, l'intrusion de Grégoire sur le siège de saint Athanase, la prière enfants dans la fournaise, etc., etc.,

e pouvoit certainement pousser plus loin l'hypocrisie, nous dime la scélératesse, puisque le but de ces hommes n'est autre le d'amener une guerre sacrée, qui, comme on le sait, a tou-couler des flots de sang Oh! qu'ils sont coupables ces hommes les et de dissensions, ces hommes qui appellent la paix du Ciel voix qui sème des tempêtes sur la terre; ces hommes qui, du eurs asiles, où ils se rendent inaccessibles aux atteintes de la loi, t de sang-froid le sol qui les nourrit couvert du sang de leurs

ce qui décèle le plus leur insigne mauvaise foi, c'est la manière ont paraphrasé, altéré même le *Credo* de leur messe, ce symbole I de la religion catholique, dont ils n'ont jamais voulu que l'orgue les strophes, afin que les fidèles en récitassent scrupuleusement s paroles. Mais c'est ainsi que l'on travaille à détruire sa propre utes les fois que, s'abandonnant à ses passions, on n'en écoute ngage, et on n'en suit que les mouvements; car au bout de tout, t être le but de leur prétendu office, si ce n'est de prier Dieu de r nos prêtres constitutionnels, et de les ramener au giron de et surtout à l'exercice d'un même culte......

ient une longue comparaison entre les prêtres insermentés et aules toute en faveur de ces derniers.

ÉTÉ DE CHASSEURS (UNE), auteur déguisé.

é général des chasses à courre et à tir, contenant, etc. Orné planches. Ouvrage entièrement neuf, par —, et dirigé par dain, inspecteur des forêts et des chasses du Roi. Paris, 1822, 2 vol. in-8, 20 fr. [7569]

ÉTÉ DE CHASSEURS (UNE), aut. dég. [J.-P.-R.CUIŞIN]. rie générale de toutes les chasses au fusil, à courre et à tir, gibier à poil et à plume, et des grandes chasses royales, etc.; et corrigée par l'auteur de « l'Aviceptologie » (C. Kresz), orné es et de 30 fanfares et airs notés. Paris, Corbet aîné, 1823, evec 3 planches, 30 fanfares et airs notés, 6 fr. [7570]

ÉTÉ DE DAMES (UNE), auteur déguisé [M<sup>mo</sup> MÉRIGOT]. pgraphe (l') des Dames, ou l'Orthographe fondée sur la prononciation, démontrée la seule raisonnable. Première bizarreries, difficultés, contradictions de l'orthographe ac-Deuxième : discours des lettres de l'alphabet, où elles exports différents sons, leurs divers emplois, la prononciation des s plus difficiles, et les moyens de remédier aux défauts sans

nombre de l'orthographe. Troisième : pratique de l'orthographe réformée d'après les principes établis dans les deux premières parties. Paris, Mérigot le jeune, 1782, in-12 de 360 pag. [7571]

SOCIÉTÉ D'ECCLÉSIASTIQUES (UNE), auteur déquise.

Ami (l') du juste et du pécheur, précédé du Jubilé de 1851, ec. Lyon, Pelagaud, et Paris, v. Poussielgue-Rusand, 1851, in 32.

[7572]

SOCIÉTÉ D'ÉCRIVAINS (UNE) qui ont fait tout les métiers et qui se sont pliés à toutes les circonstances, auteur déguisé.

Biographie des journalistes, avec la nomenclature de tous les journaux, et les mots d'argot de ces messieurs. Paris, de l'impr. de Barthélemy, 1826, in-32, 50 c. [7573]

SOCIÉTÉ D'ÉCRIVAINS MILITAIRES (UNE), polynyme.

Fastes de l'armée française. Description des principales batailles des Français depuis le commencement du règne de Louis XIV jusqu'à l'Empire. Paris, Barbier, rue d'Enghien, n° 50, 1851, in-fol de 144 pag. avec 36 planches, 36 fr. [7578]

SOCIÉTÉ D'EMPLOYÉS DE TOUS GRADES (UNE), de antaires, avoués, avocats, etc., auteur déguisé.

Code de l'enregistrement, annoté par les rédacteurs du journe mensuel le « Moniteur de l'enregistrement et des domaines », rédigé par —. Paris, Marché Saint-Honoré, n° 24, 1836, in-32, 5 fr. [7573]

SOCIÉTÉ D'EMPLOYES SUPÉRIEURS (UNE) de la régie & l'enregistrement, polynyme.

- I. Dispositions sur les lois relatives aux patentes de l'an vu: droits de messageries, et de garantie des ouvrages d'or et d'argest, présentés par ordre alphabétique et de matières, avec des instructions sur le mode de leur exécution. Paris, Pernier, an vii (1795, in-8, 1 fr. 50 c.
- II. Dictionnaire raisonné des droits d'enregistrement. Loi de 22 frimaire an VII. Paris, Pernier, an VII (1789, 2 vol. in-8, 6 fr. [7577]
- III. Analyse des lois anciennes et modernes, sur les domaines engagés, et instruction pour l'exécution de celle du 14 ventes an vii. Paris, Pernier, an viii (1800), in-8, 2 fr. 50 c. [7578]

Les mêmes sont aussi les éditeurs des Instructions décadaires sur l'enregustrement et droits réunis,

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT (LA), auteur déguisé.

Exposé de la situation de l'industrie française, préparé pour être soumis à l'Assemblée nationale. Paris, de l'impr. de M<sup>sse</sup> Bouchard-Huzard, 1848, in-4 de 28 pag. [7579]

SOCIÉTÉ D'ENVIEUX (UNE), d'intrigants et de cabaleurs, enteur dequisé [Sylvain MARÉCHAL].

Petites Vérités au grand jour, sur les acteurs, actrices, les peintres, les journalistes, l'Institut, le Portique républicain, Bonaparte, etc., etc. Avec cette épigraphe:

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

Paris, Mareschal, an VIII (1800), in-12 de 140 p., 1 f. 50 c. [7580]

SOCIÉTÉ DE F.: M.: (UNE), polynyme.

Hermès, ou Archives maç. . Paris, Bailleul, 1818-19, 2 vol. in-8.
[7581]

Ouvrage périodique dont il n'a pas paru davantage. Feu Lerouge en possédait un exemplaire auquel il avait ajouté à la plume les noms des auteurs qui n'avaient pas signé leurs articles.

SOCIÉTÉ DE FRANÇAISES (UNE), auteur déguisé.

Vésuviennes (les), ou la Constitution politique des femmes. Paris, rue de la Harpe, n. 90, 1848, in-18 de 36 pag., 25 c. [7582]

SOCIÉTÉ DE FUMEURS (UNE), auteur déguisé [LANGLE-BERT, médecin].

Hygiène du fumeur et du priseur, pour faire suite à la « Physiologie ». Paris, Desloges, 1840, in-16 de 128 pag. ornées de vign. sur bois insérées dans le texte. [7583]

Sur le frontispice aussi bien que sur la couverture, le nom de l'auteur est ainsi indiqué : par, et au dessous une vignette représentant une société de fumeurs.

La Physiologie du fumeur avait paru quelques mois auparavant. Paris, Bourdin, 1840, in-32, anonyme.

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGISTES (UNE), auteur déguisé [le comte L.-Ch. WAROQUIER DE COMBLES].

État de la Noblesse, années 1781-1784... Pour servir de supplément à tous les ouvrages historiques, chronologiques, héraldiques et généalogiques, et de suite à la collection des « Étrennes à la Noblesse ». Paris, Le Boucher, 1781-84, // vol. in-12. [7584]

Les Etrennes à la noblesse, par Aubert de la Chesnaye des-Bois, ont pare de 1771 à 1780, et forment 9 volumes in-12.

SOCIÉTÉ DE GENS DE BOUCHE (UNE), auteur déguisé [M. de C...., ancien colonel du génie].

Manuel de la Cuisine, ou l'Art d'irriter la gueule. Metz, Antoise. 1811, in-8 de 450 pag. [7585]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Histoire universelle depuis le commencement du Monde jusqu'à présent, traduite de l'anglois d'- (Thomas Salmon, G. Sale, pour les peuples orientaux, particulièrement les Arabes; Jean Campbell, pour la partie des Indes orientales et pour la Cosmogonie ; J. Swinton, pour l'histoire des Carthaginois; Archibald Bower, pour l'histoire romaine et pour la correction des épreuves d'une grande partir de l'ouvrage, par de Joncourt, Chausepie, Robinet, les srères de Sacy, Castillon, etc.). Amsterdam, Arkstée et Merkus; Paris, Mérigot le jeune, 1742-1792, 45 vol. — Table des matières des 18 derniers volumes, rédigée par M. L.-A. de Fontenay, ci-devant rédacteur du « Journal général de France ». Paris, Delalain fils, 1802, 1 vol. à 2 colonnes. En tout 46 vol. ornés de 170 planches

[7586]

Le prix ancien des 45 volumes était de 450 fr.; eu 1802 les 46 y compris la table, étaient cotés 192 fr.; la table seule, 21 fr.

- Le même ouvrage, sous ce titre : Histoire universelle depais le commencement du Monde jusqu'à présent, composée en anglais par une société de gens de lettres, nouvellement traduite en français par une société de gens de lettres (Le Tourneur, d'Ussieux, Goffaux et autres), enrichie de figures et de cartes. Paris, Moutard, 1,79-89, 126 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [J. Du-PRESNE DE FRANCHEVILLE et autres].

Observateur (1') hollandais, Leuwarde, Ferweda, 1745, 100 numéros in-8. [7587]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des unétiers. Par —; mis en ordre et publié par Diderot, et quant à la partie mathématique, par d'Alembert. Paris, Briasson, 1751-72, 28 vol. dont 11 de planches. - Supplément. Paris, 1776-77.

6 vol. dont 1 c — 7 et raisonnée des matières (par *Mouchon*). Paris, 1780, 2 : En tout 35 vol. in-fol., dont 12 de planches. [7588]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [DREUX DU RADIER, le médecin Le Camus, l'abbé Le Beuf et Jamet le jeune].

Essai historique, critique, philologique, politique, moral, fittéraire et galant sur les Lanternes, leur origine, leur forme, leur utilité, etc. Avec quelques notes de l'éditeur et une table des matières. Dôle, Lucnophile (Paris), 1755, in-12. [7589]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [le P. HAYER, jésuite, Jean Soret, avocat et autres].

Religion vengée, ou Réfutation des auteurs impies. Paris, Chaubert, 1757-61, 21 vol. in-12. [7590]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [DAQUIN et de CAUX].

Semaine littéraire. Paris, Chaubert, 1759, 4 vol. in-12. [7591]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [AUBERT DE LA CHENAYE DES BOIS, ROUX et GOULIN].

Dictionnaire domestique portatif, contenant toutes les connoissances relatives à l'Œconomie domestique et rurale, où l'on détaille les différentes branches de l'Agriculture, la manière de soigner les chevaux, etc. Paris, Vincent, 1762-63, 3 vol. pet. in-8; — Ibid., 1765, 3 vol. pet. in-8. — Dernière édition, revue et corrigée. Paris, Lottin, 1769, 3 vol. pet. in-8. [7592]

Catal. Huzard, II, 318-20.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Nécrologie des Hommes célèbres de France. Maestricht, 1765, 7 vol. in-8. [7593]

Il existe un autre ouvrage sous ce titre publié en France, mais qui n'a paru que de 1767 à 1782, et sorme 17 vol. in-12.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), auteur déguisé [l'abbé L. MAYEUL CHAUDON].

Dictionnaire (nouveau) bistorique et portatif, ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom per le génie, les talents, les vertus, les erreurs, etc., depuis le commencement du

Monde jusqu'à nos jours; avec des Tables chronologiques pour rednire en corps d'Histoire les articles répandos dans ce Dictionnaire Avignon, 1766, à vol. in-8, — Nouv. édition, corrigée (par l'abble Snas). Amsterdam, M. M. Rey (Rouen), 1769, à vol. in-8.—Autre édit. Caen, Le Roi; Lyon, Rosset; et Paris, Le Jay, 1772, 6 vol.— Supplément. Paris, Le Jay, 1773, 6 vol. En tout 11 vol. in-1.— VII\* édit. Caen, Lyon et Paris, 1789, 13 vol. in-8, dont à de Supplément.

Chaudon fut le seul éditeur de ce livre, depuis la première édition et 1786, jusqu'à la septième, en 1789; il s'adjoignit, depuis, Delaudise par les deux postérieures. (Voy. notre France littéraire à CHAUDON).

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [GUTOT. CHAMPORT, DUCHEMIN DE LA CHENAYE, et autres].

Grand (le) Vocabulaire françois, contenant l'explication de chaque mot considéré dans ses diverses acceptions grammaticales, etc.; les fois de l'orthographe, celles de la prosodie, etc.; la géogr-pre ancienne et moderne, le blason, etc.; des détails raisonnés et phissophiques sur l'Économie, le Commerce, la Marine, la Politique, etc. Paris, Panckoucke, 1767-74, 50 vol. in-4.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), auteur degun [l'abbé de La Porte et La Croix, de Compiègne].

Histoire littéraire des Femmes Françaises, ou Lettres historique et critiques. Paris, Lacombe, 1769, 5 vol. in-8. [7596]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Examen critique et raisonné des tom. 1 et 2 de « l'Année liniraire ». La Haye, et Paris, Valade, 1770, 2 vol. in-12. [759]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNB), auteur degunt BRION DE LA TOUR].

Journal du Monde, ou Géographie historique, orné de carte analytiques et itinéraires. Paris, Le Jay, 1771, in-8. [7596]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [CONTABD, FALLET et CONTANT].

Dictionnaire universel, historique et critique des mours, et contumes civiles, militaires et politiques, et des cérémonies et su tiques religieuses et superstirieuses. Lant anciennes que modernes peuples des quatre parties des grounde. Par — (4 ortans, reserves)



teur d'un volume et demi ; Fallet, de la valeur d'un demi-volume, et Contant, de deux volumes) : contenant ce qu'il importe de connaître dans l'histoire des peuples; leur culte, leurs dieux, leurs demi-dieux et leurs héros ; leurs prêtres, leurs sacrifices, leurs superstitions leurs ordres religieux, et généralement tout ce qui peut éclaireir les dogmes et la croyance des Chinois, des Japonais, des Siamois, des Indiens, des Tartares, des Mexicains, des Péruviens, et des différents peuples de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ; les principales lois des nations, les tribunaux de justice, leurs droits et leurs prérogatives, leurs officiers militaires et de police; et enfin tout ce qui peut donner des idées justes et exactes du génie et du caractère de chaque peuple, etc. Paris, Costard, 1772, 4 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Histoire nouvelle et impartiale d'Angleterre, depuis l'invasion de Jules-César jusqu'aux préliminaires de la paix de 1763; traduite de l'angl. de John Barrow, par —. Ornée des portraits des rois, des ministres et des généraux les plus célèbres. Tom. 1 à X. Paris, Costard, 4771-72, 10 vol. in-12.

Cette traduction devait former 15 vol., mais elle n'a pas été achevée. Le dixième volume ne va pas plus loin que 1689.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Esprit (l') des journaux français et étrangers, ouvrage périodique et littéraire (dirigé et édité: 1° de 1772 à 1775, par l'abbé J.-L. Coster, conseiller et bibliothécaire du prince-évêque de Liège; 2° de 1775 à 1793. par L.-F. Lignac, médecin, et l'abbé Outin, génovéfain; 3° de 1793 à 1805, par Ch. Millon, A. Rozin, J.-B.-F. Van Mons et Weissenbruch; 4° de 1805 à 1818, par MM. F. Fournier-Pescay, A.-F. Mellinet et Weissenbruch). Liège, Tutot; Paris, Valade; Bruxelles, Weissenbruch et Paris, Diamy, juillet 1772 à avril 1818, 480 vol. — Table des matières de 1772 à 1784 (rédigée par P. Lambinet). Liège, 1784, 4 vol. — Table des matières de 1807 à 1811 (rédigée par Weissenbruch). Bruxelles, 1804.

L'Espeit des journaux, composé généralement d'extraits des gazettes et des recuells les plus répandus à cette époque, n'avait pas de rédacteur spécial sa publication était confide à un ou deux directeurs, dont la tâche se réduisait souvent à collecter ou à traduire des morceaux appropriés a

l'esprit du journal, a soigner l'impression et la distribution. Bos sembs d'articles originaux étaient insérés dans le recuell, mais il serait un long de donner la nomenclature des collaborateurs, qui tous, du ruit, n'apportaient leur contingent que d'une manière très irrégulière.

L'abbé Outin, mort à Liège, en janvier 1811, soignait particulièremes la partie allemande du recuell. C'est à lui que l'on doit, entre autres traductions, celle de l'*Histoire de Charles VI*, insérée dans dix numéres à l'année 1780.

La collection complète de l'Esprit des journeux est aujourd'hui fat difficile à rassembler. Elle se compose de 487 volumes publiés comme sui

| inscric a responsibility time ac compose do 401 volumes besides o | ~-    |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Juillet à décembre 1772                                           |       | 2 10   |
| Janvier 1773 à décembre 1774, 4 vol. par an                       |       | 8      |
| Janvier 1773 à décembre 1794, 12 vol. par an                      | • • • | 340    |
| Janvier 1795 à décembre 1797, 6 vol. par an                       |       | 18     |
| Janvier 1798 à décembre 1802, 12 vol. par an                      |       | 60     |
| Janvier à mars, et septembre à décembre 1803                      |       | :      |
| Janvier 1804 à décembre 1814, 12 vol. par az                      | · • • | 132    |
| ***************************************                           |       |        |
| Avril à décembre 1817 inclus                                      |       | 9      |
| Janvier à avril 1818 inclus                                       |       | •      |
| Table de P. Lambinet                                              |       | •      |
| - de Weissenbruch                                                 | • • • | 3      |
| Total                                                             |       | 487 10 |

C'est par erreur que plusieurs bibliophiles, parmi sesquels il saut compter A.-A. Barbier et Deschiens, ont assigné à la collection de cette seule un nombre de volumes plus ou moins considérable. M. le notaire Parmentier, de Liège, possède le seul exemplaire complet que nous commissions. Il provient de la bibliothèque de M. Ch. de Chênedollé.

Ul. CAPITAINE, Recherches sur les journaux liègeos

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), auteur deguu 1H. Gabr. Duchesnel.

Dictionnaire de l'Industrie, ou Collection raisonnée de procèdutiles dans les sciences et les arts, etc. Ouvrage également propaux artistes, aux négociants et aux gens du monde. Paris, Lacomb 1776, 3 vol. in-8.

Mon exemplaire n'offre point les mots - par D\*\*\* ainsi que l'indiq A.-A. Barbier, sous le n° 3758 de son Dictionnaire des ouvrages as nymes, mais - par une société de gens de lettres. -

Note de M. Boissonade.

C'est effectivement sous la qualification d'Une Societé de gens de lett que ce Dictionnaire est annoncé dans le « Catalogue des livres nouvenu année 1776.

Le troisième édition de cet ouvrage 1800, n'est point anonymes air que la présente Barbier.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [l'abbé Coupé, Testu, Despontaines et Lefuel de Méricourt].

Histoire universelle des Théâtres de toutes les nations, depuis Thespis jusqu'à nos jours. Dédiée à Monsieur, frère du Roi. Paris, v° Duchesne, 1779-81, 25 part. en 13 vol. in-8 avec fig. [7603]

La vingt-cinquième partie (ou tome XIIIe, première partie) manque presque toujours. — On croit que Fréron a eu part à cette curieuse collection. Les auteurs se sont égarés dans les détails des origines du théâtre en France; ils ont consacré plusieurs volumes à l'histoire de la chevalerie et des fêtes publiques; ces prolégomènes annonçaient un ouvrage en 40 ou 50 volumes. Le prospectus imprimé en 1778 le promettait en 36 vol.. Chacun en deux parties : le dernier publié s'arrête à l'époque de Robert Garnier.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Code de l'humanité, ou la Législation universelle, naturelle, civile et politique, avec l'Histoire littéraire des plus grands hommes qui ont contribué à la perfection de ce Code. Yverdun, et Paris, Bastien, 1780, 13 vol. in-4. [7604]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), auteur déguisé [J.-Ch. Poncelin de la Roche-Tilhac].

- I. Cérémonies et Coutumes religieuses de tous les peuples du Monde, représentées par des figures dessinées et gravées par Bernard Picard et autres. Nouv. édit. (contenant toutes les figures de l'ancienne édition de cet ouvrage en 7 vol. et celles de 4 vol. de Supplément), par —. Paris, Laporte, 1783, 4 vol. in-fol. [7605] Le texte dans cette édition a été entièrement refondu.
- 11. Superstitions Orientales, ou Tableau des erreurs et des superstitions des principaux peuples de l'Orient, de leurs mœurs, de leurs usages et de leurs législations. Ouvrage orné de gravures, et propre à servir de suite aux « Cérémonies religieuses des peuples du Monde ». Paris, Leroy, 1785, in-fol. avec 22 planches. [7606]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), auteur déguisé.
Dictionnaire du Commerce. Paris, Panckoucke, 1783-84, 3 vol.

1-4. [7607]

Faisant partie de « l'Encyclopédie méthodique ».

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [POIN-SINET DE SIVRY, PALISSOT, CASTILLON, LALANDE, FRANÇOIS, de Neuschâteau, Maret, de Dijon et autres]. Nécrologe des hommes célèbres de France, depuis 1764 jusqu'es 1782. Paris, Moreau et autres, 1767-82, 17 vol. in-12. [766]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), auteur degrar [Fr.-Urb. Domergue].

Journal de la langue française, soit exacte, soit ornée, un des question, non seulement des langues savantes et etrangères, maneurore des dialectes de uos provinces. Première année: Lyon, la mergue, 1785, 24 cab. formant 2 vol. in-8. — Deuxième année. Lyon, Domergue, et Paris, Cailleau, 15 janv. 1786.

Domergue entreprit, a Lyon, un journal de la langue française qu'econtinua à Paris, en société de M. Trourot.

Ce journal paraissait les 1<sup>er</sup> et 15 de chaque mois. Nous ignorons a la seconde année a été complétée.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme (Jese Nicolas Jouin de Sauseull, Grippet de Labaume et autres).

Censeur (le universel anglais, ou Revue générale, critique et impartiale de toutes les productions anglaises, sur les sciences, la littérature et les beaux-arts, tiré et traduit des journaux anglais Dédié et présenté à Madame. Paris, 3 juillet 1785-décemb, 1786, 73 num, formant 3 vol. in-4.

Sauseuil était propriétaire de ce journal; il fut aidé dans sa rédaction par La Beaume et autres.

Ce journal avait été annoncé devoir paraître dès le 4 février 1784

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), auteur suppose [Ul.-Fr. Achard, docteur en médecine, à Marseille, et depuis bebliothécaire de cette ville].

Dictionnaire de la Provence et du comté Venaissin, dedié à Mgr le maréchal prince de Beanveau. Paris. Delalain le jeune, et Marseille, Mossy, 1785-87, 4 vol. in-4. [7611]

Le tome premier contient un l'ocabulaire provençal-français, et le tome second un l'ocabulaire français-provençal. On trouve dans les troissème et quatrième volumes l'Histoire des hommes illustres de la Provence.

On lit quelque part, dans l'un de ces volumes, que l'éditeur de l'envrage est le sieur A. D. E. M. M., initiales des nom et qualité d'Achard.

SOLIETÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [Laur.-Marie de Chazei les et autres].

Dictionnaire (et Calendrier: des Jardiniers. .. Ouvrage trad. de



sur la VIII édition de Philippe Miller. Paris, Guillut, 8, 8 vol. in-4 ornés de planches. [7612] otre France littéraire, au nom MILLER.

IÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), auteur dégrasé MALLET].

eil (nouv.) de Voyages au nord de l'Europe et de l'Asie, nt les Extraits des Relations de Voyages les plus estimés, et nt jamais été publiés en français. Ouvrage traduit de difféangues, par —. Genève. Paul Barbe, 1785-86, 3 vol. in-4, . in-8.

a fait entrer dans ce recueil sa traduction des · Voyages de Wilte dans le nord ·, laquelle comprend aussi la relation d'un voyage Norwège par Mallet lui-même. Cette traduction forme les deux · volumes de l'édition in-4, et les quatre premiers de l'édition in-8.

ÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE,, polynyme.

rvations périodiques sur l'histoire naturelle, la physique et Paris, Le Clerc, 1786, in-4. [7614]

ge périodique dont on promettait une livraison de deux feuilles emaine. Nous n'avons pas trouvé qu'on soit allé plus lois que la e livraison.

ÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [L. ) MME et Laurent de Mezières].

mé général, ou Extrait des cahiers de pouvoirs, instructions, es et doléances, remis par les divers bailliages, sénéchaussées d'État du Royaume, à leurs Députés à l'Assemblée des énéraux, ouverts à Versailles le 4 mai 1789. Avec une table le des matières. Paris, 1789, 3 vol. in-8. [7615] se premier est particulier au clergé, le second à la noblesse, et eme au tiers-états.

cours préliminaire formant 33 pages, est de Roussnau, mort

vrage fut trouvé tellement séditieux, qu'il fut saisi par la police temps où les plus audacieux écrits circulaient librement.

ÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE) et de gens du mounar déguisé.

sitaire (le), ou Choix de lettres sur différents sujets. Bruxelardin, et l'aris, Defer de Maisonneuve, 1789, 2 vol. in-12. [7616]



SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), auteur dega [le marq. de Luchet].

Mémoires pour servir à l'histoire de l'année 1789. Paris, Villa 1790, 3 vol. in-8.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Reviseur (le), ou l'Esprit des journaux, seuilles périséque papiers nouvelles, pamphlets. Par.s, au cab. de lecture, r. dus fi sés St-Germain des Prés, n° 39; Desray, 4° mai ou 7 août 17 in-8.

Annonces bibliogr., II, 67; Deschiens, Bibliogr. des journaux.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Journal des municipalités et assemblées administratives de les départements et districts du royaume; dédié aux corps admitratifs et municipaux. Paris, M. Piermé, 1° mars-30 août 17 37 n° formant 1 vol. — Mémorial des corps administratifs, m cipaux et judiciaires (continuation du précédent Journal). 18 6 septembre-29 août 1791, 52 numéros formant 2 vol. En 3 vol. in 8.

Deschiens, Bibliographie des journaux.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Précurseur (le) de l'opinion, ou Tableau périodique de la Fre et des Cours étrangères. Paris, Lagrange; Parisot, 1790, in-

[7

Tcl est le titre d'un journal que nous trouvons dans les . Annoect bibliographie moderne » de Lavillette; en a-t-il paru quelque ch Deschiens n'en parle pas; mais ce n'est point une raison pour n'ait pas paru quelques numéros du *Précurseur*, car on sait que son n'est que le catalogue des journaux qu'il possédait. Le *Prácurseur* ou a dû être un recueil bis-hebdomadaire, paraissant par numére 16 pages.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Journal gratuit, constitutionnel. Paris. boulev. St-Martin, a 1790-91, 14 vol. in-8.

Deschiens, Bibliographie des journaux.

Ce journal était divisé en quatorze classes qui avaient toutes un particulier. Il paraissait un numéro de chaque classe tous les qua jours, ce qui formait une feuille in-8 par jour.

On souscrivait à ce journal. Aussi Lavillette en l'annougant dans

nces de bibliographie moderne », y ajoutait-il les judicieuses rés qui suivent :

telques gens seront peut-être surpris de voir souscrire pour un l gratuit. On aura peine à concevoir d'ailleurs... mais un mot suffit eur répondre. Nous sommes dans le temps des miracles. La Société, du journal en question, est tellement embrasée par le feu du pame, qu'elle ne demande à ses souscripteurs que le port des numéros ar seront envoyés à raison de trois sous la feuille. Quelques gens sisés (car on en voit partout) trouveront peut-être qu'un journal, haque numéro coûte trois sous de port, tant à Paris qu'en province, ise pas d'être fort cher (près de 55 fr.), plus cher même que beau-l'autres qui ne sont point gratuits; mais qu'y faire ? Laisser gloser ide, marcher toujours vers son but, lorsqu'il tend au bien public, et nt s'amuser, comme l'Atalante de la fable, à ramasser les pommes ue l'on peut jeter sur le passage des associés pour ralentir leur.

CIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE) qui ont demeuré emps en Angleterre, polynyme.

ercices, ou composition pour faciliter l'étude de la langue anà ceux qui veulent apprendre sans maître. Paris, 1791, in-8. [7622]

rage périodique qui paraissait par numéro de 16 pages, tous les de chaque semaine, et qui coûtait 12 fr. par an.

CIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme [Jacq.-Dulaure].

ermomêtre du jour. Paris, 11 août 1791-7 juillet 1793, numéros formant 6 vol. in-8. [7623]

ournal forme deux séries, la première du 11 août au 31 décembre 143 numéros; la seconde du 1° janvier 1792 au 7 juillet 1793, 1méros.

Deschiens, Bibliographie des journaux.

CIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), de naturalistes et decins, polynyme.

tionnaire des plantes usuelles, des arbres et arbustes, des ux qui servent d'aliments, de médicaments et d'amusements mme; et des minéraux qui sont d'usage en médecine. Ouvrage l'environ 800 planches dessinées d'après nature..... Précédé ndex des genres, selon Linné, et terminé par une Table généelon Tournefort et Bauhin..... Par — ; rédigé, mis en ordre blié par les docteurs Goulin et Labeyrie. Paris, Lamy, an 11 3), 8 vol. gr. in-8.

23

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Journal de l'Instruction. Paris, 5 thermidor an 11 au 30 frani au 111 (23 juillet au 20 décembre 1794), un vol. in-8. [762]

Deschiens, · Bibliographie des journaux ·.

Le « Journal typographique », de Roux, 5º année, 1802, pag. 103, a nonce un autre Journal de l'Instruction, aussi dit par une Société de ge de lettres, que devait publier l'imprimeur Brasseur; mais il paralt q ce journal est resté à l'état de projet, malgré la satisfaction que le s nistre Chaptal avait témoignée à l'éditeur.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Bibliothèque britannique, ou Recueil extrait des meilles Ouvrages anglais, périodiques et autres, des Mémoires et In sactions des sociétés et académies de la Grande-Bretague, d'As d'Afrique et d'Amérique; en deux séries intitulées: Littérature, Sciences et Arts. Rédigée à Genève, par —. Genève (et Par Magimel), 1796-1815, 81 vol. in-8.

Sciences et Arts, 61 vol. y compris un vol. de table des tomes le XXXV: — Agriculture, 20 vol. (Catalogue Huzard.

Ce recueil a obtenu un grand succès en France et à l'Etranger, i nouvelle série sous le titre de Bibliothèque universelle de Genere a eté : mencée en 1816; mais la Rerue britannique n'a pas tardé à paraître et ci concurrence a été fatale à la Bibliothèque de Genère. La Revue fondee M. Am. Pichot est l'un des recueils, en petit nombre, dont le succes toujours croissant.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Bibliothèque (nouvelle) des Romans. Paris, Demonville, Den 1798-1805, 112 vol. in-12.

Analyse raisonnée des romans anciens et modernes, français ou tradidans notre langue, ainsi qu'une notice littéraire ou annonce de toutes nouveautés dans les lettres, sciences et arts, telle était dans l'origin composition de la Nouvelle Bibliothèque des Romans; mais on ne tarda à y donner des nouvelles originales. Les auteurs qui en ont le plus foi sont : P. Blanchard, Il. Colppier, Deschamps, Despontaines, Dryche, Fabre d'Olivet, Fievèr, Mer de Genlis, Kerathy, Labaume, La Legou ve, Lewoire, Jos. Montbron, Petitot, Mer de Starl, et Vie Plus tard chacun de ces auteurs a réuni et publié en volumes les n velles qu'il avait fournies a la « Bibliothèque des Romans », ou les a is rées dans ses œuvres.

Il paraissait 16 volumes par an, et l'abonnement contait 25 fr

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme. Mercure de France. Journal politique, littéraire et dramatiq illeau, 10 pluviôse an VII (20 janvier 1799)-30 nivôse 20 janvier 1800), 36 numéros formant 9 vol. in-12. [7628]

ı, « Bibliographie des Journaux ».

sait un numéro par décade : l'abonnement était de 42 fr. par an.

### TÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

- e). Ouvrage périodique. Paris, Cholet, germinal an VII 99)-germinal an VIII (mars 1800), 13 livraisons in-8, color. [7629]
- i, « Bibliographie des Journaux ».

al présente les époques fixes de la naissance, du règne et de la de la mode; les échantillons des étoffes nouvelles; la descripneubles nouveaux; les costumes et l'esquisse des décorations àces qui réussissent au théâtre. Des gravures enluminées faciilligence de chacun de ces objets. Un article Mélanges donne la du mois; les Sciences et les Arts sont traités dans une partie

FÉ DE GENS DE LETTRES (UNE) et de cultivateurs, ne [Ch.-M. BOUTIER].

élémentaires d'agriculture, de commerce et de géogramerciale industrielle. Cologne, Mathieux, an VII (1799), tit in-8 de 32 et 72 pages. [7630]

TÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme LIN, ex-bénédictin, mort à Paris, en mars 1814, à l'âge 62 ans].

des campagnes, ou Recueil périodique des observations, vertes, des inventions et des nouveautés littéraires, tenerfectionner l'éducation des enfants.... l'hygiène, l'agritc. Paris, au bureau de « l'Ami des campagnes », 16 prai-II (5 juin 1800) au 3 brumaire an x (25 octobre 1801), 3, impr. en caractères pet. rom. [7631]

e Huzard.

al était présenté comme pouvant faire suite à la Feuille villa-

sait les 5, 6 et 9 de chaque décade, par numéros de 8 pages.

ΓÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme [LALLE-SANCIÈRES].

la) à l'esprit, ou Bibliothèque générale des anecdotes et

des bons mots Paris, Favre, ans viii et ix [1800 et 1801], 12 voin-12. [7637]

Recueil de dits et de faits remarquables des anciens et des modernes et d'un grand nombre d'articles curieux, instructifs et amusants de tors les genres.

La Boite a l'Esprit était un recueil périodique dont il paraissant le 1º de chaque mois un volume orné de gravures. Le prix de l'abonnement assectait de 12 fr., et chaque vol., pris séparément, coûtait 1 fr. 50 c

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE', polynyme.

Encyclopédie (nouv.) littéraire, ou Dictionnaire de Intérature, de morale et de politique. Paris, Favre; Frochot, ans 1X et X (1801-02), 6 vol. in-8, 36 fr. '7633

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme.

Amusements (les) de Société, on Recueil de contes, charade, énigmes, logogriphes. Paris, Marchand, au xt (1803), 2 vol. in-12, avec une gravure. --- Seconde édition, considérablement augmentée. Paris, le même, au xtt (1804), 2 vol. in-12, avec deux gravures, 2 fr. 50 cent. [763]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE', pseudonyme (1908 PRUDHOMME).

1. Dictionnaire universel, géographique, statistique, historique et politique de la France, contenant sa description, sa population sa minéralogie, son hydrographie, son commerce, ses produits naturels et industriels, une généalogie de tous ceux qui l'ont gouvenée depuis plus de 400 ans avant J.-C. jusqu'à ce jour, avec le principaux événements qui se sont passés sous les différents rècte et gouvernements: les coutumes, les anciennes et nouvelles insitutions civiles, militaires et ecclésiastiques : l'origine et la valeur ét tontes les monnaies de France et des pays conquis et réunis; le anciennes et les nouvelles mesures : les anciens et les nouveau poids; cent cinquante tableaux comparatifs de la France monarchique avec la France actuelle ; tous les hommes illustres, célebre ou fameux, depuis plusieurs siècles jusqu'à ce jour, avec une notice de tous les ouvrages que ceux d'entre eux ont publiés; les sièges. les batailles, le lieu où elles se sont données, le nom des générant qui vont commandé : l'histoire de tous les pays conquis et réunis l la France; la Constitution française; le sénatus consulte organique de la Constitution; le sénatus-consulte qui nomme Napoléon Bonaparte empereur des Français; toutes les institutions sous ce dernier gouvernement; les traités de paix conclus jusqu'à ce jour avec toutes les puissances étrangères; un Dictionnaire des colonies; une carte générale, etc. Paris, au bureau du « Dictionnaire universel des quatre parties du Monde »; Prudhomme fils et comp.; Laporte; Treuttel et Würtz; Arthus Bertrand, 1804, 5 vol. in-4 à trois colonnes, imprimés en caractères petit romain et petit texte, 75 fr.; sur papier grand raisin fin d'Auvergue, 125 fr., et sur papier grand-raisin vélin, 240 fr. [7635]

Malgré ce pompeux énoncé et le luxe d'impression de ce dictionnaire, il n'a pas eu un meilleur sort que les autres compilations de L. Prudbomme qui sont en général mauvaises. Ce livre a fait si peu de seasation, qu'il a même échappé à Barbier.

11 Répertoire universel, historique, biographique des femmes célèbres, mortes ou vivantes, qui se sont fait remarquer, dans toutes les nations, par des vertus, par du génie, des écrits, des talents pour les sciences et pour les arts, par des actes de sensibilité, de courage, d'héroïsme, des malheurs, des erreurs, desgalanteries, des vices, etc., depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Paris, Ach. Desauges, 1826-27, 4 vol. in-8, 32 fr. [7636]

Cet ouvrage a été publié en huit livraisons.

Il est pire encore que le . Dictionnaire universel » publié de1810 à 1812, en 20 vol. in-8, et dont Prudhomme était l'éditeur.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [L. Philipon de la Madelaine et Millevoye].

Encyclopédie (petite) poétique, ou Choix des poésies dans tous les genres. Paris, Capelle et Comp., 1804-05, 12 vol. in-18, sur carré satiné, 18 fr., et sur grand raisin satiné, 18 fr. — Supplément. Paris, les mêmes, 1806, 3 vol. in-18. [7636\*]

Tome I<sup>er</sup>. Poèmes sérieux. — II. Poèmes badins. — III. Épigrammes, Madrigaux. Épitaphes, Inscriptions, Pensées, Rondeaux, Triolets. — IV. Epitres morales et sérieuses. — V. Epitres légères et badines. — VI. Fables. — VII. Odes (sacrées et anacréontiques). — VIII. Romances et Chansons. — IX. Contes. — X. Satyres et Dialogues. — XI. Héroïdes, Élégies, Idylles, Eglogues et Stances. — XII. Mélanges. — XIII. Poésies sacrées. In-18 de 287 pag. — XIV. Dictionnaire portatif des poètes Français, morts depuis 1050 jusqu'à 1804; précédé d'une Histoire abrégée de la Poésie française, par L. Philipon de la Madriane. In-18 de 464 pag.

4 fr. — XV. Dictionnaire portatif des rimes, précédé d'un Nouves Trais de la versification française, et suivi d'un Essai sur la langue poèuque par le même. In-18 de 411 pag., 5 fr.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Archives littéraires de l'Europe, ou Mélanges de Littératur d'Histoire et de Philosophie. Tubingue, Cotta, et Paris, Henrich 1804-1808, 51 livraisons in-8. [763]

Le plan de cet ouvrage s'étend, comme le titre l'annonce, à tous i objets des connaissances humaines qui peuvent être d'un intérêt génér. Les sciences exactes et naturelles y rentrent même sous ce point de va c'est-à-dire tout ce qui appartient à leur histoire, à leurs découvertes a leurs grands résultats ; il n'y a d'exclusion que pour les objets scient fiques.

Des morceaux de littérature, d'histoire et de philosophie purement e ginaux, forment la partie principale de cet ouvrage périodique; les ét teurs n'ont point cherché à en faire un recueil d'annonces et de critiq des ouvrages nouveaux, ils ont voulu seulement offrir à toutes les pisonnes qui aiment l'instruction, une suite de lectures intéressantes, i lides et variées.

Cet ouvrage, quoique publié depuis peu, s'est acquis une réputab dans le genre le plus distingué. Les auteurs qui y travaillent sont to connus dans le monde littéraire par des écrits savants, pleins de goût d'érudition, parini eux on distingue:

> MM. WM. BLESSIG. PAROLETTI. BOURGOING. PASTORET. BUTTENSCHORN. PPEPPEL, CORREA DE SERRA. PRADT (de .. DEGERANDO. SAVOYE-ROLLIN. DUMAS /Math. . SCHWEIGHARDSER. FISCHER. Segun (l'ainé . GARAT. STAPPER. LASTEYRIE. STARD. LE CHEVALLIER, VASSALI. MALOURI. VILLERS. MORELLET.

Ce recueil, qui a commencé à paraltre avec janvier 1804, était messe et le prix de l'abonnement pour un an était de 30 fr.

Journ. typogr., ann. 1804, p. 338.

Quel que fût le mérite de ce recueil, sa tendance idéologique dépiat chef de l'État, et la rédaction reçut l'ordre, en 1808, de cesser de par tre.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme. Tablettes d'un amateur des arts, contenant la gravure an tr LESS principaux ouvrages de peinture et de sculpture qui se trouvent ma Allemagne, avec leur description. Berlin, Métra, et Paris, Levrault, Schoell et Comp., an XIII (1805), in-8 cartonné à la Bradel, 9 fr. [7638]

Cet ouvrage était destiné à former le pendant et pour ainsi dire le Supplément des « Annales des Arts » de Landon, qui n'embrassent que les manées et les collections de Paris.

On en promettait plusieurs volumes par an, nous ignorons s'il en a été publié davantage.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Gages (les) touchés, ou Recueil d'histoires, fables, romans, féeies, contes, nouvelles, anecdotes, opinions sur les ouvrages de intérature anciens et modernes, prose et vers. Paris, Levrault, Schoell et Comp., 1805, 12 vol. in-12. [7639]

Extrait du Prospectus : Les auteurs des Gages touchés n'ont pas les nantes prétentions de tous ces graves moralistes qui se chargent d'éclainer ou de corriger le monde par leurs écrits. Ils se proposent tout bonnement d'amuser, conviennent maivement que tei est leur but, et trouvent moore que c'est une tâche assez difficile.

- Si l'instruction se présente sur leurs pas, si la morale sort naturellement d'un conte, d'une allégorie, d'une nouvelle, d'un roman, ils n'écarteront ni l'instruction ni la morale, mais ils ne le portent point sur leur affiche; et par le temps qui court, cette annonce doit paraître modeste.
- C'est au public maintenant à juger s'ils remplissent dignement la l'Ache qu'ils se sont imposée •.

Les Gages touchés paraissaient le 1<sup>er</sup> de chaque mois. Le prix de l'abonbement était de 21 fr. Il en a été tiré quelques exemplaires sur papier Pélin dont le prix était double.

Ce titre n'est pas positivement renouvelé des Grecs, mais il n'est pas plus nouveau que beaucoup d'autres que l'on nous a donnés comme tels. Dès 1696 parut un livre intitulé : le Gage touche, histoires galantes et comiques. Paris, Jouvenel, 2 vol. in-12. Ce livre, qui a eu au moins quatre autres éditions, a été attribué à Eust. Le Noble.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siècles et de toutes les nations; contenant leurs portraits au trait, d'après les meilleurs originaux, avec l'abrégé de leurs vies et des observations sur leurs caractères ou sur leurs ouvrages. Par —, publ. par C.-P. Landon. Paris, Landon, 1805-11, 13 vol. in-12 avec 136 portraits au trait, 117 fr., et sur papier vélin, 234 fr. [7640] Les personnes qui ont eu le plus de part à cette Galerie sont M. le baro

de BARANTE, seu FEUILLET, mort membre et bibliothécaire de l'Instat (qui y a sourni plus de cent notices), et notre Auacréon, J.-P. de Baas-Ger, qui, en même temps, en a été le directeur.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme.

Dictionnaire (nouv.) de poche français-anglais et anglais-franças. divisé en deux parties contenant tous les mots des deux langus. dont l'usage est autorisé; dans lequel on a inséré les vocabolaro géographiques et mythologiques; les termes de marine, d'art mi taire, et les noms propres; les prétérit et participes passés de tous le verbes anglais irréguliers; et où l'on a placé les accents sur tous le mots anglais, pour en faciliter la prononciation. De l'impr. de Capelet, à Paris.—Paris, Théoph. Barrois fils, 1806, 2 v. in-16. [764]

SOCIETÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Mille (les) et une Nouvelles, ouvrage périodique, pouvant fare suite à toutes les « Biliethèques de Romans ». Paris, Frécht. 1807, 4 vol. in-12.

Ce recueil paraissait chaque mois par livraisons de six feuilles, qui se bout de l'année eussent formé six volumes; mais nous n'avons pas trors qu'on ait été au-dela de la première partie du tome IV.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [Ba-BAULT, A.-P.-F. MÉNÉGAULT et autres].

Annales dramatiques, ou Dictionnaire général des théâtres, contenant : 1º l'Analyse de tous les ouvrages dramatiques : tragéé comédie, drame, opéra, opéra-comique, vaudeville, etc., représentés sur les théâtres de Paris, depuis Jodelle jusqu'à ce jour; la date de leur représentation, le nom de leurs auteurs, avec de anecdotes théâtrales; 2º les Règles et Observations des grands maîtres sur l'art dramatique, extraites des œuvres d'Aristote, Horace. Boileau, d'Aubignac, Corneille, Racine, Molière, Regnard, Detouches, Voltaire, et des meilleurs aristarques dramatiques, 3º les Notices sur les auteurs, compositeurs, acteurs, actrices, danseurs, danseuses; avec des anecdotes intéressantes sur tous les personnage dramatiques, anciens et modernes, morts et vivants, qui ont brilè dans la carrière du Théâtre. Paris, Babault, l'un des auteurs; Capelle et Renand, 1808-12, 9 vol. in-8, 54 fr. [7653]

Une seconde édition de cet ouvrage, revue, corrigée et très augmentée à été annoncée en 1819, devant former 20 vol. in-8. Il n'en a paru que le premier SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme A.-J.-Q. BEUCHOT].

Oraison funèbre de Buonaparte, par —, prononcée au Luxempourg, au Palais Bourhon, au Palais Royal et aux Tuileries. Paris, Delaunay, 1814, in-8 de 12 pages, 1 fr. [7644]

Cet opuscule a eu, la même année, cinq éditions contenant des addisens plus ou moins considérables, plus ou moins piquantes. C'est un remeil de toutes les adulations données à Napoléon par ses partisans les stus dévoués, et insérées à diverses époques dans « le Moniteur »; aussi le malicieux collecteur disait-il que la première édition de cette satyre se rouvait dans « le Moniteur ».

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme [Jean-Pierre Gallais et un anonyme].

Histoire de Napoléon Bonaparte, depuis sa naissance, en 1769, jusqu'à sa translation à l'île Sainte-Hélène, en 1815. Paris, L.-G. Michaud, 1818, 4 vol. in-8, avec 4 portraits au trait, 24 fr. [7645]

C'est la réunion, sans qu'il y ait eu réimpression, des cinq parties de l'*Bistoire du 18 Brumaire* de Gallais (et un anonyme pour la quatrième partie). Voy. la Bibliogr. de la France, ann. 1821, p. 262.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE) et de publicistes, pseudonyme [F.-Th. Delbare].

Observateur (l') royaliste, ou Annales destinées à servir à l'histoire secrète de la Révolution, depuis son origine jusqu'à ce jour. Paris, Gide fils, 1819, 3 numéros formant 1 vol. in-8. [7646]

Ce journal avait dû d'abord paraître sous le titre de Correspondant roya-

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Musée des Protestants célèbres, ou Portraits et Notices biographiques et littéraires des personnages les plus éminents dans l'histoire de la Réformation. Rédigé par —, et publié par M. G.-T. Doix. Paris, Treuttel et Würtz, etc., 1821-24, 10 part. en 5 tomes in-8, avec portraits lithogr. [7647]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme [G. TOUCHARD-LAFOSSE].

Dictionnaire chronologique et raisonné des découvertes, inventions, perfectionnements, observations nouvelles et importations en France, dans les sciences, la littérature, les arts, l'agriculture, le commerce et l'industrie, de 1789 à la fin de 1820; comprenant 362 SOCIÉTÉ

aussi 1º les aperçus historiques sur les institutions fondées dans cet espace de temps; 2º l'indication des décorations, mentions honorables, primes d'encouragement, médailles et autres récompensenationales qui ont été décernées pour ces divers genres de succès; 3º les revendications relatives aux objets découverts, inventés, perfectionnés ou importés. Ouvrage rédigé d'après les notices des mounts, des littérateurs, des artistes, des agronomes et des commerçants les plus distingués; par —, sous la direction de M. G. Touchard-Lafosse, Paris, L. Colas, 1822-25, 17 vol. in-8, 105 fr.

Cette Société de gens de lettres n'était composee que de M. Touchard-Lafosse, seul, ou à peu près.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme.

Vie publique et privée des Français, à la ville, à la Cour et dans les provinces, depuis la mort de Louis XV jusqu'au commencement du règne de Charles X, pour faire suite à la . Vie privée des Français » de Legrand d'Aussy. Paris, M<sup>De</sup> Sigault, rue de l'Odéos, n. 17; Lerouge, 1825-26, 2 vol. in-8, 14 fr. [7649]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES ET D'ARTISTES (UNE , pseudonyme (Alexandre Martin).

Visite au Musée, ou Guide de l'amateur à l'exposition des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des artistes vivants, etc. Paris, Leroi, rue du Coq, n. 4, 1827. in-18, 3 fr. [7650]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), polynyme.

Statistique morale de la France, ou Biographie, par départements, des hommes remarquables dans tous les genres. Par —, sous la direction de M. Andraud (de l'Allier). Paris, Moreau-Rosier, 1829, 4 livr. in-8 à deux colonnes, avec portr. lithogr. [7651]

Il n'a paru que quatre livraisons de cette Biographie, et elles contennent : 15 livr., les Bouches-du-Bhône, 141 pag., 25, le Far. 108 pag., 35, Basses-Upes, 80 pag., 45, Gard, 104 pag.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), de savants, de magistrats, etc., polynyme [MM. GROMMELIN, Louis DEMOULIN, avoué; Abel Gotjon, imprimeur, et Charles-Martin Rotsselet, avocat.

lliade (l') travestie. Paris, Ledoyen, 1831, in-32 orné d'une gravure, 2 fr. [7652]

Cette parodie avait d'abord été commencée par un M. Gromelin; elle fint continuée par les personnes ci-deasus nommées qui s'étaient ainsi partagé leur tâche : M. Dumoulin parodiait en prose, M. Abel Goujon mettait en vers, et M. Rousselet était chargé des corrections et de donner l'ensemble à cet opuscule.

DE MANNE, Rec. d'ouyr. anonymes.

Marivaux avait aussi donné l'Homère traussii, ou l'Iliade en vers burlasques (en XII livres). Paris, Prault, 1716, 2 vol. in-12.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE) et de savants, pseudonyme [Eusèbe GIBAULT, de Saint-Fargeau].

Encyclopédie des jeunes étudiants et des gens du monde, ou Dictionnaire raisonné des connaissances humaines, des mœurs et des passions; contenant les principes élémentaires de métaphysique, de psychologie, de physique, d'astronomie, de géographie physique, d'histoire naturelle, de chimie, de physiologie, d'hygiène, de politique, de morale et de philosophie. Paris, L. Hachette; F. Didot, 1838 et années suivantes, 2 forts vol. in-8, impr. à deux colonnes, en caractère gaillarde poétique, sur pap. gr. raisin, 25 fr. [7653]

Cet ouvrage a été publié en vingt livraisons.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LE l'TRES (UNE), pseudonyme [l'abbé G.-P. TARENNE DE LAVAL].

Exercices littéraires et philosophiques, à l'usage de la jeunesse, ou Compositions graduelles et variées sur l'étude, l'histoire, les sciences, les arts, la morale, la philosophie et les usages des différents peuples de la Terre. Sec. édit. Paris, veuve Le Normant, 1834, in-8, 6 fr. [7654]

Nous ignorons à quelle époque a paru la première édition.

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme.

Almanach-Revue de Paris, Résumé complet des travaux politiques, scientifiques, artistiques, littéraires, commerciaux, industriels et agricoles, qui ont eu lieu dans le cours de l'année écoulée, etc.; contenant en outre des renseignements très utiles sur l'hygiène, l'économie domestique, etc., etc., et orné de jolies vignettes sur bois. Par —, sons la direction de M. Anatole Jamais. 1844. Paris, A. Heois, 1844, in-18 de 176 pages. [7655]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme. Indiscret, ou Biographie historique de Louis-Philippe. Ages. Carrère, 1849, in-8 de 48 pages. [7556]

SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES (UNE), pseudonyme [l'abbe Jean-Joseph-Maxime Féraud, rédacteur en chef].

Biographie des hommes remarquables des Basses-Alpes, on Dictionnaire historique de tous les personnages de ce département qui se sont signalés par leur génie, leurs talents, leurs travant, la sainteté de leur vie, leurs vertus, ou leurs actes de bienfaisance, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Digne, Repos. 1850, in-8 de xjx et 376 pages, avec 4 portr. lithogr., 7 fr. 50 cest.

# SOCIÉTÉ DE GENS DE LOI (UNE), pseudonyme.

Répertoire général des lois de la République française, depuis la convocation des États-Généraux jusqu'au 1° vendémiaire. Impr. de Vigneulle, à Nancy. -- Paris, Cretté, an vti (1799). 4 vol. m-s. impr. en caractère petit-romain à trois colonnes, pages encadrés d'un double filet. [7658]

SOCIÉTÉ DE GENS DU MONDE (UNE) et de gens de lettres. pseudonyme [le chev. baronnet Jean-Jacques RUTLIDGE].

Calypso, ou les Babillards, ouvrage politique, littéraire et moral, sur les matières du temps. (Périodique). Paris, Regnault, mai 1784-avril 1785, 52 numéros formant 3 vol. in-8. [7659]

Barbier, sous son nº 1905, donne, par erreur, la date de 1786 à ce recueil.

SOCIÉTÉ DE GENS RIDICULES (UNE), pseudonyme [Mm Sophie GAY].

Physiologie du ridicule, ou Suite d'Observations. Paris, Vincott. 1833, 2 vol. in-8, 15 fr. [7660]

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHES (UNE), pseudonyme [Loud Prudhomme].

Dictionnaire géographique, historique et méthodique de la République française, en 120 départements, y compris les Colonies occidentales et orientales, les îles de l'Archipel, de Malte, de Gozo, de Cumino, etc., réunies à la France, et tous le traités de paix relatifs la cession des pays conquis ou cédés à la République française.

destiné aux administrateurs, négociants, gens d'affaires, et à tons ceux qui étudient la géographie de la France. Paris, l'Éditeur (Prudhomme), 1793. — IV édition, considérablement augmentée. Paris, Prudhomme, an VII (1798), 2 vol. in-8 en petit texte à deux colonnes, avec un Atlas de 120 cartes, 15 fr. [7661]

SOCIÉTÉ DE GIRONDINS (UNE), pseudonyme.

Ancien (l') comité de salut public, ou Observations sur le rapport des Trente-Deux proscrits. Paris, la veuve d'Ant.-Jos. Gorsas, an III de la République (1795), in-8. [7662]

Cet ouvrage est un persifiage du rapport de Saint-Just sur les députés proscrits.... C'est une réfutation complète des fourberies du comité de Saint-public, que ceux qui en étaient membres alors ont défendu depuis avec tant d'acharnement.

La v° d'Ant.-Jos. Gorsas.

SOCIÉTÉ DE GIROUETTES (UNE), pseudonyme [Alexis EYMERY, alors libraire].

Dictionnaire des girouettes, ou nos Contemporains peints d'après eux-mêmes. Ouvrage dans lequel sont rapportés les discours, proclamations, extraits d'ouvrages, écrits sous les gouvernements qui ont eu lieu en France depuis 25 ans, et les places, faveurs et titres qu'ont obtenus dans les différentes circonstances les hommes d'État, gens de lettres, généraux, artistes, sénateurs, chansonniers, évêques, préfets, journalistes, ministres, etc., etc. Orné d'une gravure allégorique. Paris, A. Eymery, 1815, in-8, 6 fr. 50 cent. — III édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris, le même, 1815, in-8, 7 fr. [7663]

Beaucoup de notes avaient été fournies à M. Eymery par MM. CHARRIN et Tastu. et plus encore par le comte Proisv d'Eppe (mort à la Guadeloupe), ce qui a fait attribuer ce livre à ce dernier.

Presqu'aussitôt la publication de cet ouvrage il en parut une réfutation intitulée : le Censeur du Dictionnaire des Girouettes, ou les Honnêtes gens vengés; par M. C. D\*\*\*\*. Paris, Germain Mathiot, 1815, in 8 de 224 pag.

Nous avons encore sur le même sujet :

- 1º Almanach des Girouettes, ou Nomenclature d'une grande quantité de personnages marquants, dont la versatilité d'opinions donne droit à l'ordre de la Girouette, avec leurs écrits en parallèle. Paris, Lécrivain, 1815, in-18 de 216 pag., 1 fr.
- 3º Dictionnaire (Petit) des Gironettes, par une Société d'immobiles. Paris, les march, de nouv., 1826, in-12.
  - 5º Dictionnaire (Vouveau) des Girouettes, ou Nos grands hommes points

par eux-mêmes: pairs, hommes d'État, hommes de lettres, generaux, et ques, chansonniers, préfets, journalistes, peintres, statuaires, ministres, députés, ambassadeurs, vaudevillistes. Par une girouette inamovible la ris, Lerosay, 1831, in-12, 4 fr., et tiré sur format in-8, 4 fr.

4º Dictionnaire (Petit) de nos grandes Gironettes, d'après elles-mènes biographies politiques à l'usage des électeurs. (Par Léonard Gallon. Paris, l'Auteur, 1842, in-12, 2 fr. 50 c.

Un livre semblable est à faire pour les personnages qui ont figure dans nos événements politiques depuis dix ans.

# SOCIÉTÉ DE GOURMANDS (UNE), pseudonyme.

Chansonnier (le) du gastronome, dédié aux bons vivants de tous les siècles, par —, réunis de pensées dans tous les départements. Paris, Delacour et Levallois, 1809, in-18, 1 fr. [7664]

SOCIÉTÉ D'HOMMES DE LETTRES (UNE) et de savants géographes, polynyme.

Bibliomappe, ou Livre-Cartes, textes analytiques, tableaux et cartes, indiquant graduellement la géographie naturelle, les divisions géographiques, politiques, civiles, etc., les noms géographiques et historiques de tous les âges et de tontes les parties de l'Univers avec l'indication chronologique des découvertes des navigateurs. des changements survenns dans la circonscription des États, leurs dominations, etc., etc. Rédigé d'après les plans de M. B. (J.-Ch. Bailleul) par une société d'hommes de lettres et de savants géographes, sous la direction et la vérification, 1° pour le texte de la géographie (temps ancien), de M. Daunou; (temps moderne :. de M. Euries; 2º pour l'ordre des matières et l'ensemble, de M. B. (J.-Ch. Bailleul); 3° pour le dessin des cartes et pour la gravure, de M. Perrot, ingénieur-géographe. Paris, Renard, 1825 et années suivantes, 2 vol. in-4 de 1450 pag., et contenant 64 cartes. [7665] 66 fr.

Cet ouvrage a paru en 15 livraisons. On peut se procurer séparement le chronologie historique et géographique, par MM. Année et Vivien, faisant partie de cet ouvrage, in 4, 6 fr.

M. Bailleul a publie une Lettre a M. le president de la Société de geographe (relative a cet ouvrage). Paris, impr. de Decourchaut, 1838, in-4, obl. de 4 pag.

SOCIÉTE D'HOMMES DE LETTRES (UNE), polynyme.

Conteur (le) de l'adolescence, journal du second âge et des deux sexes. Dédié aux pères et meres de famille. Par —, voués par etat

et par goût à l'éducation de la jeunesse. Paris, au bureau du Conteur, rue Beauregard, n. 36, 1833, in-8 à deux colonnes. [7666]

Ce journal paraissait une fois par mois, par cablers de deux feuilles. Le prix de l'abonnement était de 6 fr. par an pour Paris A-t-il paru long-temps? Voilà ce que nous ignorons.

SOCIÉTÉ D'HOMMES DE LETTRES (UNE), pseudonyme.

Asie (l') d'après les voyageurs les plus célèbres. Lille, Lefort, 1849, in-12, avec une gravure. [7667]

SOCIÉTÉ D'HONNÊTES GENS (UNE), pseudonyme [Joseph Uniot].

Vérité (la) telle qu'elle est contre « la Pure Vérité » (de J.-H. de Maubert de Gouvest), par —, instruits de tout ce qui regarde la Cour et les États de Wurtemberg. Stuttgard, 1765, in-8. [7668]

Lors de la polémique entre Maubert et Uriot, il parut encore un écrit intitulé :

Lettres Wirtembergeoises, ou la Vérité sans fard opposée à « la Pure Vérité », et à « la Vérité telle qu'elle est ». Vraibourg, 1766, in-8.

SOCIÉTÉ D'IMMOBILES (UNE), pseudonyme.

Dictionnaire (petit) des Girouettes. Paris, les marchands de nouveautés, 1826, in-32 de 40 pages, 50 cent. [7669]

SOCIÉTÉ D'INGÉNIEURS FRANÇAIS (UNE), polynyme.

Atlas national de France, contenant en topographie, la nouvelle division du royaume, suivant les décrets de l'Assemblée nationale; cuvrage dédié à la nation, et proposé par souscription. Paris, au bureau de l'Atlas national, rue Serpente, n° 15, 1790, 21 livraisons de 4 feuilles, sur papier colombier, et sur papier de Hollande. [7670]

SOCIÉTÉ DE JEUNES AUTEURS (UNE), pseudonyme.

Arbrisseau (l') du Parnasse, ou les Étrennes d'Érato, pour l'an X. Paris, Lemarchand, an x (1802), in-18 avec une gravure.

[7671]

SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES (UNE), de publicistes et l'hommes de lettres, polynyme.

Encyclopédie de Jurisprudence, ou Dictionnaire complet univerel, raisonné, historique et politique de Jurisprudence civile, crinimelle, canonique et bénéficiale de toutes les nations de l'Europe. Cons. I à V. Paris, Bastien, 1778 et années suiv., 5 vol. in-4. [7672] Ouvrage peu connu, et qui n'est pas même cité dans la Bibliothèque de Droit - de Camus. Nous ne pensons pas qu'il en ait été publie plus é cinq volumes.

SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES (UNE), pseudonyme (Ave. Ch. Guichard).

Loix (nouvelles) françaises, ou Recueil complet des décrets sanctionnés, divisés par ordre de matières; avec des fotes et explications. Paris, Didot jeune, 1790-92, 4 vol. in-4. [7673]

Les trois premiers volumes comprennent les divisions de l'Organisaime de la France, de l'Ordre judiciaire et des Impositions, avec tables chronologiques et alphabétiques des matières. Le quatrième volume est intituk Vouvelles Lois civiles de la France, ou Recueil complet de tous les dévreuémanés de l'Assemblée nationale constituante, concernant la destruction du régime féodal, les propriétés de toute nature, les conventions, les successions, testaments, mariages et autres matières de droit civil, duposés méthodiquement par ordre de matières, et avec des notes et expications...... Paris, Didot jeune, 1792, in 4 de 1,000 pages.

Voy, la • Feuille de correspondance du libraire • . année 1791, nº 1488. et 1792, nº 2515.

SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES ET DE NOTAIRES (UNE). pseudonyme [J.-Jos.-Fr. ROLLAND DE VILLARGUES].

Dictionnaire du Notariat. Paris, au bureau du Journal des Notaires, 1821-23, 5 vol. in-8, 30 fr. — III édition. Paris, même adresse, 1832-33, 6 vol. in-8, 36 fr. [7674]

SOCIÉTÉ DE L'HARMONIE DE GUYENNE (LA), pseudou. [ARCHBOLD, médecin].

Recueil d'Observations et de faits relatifs au magnétisme animal. Bordeaux, 1785, in-8. [7676]

SOCIÉTÉ DE L'HARMONIE D'OSTENDE (LA), polynyme.

Système raisonné du magnétisme universel, d'après les principes de M. Mesmer; ouvrage auquel on a joint l'explication des procèdes du magnétisme animal, accommodés aux cures des différentes maladies, tant par M. Mesmer, que par M. le chevalier de Barbaria, et par M. de Phységur, relativement au somnambulisme, ainsi qu'une Notice de la constitution des sociétés secrètes dites de « l'Harmonie », qui mettent en pratique le magnétisme animal. Paris, Gastelier, 1786, in-18.

SOCIETÉ DE LECTEURS (UNE , pseudonyme, Académie de lectures, ou Recherches curieuses, historique.

ŀ

**littéra**ires, morales, philosophiques, et Anecdoctes. Paris, veuve Duchesne, 1783-87, 2 vol. in-12. [7677]

SOCIÈTÉ DE LITTÉRATEURS LORRAINS (UNE), pseudon. [le comte Fortia de Piles].

Correspondance philosophique de Caillot-Duval, rédigée d'après les pièces originales, et publiée par —. Nanci et Paris, 1795, in-8.

[7678]

SOCIÉTÉ DE MAÇONS (UNE), pseudonyme [Fr.-Henry-Stan. DELAULNAYE].

Mémoires sur la Franc-Maçonnerie. Paris, 5806 (1806), in-8. [7679]

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (UNE), de pharmaciens et de naturalistes, pseudonyme [dom Nicolas ALEXANDRE, bénédictin].

Dictionnaire botanique et pharmaceutique, contenant les principales propriétés des minéraux, des végétaux et des animaux, avec les préparations de pharmacie, internes et externes, les plus usitées en médecine et en chirurgie, d'après les meilleurs auteurs anciens, et surtout d'après les auteurs modernes. Paris, J.-F. Bastien, au x (1802), 2 vol. gr. in-8 avec fig., imprimés en petit romain neuf, avec 17 planches représentant 278 plantes, gravées avec le plus grand soin, 12 fr. — Seconde édition, corrigée et augmentée de beaucoup de préparations pharmaceutiques et de recettes nouvelles. Paris, Ancelle, 1816, 2 vol. in-8, 15 fr. [7680]

Ce livre a paru dès le commencement du XVIIIe siècle, mais simplement anonyme, et il avait eu, avant 1802, plusieurs éditions : la première est de Paris, L. Leconte, 1716; la seconde de Paris, Didot, 1748; enfin une troisième est de Paris, Barrois, 1791, 1 vol. in-8. L'édition de 1802 a été entièrement resondue et augmentée par un éditeur resté inconnu.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (UNE), polynyme [NICOLAS, DE-MARQUE et de LA SERVOLE fils].

Dictionnaire (nouvean) universel et raisonné de médecine, de chirargie et de l'art vétérinaire, contenant des connaissances étendres sur toutes ces parties, et particulièrement des détails exacts et précis sur les plantes usuelles; avec le traitement des maladies des bestiaux. Paris, Hérissant fils, 1772, 3 vol. pet. in-8. [7681]

Cet ouvrage a été reproduit dans la même année sous deux titres différents, d'abord sous celui de:

médecin (le) de la campagne, ou Encyclopédie pratique médicale, chirur-

24

gicale et vétérinaire; contenant des connaissances étendues sur tet parties de la médecine et de la chirurgie, des détails exacts et pré les plantes usuelles; avec le traitement des maladies des bestiaux. Hérissant, 1772, 6 vol. pet. in-8.

Ensuite sous celui de:

Dictionnaire universel et raisonné de Médecine, ou le Médecin de can contenant les connaissances étendues sur toutes ces parties, et pri lement des détails exacts et précis sur les plantes usuelles, avec l tement des maladies des bestiaux. Paris, Vo Duchesne, 1772, 6 voi

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (UNE), pseudonyme.

État de la Médecine, Chirurgie et Pharmacie en Europe, et cipalement en France, pour les années 1776 et 1777, préses Roi. Paris, Didot le jeune; veuve Thibout, 1775-76, 2 vol.:

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (UNE), polynyme.

Médecine (dictionnaire de): contenant l'hygiène, la patho la séméiotique et la nosologie; la thérapeutique ou matière i cale; la médecine militaire, la médecine vétérinaire, la médecine vétérinaire, la médecine et de la pharmacie; la graphie médicale. Par —, mise en ordre et publiée par Vicq d (et ensuite par Moreau de la Sarthe). Paris, Panckoucke. 17 ann. suiv.. 13 vol. in-4 et table. 265 fr.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (UNE), de chirurgiens et apothi de Paris, polynyme.

Médecin (le) des campagnes, ou Méthode sûre pour se t soi-même, par des remèdes simples, faciles à préparer, et pritionnés à la connaissance de tout le monde; avec un Traité simaladies des chevaux et bestiaux nécessaires à la culture des te et les remèdes propres à les guérir. Paris, Guyénot, secrétai la Société, 1792, in-8. — Seconde édition. Paris, Lesoir, (1802), in-8 de 212 pages, 3 fr.

La dernière édition a été reproduite l'année suivante, au moyel nouveau frontispice portant l'adresse de Bertin, libraire.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (UNE) français et étrangers, payme [MM. J. F. CHORTET et autres].

I. Vraie (la) Théorie médicale, ou Exposé périodique et loppements de la théorie de Brown, dite de l'Incitation, d'ass

ss célèbres médecins étrangers, avec la critique des traitements stitués selon les théories adoptées et suivies en France par les mécins de ce pays les plus famés. Paris, Allut, 1804-1806, 10 vol. -8. [7685]

Recueil qui paraissait mensuellement : trois numéros formaient 1 vol. 1 250 à 300 pages. Le prix de l'abonnement annuel était de 12 fr. pour ris.

II. Encyclopédie médicale faisant suite au journal de « la Vraie série » : ouvrage renfermant de nouvelles découvertes dans la sédecine, la chirurgie, et les branches accessoires à ces deux sciens, telles que la physique, l'histoire naturelle, la chimie, la phar-lecie, avec diverses observations sur l'art de guérir. Paris, Allut, \$07, in-8 de xxviij et 212 pages, 3 fr. [7686]

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS (UNE), pseudonyme [Jacq.-André lillot].

Gérocomie (la), ou Code physiologique et philosophique, pour induire les individus des deux sexes à une longue vie, en les dément à la douleur et aux infirmités. Paris, F. Buisson, 1807, in-8, les le portrait de l'auteur, 5 fr. [7687]

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS DE LONDRES (UNE), polynyme.

Observations et Recherches médicales, par —. Ouvrage servant suite aux « Essais d'Edimbourg »; trad. de l'anglais par Bourru, médecin. Paris, Didot le jeune, 1765, in-12 de pages. [7688]

De n'est que la traduction du premier volume; l'original en a eu, au des, jusqu'à quatre: le dernier a été imprimé en 1772.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS DE VIENNE (UNE), polynyme.

Almanach de santé pour l'an 1802, à l'usage des gens du monde, r—; traduit par D.....s, médecin. Paris, au cabinet de lecture, les du Tribunat, an x (1802), in-12 avec le portrait de John twn, 1 fr. 50 cent. [7689]

Le volume a été reproduit l'année suivante sous le titre de *Médecine* Lative, ou Guide de santé, à l'usage de tout le monde...,. Paris, Pironnet, lais du Tribunat.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINS VÉTÉRINAIRES (UNE).

Journal des progrès des sciences zoolatriques et de médecine mossée faisant suite an « Journal de médecine vétérinaire théo-

rique et pratique. Septième année. Paris, Posron, 1836, i

Le Journal de Médecine vétérinaire, etc., a paru de 1830 à 1833, collection forme six volumes in-8.

SOCIÉTÉ DE MILITAIRES (UNE), de gens de lettres et tistes, polynyme.

Fastes militaires des Français. Première livraison. Campagi l'armée de réserve en l'an VIII sous les ordres du premier ca Paris, Gide, 1805, gr. in-fol. de 6 pl. avec texte.

Nous ignorons si ce bel ouvrage a été conduit bien loin.

Le prospectus disait : « Chaque campagne, dont la réunion forme Fastes militaires des Français dans la guerre de la Révolution, se senti parément, et sera composée de quatre estampes de 81 centimètres (2 ces) de largeur sur 65 centimètres (24 pouces) de bauteur, gravés i vis ; d'une carte générale des mouvements, marches et opération l'armée, et d'un texte explicatif. Prix de chaque livraison, 120 fr., 4 la lettre, 240 fr.

SOCIÉTÉ DE MILITAIRES (UNE), et de gens de lettres, nyme [Ch.-Th. BEAUVAIS, maréchal de camp, et autres].

Victoires, conquêtes, désastres et guerres civiles des Fran 1º depuis les Gaulois jusqu'en 1792. Paris, Panckoucke, 182 6 vol. — 2º De 1792 à 1815. Ibid., 1817-21, 24 vol. — 1 du Temple de la Gloire (Biographie mulitaire). Ibid., 182 2 vol. — Couronne poétique. Ibid., 1821, 1 vol. — Guerre pagne de 1823. Ibid., 1825, 1 vol. — Bataille de Navarin. i..., in-8. En tout 34 vol. un tiers in-8 avec cartes et plans. I'

A cette publication se rattachent encore : Portraits des Generaus cais, 1819-22, deux séries, 26 livraisons chacune de 4 portr. in-8 et Monuments des l'éctoires et conquêtes des Français, 1819-22, 25 livi in-fol. de 100 pl. avec texte.

— Le même ouvrage, sons ce titre : Victoires, conquête sastres et guerres civiles des Français, depuis les temps le reculés jusques et compris la bataille de Navarin. Seconde é et seconde publication. Paris, le même, 1828 et ann. suv., 3 in-8 avec 152 portraits de généraux, et cartes.

Même édition que la précédente, sans qu'il y ait eu réimpresso six volumes depuis les Gaulois ont ete publies en 15 livraisons, 28 qui comprennent la partie depuis 1792 jusqu'à la bataille de Ni ainsi que la Biographie militure, et la Couronne poétique, en 83 livri Le prix de chaque livraison était de 2 fr., et l'ouvrage complet, 200 même ouvrage, sous ce titre: Victoires, conquêtes, dévers et guerres des Français, de 1789 à 1815, d'après le C.-L.-F. Panckoucke, publiée par Ernest Panckoucke e. Paris, Lecointe et Pougin, 1834 et ann. suiv., 13 vol. sur raisin vélin.

uvelle édition, qui ne comprend pas les guerres des Gaulois, a par livraisons à 50 c.

néral Beauvais est en très grande partie l'auteur de cet ouvrage, n a été le rédacteur principal.

TÉ DE MILITAIRES (UNE) et de gens de lettres, pseud. igène d'Albenas, officier supérieur].

érides militaires, depuis 1792 jusqu'en 1815, ou Annide la valeur française. Paris, Pillet; Magimel, Anselin et 1818-20, 12 parties in-8, 30 fr. [7692]

TÉ DE MILITAIRES (UNE) et d'hommes de lettres, me [L.-Fr. L'HÉRITIER, de l'Ain].

(les) de la Gloire, ou les Braves recommandés à la postéis, Raymond; Ladvocat, 1818-23, 5 vol. in-8, 30 fr. [7693]

à cet ouvrage : les Fastes de la Gloire : collection de cinvures représentant des sujets militaires, ou Belles actions des rançais racontées dans les Fastes de la gloire. Paris, Raymond; 1819-20, in-4 de 50 pl.

TÉ DE MILITAIRES (UNE) et de gens de lettres, [P. BLANCHARD, H. LEMAIRE et autres hommes de

e des batailles, sièges et combats français, depuis 1792 1815 (c'est-à-dire depuis l'affaire de Quiévrain, le 28 avril qu'à la bataille de Mont Saint-Jean, le 28 avril 1815), où neusement requeilli les traits particuliers de bravoure, les reux de nos officiers et de nos soldats, et tout ce qui, armées, a contribué à la gloire française. Par —, et pu-P. Blanchard. Paris, P. Blanchard, 1818-19, 4 vol. in-8, [7694]

TÉ DE MILITAIRES (UNE) et de marins, polynyme. naire historique des batailles, siéges et combats de terre r qui ont eu lieu pendant la Révolution française; avec une table chronologique des événements et une table alphal des noms des militaires et des marins français et étrangers q cités dans cet ouvrage. Par une société de militaires et de n mis en ordre et rédigé par A.-P.-F. Ménégault, de Gentil cien officier d'artillerie. Paris, Menard et Desenne, 1818, in-8, 24 fr.

Le prospectus publié au commencement de 1818 portait le nom dacteur principal.

M. Ménégault a été aidé dans cette compilation par MM. A. A. P. COLAU et MENUT-DESSABLES, dont pas un n'a été militaire ni

SOCIÉTÉ DE MILITAIRES (UNE), polynyme [MM. 1 TISSOT et L.-Fr. L'HÉRITIER, de l'Ain].

Précis ou Histoire abrégée des guerres de la Révolution frat depuis 1792 jusqu'à 1815; par —, sous la direction de M. professeur de poésie latine. (Rédigé par M. Tissot, pour le produme, et M. L'Héritier pour le second.) Paris, Raymond, 18: 2 vol. in-8, 12 fr.

SOCIÉTÉ DE MINISTRES DE LA PAROLE DE DIEU (polynyme.

Nouveau Testament. traduit sur l'original. Lausanne, 1839

SOCIÉTÉ DE NATURALISTES (UNE), pseudonyme [F BUC'HOZ].

Flore économique des plantes qui croissent aux environs de au nombre de plus de quatre cents genres, et de quatorse espèces; contenant l'énumération des plantes qui croissent au rons de Paris, par ordre alphabétique; leurs noms triviaux : Linné, leurs synonymes français; les endroits où se trouvent l rares; leurs propriétés pour les aliments; les médicament vétérinaire; les arts et métiers, et l'ornement des jardins. O d'une utilité première, et également propre aux différentes de citoyens. Paris, au bureau de la Feuille économique, Co an x (1802), in-8 de plus de 650 pages, impr. avec du pe main neuf, sur carré fin, 7 fr. 50 cent.

Reproduction d'un livre qui avait paru en 1799, avec le nom de B il n'en a pas moins eu une véritable seconde édition, augmentée.

المائدة والمتحد

 \* planches, et encore sous la dénomination d'une Société de naturalisn. Paris, Courcier, an xi-1803, 2 vol. in-8.

La . France littéraire » n'a point cité cet ouvrage.

SOCIÉTÉ DE NATURALISTES (UNE), pseudonyme [Jacq.ng.-Simon Collin, de Plancy].

Dictionnaire (petit) classique d'Histoire naturelle, ou Morceaux soisis sur nos connaissances acquises dans les trois règnes de la sture, par Bernardin de Saint-Pierre, Buffon, etc.... mis en ordre — Paris, Mongie aîné, 1827, 2 vol. in-12 fig. [7699]

SOCIÉTÉ D'OFFICIERS FRANÇAIS (UNE), pseudonyme.

Journal extraordinaire en un seul volume, ou Extraits de quelles ouvrages assez intéressants, les uns philosophiques, les autres Léraires. Genève, 1784, in-8. [7700]

On a inséré dans cet ouvrage l'extrait d'un écrit intitulé: de l'État acel de l'esprit humain, etc., présenté comme étant de J.-J. Rousseau, mis qui est de Joseph de Rossi.

SOCIÉTÉ D'OISIFS (UNE), pseudonyme [POUBEL et PITET].

La Goualana, ou Collection incomplète des œuvres prototypes un habitant de la ville de Cena (Caen), département du Salvocad lalvados). Première et dernière édition. De l'impr. de Carnaval mé, sans date (vers 1812), in-18 de 22 pages. [7701]

Nodier, dans ses Mélanges tirés d'une petite Bibliothèque, signale sous le me d'Analyse et description du plus rare des Ana, un petit livre intitulé anangament, qui a beaucoup de rapport avec le La Goualana, par rareté, qui n'est peut-être pas plus grande, et aussi par les balourdises les non-sens qu'il contient. Ainsi, « Marangac, le héros du premier ana, se trouve mal à table et se lève, on lui en demande la raison : Monseigneur, dit-il, je n'y puis plus tenir, j'ai un torticolis horrible dans le ventre ».

- Il tire six coups de fusil à la chasse du sanglier, et les manque tous;
   outré de colère : Morbleu ! dit-il, je ne sais sur quelle étoile j'ai marché aujourd'hui ..
- La Gouelle, le personnage principal du second, dit : « Il faut que je norte demain matin afin de prendre mon cousin Kinquet au lit. Oh! que l'est bien un autre homme que ma femme! Depuis un mois que je me concentre avec lui sur mes intérêts, j'ai déterminé plus d'affaires, avec mes débiteurs, par sa méditation, que je ne l'aurais fait pendant un an, ma digérant des poursuites contre eux.
- Ma femme est si sensuelle au froid, disait-il, que je ne veux point pu'elle sorte sans sa pelisse doublée de vermine ...

B- - .

Jo viens, disait-il encore, de faire la commanderie d'une perraque
 portionnelle à mon âge; je commence à devenir honteux d'avoir h
 chaume ».

Tenons-nous en à ces exemples.

On voit que le sel de l'un et de l'autre de ces rerueils d'auecdotesiste, comme le dit l'auteur des Mélanges, le plus souvent dans un cement d'idées qui produit les rapprochements de mots les plus bus souvent aussi il consiste simplement dans des mots détournés de les ception.

La Gouelle, qui est mort seulement en 1828, était un brave maltre tel de Caen, et, au dire de ses contemporains, il méritait entierem réputation de naîve et prétentieuse recherche d'élocution qu'on lui dans le La Goualana. On cite encore de lui un grand nombre de mon'y sont pas consignés et qui donneraient lieu à de nombreuses add si un semblable travail en valait la peine. Au reste, le volume tire certain nombre d'exemplaires, a disparu non seulement par suite de pressement que la famille de La Gouelle, qui jouit d'une juste consition, a mis à l'anéantir, mais encore par le zèle des auteurs ; ils regrent la publicité donnée à de mauvases plaisanteries rédigées inte cula et brûlèrent la majeure partie de l'édition.

Dans quelque temps, les bibliophiles se souviendront seuls de l'Ilier La Gouelle et de la pauvre brochure qu'il a inspirée. Même d'vivant, le malheureux semblait avoir été créé pour être leur victime din, dans son *Voyage bibliographique*, l'appelle un grand vilain Monne raconte qu'il lui débita une histoire « avec une méthode, une emp « une énergie, qui formaient le contraste le plus frappant avec la ba « de sa physionomie et l'air commun de toute sa personne (Lettre » et XIII). »

La figure de l'honnête et bon La Gouelle ne méritait en aucun pou grossières apostrophes, qui ne sont, après tout, qu'une des mille tudes dont le bibliomane anglais a illustré son ouvrage. Geo. Ma

Cette facétie a été reimprimée à 26 exemplaires, sans lieu ni date, à Valenciennes, chez Prignet, par les soins d'un amateur du genre, gramme d'Archet (G. A.-J. Hécart).

SOCIÉTÉ DE PATRIOTES (UNE), polynyme.

Feuille de Strasbourg, ou Journal politique et littéraire des du Rhin. Strasbourg, librairie académique, et Paris, Fuchs, 1 in-8.

Deschiens ne possédait pas ce journal. Il paraissait tous les jours semaine, excepté le dimanche, par quart de feuille : on y ajour supplément lorsque l'abondance des matières l'exigeait. Mais quelle la durée de son existence? Voilà ce que nous ignorons

SOCIETE DE PEINTRES EN DECORS : UNE : polynyme

Peintre en décors (le), ou Collection d'échantillons de bois, de marbres, bronzes, lettres et ornements employés dans les décorations. Par —, et philanthropes, glorieux d'offrir à leurs contemporains, et de transmettre à la postérité le fruit de leurs études, de leur expérience et de leurs observations. Paris, Geslin, rue des Martyrs, n° 10, 1838, 1 vol. in-8, avec un atlas, 86 fr. [7703]

Cet ouvrage a été publié en douze livraisons.

SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE LYON (LA), pseudonyme.

Examen des caux sortant des fontaines publiques de la ville de Lyon et de ses faubourgs, fait en septembre 1807, par la Société de pharmacie de la même ville. Lyon, Ballanche, 1807, gr. in-4.

[7704]

SOCIÉTÉ DE PHILANTROPES (UNE), polynyme [MEVOLHON, ex-oratorien; J.-B. CORDIER et autres Angevins].

Calendrier du peuple franc, pour servir à l'instruction publique, rédigé par — pour l'an 11 de la République (1793). Angers, Jahyer et Geslin, 1793, in-18. [7705]

Calendrier sous des invocations et avec des dédicaces pour chaque mois.

Première application, pensons-nous, d'une mauvaise manière de prémenter l'Histoire, malheureusement trop suivie dans ces derniers temps,
les éphémérides! Voici la construction du Calendrier de Mevolhon et des
metres philantropes angevins:

JANVIER, mois des frimas ou nébuleux. Législateurs, hommes d'État politiques, Orateurs.

- 6. Fête des Nations.
- 14. L'Assemblée législative déclare, au nom du peuple franc, qu'il ne consentira jamais à voir modifier sa Constitution par les puissances étrangères.
  - 21. La Nation vengée par la mort de Louis Capet.
- L'Assemblée constituante abolit le préjugé attaché aux familles des criminels, 1790.

| r Evrier, mois du Serment, ou civique (1). |   |  |   |   |  |   |   |   |   |    |       |      |      |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|----|-------|------|------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                                            |   |  |   |   |  |   |   |   |   | Ho | P 200 | es 1 | veri | wei | uX. |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                            | ٠ |  |   |   |  |   | • |   |   | •  |       | •    |      |     |     |    |   |   |   |   | • | • |   |   | • |  |
|                                            | ٠ |  | • | • |  | • |   | ٠ | • | ٠  | •     | •    | •    | •   | ٠   | .• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |
| -                                          | _ |  |   |   |  |   |   |   |   |    |       |      |      | -   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

<sup>(1)</sup> Ce mois manque dans nos notes.

# Mans, mois de la liberté.

### Tyrannicides et Amis de la Liberté

- 5. Simoneau, maire d'Etampes, meurt pour la loi.
- 25. État civil et politique accordé aux hommes de couleur, 1792.
- 28. Mort de Gustave, ennemi des Français.

## AVRIL, mois des fleurs.

#### Femmes illustres.

- 30. Le peuple franc déclare la guerre au roi de Hongrie et de Bohe 1792.
- 30. Echecs de Mongret, de Tournai. Théobald Dillon massacré ses soldats, 1792.

#### MAI, mois de la verdure.

#### Poèles.

- 4. Ouverture des États-Généraux, 1789.
- 22. Le peuple français renonce solennellemeut aux conquêtes, 1786

# Juin, mois du peuple.

# Astronomes, Mathématiciens, Géographes.

- 17. La chambre du Tiers-État se constitue Assemblée nationale.
- 19. Abolition de la Noblesse, 1790.
- 20. Serment du Jeu de Paume, 1789.
- 22. Louis XVI arrêté à Varennes.
- 23. Séance royale, 1789.

### JUILLET, mois de la Révolution.

#### Hommes de mer.

- 11. L'Assemblée nationale déclare la Patrie en danger, 1792.
- 14. Prise de la Bastille, 1789, et Fédération, 1790.
- 17. Loi martiale à Paris, 1791.

## AOUT, mois de l'égalité.

# Physiciens, Historiens, Littérateurs, Naturalistes.

- 4. Abolition des privilèges, 1789.
- 10. Suspension de Louis XVI, 1792.
- 25. Reddition de Longwi, 1792.
- 21. Massacre de la St-Bartheleiny, 1572.
- 51. Combats devant Nancy, 1790.

# SEPTEMBRE, mois de la retraite.

# Peintres, Sculpteurs.

- Reddition de Verdun, 1792. Massacre des prisonniers à P 1792.
- Les dames françaises viennent déposer leurs bijoux sur l'aub la Patrie, 1789.
  - 14. Avignon réunt à la France, 1791.

- 90. Combat de Dampierre, 1792.
- 30. Combat et prise de Spire, 1792.

# OCTOBRE, mois des vendanges.

Architectes, Mécaniciens, Acteurs, Musiciens.

- 6. Levée du siége de Lille, 1792.
- 19. La liberté triomphe à Saint-Domingue, 1792.

# Novembre, mois des victoires.

Grands Capitaines et Guerriers fameux.

- 2 La Nation rentre en possession des biens ecclésiastiques, 1789.
- 6. Victoire de Jemmapes, 1792.
- 19. Le peuple français déclare qu'il accordera secours et fraternité aux seuples qui voudront recouvrer leur liberté, 1792.

# DÉCEMBRE, mois du procès.

### Philosophes.

- 15. La Convention nationale décrète là suppression de la noblesse et le la féodalité dans les pays conquis.
  - 23. Fête de la Jeunesse.

# SOCIÉTÉ DE PHYSICIENS (UNE), pseudonyme.

Dictionnaire (nouveau) raisonné de physique et des sciences natuelles, etc. Amsterdam, 1770, 2 vol. in-8. [7706]

SOCIÉTÉ DE PRÈTRES FRANÇAIS (UNE), pseudonyme [l'abbé Blanchard].

Convention du 11 juin 1817, entre Sa Majesté chrétienne et Sa Sainteté Pie VII développée, ou Introduction à l'Histoire projetée de l'Église concordataire continuée. Londres, Schulze et Dean, 1817, in-8.

SOCIÉTÉ DE PROFESSEURS (UNE) et d'hommes de lettres, polynyme [MM. AMAR, de CALONNE, Jules PIERROT et autres, sous la direction de MM. Andrieux, Auger, Barbié du Bocage, etc.].

Journal de l'Instruction publique. Paris, au bur. du Journal, rue Ste-Avoie, n. 25; Brunot-Labbe, Salmon, 15 janvier au 31 décembre 1827, in-8. [7708]

Ce journal paraissait les 1er et 15 de chaque mois.

SOCIÉTÉ DE PROFESSEURS (UNE) et de gens de lettres, polynyme [M. \*\*\*, de Cambrai, beau-frère d'un notaire de cette ville, JARRY DE MANCY et autres].

Dictionnaire historique à la Franklin, ou Biographie universelle et choisie des vivants et des morts, avec des précis chronologiques de toutes les histoires nationales, jusqu'au 1er janvier 1830, des

cartes de géographie comparée et des tableaux généalogiques sovant la méthode de A. Lesage (comte de Las Cases). Paris, Hart, 1830 et ann. suivantes, vol. in-18 avec portraits. 77c9 Le orospectos promettait 36 vol. à 75 c. Il en a parin environ 20 petes

Le prospectos promettait 36 vol. à 75 c. Il en a paru environ 20 pets volumes.

SOCIÉTÉ DE PUBLICISTES (UNE), pseudonyme [Maic-Astoine Jullien].

Annales du Parlement français; par —, sous les auspices de deux chambres. Quatrième législature. Sessions 1839 et 1840. Paris, F. Ponce Lebas et Comp., rue Grange Batelière, n. 16. 1840-41, 2 vol. gr. in-8.

Cet ouvrage a été publié depuis et jusques et compris l'année 1548 sons la direction de M. T. Fleury, qui y a mis son nom.

SOCIÉTÉ DE PUBLICISTES (UNE) et d'historiens, pseuder Histoire de France; par Anquetil. Revue, corrigée et suive de l'Histoire de la Révolution de 89, du Directoire, du Consulat, de l'Empire, du retour des Bourbons, de la Restauration, de la Resolution de 1830, du règue de Louis-Philippe, de la République jusqu'à nos jours. Pares, rue Richelieu, nº 27, 1851-52, 8 vol. g. in-8, illustrés d'environ 50 splendides gravures sur acier. [7711] Chaque volume a été publié en huit séries. Le prix de la série etant de 1 fr. 50 c., mais avec primes.

SOCIÉTÉ DE PYGMÉES LITTÉRAIRES (UNE), polynyme Aut.-Jos.-Nicolas de Rosny, aidé de Mercier, de Compiègne, de Félix Nogaret et de plusieurs autres].

Tribunal (le) d'Apollon, ou Jugement en dernier ressort de tous les auteurs vivants, libelle, injurieux, partial et diffamatoire au Paris, Marchand, au vii (1799), 2 vol. in-18.

C'est une pâle copie du « Petit Almanach des grands Hommes», & Rivarol.

Ce livre a été rédigé principalement par ROSNY. Les articles signé G. M., ou M., ou C. M. D. C., sont de Mencien, de Compiègne; les letters F. D. désignent Félix Noganet. Mais de qui sont les articles signés L. B. T., A. A., G. L., L. M., D. D., F. P., J. P., R. L., D. B., R. L. S. M., K. de B., D—v., etc., etc., etc.? C'est ce que ni Barbier au France littéraire : ne disent.

SOCIÉTÉ DE RELIGIEUX (UNE) et de jurisconsultes, pseudos [dom J.-Fr. de Brezhliac, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur').



Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif, ou Abrégé méthodique de toutes les connaissances nécessaires aux ministres de l'Église, et utiles aux fidèles. Paris, Dehansy, 1765, 2 vol. in-8. ensemble de 1336 pages. [7713]

Barbier dit qu'il existe plusieurs éditions de cet ouvrage, et pourtant sous ne l'affirmons pas.

SOCIÉTÉ DE RÉPUBLICAINS (UNE), polynyme [Th. PAYNE, Achille Du Chatelet et Condorcet].

Républicain (le), ou le Défenseur du gouvernement représentatif. Paris, au burcau du « Courrier de Provence », 1791, in-8. [7714]

L'objet de cet ouvrage est d'éclairer les esprits sur ce Républicanisme qu'on calomnie, parce qu'on ne le connaît pas; sur l'inutilité, les vices et les abus de la Royauté, que le préjugé s'obstine à défendre, quoiqu'ils soient connus ». (L'Editeur.)

Ce journal, composé de 14 ou 15 numéros, est très rare.

SOCIÉTÉ DE RÉPUBLICAINS (UNE), pseudonyme [Marc-Antoine Jullien].

Courrier de l'armée d'Italie, ou le Patriote français à Milan. 1° thermidor an v au 12 frimaire au vII (19 juin 1797-2 décembre 1798), 248 numéros in-4. [7715]

SOCIÉTÉ DE SATIRIQUES (UNE), pseudonyme [C.-J. ROU-GEMAITRE, de Dieuze].

Almanach (petit) des grands hommes de 1818. Paris, Dentu, 1819, in-12, 3 fr. [7716]

SOCIÉTÉ DE SAVANTS ET DE PRATICIENS (UNE), pseud. [MM. Paul LACROIX et Émile de LA BÉDOLLIÈRE].

Dictionnaire des ménages, à l'usage de la ville et de la campagne, contenant : code domestique, etc. Paris, Mame, 1835, in-4.

[7717]

Tel est le titre sous lequel parurent les trois premières livraisons d'un ouvrage qui, à partir de la suivante jusqu'à la fin, porta le suivant :

Dictionnaire des ménages. Répertoire de toutes les connaissances usuelles, manuel des manuels. Encyclopédie des villes et des campagnes, résumant, pour les gens du monde : 1° le Dictionnaire de médecine et de chirurgie domestiques; 2° le Dictionnaire de législation usuelle; 3° le Dictionnaire de physique; 4° le Dictionnaire de cuisine; 5° le Dictionnaire des jardins et la maison rustique; 6° le Dictionnaire des sciences naturelles; 7° le Dictionnaire de calcul et de hasard, ou nouvelle Académie



des jeux. Par Antony Dunouno, membre des académies (autre predonyme). Paris, rue des Filles Saint-Thomas, n° 4, 1835-37, 2 vol. in-1 20 fr.

Le prospectus promettait cet ouvrage en 50 livraisons, chacune de trei feuilles : il a été terminé avec la 65%.

SOCIÉTÉ DE TRÈS PETITS INDIVIDUS (UNE), pseudonyme. Dictionnaire des grands hommes du jour. Paris, les marchands de nouveautés, floréal an VII, in-12 de XII et 231 pages. [7718]

SOCIÉTÉ DE TROUBADOURS (UNE), pseudonyme.

Guirlande (la) de Julie, ou Recueil choisi des chansons les plus belles, les plus jolies et les plus agréables; des romances les plus tendres et les plus langoureuses; des chansonnettes de table le plus gaies et les plus réjouissantes, etc., mis en ordre et rédigé par —. Avec cette épigraphe:

Avant l'amour, l'amour-propre était se. L'amant qui loue est l'amant couronsé BERNARS.

Paris, Delacour, 1809, in-18, fig. 1 fr.

[7749]

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION (LA), à Most-morency, pseudonyme.

Fête champêtre célébrée à Montmorenci, en l'honneur de J.-J. Rousseau, avec les discours qui ont été prononcés le jour de cette fête, et la pétition faite précédemment par les habitants de la ville et du canton de ce nom à l'Assemblée nationale, pour obtenir à cet illustre fondateur de la liberté, les honneurs destinés aux grands hommes; publié par —. Paris, 1791, in-8.

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA LIBERTÉ (LA), pseudonyme [J.-M.-A. ALLARD, secrétaire du club de l'Ouest d'Angers, séant à St-Jacques].

Lettre de — et de l'Égalité d'Angers à celle de Paris (les Jacobins). Angers, 14 février 1793, in-8. [7721]

Au sujet d'une lettre imprimée dans le « Créole patriote », de Milscent (de St-Domingue), n° 285, p. 1150.

Le plus profond mépris fut de tout temps le partage du lâche asonyme, mais quel sera le châtiment à infliger au faussaire qui, plus abject encore, ose usurper le nom d'une société pour lui prêter des sentiments diamétralement opposes aux siens?

SOCIÉTÉ DES AMIS DU PRINCE (UNE) (le duc de Chartres), pseudonyme [Charles Théveneau de Morande].

Vie privée de très sérénissime prince, M. le duc de Chartres (Louis-Philippe-Joseph, depuis duc d'Orléans), contre un libel (sic). diffamatoire écrit en 1781, mais qui n'a point paru à cause des menaces que nous avons faites à l'auteur de le décéler. A cent lieues de la Bastille (Londres, J. Hodges), 1784 in-8 de vj et 101 pages. [7722]

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (UNE), pseudonyme [GALLAIS]. Extrait d'un Dictionnaire inutile, composé par —, et rédigé par un seul. A 500 lieues de l'Assemblée nationale, 1790, in-8. [7723]

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE JOLIES FEMMES (UNE), polynyme.

Lectures amusantes, ou Choix varié de romans, contes moraux, et anecdotes historiques. Amsterdam et Paris, Grangé, 1772, 4 partr. in-12. [7724]

SOCIÉTÉ LOGOGRAPHIQUE (LA), pseudonyme [DOVAL, conseiller au Châtelet de Paris].

Journée du 6 octobre 1789. Affaire complète de MM. d'Orléans et Mirabeau, contenant toutes les pièces manuscrites lues à l'Assemblée nationale, les discussions et le décret définitif. S. l., 1790, in-8 de 139 pages. [7725]

5º pièce du recueil qui a été fait de cette affaire par M. Duval, conseiller au Châtelet de Paris.

SOCIÉTÉ NATIONALE DE BOUTONISTIQUE (LA), pseudon. [Renier-Hubert-Ghislain CHALON, de Mons].

Recueil de Documents et de Mémoires relatifs à l'étude spéciale des boutons et fibules de l'Antiquité, du Moyen-Age, des Temps modernes et des autres époques, publiés par —, et accompagnés de planches gravées, d'après les monuments originaux. Membres fondateurs et administrateurs de la Société : MM. le R. P. De Knop, membre de la Société archéologique de Lorette, des académies de Binche et de Maeyseyck, etc., président; Bachecu, professeur au petit séminaire de Roulers, vice-président; J.-B. Vanderslagmolen, secrétaire; le chevalier De Gratouille, secrétaire-adjoint; Basile Camu, archiviste-trésorier; R. M. Des Adrets, gérant. Bulletin mensuel. Première année. (Prospectus). A Saint-Gilles, on souscrit chez M. R. M. Des Adrets, membre-fondateur, gérant perpétuel

à vie de la Société nationale de boutonistique de Belgique, et c Ang. Decq, à Bruxelles, 1851, gr. in-8 de 8 pages. [7]

Société imaginaire. Cet opuscule est une nouvelle facétie de M.Ch. dont l'esprit est fertile en ce genre. La Société de Sphragistique, qui v de se former à Paris, a excité la gaîté de M. Chalon, et il s'est et de son prospectus pour le parodier, non seulement alinéa par alinéa, encore dans la contexture de la couverture imprimée, pour le ture conditions de la souscription.

Si un savant douteux a pris jadis au sérieux un premier prétent cuell académique, dont M. Chalon fut le principal créateur (v no 6261), les iégers écrivains du « Charivari » ont, eux, échappé à l tification. Voici dans quels termes ils ont parlé, dans leur n° du 26 1851, de la grave publication de la Société nationale de boutonisique

Jusqu'à ce jour on n'avait pas accordé à l'étude du bouton tout portance qui lui était due.

Les antiquaires de tous les pays avaient porté les investigatiplus profondes sur les monnaies, sur les armes, sur les vases, pots, sur les cruches, — mais toujours ils avaient dédaigné les b . Cette lacune vient d'être remplie et la mouvelle société savante q fondée naguère en Belgique s'est donné pour mission de nous proule bouton se rattache à l'histoire de tous les peuples.

C'est à M. de Knop que revient l'honneur d'avoir créé ce nouve tut, et en quelques semaines il a su rallier à son idée MM. Basile des Adrets, de Gratouille et Vanderslagmolen, tous boutonophi plus distingués de la Belgique.

Ce n'est pas seulement le bouton de leur patrie que ces savants donné pour mission d'étudier, ils ont réuni à grands frais des boutous les peuples et de tous les siècles; — ils possèdent jusqu'a des de l'antiquite, — mais pourtant le joyau de cette collection est un authentique de la culotte de Dagobert.

Comme toute reunion savante qui se respecte doit publier un j les membres de la Société nationale de Boutonistique se sont en de fonder un bulletin mensuel, dont le premier naméro a paru le 15

Mais ce premier numéro n'est, a vrai dire, qu'un prospectus-sp qui nous annonce une foule d'articles intéressants qui seront ci dans les numéros suivants.

Les rédacteurs de ce prospectus annoncent que, dans ce recaboutons seront étudiés sons leur point de vue historique, philose et littéraire.

Car journal sera entichi de dessins qui nous offriront la repreexacte de tons les boutons curieux on célèbres.

Les richesses accomulées dans les cartons du rédacteur en che requeit sont déja considérables. Voici les titres des principaux ; qui paraltront prochaînement

Notice sur les plus remorquables collections de boutons qui existent en que et spécialement dans la ville de tiand, par M. le major \*\*\*

SOEUR 385

garniture de boutons qui se trouve sur la veste du prince Charles, au de la porte de Halle, est-elle authentique, comme le prétend le savant œur de ce Musée? par M. le R. P. de Knop.

· un bouton fossile trouvé dans une carrière à chaux près de Tournai posé au Musée de cette ville, par M. Chenquerosse cadet.

etonomonographie babylonienne, — à propos des découvertes du doc-Lingard, par M=e la baronne \*\*\*.

sage des boutons était-il connu des Américains avant la découverte du rau Monde? par M. Basile Camu.

rmi les autres travaux des boutonophiles belges, nous remarquerons re une histoire de la révolution brabançonne de 1787 à 1790, élucidée es joyaux patriotiques et les boutons.

18, la description d'une Collection unique d'agrafes de manteaux de rins.

dernier travail sera probablement dédié au père Veuillot. — Le resteur des capucins en France est seul digne de cet honneur.

us nous empressons de faire connaître à nos lecteurs qu'ils peuvent, astifiant toutefois de leur goût pour les boutons, se faire recevoir bre correspondant de la Société nationale en question.

irt. 6 des statuts porte que le nombre des correspondants nationaux rangers est illimité.

irt. 11 fait valoir les avantages qui sont spécialement réservés aux mnes qui souscrivent au journal de la Société; — les abonnés peuvent ocurer, au prix de cinq plaquettes, une collection complète de bou-historiques pour frac ou paletot.

faudrait n'avoir pas cinq plaquettes dans sa poche pour ne pas se r cette fantaisie!

Louis HUART.

DCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE (LA), pseudonyme bé Henri-Alexandre TESSIER].

Avis aux cultivateurs sur la culture du tabac en France. Paris, 'impr. de la Feuille du cultivateur, 1791, in-8 de 16 pages.

. Avec L.-P. Abeille et l'abbé Lefèvre: Observations de — a question suivante, qui lui a été proposée par le comité d'agrirre et de commerce de l'Assemblée nationale: L'usage des doses congéables est-il utile ou non aux progrès de l'Agriculture,
? 1791, in-8 de 64 pages. [7727\*]

DCIÉTÉ ROYALE DE MÉDECINE (LA), pseudonyme. an (nouveau) de constitution pour la médecine en France; mié à l'Assemblée nationale. (Paris), 1790, in-4. [7727\*\*] EUR DE LA MADONE ADDOLORATA (UNE), pseudonyme Sophie MAZURE].

386 SOLDAT

Reine (la) des pauvres, ou Une belle vie, une belle vid Humble histoire dédiée à la jeunesse. Paris, l'Auteur, 1838. 1 fr.

SOI-DISANT MISANTROPE (UN), pseudonyme.

Plan d'Éducation particulière, dédié à tous les ecclésiante royaume, et notamment aux instituteurs de la jeuneme. Paris in-18 de 65 pages.

Ceux qui aiment le style simple et sans prétention doivent se cette brochure. Ce n'est pas qu'elle contienne des détails très éta toutes les parties de l'Éducation, mais comme c'est une espèce de de memento de tout ce qu'un instituteur doit faire, il est possible flatté d'avoir en raccourci un tableau des opérations dont il est s'occuper.

(Note du toups)

SOI-DISANTS DISSIDENTS (LES), pseudonyme [l'ahi LON, curé à Châteauroux, mort à Poitiers, le 1er juillet Lettre des — à M. Lambert, prédicateur à Poitiers, à l' des erreurs de perfection qu'il attribue à la classe des so dissidents. (Vers 1820), in-8 de 8 pages. — Seconde éditis

L'auteur a publié cet écrit peu de temps avant sa mort.

SOL (Daniel), pseudonyme [Paul FÉVAL], auteur de & dans divers journaux.

SOLDAT (UN), titlonyme.

Jeanne de Bretagne, chroniques du XIV siècle. Genève, P.-A. Bonnant, 1834, in-8 de 153 pages.

Ecrit en vieux français.

louse).

SOLDAT (UN), titlonyme.

Une solution militaire. Paris, Chaix, 1851, gr. iu-8 de 1 fr. 50.

Cet écrit fut attaqué quelques jours après sa publication par le dans son n° du 30 juin. Son article est très curieux, et dénote u plus que MM, les journalistes n'ont pas toujours la perspicacité pour se poser en docteurs politiques. Voici l'article en question

Sous ce titre, d'une simplicité qui vise à la cranerie, un anony le résumé des sentiments, des espérances et de la science polit parti qui n'est malheureusement pas, comme on pourrait le propriété exclusive du spirituel crayon de notre confrère le « Cà

Il y a bien réellement, non pas dans les casernes (l'armée pos niment plus de bon sens, de patriotisme et de lumières que no Ese ceux qui parlent si bruyamment en son nom), mais dans certains s, des olsifs blasés, des ambitieux impatients, des hommes d'État en mibilité, qui révent un coup de main pour en finir une bonne fois, se ils disent, avec le règne des avocats, c'est-à-dire avec la constitute les lois, avec les assemblées délibérantes, avec les orateurs, avec les en un mot, avec tout ce qui représente la liberté chez un grand s.

utez ces profonds politiques, et ils vous diront sans sourciller qu'en e gouvernement, le puissant orateur qui ne sera pas toujours l'avobleur fantaisie, le magistrat scrupuleux qui ne s'incline que devant, le négociant, l'industriel, le rentier, l'ouvrier qui ose se demander arquoi de ce qui se décide dans les régions du pouvoir, que tous ces là ne sont que des embarras et des obstacles, et qu'il faut les traims merci ni pitié, comme des factieux et des ennemis de l'autorité. les sont les idées qui paraissent avoir inspiré la brochure anonyme nous parlons, et dont la préface est signée pour toute désignation : hétorien (non en débauche).

ut-il voir dans ce titre une réponse de quelque absolutiste frénétique ipris si énergiquement exprimé par le général Changarnier pour les lens en débauche? Nous laissons à de plus curieux le soin de décider intéressante question.

qui nous frappe, nous, dans cette brochure, imprimée sur très beau ret avec un certain luxe, c'est qu'elle est un nouvel écho d'idées exprimées dans le fameux Spectre rouge. Mais dans ce libelle, de si laleuse mémoire, le souvenir de grandes positions administratives landait encore à l'auteur quelque réserve. Quand on a été préfet et ae de plaisir, on se compose un peu pour jouer à la fois le rôle funèle Jérémie et celui de capitaine Fracasse.

prétendu soldat anonyme qui propose une solution militaire, vise à darté bien supérieure à celle de M. Romieu.

ici, en abrégé, les éléments de cette politique, et les points principaux solution militaire. C'est d'une netteté à défier le commentaire. Qu'on use plutôt, nous citons textuellement:

In se creuse la tête à chercher des solutions. La meilleure est dans rge de fer que réclame notre esprit insoumis, notre affection révolunire chronique; comme la camisole de force est la première médicaqu'exigent les fous furieux. Nous serons toujours le peuple qui guilloa les rois comme Louis XVI, qui baisera les pieds des empereurs me Napoléon. (P. 8.) •

sià le début. Comme le demande Boileau, il est simple et n'a rien d'af-

la France, dit la brochure, a nommé président de la République la-Napoléon, ce n'est pas pour ses écrits, ce n'est que pour ses tentas de Strasbourg et de Boulogne,

Ces deux pages de son histoire, les seules qui lui fussent bien con-B. C'est que par leur caractère, leur audace, leur résolution, elles avaient un air de famille avec ce 18 brumaire qui délivra nos peres misère et de l'anarchie. (P. 9.) »

L'Assemblée législative, ajoute-t-elle, a été envoyée avec une semblable. (P. 10.) Et si elle ne veut pas d'un 18 brumaire, elle de raison à ceux qui crient : A bas les riches! à bas le capital, la prop la famille, les boutiquiers, les aristos, le travail! (P. 15.)

Qui est-ce donc qui retient l'Assemblée? Aux yeux du prétendu a c'est une misérable et absurde constitution, qui ne se contente papermettre le changement radical du gouvernement, de la misoriu seule voix, laquelle suffit à la plus petite loi de finances, per ex (P. 18.)

« On est tenté de croire à une faute d'Impression dans le texte constitution. (P. 19.) »

Que faut-il donc faire? Ici l'auteur s'explique en trois mots au président, armée. (P. 21.)

En d'autres termes :

« Le jour où, pour la troisième lois, l'assemblée, appelée a se prosur la constitution, aura produit un vote favorable à la révision, a voir du gouvernement sera de donnée porce de loi a certinion de la majorité. — Ce vote équivaudra à un décret. Les ca électoraux devront être convoqués, et le peuple appelé à nommer u semblée constituante. (P. 52.) »

Cette solution est en italique dans l'original.

Ajoutons que, selon le prétendu soldat, M. Louis Bonaparte est président possible en 1852; ce qu'il démontre à sa manière, p. 28 e vantes :

Ainsi que l'assemblée, violant la constitution sous l'empire de la elle a été élue, la revise à la simple majorité; que M. L.-N. Bos soit ensuite réélu, et le néo-solutionniste nous garantit le calme l'narfait.

Ne lui faites pas d'objections ; il les repousse avec mépris. Il a pa l'armée,

« L'armée qui n'a plus de confiance, en fait de gouvernement, & que les hommes qui nous menent appellent des principes (P. 39.)

Voilà, dans toute sa nudité, la solution militaire. Nous passons et lence, cela va sans dire, les injures pour la minorité, pour la presuffrage universel, etc.

Et sait-on qui inspire d'aussi anarchiques extravagances à l'anoi C'est l'idée que ceux qui craignent constituent, depuis février 1858, or appelle le parti de l'ordre. (P. 5.) Cette peu flatteuse appréciation d vers partis hostiles à la république et à la constitution, est à lui son cipe politique.

Tel est donc le dernier mot du parti de la peur.

Les empiristes, qui se persuadent qu'il peut y avoir quelquefoist a violer la loi, apercevront-ils enlin le secret de la politique réviniste? La dictature, et une dictature militaire, voilà ce qu'on pri ce que nos adversaires appellent sauver à la fois l'autorité et la li-

u nous garde de pareils sauveurs!

Francis RIAUX.

J.DAT AU RÉGIMENT DES GARDES FRANÇOISES (UN), nyme [Ferdinand Desrivières, dit Bourguignon].

Loisirs (les) d'—. Paris, Saillant, 1767, in-12. — Deuxième m, augmentée. Paris, Saillant, 1767, in-12. — Nouv. (trois) édition, revue, corrigée et augmentée. Londres, et Paris, en, 1775, in-12. [7733]

xiste une Réponse des Soldats du régiment des Gardes françoises, aux sirs d'un Soldat » du même régiment. Paris, Merlin, 1767, in-12.

Essais sur le vrai mérite de l'officier; par l'auteur des « Loisirs soldat ». Dresde, et Paris, Dufour, 1769, in-12. [7733\*] ouvrage a été réimprime deux ans plus tard sous ce titre : le Gueraprès l'antique et les bons originaux modernes. In-12.

LDAT AU RÉGIMENT DES GARDES FRANÇOISES (UN), yme [THOMAS, soldat au régiment du prince Charles]. rallèle (le) vivant des deux sexes. Amsterdam, et Paris, Dufour, in-12. [7734]

LDAT DE J. C. (UN), pseudonyme [DESLOGES, libraire]. pel au prêtre, au peuple et aux écoles. Dédié à M. de Ravi-Paris, Desloges; Morain, décembre 1840, in-16 de 16 pages. [7735]

LDAT DE LA MILICE NATIONALE (UN), titlonyme. resse d'—, à l'assemblée fédérative de Grenoble. 1790, in-8 pages. [7736]

itude complète d'un bout à l'autre, sur 8 pages in-8, dont le prix ijours excessif, la donnât-on pour rien, si en la donnant on imposait le de la lire à quiconque la recevrait. Toute l'adresse du soldat en on consiste à escamoter aux bonnes gens trois sous pour chaque laire de sa rapsodie.

(Note du temps.)

LDAT DE L'ORDRE (UN), titlonyme [Louis-Alexandre n, fils du conservateur-adjoint de la Bibliothèque nationale]. Ite la vérité sur la journée du 13 juin. Paris, de l'impr. de abe, 1849, in-8 de 32 pages. [7737]

LDAT DU BATAILLON DE LA CHARENTE (UN), titlonyme. Etis historique du siège de Valenciennes. Paris, an 11 (1793), [7738]

SOLDAT DU RÉGIMENT D'AUVERGNE (UN), titlenyme. Élégie sur la mort de Monseigneur le Dauphin. Strasbourg, J Heitz, 1766, in-8.

SOLDAT DU RÉGIMENT DU ROI, INFANTERIE (Littlonyme [VALOIS].

Zelmir et Osmin, comédie lyrique en trois actes et en pr musique de M. Schmitt. Besançon, Jean-Félix Chaumet, a (1777), in-8.

SOLDAT INVALIDE (UN), tulonyme.

Lettre d'—, à M. Yoet. Paris, les marchands de nouves 1790, in-8 de 7 pages. [7

Contre le projet de suppression et de changement de l'hôtel des lides.

SOLDAT NITIOBRIGE (UN), auteur déquisé.

Epigamie (l') des Brigands, ou la Latromanie, satire apologes autithétique de la Rébellion, dite Révolution de France.

> Par un soldat Nitiobrige. Fidèle en ses écrits, et que l'honneur dinge. Adoratour d'un Dieu, zelateur de la loi, Amant de la patrie et ami de son roi.

Avec ces deux épigraphes :

Sidera terrà. At distant et flamma mari sic utile Recto Lucain, Phore

Ce qu'est la nuit au jour, et le ciel à la terre Ce qu'est le bien au mal, et la paix à la guer La colombe au vautour, et le loup à l'agness Louis est à Philippe, et Neckre à Mirabass.

Coblentz, 1792, in-8 de 200 pages.

- [7

L'auteur est bien fait pour être cru sur sa parole, quand il dit dépit seul lui a tenu lieu de génie, car à moins d'en venir aux effets, peut pas exhaler plus loin la rage de la fureur.

Voici quelques quatrains de notre poète qui serviront a le prouve

De Baitty la scelératesse
Aujourd'hui passe la raison;
Hier aux Sages de la Gréce
Un cut associe son nom
Point de Judas Iscariote
Plus apostat, plus franc vaurien
Qu'un Gregoire, à tête idiote;
El qu'un Aiten, auti Chréten

Couverts d'opprobre et d'infamie, Voués à l'exécration, Peu le furent plus en leur vie Qu'Alquier, Chabroud et d'Alquillon.

Mais celui-ci met le comble à la frénésie de l'auteur :

Dans un débordement de bile, Qui flusit par haut et par bas, Pluton dégobilla Camille Et chia Brissot et Gorsas.

Qu'une cause est donc mauvaise, quand on est réduit à la défendre d'une nanière aussi dégoûtante.

SOLDAT VENDÉEN (UN), tillonyme.

Vérité (la) au Corse, usurpateur du trône de Louis XVIII. ibollet, 1800, in-8. [7743]

SOLDIÈZE (Jérôme), pseudonyme [Jules LOVY], auteur d'aricles dans le « Tintamarre ».

SOLERIUS (Anselmus), pseudonyme [Theoph. RAYNAUD].

Tractatus de Pileo cæterisque capitis tegminibus tâm sacris quam rofanis (ab A. Solerio, scilicet Theophilo Raynaudo, DD. Petro de Caridat dicatus. Lugduni, 1655, in-4.

On lit dans les Mémoires de littérature, par de Sallengre, t. I, p. 174, que rois auteurs ont écrit de pileo, ou du chapeau, savoir, Rainaldus, Marilet et Solerius. Cette observation n'a pu être inspirée que par une fausse rudition.

Il existe une autre édition qui porte pour titre :

Anselmus Solerius, de Pileo, caeterisque capitis tegminibus tam sacris paam profanis. Amstelodami, 1672, in-12.

SOLIER (le P. Fr.), auteur supposé [le P. Gaspard SEGURAN]. Lettre justificative du —, touchant la censure de quelques sermons faits en espagnol, à l'honneur de saint Ignace. Poitiers, 1611, n-8.

Les continuateurs du P. Le Long (t. I, nº 14284) me paraissent s'être rompés en attribuant cette Lettre au P. Solier lui-même. Voyez les Remarques de l'abbé Joly sur Bayle, article IGNAGE DE LOYOLA. A.A. B.—a.

SOLITAIRE (le), pseudonyme [le comte de CRAMAIL]. Pensées (les) du —. Paris, Courbé, 1632, 2 vol. in-8. [7746 Catal. de La Vallière, par Nyon, nº 11652.

SOLITAIRE (UN), pseud. [Jean de BERNIÈRES DE LOUVIGNY]. Chrétien (le) intérieur, ou la Conformité intérieure que doivent

avoir les Chrétiens avec Jésus-Christ. Paris, Cramoisy, 1661, pet. in-12. — Quatorzième édition. Paris, veuve Martin, in-12.

On trouve le portrait de l'auteur, mort en 1659, en tête des é postérieures à ces dates. Il n'a pas d'article dans la • Biographie : selle ». Le Chrétien intérieur a été tiré des manuscrits de Berail Louvigny, par le P. François d'Argentan, capucin, qui a publié un volume en 1676.

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [Jean LEROUX, curé d vicamp, diocèse de Rouen, de 1686 à 1705].

Clef de Nostradamus, avec la critique. Paris, P. Giffart, in-12.

Note manuscrite de l'abbé de Saint-Léger, qui nous a été confirm M. Mathon, bibliothécaire de Neuchâtel.

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [dom IGNACE, chartre Rouen, retiré à Utrecht].

Histoire de la ville de Rouen, divisée en six parties (revue libraire Dusouillet). Rouen, Dusouillet, 1731, 2 vol. in-4, et in-12: 1731, 2 vol. in-4.

SOLITAIRE (UN), pseudonyme.

Traité de la discipline religieuse, trad. du latin de Tho Kempis, par —. (Avec une préface de 22 pages sur The Kempis, sur l'opinion qui l'a fait considérer comme aut l'Imitation de Jésus-Christ, et sur les trois concurrents disputent cet ouvrage, savoir : S. Bernard, J. Gersen et J. Ge Avignon, veuve Girard, 1756, in-12 de 210 pages, sans la pa

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [le comte Louis-Mar SAINTE-MAURE].

Délassement du cœur et de l'esprit. Londres et Paris, 2 vol. in-12.

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [l'abbé SABATIER, de Ca Quarts-d'heures joyeux d'—, contes libres. La Haye, in-12.

SOLITAIRE (UN), pseudonyme.

Épître en vers d'-, sur l'éternité des peines de l'Enfer. Moutard, 1773, in-8. SOLITAIRE (UN), pseudonyme [Cl.-Mar. GIRAUD.]

Temple de Mémoire, ou Visions d'—. Londres, et Paris, Ruault, 1775, in-8. [7754]

SOLITAIRE (UN), pseudonyme.

Réflexions sur le plaisir. Paris, 1783, in-8.

[7755]

Cet ouvrage n'a point été annoncé par le · Catalogue hebdomadaire », année 1783; mais on y trouve l'indication d'un autre sur le même sujet : Béflexions philosophiques sur le Plaisir; par un célibataire. Paris, l'Auteurin-8 de 80 pag., ouvrage qui a eu l'année suivante une troisième édition, augmentée de plusieurs morceaux qui n'avaient point encore paru. Lausanne, et Paris, l'Auteur, 1784, in-8 de 136 pag.

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [DE BURE DE SAINT-FAUXBIN]. Lettres d'— à un académicien de province, sur la nouvelle version française de « l'Histoire des animaux » d'Aristote (par Camus). Amsterdam, et Paris, Lamy, 1784, in-4. [7756]

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [l'abbé Ch.-François LE GROS].

- 1. Analyse des ouvrages de J.-J. Rousseau et de Court de Gebelin. Genève et Paris, veuve Duchesne, 1785, in-8 de 234 pages. — Examen des systèmes de Jean-Jacques Rousseau et de M. Court de Gebelin, pour servir de suite à l'Analyse, etc. Genève, et Paris, veuve Duchesne, 1786, in-8. [7756\*]
- II. Analyse et Examen du système des philosophes économistes. Genève et Paris, Duchesne, 1787, in-8 de 294 pages. [7757]
- III. Analyse et Examen de « l'Antiquité dévoilée du Despotisme oriental » et du « Christianisme mis à jour », ouvrages posthumes de Boulanger. Genève, Barde, Manget et Comp., et Paris, veuve Duchesne, 1788, in-8. [7758]

SOLITAIRE (UN), pseudonyme.

Réflexions d'—, tirées de l'Écriture-Sainte, sur l'état actuel du Clergé de France. Rouen, veuve l'ierre Dumesnil, et Paris, Moutard, 1791, in-4 de 39 pages. [7759]

Impr. à deux colonnes : les Réflexions sur la première, et les textes latins de la Bible sur la seconde.

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [l'abbé Thomas DESTRUISSART, curé de Gentilly, près Paris; natif de Caen].

Recueil d'essais littéraires et philosophiques. Paris, 1799 et ann. suivantes, in-8. [7760]

Il n'existe que quatre exemplaires de ce Recueil de sept à huit opuscules, tirés à petit nombre d'exemplaires.

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [SAIGE, avocat].

Opuscules d'—. Bordeaux, Bergeret, et Paris, Pernier, 1803. in-8 de 337 pages, 4 fr. [7761]

Ces opuscules se composent de : 1º un Voyage à la Nouvelle Philadelphie; 2º de Théoclès; 3º du Contemplateur nocturne; 4º de Pensées métaphysiques et morales sur Dieu et l'Homme; 5º du Temple du Bonheur, ou les deux Vertus; 6º de Cébès, ou Dialogue sur le Beau.

Le même auteur a publié, sous le voile de l'anonyme : Catéchisme du citoyen. Bordeaux, 1787, in-12.— Nouvelle édition, augmentée de fragments politiques (par le même auteur). En France, 1788, in-8.

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [CHABRAND, pasteur de l'église de Toulouse].

Vœux (les) d'— pour la réunion de tous les cultes. Toulouse (vers 1809), in-8. [7762]

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [Auguste GOUAZÉ, mort à Toulouse, le 30 novembre 1812].

Traité sur l'époque de la fin du monde, et sur les circonstances que l'accompagneront. Versailles, Lebel, 1814, in-8 de 362 p. [7763]

SOLITAIRE (UN), pscudonyme [l'abbé Hippolyte BARBIEB. d'Orléans].

1. Biographie populaire du clergé contemporain, Paris, rue de Vieux-Colombier, n. 21; Grand, rue du Petit-Bourbon. n. 6; Desloges; Appert et Vavasseur, 1840-51, 10 vol. in-18, avec portr. grav. sur acier, 36 fr. [7764]

Cette Biographie a été publice en 131 livraisons à 30 c.

Voici la nomenclature des notices dont se compose chaque volume

Tome Ir. — MM. Affre, Olivier, de La Tour-d'Auvergne, de Genoué. F. de La Mennais, Combalot, Frayssinous, Lacordaire, de Quélen; de Hohenlohe, Siéyès, de Géramb. Biographie de mes Biographies.

Tome II. — MM. de Ravignan, Coquereau, Guillon, Bouvier, Donnet. Belmas, Fesch, Fayet, Gousset, Laroque, Du Pont, Cœur. Biographic de un Biographics.

Tome III. — S. S. Grégoire XVI, MM. Grivel, Dufêtre, Morlot, de Cheverus, Pelier de la Croix, Deguerry, Migne, Droste-Vischering, Emery. Paravey. Biographie de mes Biographies.

Tone IV. — MM. Forbin-Janson, Perboyre, Grégoire, Frasey, Calact. Clausel de Montals, Demeuré, Graveran, Rœss, Liautard, George. Biographics.

Tome V. — MM. Mathieu, Mérault, Boyer, Allignol frères, Darcimoles; de Mazenod, de Rolleau, de Boulogne, Manglard. Biographie de mes Biographies.

Tome VI. — MM. d'Astros, Bourrei, Barronat, Picot, Raillon, de Croï, Souquet de Latour, Robin, de Bervanger. Biographie de mes Biographies.

Tome VII. — MM. Prompsault, Collin, Chamon, de Féletz, Thibaul, Le Guillou, Dupanloup, Annat, Parisis, le cardinal Pacca. Biogr. de mes Biogr. Tome VIII. — MM. Rey, Bautain, de Sausin, Letourneur, Desgarets, Devie, Chartrousse, Arnaldi, Magnin. Biographie de mes Biographies.

Tome IX. — MM. Brumauld de Beauregard, Delacroix, Depéry, Desmazure, de Veyssière, Naudo, Faudet, de Bonald, Débelay, Schmid, Madrolle. Biographie de mes Biographies.

Tome X. — S. S. Pie IX (5 livr.), MM. Sibour (2 livr.), Lyonnet, Blanquart de Bailleul, cardinal Maio, Moigno, Chatenay. Biogr. de mes Biegr.

Dans la Biographie des Biographies du X° volume se trouvent le portrait du Solitaire et une petite Notice sur sa vie.

Par simple curiosité ou par malice, l'homme se platt à entendre raconter les faits et gestes de ses semblables. Cela fait passer le temps, surtout celui qu'on devrait employer à se connaître soi-même.

Il est donc tout naturel qu'avant et depuis Plutarque les biographes aient, à eux seuls, constitué toute une pleïade d'écrivains, qui sont, dans l'histoire générale de l'humanité, ce que les causeurs, — bonnes ou mauvaises langues. — sont chaque jour dans la société.

Alternativement on a fait se confesser devant le tribunal des contemporains les princes, les philosophes, les capitaines, les beaux génies les grands vertueux et les grands criminels, avec le ferme dessein d'induire le public à les encenser ou à leur jeter la pierre; mais je ne sache pas que jusqu'ici aucun chroniqueur ait entrepris de consacrer exclusivement sa plume à une classe unique de personnages, pour en composer une galerie à part, ce qu'on pourrait appeler un panthéon de famille.

Cette tache, délaissée par tous comme devant nécessairement entraîner l'ennui et la fatigue, ne pouvait être choisie et accomplie que par un solitaire, c'est-à-dire que par un de ces rares travailleurs d'esprit qui, séparés des bruits et des distractions du monde, s'attachent avec amour à une unité pour lui faire enfanter tout ce qu'elle contient dans ses flancs.

Le Solitaire s'est rencontré, et la biographie du clergé contemporain, commencée, continuée et terminée, forme aujourd'hui une œuvre complète.

Pour se trouver compétent dans toute l'étendue du mot à écrire l'histoire des prêtres de France, depuis l'illustre prélat jusqu'à l'humble desservant des campagnes, il fallait tout à la fois être du siècle et n'en être pas, être placé par une providence particulière entre l'autel et le monde. Ce fut là précisément l'avantage de M. l'abbé Hippolyte Barbier, qui, se voyant engagé dans les premiers ordres de l'état ecclésiastique, ne voulut point aller plus avant et s'imposa une halte jusqu'à ce qu'il eût bâti des assises au falte un monument depuis longtemps rêvé.

Anjourd'hui, l'auteur de la Biographie du Clergé contemporain a con-

sommé tout entière sa consécration à l'Église, et son nom se trouve ajoute par la voix publique à tous ceux du sanctuaire, dont it a célébre les talents et raconté les vertus.

Le succès qui a accueilli les livraisons successives de la Biographie per s'est point ralenti, depuis que ces livraisons réunies forment un corps entier de dix volumes. Au contraire, il est allé et va toujours croissant, au point de constituer un phénomène littéraire, à une époque où le commerce de la librairie est tombé, de l'aveu de tous, dans une si misérable condition.

Ce succès s'explique, du reste, par la façon éminente dont l'auteur a. d'un bout a l'autre, traité son sujet.

Dans le principe, on pouvait craindre qu'il ne fût monotone, il a rivarié; qu'il ne fût trop sérieux, il s'est montré plein d'agrement; qu'il pe pût guère être lu que par des ecclésiastiques et les personnes religieuses, il a su (sans déroger) plaire aux gens du monde.

Jamais théologien plus orthodoxe et plus savant, chroniqueur plus etact et plus aimable, écrivain plus plein de dignité et plus charmant, ne situit adressé à cette époque en même temps légère et sérieuse, et dont le rire et l'indifference apparente cachent de graves pensées et de proforbs soucis.

La Biographie du Clergé contemporain n'a point les allures, p'allais dire les inconvénients pedantesques et suspects d'une apologie premeditec c'est un tableau mis, sans pretention et sans parti pris, par la consciencieuse vérité, sous les yeux de tout le monde, et qui montre ce que c'est qu'un prêtre. A ce point de vue, elle a toutes les proportions d'une œuvre sociale, et doit infailliblement ramener un grand nombre d'esprit des regions lointaines du préjugé et de la baine.

Je viens de dire que le solitaire n'est point un thuriféraire de profession, j'en apporterai pour preuve certains passages, certains chapitres, qui frisent la satire à la façon de Juvénal. Toutes les fois que le solitaire tâte un ministre de Dieu et qu'il n'y trouve qu'un homme, il s'indigne et lui en veut amérement de mentir à la grandeur de ses obligations et a la sainteté de son nom.

Certes, on ne fera pas un reproche à l'auteur de sa religieuse franchise; il avait bien le droit de dire, en passant, la vérité à ceux qui out pour mission de la précher à leurs semblables : Opportuni et importuni comme disait saint Paul.

Quand la mort aura fait disparaître les héros du livre dont je viens d'entretenir le lecteur avec un laconisme qui équivaut presque à un deni de justice, quand la Biographie aura cessé d'être un sujet de curiosité pour les contemporains, elle sera encore un recueil de mémoires fidèles et précieux, que consulteront avec fruit les écrivains qui voudront ecrire les annales du clergé au XIX° siècle Ch. DE LONES

- Patrie », 25 jany, 1852.
- 11. Jésuites (les). Réponse a MM. Michelet et Quinet Paris. Appert; Amyot, 1843, gr. in-12, 2 fr. [7765]

- III. Mystères (les) du presbytère et de la vie religieuse. Paris, Desloges, 1844, in-18, 1 fr. [7766]
- IV. Prêtre (du), de M. Michelet, et du simple bons seus. Paris, Sirou, 1845, gr. in-12, 2 fr. 50 cent. [7767]
- V. Evesque (l') de Cour, l'évesque apostolique et l'abbé Vérité, avec notice biographique sur l'auteur et annotations. Paris, 1847, gr, in-12, 3 fr. 50 cent. (Ouvrage annoncé, mais qui n'a pas paru.)

  [7768]

SOLITAIRE (UN), pseudonyme.

Clergé (le) en Belgique, qu'est-il? que fait-il? que veut-il? Objection à M. P. de Decker; par —. Bruxelles, Serès, 1844, in-12 de 20 pages, 50 cent. [7769]

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [Phil.-Iren. BOISTEL D'EXAU-VILLEZ].

Solution du grand problème social : Pourquoi des riches? Pourquoi des pauvres? Paris, Gaume frères, 1848, in-8 de 16 pages. [7770]

SOLITAIRE (UN), pseudonyme.

Heures (les) du Peuple. Périgueux, Baylé, 1849, broch. in-18. [7771]

SOLITAIRE (UN), pseudonyme [Auguste SÉGUIN, libraire à Montpellier].

Philosophie (la) du XVIII' siècle et ses fruits, d'après « les Girondins » de M. de Lamartine. Opuscule dédié aux habitants des campagnes, par —, ami de la vérité et des paysans. Montpellier, Séguin, et Paris, Lecoffre, 1849, in-8 de 124 pages. [7772]

SOLITAIRE (UN), pseudonyme.

- I. Divorce (du). L'Avoué et le Campagnard. Impr. de Poignée, à Sainte-Ménehould, 1850, in-12 de 216 pages. [7772\*]
- II. Voyageur (le) en France. Jeu instructif pour apprendre à tout âge, sans travail et avec plaisir, la géographie de la France. Sainte-Ménehould, Poignée-Darnauld, 1851, in-plano d'une feuille lithogr. [7773]

SOLITAIRE AU MILIEU DU MONDE (UN), pseudonyme.

Abeilles (les), élaborations idéaliques, historiques, politiques et véridiques appropriées aux lumières du XIX' siècle. Paris, l'Au-

teur, rue des Tournelles, n. 7; Garnier, 1840, in-8 de 31 pages. [7774]

SOLITAIRE AUVERGNAT (UN), pseudonyme [l'abbé Martinet]. Voy. PLATON-POLICHINELLE.

SOLITAIRE DE CITEAUX (UN), pseudonyme [dom Claude TAISAND, bernardin de l'ordre de Citeaux].

Prières choisies en faveur des Dames chrétiennes. Avignon, 1741. in-12. [7773]

SOLITAIRE DE LA TRAPPE (UN), auteur supposé [J.-F. LA HARPE].

Réponse d'— à la lettre de l'abbé de Rancé (par N.-T. Barthe) 1767.

SOLITAIRE DE LORMONT (LE), pseudonyme [d'un porte Bordelais].

On trouve dans les Mélanges de H. Fonfrède, deux pièces de vers es réponse à d'autres de ce pseudonyme. Fonfrède lui-même signait « poésies l'Brmite de la Gironde.

SOLITAIRE DE PARIS (UN), pseudonyme [le baron Louis-François-Élisabeth RAMOND DE CARBONNIÈRES].

Légitime et Nécessaire. Lettre d'— au Solitaire des Pyréntes.

Paris, an XII (1804), in-8.

[7777]

Voy. le nº 7785.

SOLITAIRE DE SEPT-FONDS (UN), pseudonyme [l'abbé ét LA CHETARDIE, curé de Saint-Sulpice].

- I. Méditations sur les Mystères de la foi, et sur les Épltres et Évangiles. Paris, veuve Mazières, 1708, 1718; Paris, Garnier. 1753, 4 vol. in-12; Paris, Humblot, 1773, 4 vol. in-12. [7778]
- II. Sentiments d'un Chrétien touché d'un véritable amour de Dieu, représenté en 46 figures en taille douce. (Nouvelle édition'. Paris, Humblot, 1773, in-12.

SOLITAIRE DES ALPES (LE', pseudonyme [Albert Du Bots] Voy. CHALLABOT.

SOLITAIRE DES ARDENNES (UN), pseudonyme pris par Alex.-L.-Bertrand BEAUNOIR dans le journal opposé à la Révolution

française qu'il publiait à Liége, sous le titre de l'Ami des hommes (4791).

SOLITAIRE DES BORDS DE LA VIENNE (UN), ci-devant de la congrégation de la mission, pseudonyme [l'abbé CHARMET, chanoine d'Ingrande].

- I. Miscellanea, Amusements d'... Poitiers, Chevrier, et Paris, Bastien, 1780, in-8; — et Poitiers, Chevrier, 1786, in-12. [7780]
- II. Essai sur les connaissances de l'Homme; par —. Cet ouvrage est divisé en trois parties : 1º les Misères de l'Homme et son humiliation; 2° sa grandeur et sa gloire; 3° son immortalité. Paris, Lagrange, 1785, in-12. [7781]

SOLITAIRE DES ENVIRONS DE PARIS (UN), pseudonyme. Fortunatus, ou Témérité et bonheur, anecdote du xVII° siècle. Paris, Fréchet, 1808, 3 vol. in-12, 5 fr. [7782]

SOLITAIRE DES PYRÉNÉES (LE), pseudonyme sle baron L.-Fr.-Élis. RAMOND DE CARBONNIÈRES].

Naturel et légitime. (Lettre du — à M. D....). Se trouve chez tous les marchands de nouveautés, an XII (1804), in-8 de 40 pag.

Cet écrit, en forme de lettre, signé : le Solitaire des Pyrénées, a été composé à la demande de Napoléon pour justifier son usurpation des rênes de l'État, et sa dynastie : il a été imprimé à l'imprimerie impériale sans que rien l'indique, à l'exception de l'/ à trois crans.

Une note, placée sur un exemplaire de cet écrit, l'attribue à Barrère de Vieuzac; tandis qu'un second exemplaire l'attribue à M. Ramond.

Barbier cite une autre édition de cet écrit. Paris, Maradan, an XIII (1805), in-8.

SOLITAIRE DES PYRÉNÉES (UN), pseudon. [SAINT-AMANS, de Toulouse].

Vœux pour la réunion des cultes. Avec cette épigraphe : Ecoutez les paroles de cette alliance.

Paris, C. Bretin; Brasseur, 1809, in-8, 3 fr.

177841

SOLITAIRE DES VOSGES (LE), pseudonyme.

Somnambulisme (le) de M. de Châteaubriand, ou Réflexions sur a dernière brochure. Premier numéro. Paris, Garnier, 1831, in-8.

On ne trouve pas dans la « Bibliographie de la France » la mention de puméros postéricurs.

Ce sont des Réflexions sur la brochure de M. de Châteaubriand, intinlée : « De la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles 1 etc. ».

SOLITAIRE DU CANTON D'APPENZEL (UN), pseudony me [BARTHES DE MARMORIÈRES].

Moyse en Egypte et chez les Madianites. Paris, Belin; Fuch. Gratiot, 1802, in-18, 1 fr. 20 c. [7786]

SOLITAIRE DU FAUBOURG DU ROULE (LE), pseudony [Léon Chanlaire], auteur d'un écrit dont le titre nous échappe.

SOLITAIRE DU JURA (LE), pseudonyme [Antoine-Français BONVALOT], auteur d'articles avec cette signature dans les recuels «l'Abeille des demoiselles», et le « Journal de l'enfance et des écoles primaires ».

SOLITAIRE DU PALAIS-ROYAL (UN), pseudonyme [C.-O.-S. DESROSIERS].

Aventures curieuses et plaisantes de M. Galimafrée, homme de jour, ouvrage que personne n'a jamais lu, et que tout le numée voudra lire. Paris, A. Imbert, 1814, in-8 de 144 pages. [7787] Sur cet écrivain voy. ci-devant l'article Saint-Spérat (Mer).

SOLITAIRE DU PAYS DE BUSCH (LE), pseudonyme.

Lettre au rédacteur du « Bulletin polymathique du Muséam de Bordeaux (en réponse à celle de M. B. Reluisant (Voy. ce nom Impr. dans ce recueil, t. v1, pag. 157-60, 1808]; — Notice ser les énigmes, logogriphes et charades, faisant suite à l'article précédent. (Ibid., id., pag. 367-69).

SOLITAIRE INVENTIF (LE), auteur deguisé [frère Franços FORTIN, religieux de Grammont, dit].

Ruses (les) innocentes, dans lesquelles se voit comment on prest les oyseaux passagers et non passagers; et de plusieurs sortes de bestes à quatre pieds; auec les plus beaux secrets de la pesche dans les rivieres et dans les estangs; par F. F. D. G., dit —. Paris. Lamy, 1660, un tome en 2 vol. grand in-4, avec 66 figures. — Les mêmes. — Traité très utile de la Chasse, pour facilement prendre toute sorte de Gibier, pour les quatres saisons de l'année. Paris, de Sercy, 1688, 2 part, en un vol. gr. in-h fig. — Autre édition, suivant la copie de Paris. Amsterdam, Brunel, 1695, in-8 avec 66 planches.

Catal. Huzard, 11, 4788-91.

Réimpr. sous le titre de Délices de la campagne, ou les Ruses innocen-

SOLITAIRE PATRIOTE (UN), pseudonyme [dom Christophe-Lon Féroux, bernardin].

Vues d'—. La Haye, et Paris, 1784, 2 vol. in-12. [7790]

SOLITAIRE PROVINCIAL (UN), pseudonyme [P. GALLET].

Première promenade d'—, depuis le faubourg Saint-Honoré,
pasqu'au Palais du Tribunat. Paris, Fuchs, an x [1802), in-12,
1 fr. 25 cent. [7791]

SOLITAIRES DE PASSY (LES), pseudonyme.

Vrai (le) d'Epréménil. Avis au peuple et principalement au Tiers Etat de la part des —, près Paris, du 18 janvier 1789. Se vend à Paris, chez Prudence, rue de l'Équité, à l'enseigne de la Juslice, et se distribue à Passy, près Paris, in-8 de 16 pag. [7792]

**SOLITARIUS PEREGRINUS**, [Gilles de WITTE]. Solitarii Peregrini Epistolæ Criti : ad ar con Epistola prima. An amor bea ٧i hanc, at miam beatitudinis amor in hac vita, li L 14 jı 1719. Le 9 pages. — Epistola secund . An 1e 8, tales, videamus in æterna Veri D in miecto cognito? 28 aug. 1719, in-4 de 7 | [7793]

La première de ces Lettres est contre deux ouv es d'Arnaud, et la meconde contre les « Écrits sur le système de la grace générale ».

**SOLO**N DE VOGE, pseudonyme [Jean Le Bon]. Voy. HETRO-OLITAIN (L').

SOLY (Jules), pseudonyme [Ch.-Dom. GUILLEMART].

Grand (la) Jeannette. Paris, Filleul de Pétigny, 1838 in-8 de **28 pages**. [7794]

SOMMALIUS (Henr.), pseudonyme (Raymond JORDAN).

Idiotæ viri docti contemplationes de amore divino.

[7795]

Voy. Anselme (S.).

SOMMERY (M<sup>110</sup> F. de), aristonyme [M<sup>110</sup> FONTETTE DE SOM-MERY]. Pour la liste de ses ouvrages, Voyez notre « France littéraire » à ce dernier nom. SOMMIER (Claude), archevêque de Césarée, impoueur luieraire [Fr. de RIGUET, mort en 1699].

Histoire de l'Église de Saint-Dicz, Saint-Dicz, 1726, in-1:

Sommier n'a été que l'éditeur de cet ouvrage.

SONNEFORT, nouvelliste ambulant, pseudonyme.

Trompette (le) de la blague. Recueil de facéties. Paris, Mari veute Desbleds, 1845, 1851, in-18. [779]

Opuscule dont il existe des exemplaires sous trois titres different 1º celui ci-dessus; 2º sous celui de Roi de la gasconnade; 3º sous le titre de Souvenirs d'une vieille monstache, tous trois portant les mêmes date

SONNETTI (J.-J.), pseudonyme [le chev. Ange GOUDAR].

Brigandage (le) de la musique italienne. Amsterdam, et Pars. Bastien, 1781, in-12. [7796]

SONNINI (Ch.-Nic.-Sigisb.), auteur supposé [P.-Aug.-Mr Miger].

Manuel des propriétaires ruraux et de tous les habitants de la campagne, ou Recneil, par ordre alphabétique, de tout ce que la loi permet, défend ou ordonne dans toutes les circonstances de la vie et des opérations rurales; on y a joint tout ce qui a rapport à la chasse, à la pêche, aux étangs et aux constructions rurales, aux des modèles et formules de baux, loyers, procès-verbaux et aux actes utiles à la campagne dans ces différents cas. Paris, Buisses. 1808, 1811, in-12, 2 fr. 50 cent. — Troisième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée, par Ars. Thiébant à Berneaud. Paris, Arth. Bertrand, 1823, 2 vol. in-12, 5 fr. [779]

Selon Barbier les deux premières éditions de cet ouvrage sont de liget, et Sonnini, dont il porte le nom, n'en a fait que l'avant-propos.

SOPHRENIUS, pseudonyme [Constantin-Agathophron Nicote-Poulo], auteur d'articles insérés dans « l'Hermès ho Logios », journal rédigé en grec et imprimé à Vienne, en Antriche [1818 et 1813

SOPHRONIUS, pseudonyme.

Sermon pour le Vendredi-Saint, prononcé en l'Église catholique de Smyrne, l'an 1644, par le P. Sophronius, à Sanctà Euphemi (Paris, imp. de E. Duverger), Ponthieu, 1827, in-24, de 71 p. 17840

Imprime a petit nombre, et n'a pas été vendu

ères imitant ceux des Elzevirs, ainsi que fleurons, vignettes, culs-;, etc.

ur est un Allemand, médecin de l'empereur Joseph II. Il habitait e depuis longtemps, et demeurait rue St-André des Arts (maison

(Mme Charlotte de). Voy. DE SOR.

CELLICOT (Robert), pseudonyme [J.-F.-Gasp. DUTRÉSOR]. zieuse (l') pythonisse, ou la Fourbe Magicienne, petite co-inferno-satanico-magique. A Diabolicopolis, de l'impr. t Castigamus, l'an 1182 de l'Hégyre, in-8. [7801]

CIER (UN), démonyme.

ax (le) aux OEdipes, présents et à venir, ou Recueil choisi les, charades, et logogriphes modernes. Paris, Barba, an xt in-12 de 242 pag., 2 fr. (7802)

ARE ITOMEIO, pastore arcade. Voy. S. I. P. A.

(UN), pseudonyme [Vincent LOMBARD, de Langres].
oires d'—, contenant ses niaiseries historiques, révolutionet diplomatiques, recueillies sans ordre et sans goût. Paris,
1820, in-8, 6 fr. [7803]

ouvrage, à quelques retranchements près, que les Souvenirs, ou le faits particuliers et d'anecdotes secrètes, pour servir à l'histoire de ution, du même auteur, et publié avec son nom. Paris, Gide fils, 1-8.

eux ouvrages ont fait, en très grande partie, le fond d'un troipublié par V. Lombard, sous le titre de Mémoires anecdotiques pour l'histoire de la Révolution française. Paris, Ladvocat, 1823, 2 vol.

'IGNORANT (UN), pseudonyme.

re d'—, sur la tragédie de « Catilina » (de Crébillon). les, s. n., 1748, in-12. [7804]

BERBIELLE (Joseph), chirurgien lithotomiste, né à Pon-Basses-Pyrénées), mort en 1846, auteur supposé. Souber-digne successeur du frère Côme, dont il était le parent, fut s'habile opérateur de la taille sus-pubienne, qu'il a pratiquée e cinquante ans. Mais Souberbielle, très habile opérateur, point écrivain : il avait cela de commun avec beaucoup de prat, dont nous n'exceptons ni Gannal, ni le célèbre lithotritiesiste

Civiale, à qui une nombreuse clientèle ne permet pas d'écrire leun propres observations, et qui sont obligés d'avoir recours à des plames amies ou salariées. Souberbielle, en outre, tout en pratiquant la chirurgie avec une grande habileté, ne possédait point cet cert de méthode qui est le propre du savant, et qui lui eût permis de tracer lui-même pour la postérité les progrès de la science qui l'avait si longtemps occupé. Heureusement pour notre chirurgien, il connut de bonne heure, au sein de la Société philantropique, dou il était un des plus fermes soutiens, non seulement un habile et svant médecin, mais encore un homme lettré, d'esprit et de goût. M. le docteur Payen, et il ne tarda pas à s'établir entre eux une vive amitié qui a duré jusqu'à la mort de Souberbielle. Le docter Paven l'assista des lors, comme médecin, dans toutes ses opération. prenant exactement note de chaque observation et recueillant avec soin les calculs extraits. C'est lui qui, par amitié pour le chirurgies. a rédigé les opuscules cités par nous dans « la France littéraire ». à l'exception d'un seul, assez ridicule, sur le choléra-morbus. (A opuscules ont d'abord paru dans des recueils périodiques, notamment dans la « Gazette des Hôpitaux » et dans le » Journal géneral de médecine » de M. Gendrin. Deux ouvrages portant le nom de Souberbielle, et ce ne sont pas les moins remarquables, n'étant pas cités dans notre « France littéraire », nous crovons devoir faire une addition à ce premier article, parce qu'elle révèle deux fais piquants d'histoire littéraire, qui rentrent dans le plan de ce livre

1. Considérations médico-chirurgicales sur les maladies des vois prinaires, présentées et sontenues à la Faculté de médecine de Paris, le 31 août 1813, suivant les formes prescrites par l'article vi de la loi du 19 ventôse au x1, conformément à la décision de son Excellence le ministre de l'Intérieur, du 15 avril 1808. Paris, de l'impr. de Didot jeune, 1813, in-4 de 44 pag. [7805]

Thèse remarquable, mais qui a eu pour rédacteur de celèbre professer GRAUSSIER

II. Mémoire sur l'opération de la taille. (Rédigé par le docteur Payen : 7806)

Impr. dans les Memoires de l'Académie royale de médecine », L. Mil (1840), in-4, p. 56-a 99. Il a été fait de ce Memoire un tirage a pari aix frais de Souberbielle.

Toute une histoire se rattache a ce Memoire, et nous allons la raconter. Souberbielle, le plus humain des hommes, au point de se deouiller de ses vêtements quand il ne pouvait faire du bien autrement, vait aussi ses petites faiblesses : il était beureux de parler, et surtout parlat des services qu'il avait rendus à la société comme chirurgien. Musieurs de ses collègues ayant obtenu des prix Montyon à l'Institut, 'idée lui vint de présenter, lui aussi, un mémoire. Souberbielle n'écrivait soint, nous l'avons dit. Le docteur Payen chercha à l'en dissuader, parce que cette démarche devait nuire à sa réputation. Mais le vieillard s'étant abstiné, M. Payen, son ami et son secrétaire ordinaire, dut lui venir en ide. Plus soigneux que Souberbielle, qu'il avait constamment assisté, il recueilli non seulement des observations sur chacune de ses opéraions, mais encore tous les calculs de la vessie qui avaient été extraits souberbielle. Il rédigea un Mémoire contenant 50 observations. Le Mémoire fut envoyé à l'Institut, et valut au chirurgien dont il portait le som, une médaille d'or et une pension. Souberbielle, enchanté, donna la médaille au véritable auteur, et garda pour lui la gloire et la pension. Mais sa vanité ne s'arrêta pas là. Il désira que le Mémoire couronné parût parmi ceux de l'Académie de médecine; comme il n'en était pas membre, il y eut à cette occasion une véritable négociation dont le début fut un refus; mais la persistance de M. le docteur Paven, fit changer le mauvais vouloir de la docte assemblée, et l'on consentit à l'insertion du Mémoire de Souberbielle, à condition, toutefois, qu'il serait réduit au nombre de pages accordé pour chacun de ceux des académiciens (30 pages). Ce fut donc rogné des quatre cinquièmes que fut imprimé dans le recueil de l'Académie de médecine le Mémoire dit de Souberbielle, couronné par l'Académie des sciences.

Dans une note au bas de la première page de ce Mémoire, Souberbielle tht que le docteur Payen, son ami, lui a été fort utile pour sa rédaction.

Les opinions de Souberbielle sur la taille sus-publenne ont été exposées par M. Belmas (son petit-fils par alliance), dans un ouvrage publié à ce sujet en 1827.

M. le docteur Payen est auteur de deux bonnes et consciencieuses Notices sur Souberbielle : l'une imprimée dans le « Biographe et le Nécrologe réunis », tome II, p. 234, et l'autre dans les « Archives des hommes 4u jour ».

SOUBISE (le maréchal prince de), auteur supposé [FRÉDÉRIC II, roi de Prusse].

Lettre de félicitation du — au maréchal Daun, sur l'épée qu'il a reçue du Pape. [7807]

Pacétie qui a été réimprimée page 500 du vol. intitulé « les Conseils du trône, donnés par Frédéric II, dit le Grand...... », publiés par P.-R. Auruis.

SOUBRY, de Lyon, nom modifié [Jean-François SOBRY, de Lyon].

- I. Valdemar, tragédie en cinq actes et en vers. Lyon, 1768, in . .
- II. Muphti (le), comédie en un acte et en prose. Lyon, 1769. in-8.

SOU-FERMIERS DU DOMAINE DU ROI (LES), auteurs supposés [J.-H. MARCHAND, avocat].

Requête des —, pour demander que les billets de confession soient assujettis au contrôle. 1752, in-12. [781]

On dit que l'abbé Mey a coopéré à cette facétie.

SOUFFLEUR DE LA COMÉDIE DE ROUEN (LE), pseudo nyme [J.-D. DUMAS D'AIGUEBERRE].

Réponse du — à la Lettre du Garçon de café (par Dumas d'Argueberre). 1<sup>er</sup> juin 1730. Paris, Tabarie, 1730, in-12 de 46 pag. — Seconde Lettre du —, ou Entretien sur les défauts de déclaration. Paris, le même, 1730, in-12 de 71 pag. [781]

SOUFFRANT (Jacques), ouvrier, pseudonyme (Louis ULBAGE rédacteur en chef du « Propagateur de l'Aube »).

Politique (la) de l'atelier. Lettres de —. Troyes, Vigreux-Jame. 1850, in-8 de 140 pag., 1 fr. 25 c. [7812]

Dix sept Lettres. L'Épilogue est signé Louis Ulbach.

M. I. Ulbach a publié, en 1851, dans son journal, une seconde serie le Lettres à Jacques Souffrant et signées de son nom. Paris, Garnier frères 6 Troyes, Vigreux-Jamais, 1851, in-8 de 584 pag.

SOUIL DE CINQ CIEUX, pseudonyme [Louis de QUINCE].

Extrait des registres du Parlement, touchant la plainte de Lowduc d'Orléans..., avec des Observations de —. Paris, 1652, in-1 [781]

## SOULETY, pseudonyme

Qu'est-ce que la liberté de la presse, selon l'article VIII de la Charte constitutionnelle? ou Qu'est-ce que l'Existence physique, morale et politique? Question dont la solution positive conduit seturellement à l'examen des dispositions de la Charte constitutionnelle sur la liberté et la propriété individuelle. Paris, Chasses 1814, in-8 de 1/4 pag. 2 fr. 50 c. [7815]

SOULT (le maréchal Jean-de-Dien), duc de Dalmatie, corress appose (MANCEE, membre de la Chambre des deputés) Mémoire justificatif de —. Paris, de l'impr. de Le Normant, 1815, iz le 36 pag. — Autre édition. Paris, de l'impr. de Brasseur ainé, 1815, in-8 de 36 pag. [7815]

Si le maréchal Soult fut une illustre épée, par contre il ne fut point orateur et encore moins écrivain : ses pièces ministérielles ainsi que ses discours parlementaires sont de M. Lingay, secrétaire de la présidence du coaseil des ministres.

SOURD ET MUET (UN), auteur déquisé [Pierre DESLOGES].

Observations d'— sur un Cours élémentaire d'éducation des sourds et muets. Amsterdam, et Paris, 1779, in-12. [7816]

SOUS-CHEF A L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES HOS-PICES (UN), titlonyme [ROZIER].

Femmes (des), considérées sous le point de vue social, et de la recherche de la paternité, à l'occasion des enfants trouvés. Paris, M<sup>mo</sup> Huzard, 1837, gr. in-8 de 32 pag. sur pap. vél. [7817] Tiré à 25 exemplaires.

SOUSCRIPTEUR (UN), auteur déguisé [CROZE-MAGNAN].

Lettre à M. Robillard-Péronville, éditeur du « Musée français ». (Paris), 1" août 1806, in-8 de 22 pag. [7818]

SOUSCRIPTEUR DE L'ENCYCLOPÉDIE (UN), auteur déguisé [STOUPE, imprimeur].

Réflexions d'—, sur le procès intenté aux libraires associés à cet ouvrage, par M. Luneau de Boisjermain.S. d., in-8 de 24 p. [7819]

SOUS-LIEUTENANT DE RIQUETTE-CRAVATE (UN), pseu-do-titlonyme.

Nouvelle (la) Lanterne magique, pièce curieuse. De l'impr. des Savoyards, 1790, in-8. [7820]

SOUS-OFFICIER (UN), demonyme.

École (l') du soldat. Théorie lyrique. Arras, de l'impr. de Souquet, 1832, in-8 de 4 pag. [7821]

Couplets. Extrait du « Propagateur », du 13 juin 1832.

SOUS-OFFICIER (UN), demonyme.

Quelques Considérations sur le projet de recrutement. Paris, de l'impr. de Renaudière, 1818, in-8 de 40 pag. [7822]

SOUS-PRÉFET (UN), titlonyme [Guillaume-Ferdinand Tris-

SIER, alors sous-préfet de l'Aude. et 1834].

Mémorial du garde-champêtre, ou Instruction générale et mithodique sur les attributions du garde-champêtre, avec des modés d'actes. Par —, ancien conseiller de préfecture..., membre correpondant de la Société royale et centrale d'agriculture, etc. Seconé édition. Metz, Ch. Dosquet, 1829, in-12 de xviij et 310 pag. 2 f.

[7823]

La première edition, publiée en 1821, est moitié moins ample que celle-ci.

Elle avait paru sous le titre de Mémorial du garde-champêtre, ou instation générale à l'usage des gardes-champêtres du département de la Monte. avec des modèles d'actes. Thionville, de l'impr. de Frondeur, in-12 de 13 pag., simplement anonyme.

Cette première édition fut, sinon contrefaite, au moins imitée dans pesieurs départements, sans l'aveu de l'auteur. Le conseil royal d'agriculture a approuvé la seconde édition, et a émis le vœu que l'usage de œ Mémorial soit généralisé en France.

SOUS-PRÉFET DE BÉTHUNE (LE), titlon. [de Normande]. Essai sur l'Administration. (Impr. de Savary, à Béthune). Paris. Pillet aîné; Roret, 1830, in-8 de 192 pag. [7824]

SOUVENEL (de), aristonyme [Alexandre - François - Jacque Anneix de Souvenel]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. nom « France littéraire », à Souvenel.

SOUVERAIN PONTIFE (LE) et patriarche de la religion chretienne catholique primitive, apocryphe.

Epître du — à M. l'archevêque de Paris. (En prose). Paris, Ladvocat; Delaunay; Ledoven, 1831, in-8 de 32 pag. [7825]

A l'occasion de la franc-maconnerie.

SOUVIGNY (Clémence), pseudonyme.

Fadat (le), nouvelle.—Imprimé dans le« Livre rose», 1834. [7826]

Mac Ch. Reybaud est auteur d'une nouvelle portant pour titre le Pale.

qui vient d'être réimprimée à la suite de son roman intitulé : Faussine & Sidonie. Paris, Cadot, 1852, 5 vol. in-8.

S. P., initialisme [Salomon PRIEZAC].

Icon Asini, scriptore —. Parisiis, apud Johannem Julien, 1659, m. i de 20 pag. [7827]

Cat. Huzard, J. Kalo.

S. P., initialisme [Serane, professeur].

Newtonianisme de M. de Voltaire, ou Entretiens d'un étudiant ec un docteur newtonien. Amsterdam, et Paris, Morin, 1779, 12 de 116 pag. [7828]

S. P. (de), initialisme (l'abbé de SEGUIN-PAZZIS].

Observations sur le récit des troubles du diocèse de Gand, inséré as « l'Ami de la Religion et du Roi », etc. Paris, Doublet, juil-: 1816, in-8 de 78 pag. [7829]

Le chagrin a conduit cet abbé au tombeau dans la force de l'âge. L'auteur de l'*Ami de la Religion et du Roi* (M. Picot) a répondu dans deux Licles à ces Observations.

S. P\*\*\* (Mme). Voy. P\*\*\* (S.).

SPAMPINATU (M<sup>m.</sup> Rosalie-Olive), de Palerme, auteur déguisé PALMIERI, marquise de VILALBA, née Spampinatu].

- I. Français (les) à Messine sous Louis XIV, chroniques sicilien-
- s. Paris, Amyot, 1842, in-8, 6 fr. [7830]
- II. Mon dernier hommage au prince royal; par l'auteur des Français à Messine sous Louis XIV ». (Notice en prose). Paris, myot, 1842, in-8 de 8 pag., 25 c. [7831]
- S. P. D. M. S. J. C. S. E. H. P. L., initialisme [Simon-erre MERARD DE SAINT-JUST, éditeur].

Manuel du citoyen. Paris, Garnery, 1791, in-12. [7832]

SPECTATRICE (LA), pseudogyne.

---

Recueil de toutes les seuilles de — qui ont paru, etc. Paris, Pis-4, 1730, in-12. [7833]

L'auteur était un homme, d'après le privilége, qui se trouve page 28 : Notre bien amé L\*\*\* ». Note de M. Boissonade.

SPECTRORUINI (le R. P.), moine italien, auteur supposé [L.-,-M. Belin de la Liborlière].

Nuit (la) anglaise, ou les Aventures jadis un peu extraordinaires, ais aujourd'hui toutes simples et très communes de M. Dabaud, archand de la rue Saint-Honoré, à Paris; roman comme il y en peu, trad. de l'arabe en iroquois, etc., etc., etc., par —. Se ouve dans les ruines de Paluzzi, et à Paris, chez Charles Pougens, 1 VII (1799), 2 vol. in-12, 3 fr. [7834]

Critique spirituelle et gracieuse des romans à bandits, ruines et spec-

SPÉCULATEUR (UN), démonyme.

Essai sur le trente-un, avec quelques m'ahodes probab jouer avantageusement, suivi de 1024 tailles nouvelles et con ves, à l'usage des pontes. Sec. édition, revue par l'auteur e mentée de plusieurs tables et formules nécessaires à la résola divers problèmes. Paris, Vente, 1809, in-8, 5 fr.

Nous ignorons la date de publication de la première édition

SPENCER SMITH (J.). Voy. SMITH (J.-S.).

SPEYER-PASSAVANT (J.-II.), de Bâle, auteur supposé j Julien FONTAINE, auteur du « Manuel de l'amateur d'a phes »].

Description de la Bible écrite par Alcuin, de l'an 778 à l'offerte par lui à Charlemagne le jour de son couronnement à l'an 801; par son propriétaire —. Paris, J. Fontaine; Decou 1829, in-8 de viij et 105 pag., 4 fr.

Cette brochure renferme le témoignage de beaucoup de sava l'authenticité de la Bible que possède M. Speyer-Passavant.

SPHINX DE LA GIRONDE (LE), pseudonyme, autest mes, logogriphes, charades, impr. dans le « Bulletin polyi de Bordeaux », depuis 1813.

SPHODRÉTIS, pseudonyme [P. LASGNEAU DURONCENA

- I. A qui le fauteuil? ou Revue microscopique de nos aut l'an de grâce 1817, satire; suivie d'*Ecce Homo*. Paris, De Petit; Dalibon, 1817, iu-8 de 16 pag., 50 c.
- II. Illustres (les) Lilliputiens en l'an de grace 1818, or grains d'encens à tous nos demi-dieux. Deuxième satire Delaunay; Pélicier, 1818, in-8 de 32 pag., 1 fr.

SPINDLER (C.), apocryphe [Ern.-Théod.-With. Horr Elexir (l'\ du Diable, histoire tirée des papiers du frère 3 capucin; publiée par —, et traduite de l'allemand par Jean Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1829, 4 vol. in-12, 12 fr.

C'était le premier ouvrage d'Hoffmann que l'on traduisait en le libraire Mame, ne connaissant même pas de nom cet écrivain lèbre, tint à ce que la traduction de l'*Elexir des Trafels* fût publis nom du romancier allemand Spindler, que deux ouvrages ava connaître en France l'année précédente.

SPIRITUALISTE UN), phrénonyme.

ST\*\* 411

ettre d'— à ses amis. Paris, de l'impr. de Lacour, 1850, in-8 6 pag. [7841]

PIRONCINI (G.). Voy. GINAFACCIO.

PRENGERUS (Adolphus), Ubiorum consule, pseudonyme [An-BRUN, Franc-Comtois, procurenr-général au parlement de , et ambassadeur du roi d'Espagne].

mico-critica monitio ad galliæ legatos Monasterium Westphalopacis tractandæ titulo missos. Francofurti, Antverpiæ, Medio-Viennæ, Genevæ, 1644, in-4. [7842]

t ouvrage n'a pas été imprimé dans toutes ces villes ; mais on a marle nom des unes et des autres dans différents exemplaires.

R., initialisme [S. RATIER], alors avocat, depuis professeur hilosophie.

ondition (de la) et de l'influence des femmes sous l'Empire et estauration. Paris, Thiériot et Belin, 1822, in-18. [7843] et ouvrage forme le 4° volume d'une édition « des Femmes », par le de Ségur, impr. la même année dans ce format. L'ouvrage de M. Raa été réimprimé plusieurs fois à la suite de celui de Ségur, à partir édition de 1819, 2 vol. in-8.

.....R (Albert), auteur déguisé [Philippe-Albert STAPFER, mire du saint Évangile].

otice biographique et littéraire sur Gæthe. 1825. [7844] upr. à la tête des Œuvres dramatiques de Gæthe, traduites en français MM. Stapfer, Cavaignac et Maguerré), 1821-25, 4 vol. in-8.

- , S. S. J. P. R. V. L. E. R. E., pseudo initialisme [l'abbé DUET DE MAUPERTUY].
- ie (la) et Aventures d'Euphormion, écrites sur de nouveaux noires. Amsterdam, 1733, 3 part. in-12. [7845]
- travail de l'abbé de Maupertuy ne peut être considéré que comme une nction de Barchay; il le dit assez positivement dans sa préface; d'ails il a fait des augmentations et des changements au roman latin.
- y a de précédentes éditions, simplement anonymes, qui ont été pus sous le titre de : les Aventures d'Euphormion, histoire satyrique. An, héritiers Plantin, 1711, 3 vol. in-12; Amsterdam, 1712, 3 vol. in-18. les « Mémoires de Trévoux », décembre 1729, art. 119. A.-A. B.—a.
- T\*\* (le B. de), capitaine au Rgt de Dauph\*\*, initialisme [Alex.-.-Annib.-Firm., baron de STONE, marquis de SY, mort maréchal tamp. à Corbeil, le 12 septembre 1821].

412 ST\*\*

I. Connoisseur (le), comédie en trois actes et en vers. Get Paris, d'Houry, 1773, in-8.

M. de Soleinne ne possédait pas cette pièce dans sa riche biblis dramatique, et Barbier ne l'a point connue.

L'auteur prenait alors la qualité de gendarme de la maison de Deux ans auparavant, Marsollier, sous le pseudonyme du cheu G. N. (du grand Nez), avait donné une comédie de société en truet en prose, portant le même titre.

II. Mélanges de poésies, tirés du porteseuille de M. — dres (Grenoble, Jos. Allier), 1782, 2 part. in-16 de 239 pa la table, sur pap. fort et orné d'un encadrement, avec un spice gravé par l'auteur lui-même.

Le marquis de Sy, gentilhomme du Dauphiné, capitaine au r qui portait le nom de sa province, conçut le projet de réunir to pièces de poésies légères, et de les faire imprimer sous ses yens petit nombre, pour sa femme à qui il les dédia, et pour ses pi amis intimes, auxquels il les donna. Peu d'entre eux ont dépassé les des châteaux du marquis et des membres de sa noble famille se trouvent guère dans la circulation. Les catalogues des plus ri bliothèques ne mentionnent pas cette œuvre privée, éclose au fo province, distribuée à l'instant même de sa naissance, et perd ainsi dire, pour les amateurs parisiens.

Nous avons eu pourtant l'heureuse chance de rencontrer un ex de ce livre, qui a le mérite de porter en toutes lettres la majeu des noms aristocratiques auxquels les pièces de poésies sont » et qui ne sont ordinairement indiquées que par des initiales. Voil cription de ce rare volume. Il est intitulé mélanges de poésies.... tiales du titre s'expliquent par les mots : Le buron de Stone, cap régiment du Dauphiné, premier nom de l'auteur du recueil. Il a œuvre à Julie, marquise de Sy, sa femme, qu'il engage à n'être pa des Thémire en l'air, ni des Laïs oubliées qu'il chante en ses vers tispice, composé et gravé par Alexandre Stone, suivant la signa présente une colonne sur laquelle se trouvent inscrits une foute de hergères, que les génies qui président à l'amour conjugal quouloir cacher avec le médaillon de Julie.

Les pièces rassemblées dans ce recueil forment de véritables i sur la vie et les occupations d'un capitaine de cavalerie au siècle On y suit ses différents séjours à Sedan, Réthel, Soissons et Grei aniours, ses succès, ses revers, et enfin son mariage y sont su ment chantés. Ses relations avec l'abbé de Voisenon, avec mad Poupar de Neuflise, de Sedan, née en 1760, dont on projetait le a l'age de 15 ans ; avec Mes de Boquestan, avec Mes la marque quevilly, etc., etc., sont naïvement exprimées en petits vers à l

L'auteur signale, dans sa préface, deux époques de sa vie mandeux pieces de poésie de son recueil. Dans la première 'p. 1021 , après deux anuées de liaison intime avec *Hortense*, de ne re que l'amour platonique; blen entendu que ce serment de pas tenu par le capitaine de dragons. La seconde (p. 181), le frontispice, est une promesse solennelle de ne pas toucher t de ne jamais retourner au jeu. Ce serment de joueur ne fut enu que le premier.

ivret, en deux parties, sous la date de Londres, 1782, a été papier fort et orné d'un encadrement, à Grenoble, chez Jorue Saint-André. M. Alexandre Barbier l'a mentionné dans nnaire des Anonymes. Le marquis de Sy est mort dans un 1cé, il y a peu d'années, aux environs de Paris, en laissant ses papiers au comte de Boquestan, son petit-neveu et son hégénéreusement accepté les unes et les autres.

Arth. Dinaux, . Voyage dans une Biblioth. de province.

Il les poésies du marquis de Sy, celles des Mélanges aussi bien n'il a fait imprimer plus tard, ne s'élèvent pas au-dessus du elles sont telles qu'on pouvait les attendre d'un homme du ne paraît point dépourvu d'esprit. Et pourtant, une traduction l'Art poétique • d'HORACE, en vers, a été volée par un M. Poufait imprimer sous son nom; cette traduction est devenue le l'admission de ce dernier à l'Académie de Lyon. (Voy. le

\* (Aglaé de), initialisme.

, ou la Double Intrigue, trad. de l'angl. par —. Paris, vi (1798), 2 vol. in-12, 3 fr. [7848]

(P.-J.), pseudonyme [J. HETZEL, libraire-éditeur à Pa-848, et en 1848; successivement secrétaire-général du écutif, après les journées de juin 1848, puis chargé d'une Belgique, chef du cabinet au ministère des affaires étranar intérim au ministère de la marine (1)].

MM. Tony Johannot (comme artiste) et Alfred de Musge où il vous plaira (livre écrit à la plume et au crayon), tes, notes, légendes, commentaires, épisodes, incidents Paris, Hetzel, 1842-43, grand in-8 avec des vignettes, [7849]

e a été publié en 33 livraisons à 30 c. l'une. de Musset s'étant trouvé malade au moment de la publication

de pamphlets à l'époque de la candidature pour un président de se. M. Hetzel était l'homme du fils de Cavaignac le sauguinaire. erges de Verdun, de M. Cuvillier-Fleury, en réponse au statuaire gers.)

de ce livre, ne put faire sa part de collaboration, qui reviut to à M. Hetzel.

II. Nouvelles et seules véritables aventures de Tom Pouc tées de l'anglais. Paris, Hetzel, 1843, in-18 de 108 p., 3 f. ;

M. Hetzel a dirigé la publication intitulée: « Scènes de la vie pe publique des animaux » et a donné à cet ouvrage, dont il avait et plan, divers articles tels que : Pie et opinions philosophiques d'un pie — Oraison funèbre d'un ver à soie; — A quot tient le carar d'un léan il a eu part au « Diable à Paris », pour lequel il a écrit : Ce que c'amour; — Ce que c'est que l'amone; — Ce que c'est qu'un punsant monde et les gens du monde. Il a travaillé à · l'Artiste », au « Livre tits enfants » (alphabets), etc. Il a donné aux « Œuvres choisies vanni » (1848, 4 vol.) des notices en tête des séries et un grand i de légendes.

Littér. franç. contemporain

STANISLAS, prénonyme [Stanislas MACAIRE].

Philippe, ou la Guérison militaire, pièce en un acte. Reprisur le théâtre du Cirque-Olympique, le 28 septembre 1830. Barba, 1830, in-8.

STATILIUS (Marinus), pseudonyme [Petrus PETITLS].

Marini Statilii responsio ad Wagenseilii et Valesii dissert (de cœnà Trimalcionis, nuper sub Petronii nomine vulgată, siis, 1666, in-8.

Plusieurs auteurs ont faussement attribué cette réponse à Étienn bibliothécaire du Vatican; l'abbé Nicaise la range parmi les ouvr P. Petit, dont il était l'intime ami. Voy. Elogium et Tumulus P. A. J. G. Grævium. Parisiis, 1689, m-8. Par une étonnante distraction. rédacteur des articles Gradi et Petit, dans la Biographie univerdonne cette réponse aux deux auteurs.

A. A. B-

STAUBE (Eug.), tailleur à Paris, auteur supposé.

Mystères (les) de l'art du tailleur, ou la coupe géométriq voilée à tout le monde. Paris, Appert, 1845, in-8 de 32 pag. table, 1 fr.

STEARNE le D.), auteur supposé [le chevalier baronne Jacques RUTLINGE!.

Quinzaine (la) anglaise à Paris, ou l'Art de s'y ruiner en temps, traduit du D. Stearne (composé en français par Rel Londres, 1776, in-12; 1782, 3 vol. in-18; 1786, in-8. — plément à la Quinzaine anglaise, ou Mémoires de M. de Pri Paris, 1787, 2 vol. in-12.

- Les deux parties qui composent ce livre existent chacune sous un titre particulier:
- 1º Voyages (prem. et sec.) de milord de .... à Paris, contenant la Quinpaine anglaise, par le chev. R. Yverdun, 1779, 3 vol. in-12; ou Londres, 1762, 3 vol. in-18.
- Paris, 1788, 2 vol. in-12.

STEENBERGHEN (Van), pseudonyme [Ch. Hen], auteur de types dans « les Belges peints par eux-mêmes ».

STEIN D'ALTENSTEIN (le baron Isidore de), premier commis à la division de la noblesse au ministère des affaires étrangères de Belgique.

Annuaire de la Noblesse de Belgique. Bruxelles, A. Decq; C. Muquardt, 1847-49, 3 vol. in-18, fig., 12 fr. [7855]

La meilleure partie de ce recueil a été communiquée à M. de Stein, souvent par les intéressés; la plupart des articles sur des sujets héraldiques, quelquefois même les préfaces, lui ont été fournis par des plumes amies. Cet Annuaire est, du reste, curieux et bien fait.

Une publication telle que celle de l'Annunire de la Noblesse ne saurait se faire sans qu'on prenne pour collaborateurs les personnes mêmes qui peuvent le mieux vous induire en erreur. L'histoire ne se chargeant pas de tous les détails d'une filiation surtout pour les familles ordinaires, force est de recourir aux archives privées et d'accepter des renseignements souvent suspects. Jamais la manie de la titulature n'a été plus grande que dans ce siècle démocrate et démagogne. Les Supercheries le prouvent à chaque page. Les usurpations ne sont pas seulement le fait des hommes de néant qui cherchent à se donner du relief, on a le droit d'en accuser aussi les meilleurs gentilshommes, jaloux d'ajouter quelque dorure à leur blason. Quoique M. de Stein ait puisé aux sources officielles, il ne faut pas toujours l'en croire sur parole, et les critiques à cet égard seraient innombrables. Nons nous bornerons à un petit nombre d'observations sur le troisième volume.

- Page 17. Reconnaissance et confirmation du titre de prince de Chimai. Avant le diplôme de 1824, M. de Caraman n'était pas légalement prince de Chimai. On n'a donc pu reconnaître ce qui n'existait pas.
- Page 32. Mère du duc de Looz: Marie-Caroline baronne Denu. Essacez le titre de baronne. Cette dame appartenait à la domesticité de la maison de Looz lorsqu'elle en épousa un des fils.
- Page 52. Auxy. Ne descend pas en ligne directe et légitime de ces illustres d'Auxy qui, sous les dues de Bourgogne, furent honorés de la Toison d'Or.
- Page 70. Benuffort. Issus d'un fils naturel de Colard Payen de Beauffort, chevalier célèbre d'Arras, du temps de Phil.-le-Bon, duc de Bourgogne. Page 117. Les Schorel ne descendent que d'un bâtard d'Egmont.

Page 123. — Le nom de Golach est fort uncien comme la planta prénoms, ce qui ne prouve absolument rien.

Page 171. — La branche des Vander Nuot, dont sortait le famen des révolutionnaires brabançons, a été généralement taxée de blus Page 199. — Confirmation de noblesse accordée aux Stassart en 158 diplôme qui est dans la Jurisprudentia heroica de Christyn, n'est q concession d'armoiries pure et simple. Voy. t. 1, p. 91.

Page 205. — Straten. — Le titre de baron confirmé sous le geman des Pays-Bas autrichiens. Jamais aucun membre de la famille Vander ten, quolque de bonne noblesse du troisième ordre, n'a été titré su règne de Guillaume 1er, roi des Pays-Bas.

On pourrait pousser plus loin ces citations, qui sont aussi des sequies littéraires, puisqu'elles ont été fabriquées par ceux mêmes que concernent.

De Re.

STELLA, pseudonyme [Claude JOLY].

Libellus de officio divino.

Impr. à la suite de la seconde édition d'un livre du même auteur tulé: De Reformandis horris canonicis ac rité constituendis clericorum m bus Consultatio, 1675, în 12.

1:

STELLA (Maria). Voy. MARIA STELLA.

STEMBOUL, auteur supposé [C. SPINDLER].

Jean Quatre Sous, ou Bourgeois et Gentilhomme, roman l'rique, trad. de l'allem., par le traducteur de « Trois as » (A Ledhuy). Paris, Lachapelle, 1839, 4 vol. in-12, 12 fr. [7 C'est la réimpression d'un roman qui avait déja paru sous le titre Danse des espris, traduit de Spindler, 1837, 2 vol. in-8.

STEMPKOVSKI (J. de), cofonel au service de Russie, a supposé [Raoul ROCHETTE].

Notice sur les médailles de Rhadaméadis, roi inconnu du phore Cimmérien, découvertes en Tauride en 1820. Paris, de pr. de F. Didot, 1822, in-8 de 18 pag.

Quel autre que M. Raoul Rochette avait intérêt à répondre à la cride ses « Antiquités du Bosphore Cimmérien » (1822), faite par M. Ko de St-Pétersbourg.

STENDHAL, pseudonyme [Marie-Henri BEYLE]. Pour la de ses ouvrages, voy. notre Notice, au tome 1" de la « Littér française contemporaine », p. 4/9-57.

STÉNOGRAPHE (UN), démonyme.

Ex-Chambre (l') des députés, galerie rétrospective et satirique derniers élus du monopole. Paris, Lesigne, 1848, in-32 de 32 1 fr. [7]

uscule avait déjà paru l'année précèdente, sous ce titre : La des Députés actuelle, daguerréotypée par un sténographe. Législa-847 à 1851.

IOGRAPHE (UN), admis à la Cour d'assises de Mons, dé-

e (le) et la comtesse de Bocarmé, ou les Mystères du château mont. Empoisonnement. Procès....... Condamnation à la mort. Paris, Krabbe, 1851, in-18. [7860]

IOGRAPHE DU COMITÉ DE RÉDACTION DE LA JE DE LIÈGE » (LE), démonyme [Félix Van HULST], le plusieurs articles signés ainsi, dans la « Revue de Liège », par M. Van Hulst, notamment d'une attachante relation yage aux bords du Rhin.

IOGRAPHE PARISIEN (LE), démonyme [MM. H. de Laet L.-F. L'HÉRITIER, de l'Ain].

ire et procès complet des prévenus de l'assassinat de M. de, accompagnés d'une Notice historique. Paris, Pillet, 1818, 1-8, avec vues, portraits et fac-simile. [7861] ation qui attira aux auteurs des persécutions dans le Midi.

IOGRAPHE PARISIEN (LE), démonyme [Horace Raisby, TÉMOIN (UN).

IOGRAPHES (DES), demonyme.

s instruit par le Tribunal criminel du département de la ontre les nommés Saint-Réjant, Carbon et autres, prévenus piration contre la personne du premier Consul; suivi du judu Tribunal de cassation qui a rejetté le pourvoi des con-Recueilli par —. (De l'impr. de la République). Paris, neau, an IX (1801), 2 vol. in-8, 5 fr. [7862]

VOR, ministre de Mréo, anagrame [l'abbé TERSON, minis-'Église romaine].

ircissements sur une lettre écrite de Batavia, dans les Indes es, sous le titre de Nouvelles de l'île de Bornéo. Montpellier, n-8 de 11 pag. [7863]

'HANOIS (UN), géonyme.

3 d'un fiévreux. Amphigouri. Saint-Étienne, les march. de 1821, in-8 de 24 pag. [7864]

STEPHEN, pseudonyme [Alexis-Étienne-Pierre-Henri Annoult, auteur dramatique.

- I. Avec M. Théaulon: Un ange au sixième étage, comédie vadeville en un acte. Représentée sur le théâtre du Gymnase, le 21 fix. 1838. Paris, Barba; Delloye; Bezou, 1838, gr. in-8 à 2 col. [7865] Faisant partie de la « France dramatique au XIXº siècle ».
- M. Arnoult, qui n'est désigné sur cette pièce que par le nom de Stephes A\*\*\*, en est pourtant le principal auteur : il l'avait présentée au Gymane sous le titre du Dix août.
- II. Avec le même : la Fille d'un voleur, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre du Vaudeville, le 20 février 1839. Paris. Barba: Bezou, 1839, gr. in-8 à 2 colonn. 7866

Faisant partie de la précédente collection.

III. Avec MM. Théaulon et N. Fournier: les Merluchons, Après deux cents ans, com.-vaud. en un acte. Représentée sur le théâtre du Gymnase dramatique, le 4 mai 1840. Paris, Henrist; Tresse, 1840, in-8, 30 c. 7867

Faisant partie du « Répertoire dramatique ».

STEPHEN-ALIBERG (P.), D. M., pseudon. [Gabriel Peignot] 1)'une pugnition divinement envoyée aux hommes et aux femmes. pour leurs paillardises et incontinences désordonnées (en 1493), avec des notes, par —. Dijon, ...., in-8, 2 fr.

STERN (Daniel), pseudandrie [Mme la comtesse d'Agoult, sée de Flavigny], écrivain socialiste.

- I. Études littéraires sur quelques écrivains Allemands contempsrains: M™ d'Arnim. Paris, Fournier, 1844, gr. in-8 de 36 p. [7869] Extrait de la « Revue des Deux-Mondes », nº du 15 avril 1844.
- II. Professions de foi politique de deux poètes allemands. Fertinand Freiligrath et Henri Heine. - Impr. dans la Revue des Dess-Mondes, 1" décembre 1844.
- III. Nélida, roman. Paris, Amyot, 1846, in-8, 7 fr. 50 c. [7871] Imprimé d'abord dans la « Revue indépendante », et conséquemment po man qui a un grand air de famille avec ceux qu'une autre femme de la même communion d'idées, Mer Dudevant, donnaît au même recueil.
- IV. Essai sur la Liberté, considérée comme principe et fin de l'activité humaine. Paris, Amyot, 1846, in-8, 7 fr. 50 cent. [7872]
  - · Satire passionnée de la Société et des Institutions sur lesquelles elle

repose; tableaux exagérés de la misère des classes laborieuses, qui ont d'autant plus droit au bien-être sur la terre que l'auteur leur refuse toute compensation dans une autre vie. » — G. Delessert, préfet de police au missière de l'intérieur, sur les publications anarchiques de l'année 1846, • Nouv. Rev. rétrospective », 1848, p. 94.

V. Lettres républicaines... (Impr. d'Edouard Proux, à Paris). Paris, Amyot, 1848, in-8. [7873]

Sauf le style, ces Lettres rappellent celles d'une autre époque, les Lettres b.... patriotiques de la Mère Duchêne.

Ces Lettres sont au nombre de dix-huit. La première porte la date du 23 mai 1848, et la dernière celle du 7 décembre. Voici l'indication de leurs sujets: Lettre Irc. A François d'Orléans, prince de Joinville (sur sa Protestation à l'Assemblée nationale, en mai), 25 mai 1848. (Cette Lettre a d'abord été impr. dans le « Courrier français » du 27 mai). — Lettre II. Physionomie de l'Assemblée nationale. A Fanny Lewald. - Lettre III. De la Présidence. A M. de Lamenais. — Lettre IV. A propos du prince Louis Boseparce. A M. P.-J. Proudhon. — Lettre V. Les quatre satales Journées. A M. Adam Mickiewicz. — Lettre VI. Les trois Socialismes. A l'Assemblée nationale. - Lettre VII. M. de Lamartine. M. Thiers. A M. Louis Ronchaud. — Lettre VIII. Le général Cavaignac et les partis politiques. A M. Émile Littré. — Lettre IX. De quelques orateurs. MM. Ledru-Rollin. Louis Blanc, Proudhon, etc. - Lettre X. Les Suppliantes. Au Général Cavaignac .- Lettre XI. A Henri de Bourbon, comte de Chambord .- Lettre XII. Les Socialistes sans le savoir. Philosophie populaire de M. Cousin. - Lettre XIII. A propos des dernières élections. Aux ouvriers de Paris. — Lettre XIV Election du président de la République. A M. de Lamartine (5 octobre).— Lettre XV. Au peuple électeur (9 novembre). — Lettre XVI. L'Amnistie. Aux femmes françaises (7 décembre).— Lettre XVII. Du mouvement révolutionnaire en Allemagne. — Lettre XVIII. L'Amnistie aux femmes françaises.

La comtesse d'Agoult a eu la témérité de réimpr. seize de ces démagogiques Lettres dans l'ouvrage suivant (1), sans en excepter la IVe: « A propos du prince Louis Bonaparte. A M. P.-J. Proudhon », en date du 18 juin 1848. Et pourtant nous n'avons pas entendu dire que cette dame ait été, depuis le 2 décembre, envoyée aux Madelonettes pour cet écrit qui renferme des insultes non seulement à l'adresse du prince, mais encore à celle de la majorité de la France qui deux fois l'a fait le chef de l'État. Est-ce mépris pour cette femme déchue, transformée en mégère socialiste, ou parce que le président, parmi les qualités dont la folliculaire n'a fait aucune mention, compte la pratique de l'oubli des injures.

VI. Esquisses morales et politiques. Paris, Pagnerre, 1849, in-18 de vj et 400 pages, format anglais, 3 fr. 50 cent. [7874]

<sup>(1)</sup> L'une des deux lettres supprimées est la XIVe, intitulée Du Monvement résolutionnaire en Allemagne. Nous ne pouvons donner le titre de l'autre, n'ayant pas l'édition originale sous les yeux.

420 STERN

Les Esquisses morales, dédiées à M. Henri Lehmann, remplissent le pages 1 à 195 de ce volume. Ce sont des Pensées, Réflexions et Maximes m point de vue socialiste, divisées en dix chapitres dont les titres sont ceuci :

Première partie, Ch. I. De la condition humaine; — Ch. II. De l'homme, — Ch. III. De la Femme; — Ch. IV. De la Vie morale; — Ch. V. Du Grar, — Ch. VI. De l'Esprit; — Ch. VII. De l'Education.

Deuxième partie : Ch. VIII. Du temps présent; — Ch. IX. Des Arts et des Lettres; — Ch. X. De l'Aristocratie et de la Bourgeoisie, — Ch. M. Du Peuple; — Ch. XII. De la Religion des contemporains. — Concusion.

Dans l'Arant-Propos de ce volume, l'auteur dit : « Ce recueil de réflexons sur la condition humaine se divise en deux parties : dans l'une je considère l'homme en général ; l'autre se rapporte plus particulièrement à l'homme de nos jours. Ni dans l'une ni dans l'autre le lecteur ne trouvera le parti pris chagrin de La Rochefoucauld, moins encore la verve caustique de La Bruyère. Je ne pense pas mal de l'espèce humaine. Elle me parati plus abusée que perverse ; je la plains plus que je ne la condame, car je la vois rectifiant de plus en plus ses erreurs et redressant ses vors, a mesure que s'étendent ses lumières et que s'exerce dans de plus vase limites sa liberté.

La seconde partie, celle qui traite du temps présent, offre, en raise des événements récemment accomplis, de grandes lacunes. Je n'y aboré aucune des questions dont la crise révolutionnaire a suscité l'examen, et je ne m'y attaque à aucun des travers qu'elle a mis en évidence. Je de mon opinion sur les mœurs d'une monarchie expirante, sans rien préjeger des mœurs d'une république qui n'était pas née. Il en résulte que plus d'une vérité estimée courageuse et hasardée au moment où je l'exprimis court risque aujourd'hui, et il y a lieu de s'en féliciter, de paraltre timée ou trop incontestable. Je ne change rieu néanmoins à ce que j'ai écrit. Outre que ces sortes de retouches, faites longtemps après coup, sont rarement heureuses, et qu'il est peu conseillable, au point de vue de l'art(P, de revenir, en des circonstances très différentes, sur une œuvre terminée, il y a comme un manque de sincérité dans un tel travail, et cette combération seule sufficient a m'en dissuader ».

Les Esquisses politiques (pages 197 à 598 du volume) se composent éc seize des Lettres republicaines, citées sous le précèdent numero.

- VII. Histoire de la Révolution de février 1848, Paris, Sandré. 1850-51, 2 vol. in-8, ornés de cinq fac simile, 11 fr. [7875]
- M. Cavillier-Fleury a donné sur ce livre, au « Journal des Débats », m du 13 avril, un excellent article dont nous reproduirons ici le début

<sup>(1)</sup> G'est pourtant au moyen de cette phrase banale; un point de cur de l'art' que plusieurs esprits supérieurs ont préparé la surprise de la déunage en 1848; Mem Dudevant, d'Agoult; MM, Lamartine, Victor Hugo, Englan-Suc et quelques autres?

STERN 421

- · L'Histoire de la Révolution de 1848, par Daniel Stern, est à peu près seul ouvrage de ce genre qui n'ait pas été écrit pour la glorification rsonnelle de son auteur. C'est une originalité à laquelle, pour ma part, suis fort sensible; car j'ai lu, bon gré, malgré, tous ces livres. L'Hisre de la Révolution de Février, par M. de Lamartine, n'est qu'une autoographie dithyrambique. Les Pages d'Histoire de M. Louis Blanc, c'est piédestal préparé pour sa statue. Les Confessions révolutionnaires de Proudhon, c'est Diogène dans son tonneau, l'orgueil sous le manteau sué du sectaire. Les Mémoires de M. Caussidière ne sont qu'un Mémoire r procès. Il y aurait à citer aussi l'Histoire de Février, par M. Delvau, et lle de M. Élias Regnault, l'un secrétaire intime, l'autre chef du cabinet M. Ledru-Rollin. Daniel Stern est le premier historien de la Révolution 1848 qui ne s'en proclame pas le héros. Il est le premier qui consente nous parler des événements de cette funeste époque sans nous donner bulletin de sa santé et le menu de son diner. Il a peut-être dormi, mme M. de Lamartine, pendant la nuit du 23 au 24 février; mais il ne n vante pas.
- Une autre différence de cette Histoire avec les œuvres de même nare qui l'ont précédée, c'est que l'auteur, loin de produire sa personne,
  dissimule; loin d'étaler son nom, le dérobe à la curiosité du public.
  t-ce modestie? Nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, Daniel Stern est
  pseudonyme qui cache, nous dit-on, un nom patricien fourvoyé dans
  rereurs du socialisme, un brillant écusson volontairement brisé, une
  istence de femme orageuse et déchue, l'orgueilleux divorce de la pasma avec les lois et les exigences de la société. Voilà ce qu'on nous dit;
  is que nous importe? Ce n'est pas à la personne de Daniel Stern, ni à
  blason, ni à sa vie privée que nous avons affaire, c'est à son livre, et
- « Le livre de Daniel Stern est une diatribe dirigée contre la société inçaise, celle que ses ennemis appellent la vieille société. C'est un pamblet sous le nom d'Histoire. Le livre a de la tenue, de la suite, une cerme vigueur résolue et tranchante. L'auteur y a employé beaucoup de cherches, beaucoup d'art. On pourrait croire, avec quelque bonne vonté, qu'il y a mis beaucoup de passion. C'est par là que ce livre est cueux et qu'il se fait distinguer....... >

Plus loin, le critique semble vouloir expliquer comment et pourquoi la ble demoisclle de Flavigny est entrée dans cette ligue de démolisseurs ciaux qui compte aux premiers rangs parmi les esprits supérieurs, M== Duvant et M== la comtesse d'Agoult, et aux derniers, d'autres créatures qui pat de féminin que la forme, les Jeanne Deroin, les Eugénie Niboyet, les maline Roland et tant d'autres, la honte de leurs sexes.

• .... Les réformateurs (j'excepte un petit nombre de croyants) n'ont s pour but de guérir la société, mais de l'exploiter ou de la punir. On a s mépris à venger ou des intérêts à servir ; on poursuit une réprésaille une convoitise. Le prétexte de la réformation sociale couvre tout. Vous iez un grand poète, plein d'invention, de vigueur, d'audace et d'éclat; vous avez voulu changer votre lyre harmonieuse pour un bâtoa de con mandant. La main vous a tremblé dans cette tentative. La société en vous admirait poète, vous répudie homme d'État. Elle vous avait des considération, renommée, fortune, tous les honneurs, tous les biens; elle refuse de vous donner aussi le gouvernement de ses affaires, et was la punissez! - Vous aviez un nom, une parenté opulente, un esprit de gant et cultivé, une plume brillante et hardie, tous les agréments de l'age et tous les loisirs de la richesse. Tout vous était facile dans la vie, me seulement la vertu, la passion. La société ne vous demandait que le repect apparent de ses usages, la pratique banale de ses convenances; mis. cela même, vous l'avez refusé. Alors la société, si indulgente qu'elle mit, s'est retirée de vous; mais vous, vous êtes revenu sur elle l'inime la bouche, le fiel au cœur, un poignard dans votre main délicate, et was avez dit, comme le héros d'Alexandre Dumas, ce mot fatal d'une mui de débauche, qui semble être devenu le mot d'ordre d'une faction . • De nous résiste, nous la tuerous! - - Oui, vous la tuerez, vous tous en jouez, par ambition ou par dépit, le jeu terrible du socialisme : 🚥 tuerez la société, mais elle ne vous rendra pas son estime.

« Je reviens à Daniel Stern. Son livre (je n'en cherche pas la cause) est visiblement inspiré par l'esprit que je viens de signaler, l'esprit de dingrement passionné et vindicatif, l'esprit anti-social et démagogique. Aigubesoin d'ajouter que Daniel Stern est socialiste, et qu'il accuse la corruption du vieux monde? Il en a bien le droit. « Qu'on m'épargne, s'écrie-il, la triste énumération de ces hontes aristocratiques! » Et en diant cela, il fait le compte exact de ces hontes isolées, et il les jette à la face de la société tout entière. « La société qui se décompose, dit-il ailleurs, fertilise à son insu la société qui germe ». C'est ainsi que la Révolution de 1848 est l'avénement logique et providentiel des idées sociales. Elle est la métamorphose ascendante de la vie morale et matérielle du peuple, etc. (p. 275 et passim.). »

Mer la comtesse d'Agoult, en outre, a donné des articles à « la Preme »
Les opinions très avancées de Mer d'Agoult en socialisme out valu a
cette dame plus d'une verte censure, plus d'une amère ironie. Sans compter l'article de M. Cuvillier-Fleury qui présente une cruelle appréciation
du prétendu Daniel Stern, M. Dufai a mis en scène l'auteur de l'Essai au
la Liberté, des Lettres républicaines et de l'Histoire de la Révolution de Rerrier 1818, dans « les Lilas, ou les Femmes socialistes », aussi bien que
dans ses « Femmes socialistes » (imprimées dans le journal » l'Ordre »)

STERNE (Gilles Blasius), pseudonyme.

Testament de —, traduit du Hollandais. Lausanne (Paris). 1768. m-12 de 185 pages. [7876]

Ce petit ouvrage parut en Hollande, en 1784. Le but de l'auteur a été de faire une espece de critique des divers abus qui règnent en Hollande, relativement à la jurisprudence civile et crimmelle, et quoique l'en puine à cet égard l'accuser d'avoir un peu chargé ses tableaux, les unceque

mients qui exis unt réellement, méritent une attention particulière de la part du souve......

Il y a en général, dans cet ouvrage, heaucoup d'esprit et de galté. Le style en est simple et approche heaucoup de celui dans lequel Sterne a ferit le « Voyage sentimental » et « Tristan Shandy ». (Note du temps.)

STOP (M. et Marc), pseudonyme [Émile-Marco de SAINT-HI-LAIRE].

Manuel complet de la toilette, ou l'Art de s'habiller avec élégance est méthode, contenant l'art de mettre sa cravatte, démontré en 30 leçons. Paris, Palais-Royal, galerie de Bois, n. 233, 1828, in-18.

S. T. P. (M ), initialisme.

OEnvres diverses. Poitiers, de l'impr. de Dupré, 1852, in-8 de 108 pages. [7878]

STRETCHER, pseudonyme [L. HUBERT, ancien secrétaire de la commission de censure près le ministère de l'intérieur, plus tard chef des bureaux de la Faculté de médecine de Paris].

Lettres d'un provincial sur l'impôt. Paris, de l'impr. de Patris, ectobre 1814, in-8. [7879]

Ces Lettres sont au nombre de cinq et forment chacune 16 pages.

STROMBECK, pseudonyme [Marie-Henri BEYLE], auteur d'articles qui ont paru dans un recueil littéraire.

STUPEN (Gabriel A). Voy. ALITOPHILUS.

S.... T. V.... (Mm°), initialisme [Mm° de SAULX-TAVANNE].

Père (le) et la fille, conte moral, trad. de l'angl. de Mistr. Opic
sur la deux. édition. Paris, Renard, an x (1802), in-12 avec
grav., 1 fr. 80 c.; ou an xi (1803), 2 vol. in-18 avec une grav.,
1 fr. 50 cent. [7880]

S......U, ex-professeur d'une ci-devant école militaire et des écoles centrales, auteur déquisé.

Observateur (l') sentimental, ou Correspondance anecdotique, politique, pittoresque et satirique entre Mohammed Saady et quelques-uns de ses amis, ayant surtout pour objet les événements et les mœurs de nos jours. Recueillie et publiée par —. Paris, Patris; Desenne; Fauvelle, an IX (1801), in-12 avec une jolie gravure, 1 fr. 25 c. [7881]

SUAU (°), de Varennes, ancien officier de marine, depuis libraire à Paris, ensuite réfugié en Belgique].

- I. Matelots (les) parisiens, roman maritime. Par M. Suan & Varennes; précédé d'une Introduction par Eugène Sue. Paris, Sum de Varennes, 1837, 2 vol. in-8, 15 fr. [7882,
- II. Habit (l') d'un auteur célèbre. Paris, Dumont, 1840, 2 vd. in-8, 15 fr. [7863]

Reproduit sous le titre de Confessions de ma l'emme après sa mort.

111. Mystères les) de Bruxelles Bruxelles, Wahlen, 1844-46. 8 vol. in-18, 10 fr. 50 cent. [7884]

Cet ouvrage a été contrefait à Francfort-sur-le-Mein, en 1845, et tradui deux fois en allemand : 1° par Herib. Rau 'Francfort s. le Mein, 1845' 2° par Ludw. Hauff (Stuttgart, 1846).

En outre, M. Suau a eu part à « Un Diamant à dix facettes. (Paris, Demont, 1859, 2 vol. in-8.)

SUBDÉLÉGUÉ DE LA GÉNÉRALITÉ DE GUYENNE (UN. titlonyme [Dupré de Saint Maur].

Lettre d'—, à M. le duc de ...., relativement aux corvées. Pars. 1784, in-4. [7865]

SUBRÉCARGUE (UN), titlonyme [NONAY].

Vérité (la) sur Haïti, ses deux emprunts, ses agents, ses finances, son crédit et ses ressources : réponse à la lettre d'un colon à l'usage de S. Ex. le ministre des finances et des capitalistes. Paris, de l'impr. de Moreau, 1828, in-8 de 44 pages. [7886]

SUBWATKEKOFF (Peters), pseudon. [LE CLERC, des Vosges]. Russe (le) à Paris, petit poème en vers alexandrins, imité de M. Ivan Aletof, composé au mois de vendémiaire an VII. Paris, an VII (1799), in-8 de 28 pages. [7887]

luitation du Russe a Paris, de Voltaire.

Pour une precedente imitation, voy. le nom Tenensatory

SUCHET (le maréchal Louis-Gabriel), duc d'Albuféra, aut. sup. [le baron SAINT-CYR NUGUES, lieutenant-général, chef d'état-major du maréchal'.

Mémoires du —, sur ses campagnes en Espagne, depuis 1800

<sup>13</sup> Le premier livre de cet écrivain, les « Scenes de France et d'Afrique » (Plaris, Ollivier, 1834, 10-8), porte pour nom d'auteur seulement Es. Se se

jusqu'en 1814, écrits par lui-même (c'est-à-dire rédigés d'après ses notes). Paris, Ad. Bossange; Bossange père; F. Didot, 1829, 2 vol. in-8 avec un portr., plus un Atlas in-fol. de 15 cartes, 30 fr.

— Deuxième édition. Paris, Anselin, 1834, 2 vol. in-8 avec atlas de 16 cartes, 35 fr. [7888]

Voy. sur ces Mémoires notre note dans la « France littéraire », article Suchet.

SUE (J.-Jos.), apocryphe [M<sup>mc</sup> Gen.-Ch. THIROUX D'ARCON-VILLE].

Traité d'ostéologie de *Monro*, trad. de l'anglais, par —. Paris, Cavelier, 1759, 2 vol. gr. in-fol. [7889]

Cette traduction est de M=• d'Arconville, qui l'a écrite sous les yeux de Sec. A. A. B-R.

SUÉDOIS (UN), pseudo-géonyme [le baron J.-F. de BOUR-GOING, diplomate].

Jugement de l'Europe impartiale sur la révolution de France, par — ami de cette nation. Upsal, 1790, in-8 de 96 pag. [7890]

- SUÉDOIS (UN), pseudo-géonyme.
- Maréchal (le) Bernadotte, élu prince royal de Suède, en 1810.

  Par —, auteur de plusieurs ouvrages historiques. Paris, Ferrier,
  passage Bourg-l'Abbé, nº 18-20, 1836, in-8 de 24 pag. [7891]
- SUÉDOIS (UN), géonyme.

.

Lettre à M. Thiers sur la présidence de la République et les crises financière et politique; par —. Traduit du suédois par l'auteur. Paris, Dentu, 1848, in-8 de 56 pages. [7892]

SUERE DU PLAN (l'abbé J.-M.) de Rieux, plagiaire [Étienne FOURMONT].

Sur les Racines de la langue latine. 1789, in-12. [7893]

C'est la copie mot pour mot de l'ouvrage intitulé: les Racines de la lanque latine, mises en vers français (par Fourmont). Paris, Le Mercier, 1706, in-12.

SUH (Au\*\*\*te), anastrophe [Auguste HUS].

Jenny L\*\*\*\*\*\*, Albert, et l'Émigré suicidé par amour, anecdotes historiques de ces derniers temps; suivis de quelques couplets, dédiés à l'armée française. Paris, Scherss, 1818, in-8 de 12 pages, 50 cent. [7894]

SUISSE (UN), pseudo-géonyme [Jean de La CHAPELLE, & l'Académie française].

Lettres d'— à un François, où l'on voit les véritables intéres des princes et des nations de l'Europe qui sont présentement en guerre. Basle (Paris, Fl. Delaulne), 1703-04, 5 vol. in-12. [7895]

SUISSE (UN), pseudo-géonyme [J.-H. MAUBERT DE GOUVEST].
Réflexions d'— sur la guerre présente. 1757, in-8; — Bruxelles.
1759, in-12. [7896]

Attribuées à MAUBERT DE GOUVEST. Voy. l'Histoire de sa vie. Londres. 1763, in-12, p. 70. Suivant le marquis de Luchet, dans son Histoire hurraire de Voltaire, ces Réflexions ont été aussi attribuées à ce grant homme.

SUISSE (UN), pseudo-géonyme [J.-H. MARCHANT, avocat].

Mémoires de l'Éléphant, écrits sous sa dictée et traduits de l'indien par —. (Ouvrage composé par Marchand). Paris, Costard.

1771, in-8. [7897]

SUISSE (UN), pseudo-geonyme [GIROD-CHANTBANS].

Voyage d'— en différentes colonies d'Amérique. Paris, Poinçot. 1786, in-8. [7898

Ce volume paraît avoir été reproduit l'année suivante sous le titre éc l'oyage d'un Suisse dans l'Amérique, pendant la dernière guerre. Aux Verrières suisses, 1787.

SUISSE (UN), géonyme.

Suisses (les) doivent-ils être pour ou contre la Révolution française? Écrit par —, et trad. de l'allemand. Paris, 1793, in-8 de 22 pages. [7899]

La question examinée dans cette brochure est celle-ci. • Est-il ples avantageux pour la Confédération que la monarchie souveraine et absolutes Rois des Français soit rétablie? ou qu'un Gouvernement Républicame ait lieu en France ».

Et la question suivante qui s'offre naturellement d'une manière es d'autre : La Confédération doit-elle prendre part à la guerre qui en est résultée?

SUISSE (UN), pseudo-géonyme [le marq. Marc-Marie de Bon-BELLES].

Avis raisonnable au peuple allemand. 1795, broch. in-8. [7900]
L'auteur de cette brochure, fort utile à consulter pour l'histoire de cette
epoque, est le marquis Marc-Marie de Bombullus, alors au service, depuis sacré évêque d'Amiens. en 1819

SUISSE (UN), géonyme [DELLIERT, ministre du Saint-Évangile]. Histoire du pays de Vaud. Lausanne, 1809, in-8. [7901]

SUISSE (UN), géonyme [Frédéric-César de LA HARPE].

Observations... sur les réflexions dirigées en 1820 et 21, contre l'indépendance de la Suisse. Lausanne, 1821, in-8. [7902]

SUISSE (UN), géonyme [le baron Henri de JOMINI].

Epitre (première) d'— à ses concitoyens. 1822, broch. in-8. — Seconde épître. Lausanne, Hignon, 1822, broch. in-8. [7903]

SUISSE (UN), ex-juge, géonyme.

Quelques extraits tirés d'un grand ouvrage intitulé: « Découverte de l'homme de péché, le fils de perdition, annoncé par Saint Paul, qui est vendu accompagné de l'opération de Satan, qui lui a fait interpréter tous les versets de l'Apocalypse, et vice versà; donné pour faire suite à la lumière brillante des vérités de la foi de l'église catholique romaine. Paris, de l'impr. de Vrayet de Surcy, 1833, in-8 de 128 pages. [7904]

SULLY, pseudonyme.

Ė

Lettre de — à M. Necker, 1787, in-8.

[7905]

SULOI DE LIVÉ, pseudonyme [Louis-Franç.-Joseph LE DIEU]. Alfred, ou le Fils naturel, suivi de Réflexions sur les lois relatives aux ensants naturels, et sur la suppression du divorce; recueilli et publié par —. Paris, Dusart, 1816, in-12, 3 fr. 50 c. [7906]

SULPICE DE LA PLATIÈRE, aristonyme [Sulpice IMBERT, comte de LA PLATIÈRE].

Vie philosophique et littéraire de Rivarol. Paris, Barba, au x (1802), 2 vol. in-12, avec le portrait de Rivarol, 3 fr. 60 cent. [7907]

SUPÉRIEUR DE COMMUNAUTÉ (UN), titlonyme.

Miroir des religieuses. Nouv. édit., revue et corrigée. Tours, Mame, 1851, 2 vol. in-32. [7908]

Faisant partie de la « Collection de la Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation ».

SUPÉRIEUR DE SÉMINAIRE (UN), titlonyme.

1. Exposition de l'Oraison dominicale. Vannes, Lamarzelle, et Paris, Gaume frères, 1851, in-18. [7909]

II. Essai sur la Vie spirituelle. Vannes, Lamarzelle, et Paris, Gaume frères, 1851, in-18. [7910]

SUPÉRIEUR DES MISSIONS (LE), titlonyme [Fr. LE MEI-CIER].

Relation de ce qui s'est passé à la Nouvelle-France, depuis 1651-54. Paris, 1653-55, 3 vol. in-8. [7911]

SUPIN (Jean), maître d'école d'Asnière, pseudonyme [l'abb-DESPONTAINES].

Lettre de —, à M. R\*\*\* (Louis Reneaume), doyen de la faculté de médecine. (Paris), 1736, in-8. [7912]

Cette lettre, datée d'Asnière, le 18 octobre 1736, est de l'abbé DESPOS-TAINES, grand défenseur des chirurgiens dans la dispute qui s'éleva alors sur la prééminence de la médecine sur la chirurgie. (N. Boulliet

SUR... (Mmr), initialisme.

Hôtel (l') garni, ou les Scènes de la Vie; par —, auteur de « la Famille de Nanci ». Paris, Chaumerot, 1807, 2 vol. in-12, 3 fr. [7913]

Le premier roman de cette dame est intitulé : la Famille de Nancy, su Lettres d'Elisa Alberti, 2 vol. in-12.

SURVILLE (Marguerite - Éléonore - Clotilde de Vallon Chalys, depuis M<sup>m</sup> de), poète français du XV<sup>e</sup> siècle, *auteur suppose* [le marquis Joseph-Étienne de SURVILLE].

I. Poésies de —, publiées par M. Ch. Vanderbourg. (De l'imprede Didot ainé). — Paris, Henrichs, 1803, in-8, 4 fr.; avec gravures et musique, 6 fr., et sur papier vélin, 12 fr.; ou 1804, in-18, et sur format in-12, papier vélin, avec une gravure.

[7915]

Il a été tiré sur peau de vélin, de l'édition in-8, deux exemplaires, et & l'édition in-18, trois exemplaires.

Beaucoup de personnes n'ont pu croire que ces Poésies soient reellement de la dame sous le nom de laquelle elles ont été imprimées. Voce ce qu'on lit sur cette publication dans le « Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes » de Barbier, 2º édition, nº 21752.

Dès le moment de la publication de ces poésies, je les ai regardes comme un jeu d'esprit, une habile imitation du langage du XV siècle, dont la perfection même servait à découvrir la fraude. Cependant, ayant remarqué dans les pièces préliminaires de ce recueil une foule d'assertions plus hasardées les unes que les autres, je ne voulus pas me charger de dénoncer M. Vanderbourg comme l'inventeur de toutes ces assertions Un article de M. Raynouard, dans le « Journal des Savants », du mois de

nillet 1824, m'a enfin déterminé à ranger les poésies de Clotilde de Surille parmi les compositions pseudonymes. Leur véritable auteur paraît tre le marquis de Surville, condamné à mort à Montpellier pour vols e diligences. M. le secrétaire perpétuel de l'Académie française, ce judileux critique si versé dans l'histoire de notre ancienne poésie, reproche l'éditeur des « Poètes français depuis le XII» siècle jusqu'à Malherbe », 'avoir admis dans sa collection quelques-unes des plèces qui composent è recueil attribué à Clotilde de Surville. Elles méritent sans doute d'obenir un rang dans notre histoire littéraire; mais il n'est plus permis audurd'hui de les donner pour authentiques.

— Les mêmes. Nouv. édition, publiée par Ch. Vanderbourg, rnée de gravures dans le genre gothique d'après les dessins de Lolin, élève de M. Girodet. Paris, Neveu, 1825, in-8 avec figures et 4 pages de musique, 15 fr. — Papier vélin cavalier d'Annonay, tiré à 100, 30 fr. — Même papier, gravures doubles, noires et toloriées, rehaussées en or dans les ornements, 40 fr. — Format in-18, sur grand raisin vélin d'Annonay, avec 10 vignettes, 6 fr. vec les figures coloriées, 10 fr. — Format in-32, sur grand raisin vélin d'Annonay, avec 9 vignettes coloriées, 3 fr., avec 9 vignettes coloriées, 3 fr.

II. Poésies inédites de Marguerite-Éléonore-Clotilde de Vallon t Chalys, depuis Mme de Surville, poète français du xve siècle, subliées par M. de Roujoux et Ch. Nodier; ornées de gravures lans le genre gothique, d'après les dessins de Colin, élève de 1. Girodet. Paris, Nepveu, 1826, in-8 orné de 4 planches et vignettes, papier d'Annonay, 15 fr.; papier cavalier vélin d'Anonay, 30 fr.; gravures doubles, noires et coloriées, rehaussées en c, 45 fr.; in-18, figures noires, 8 fr.. et avec les figures coloriées t rehaussées en or, 12 fr.; et 2 vol. in-32, 5 fr. [7915]

Le marquis de Surville a inséré une Notice sur les Femmes poètes antégeures à Clotilde, ou ses contemporaines, dans le « Journal de Lausaune »,

SURVILLIERS (le comte de), nom adoptif [Joseph BONAPARTE, x-roi de Naples et d'Espagne]. Il n'a rien fait imprimer sous ce om.

SUTRA ERISED, anastrophe [Arthus Désiré].

e 1797.

Regrets (les) et Complainctes de Passe-Partout et Bruict qui court ur la mémoire renouuelée du trespas et bout de l'an de feu très oble et vénérable personne M° Franc. Picart, docteur en théolo430 SWIFT

gie. Paris, P. Gaultier, 1557. — Les Regretz, Complaince Lamentations d'une Damoiselle, laquelle s'estoit retirée à Ge pour vivre en liberté, avec la conversion d'icelle estant à l'a de la mort. Paris, P. Gaultier, 1558. — La Complaincte de Pe de son ami Boutemps. Paris, Hiérosme de Gourmont, 1558, in-8.

Recueil de pièces rares, qui se trouvait ainsi composé dans la b thèque de Guilbert de Pixérécourt. Ces pièces sont probablement d' Désiré, dont l'anagramme (Suira Brised) se trouve imprimé sur le ti la première pièce.

S. W\*\*\* (M\*\*), initialisme [M\*\* SARTORY, plagiaire].

Urne (l') dans la vallée solitaire. (Trad. de l'allem. du l L. de Bilderbeck). Paris, Maradan, an XIV (1806), 3 vol. i 5 fr.

Mes de Sartory déclare, dans une note placée au bas d'une pa premier volume, avoir puisé l'idée des deux premiers volumes de man dans deux charmants ouvrages de M. Bilderbeck, écrits en alle et que le troisième est entièrement de son invention. Ce n'est ici q fausse confidence, car le baron de Bilderbeck est vraiment auteur roman portant le même titre (Die Urne in einsamen Thai), impr. à Le en 1799, et formant 4 vol.

SWIFT (Jonathan). Ouvrages qui lui sont saussement attri-

I. Productions d'esprit, contenant tout ce que les arts sciences ont de rare et de merveilleux; ouvrage critique et su composé par le docteur Swift, et autres personnes remplies érudition profonde, avec des notes en plusieurs endroits; tu par M\*\*\* (ou plutôt compilé par l'abbé Saumier). Paris, Thé Le Gras, 1736, deux parties in-12.

Cet ouvrage n'est autre chose que la traduction du Conte du Tou publiée à La Haye, par Van Essen, en 1732. L'éditeur de Paris l'a c en morceaux, qu'il a transposés, mutilés, etc. Voy. la • Bibliothèqu sonnée • , t. XIX, p. 219.

Le P. Baizé a su de l'abbé Saunier lui-même que, pour supplée qu'il y avait de licencieux et d'impie dans le • Conte du Touneau avait composé la 1<sup>re</sup> lettre, la 3<sup>r</sup>, la 10<sup>r</sup> et la 14<sup>r</sup>.

(Catalogue de la Doctrine civrétiens

II. Procès (le) sans fin, ou Histoire de John Buhl, tra l'angl. de Swift (ou plutôt du docteur Arbuthnot, par l Velly). Londres, 1753, in-12.

- S....Y (M<sup>me</sup>), née W....N, initialisme [M<sup>me</sup> SARTORY, née de Wimpfen, nièce du général de ce nom].
  - Duc (le) de Lauzun. Paris, Maradan, 1807, 2 vol. in-12, 4 fr.
     [7920]
- II. Léodgard de Walheim, à la Cour de Frédéric II, roi de Prusse. Par l'auteur du « Duc de Lauzun ». Paris, Maradan, 1809, 2 vol. in-12, 4 fr. [7921]
- III. Mademoiselle de Luynes, nouvelle historique. Paris, Rosa, 1817, in-12, 3 fr. [7922]
  - IV. Rosaura de Viralva, ou l'Homicide, par *Maria Charlton*. Trad. de l'anglais, sur la troisième édition. Paris, Dentu, 1817, 3 vol. in-12, 6 fr. [7923]
- S....Y (le capitaine), auteur déguisé [le capitaine SAVARY, depuis chef d'escadron du génie].
- Projet pour faciliter l'avancement et les retraites dans le corps royal du génie. Paris, Rolland, 1831, in-8 de 32 pages. [7924]
- SYETTE, chanoine d'Angers, auteur supposé [Jacq. BOUTROUX, sieur d'Estian, mort vers 1682].
- Puissance (de la) royale sur la police de l'Église (contre les maximes de l'évêque d'Angers, Charles de Miron). Paris, P. Durand, 1625, in-8.
- Il n'existe que quelques exemplaires qui portent le nom de Syette; les autres sont simplement anonymes.
  - SYLVAIN (le berger), pseudon. | Pierre-Sylvain MARÉCHAL].
- I. Age (l') d'or, recueil de contes pastoraux. N. 1. Mytilène, et Paris, Guillot, 1782, in-12 de 144 pages. [7926]
- II. Dictionnaire d'Amour. Paris, Briand, 1788, in-12. [7927] Ce Dictionnaire, ainsi que celui de Dreux du Radier (1741, in-12), ont été réunis en un seul et publiés à la suite du « Sacrifice de l'Amour, ou la Messe de Cythère ». Sybaris (Bordeaux, Lawalle jeune), 1909, in-12.
- SVLVANUS (Jacobus), pseudonyme [Jacq. Kellerus, S. J.]. Fasciculus olidus I.. Flosculorum, id est, absurditatum prædicantium in colloquio Ratisponensi anni 1604, auctore Jacobo Sylvano. 1604, in-4. [7928]

Dictionnaire de Prosper Marchand, t. I. p. 53.

!

SYLVIUS, pseudonyme [Edmond TEXIER].

Physiologie du poète. Paris, Jules Laisné; Aubert ; Lavigne, in-32, 1 fr.

SYMPHOR VAUDORÉ. Voy. VAUDORÉ.

SYRACH (le vieux cosmopolite), pseudonyme [KRONOW Epitre du — à la Convention nationale de France. San d'impr., 1795, pet. in-8.

T

T. (M.), initialisme [F. TEROND, né en 1639, mort en 1720]. Essai d'une nouvelle traduction des Psaumes en vers, avec quelques cantiques. Amsterdam, 1715, in 8; — La Haye, 1721, in-12. [7931]

- T. (Q.-V.), initialisme, ancien jurisconsulte [Q.-V. TENNESSON, nocien avocat au Parlement].
  - I. Nouveau (le) Praticien français. Paris, an v (1797), in-8.

    [7932]
- II. Vocabulaire des municipalités et des corps administratifs; puvrage utile et commode à tous ceux qui voudront apprendre ce qu'ils sont aujourd'hui, et connaître les fonctions des places auxquelles ils peuvent parvenir suivant le nouvel ordre de choses, soit lans les municipalités, soit dans les administrations de département et de district. Paris, Mile Vente, 1790, iu-8 de 52 pag. [7933]
- III. Dictionnaire sur le nouveau droit civil. Paris, Rousseau, un VII (1799),in-12 de 300 pages, 2 fr. [7934]
  - T. (le comte de), initialisme [le comte de THÉAULON].

    Recueil de poésies. Paris, 1808, in-12. [7935]
- T., initialisme [A. PERSON DE TEYSSEDRE], élève de l'École polytechnique.

Manuel des amateurs des jeux de hasard, contenant l'exposition les théories des combinaisons et permutations, des applications de ses théories à la roulette, au trente et quarante, à la loterie. Paris, 3échet ainé, 1826, in-18, 2 fr. [7936]

28

T<sup>\*\*</sup>, initialisme [Antoine TAILLEFER], avocat en parlement, tresorier de la Guerre, et subdélégué de l'intendance de Champagne.

Tableau historique de l'esprit et du caractère des littérateur français, depuis la renaissance des lettres jusqu'en 1785, us

français, depuis la renaissance des lettres jusqu'en 1785. « Recueil de traits d'esprit, de bons mots et d'anecdotes littéraires. Versailles, Poinçot, et Paris, Nyon, 1785, 4 vol. in-8. [7937]

T..., initialisme [TEISSIER].

Vérité sur les mœurs. Paris, Bernard, 1694, in-12. [7918]

Il y a des exemplaires intitulés : le Théophraste en vers, su Vérités sur les mours. Paris, Brunet, 1701, in-12, avec le nom de l'auteur.

T\*\*\* (l'abbe de), pseu lo-initialisme [le P. CRASSET, jesuite].

Histoire de l'Église du Japon. Paris, Michallet, 1689, 2 vol. in-4. — Seconde édition, sous le nom de l'auteur. Paris, Montalant, 1717, 2 vol. in-4.

Le fond de cette Histoire, est du P. Solier ou Souler. Le P. Grasses en a rajouni le style.

T\*\*\* (Mme de), pseudo-initialisme [Mme de SIMIANE].

Portefeuille (le) de —, donné an public par M. de V<sup>\*\*\*</sup>. Bertin (Paris), 1751, iu-12. [7940]

C'est la reproduction d'un volume qui avait été imprimé sous le titre ». Portefeuille de Madame....., contenant divers Opuscules, tant en proqu'en vers ». Paris, Ballard, 1715, in-12.

La moitié de ce volume est composée des opuscules de la marquise de Simiane, réimprimés dans les toines IX et X des Amusements du cœur et de l'esprit, et dans l'édition des « Lettres de Mes de Sévigné », dirigée par Grouvelle, Paris, Bossange, 1805, 8 vol. in-8, et 11 vol. in 12.

## T\*\*\* mitialisme.

- 1. Étrennes récréatives, ou Recueil aumsant de chausons galantes, badines et sérieuses, avec quelques pièces fugitives pour contenter tous les goûts. Almanach nouveau, chantant, dansant et parlant. Cologne, et l'aris, Langlois fils, 1764, in-32. [794]
- II. Étrennes variées, ou Mélange amusant contenant des reades de table et des chansons nouvelles sur les airs les plus nouveaux, avec des ariettes parodiées des meilleures pièces. Basle, et Paris. Langlois fils, 1764, in 32.
- III. Perroquet des, on les Marques levés, Étrennes chantantes contenant des maximes, sentiments, preuves et préceptes d'amour : avec une loterie de questions amoureuses pour les amants; miss

435

avec une Loterie de questions amoureuses pour les amants; mises en vaudevilles, sur des airs choisis et connus; avec un calendrier pour la présente année. La Haye, et Paris, Langlois fils, 1764, in-32. [7943]

T\*\*\*, initialisme [THOMÉ, négociant de Lyon].

Mémoires sur la manière d'élever des vers à soie, sur la culture du murier blanc... Paris, Vallat-La-Chapelle, 1767, in-12, fig. [7944]

T\*\*\*, initialisme,

Tout le monde s'en mêle. Dialogue intéressant entre l'ombre d'Héraclite et celle de Démocrite. Paris, Manoury, 1774, broch. in-8. [7945]

T\*\*\*, initialisme [Teissier ou Texter, avocat, mort en 1780]. Histoire des souverains poutifes qui ont siégé dans Avignon. Avignon, Aubert, 1774, in-4. [7946]

T\*\*\*, initialisme | TAITBOUT].

Lettre de M. — à M. le baron de Servières.... en réponse à ses « Observations sur les thermomètres. Paris, Froullé, 1778, in-8 de 13 pages. [7947]

Les Observations sont de 1777.

- T\*\*\*, initialisme [Pierre THOUVENEL, du Cher], D. M. M. (docteur en médecine de la Faculté de Montpellier).
- I. Mémoire physique et médical, montrant les rapports évidents entre les phénomènes de la baguette divinatoire du magnétisme et de l'électricité, avec des éclaircissements sur des objets non moins importants qui y sont relatifs. Londres, et Paris, Didot le jeune, 1781, in-8. Second Mémoire sur le même sujet. Londres, et Paris, Didot le jeune, 1784, in-8. [7948]
- II. Traité sur le climat de l'Italie, considéré sous ses rapports physiques, météorologiques et médicinaux. Vérone, Giuliari, 1797-98, 4 vol. gr. iu-8. [7949]

T\*\*\*, initialisme [François-René TUBPIN].

Philosophes (les) aventuriers. Amsterdam, et Paris, Belin, 1780, 2 vol. in-12. [7950]

Reproduction d'un livre qui avait paru dix ans auparavant sous un autre sitre et avec le nom de Henriquès Pangrapho. Voy. le nº 5439.

T\*\*\*, initialisme [TOURNON, membre de l'Académie d'arra].

Promenades (les) de Clarisse et du marquis de Valzé, on sordi. Méthode pour apprendre les principes de la langue français. l'usage des dames. Paris, Cailleau; l'Auteur, 1784-87, 12 calm formant 2 vol. in-12.

Les six premiers cahiers ont été réimprimés en 1783.

Cet ouvrage devait avoir vingt-quatre cahiers qui eussent forné qui tre petits volumes, dont le premier eût traité de la commaissance des paradu discours; le second, de l'orthographe: le troisième, de l'accord des une et de la construction des phrases; et le quatrième, de l'éloquence et de la missification.

Il n'a paru que la moitié de l'ouvrage. Le 12º cabier, public en 135. avec le nom de l'auteur, traite de la ciéation des mots.

Il a été publié contre cet ouvrage : Lettre critique sur les • Promnades de Clarisse •, avec la Réponse. Londres, Cailleau, 1785, 10-12 & 20 pag.

T\*\*\*, initialisme [J.-J. TAILLASSON], de l'Académie de peinture et de sculpture.

Danger (le) des règles dans les arts, poème, suivi d'un morces du seizième chant de l'Iliade (d'Homère), qui a concouru pour « prix de l'Académie des sciences, et d'une élégie sur la Nuit. Venise, et Paris, Sorin, 1785, 3 part. en une broch. in-4.

T\*\*\* (L.-M.-P.), pseudo-initialisme [L. HANIN], médecin.

Voyage dans l'empire de Flore, ou Éléments d'Histoire naturelle végétale. Ouvrage où l'on trouve l'analyse des leçons du savant auteur de la « Flore Atlantique » (Desfontaines). Paris, Mequignos, an VIII (1800), 2 part, en 1 vol. in-8, 3 fr. 25 cent. (7953)

La première partie traite de la racine, de la tige et de la fructification On y trouve le développement des systèmes de l'ournefort, Linné et Jassieu.

La seconde partie contient la description des plantes du Jardin des Plantes, suivant les classes, les ordres et les genres, conformément à la méthode de leur description.

Get ouvrage a éte réimprimé sous bien des titres différents : d'abord sous celui de Nouveaux Elements de botanique, à l'usage des élèves qui suvent le cours du Jardin des Plantes et de l'École de médecine de Paris. Par M. L. Paris, Grochard, 1899, in-12, et de nouveau, revus par M. C... D. M. P. Paris, le même, 1812, et 4815, in-12, 3 fr. 25 c. De son côté. M. Hanna a reproduit l'ouvrage sous le titre de Cours de botanique et de phusiologie régetale, auquet un a joint une description des principaux generation les especes sont cult vies en France on qui y sont indicenes. Paris, Caille

T\*\*\*

et Ravier, 1811, in-8, 9 fr. Voy. dans le « Journal de l'Empire », des 16 et s mai 1812, les Lettres de MM, Hanin et Crochard.

C'est vraisemblablement encore une nouvelle édition de cet ouvrage, que le livre publié sous ce titre: Nouveaux Eléments de botanique et de physiologie végétale. IIIº édit., rev., corr. et augm. par Ach. Richard, D. M., avec 8 planches, représentant les principales modifications des organes des végétaux. Paris, Béchet jeune, 1825, in-8, 7 fr. 50 c.; avec les figures color., 9 fr. 50 c.

 $T^{***}$  (M<sup>me</sup> E.), initialisme [la comtesse Emmanuel de TOULON-GEON].

Lettres de la Vendée, écrites en fructidor an III, jusqu'au mois de nivôse an IV. Trait historique. Paris, Treuttel et Würtz, an IX (1801), 2 vol. in-12 avec fig., 3 fr. [7954]

T\*\*\*, initialisme [Théophile MARION DU MERSAN].

Folies (les) de ce temps-là, ou le Trente-troisième siècle. Paris, Fontaines, an IX (1801), 2 part. en un vol. in-12 ornés de 2 grav., 3 fr. [7955]

Premier ouvrage de l'auteur, qui n'avait alors que vingt ans.

T\*\*\*, pseudo-initialisme [le marquis CHASSELOUP DE LAUBAT].

- I. Correspondance de deux généraux sur divers sujets; publiée par —. Paris, Magimel, an IX (1801), in-8 de 164 pages, 2 fr. [7956]
- II. Extraits de Mémoires sur quelques parties de l'artillerie et des fortifications, publiés par —. Milan, Destefanis, 1805, in-8.
  [7957]

L'initiale T\*\*\* est celle du nom de Thevensau, éditeur de ces deux ouvrages.

T\*\*\*, pseudo-initialisme [Pierre-Jean-Baptiste NOUGARET].

Perfidies (les) à la mode, ou l'École du Monde. Paris, Chamerot, 1808, 5 vol. in-12, 9 fr. [7958]

Cet ouvrage est rédigé d'après les Mémoires de la vie du comte D\*\*\*, publiés sous le nom de Saint-Évremond, et placés dans toutes les éditions de ses Œuvres; quoiqu'on ait su depuis qu'ils étaient de l'abbé Pierre de Villiers, auteur de plusieurs ouvrages, entre autres d'un poème sur l'art de prêcher. M. Nougaret rendait compte des corrections qu'il a faites à cet ouvrage, mais le libraire a supprimé sa Préface.

A. A. B - R.

T ... (C.), initialisme.

Majson (nouvelle) rustique. Traité d'agriculture à la portée des Saboureurs et fermiers. Paris, Tiger, s. d., in-18 fig. [7959] T\*\*\*, initialisme [François THIOLLET], professeur de dessis as Corps royal d'artillerie.

Traité d'ornements divisé en deux parties, contenant, etc., etc. Paris, Engelmann, 1819, in-fol. [7966]

Cet ouvrage devait être composé de hult livraisons, chacuse de quatre planches, avec texte; mais il n'en a paru que les deux premières.

Tore (C.), initialisme [Constant TAILLARD].

Avec M. L.-N. A\*\*\*: les Jeunes Voyageurs en France, on Lettres sur la France, en prose et en vers, ornées de 88 gravurs. offrant la carte générale de France, les cartes particulières des dipartements, les productions du sol et de l'industrie, les cariosités naturelles. Par —. Paris, Lelong, 1820, 6 vol. in-18, ornés de gravures, sur papier grand raisin, 30 fr.. et sur papier superfis satiné, 60 fr. — Autre édition. Ouvrage entièrement revu, et es partie refondu par M. G.-B. Depping. Paris, Ledoux, 1824.6 vol. in-18, avec gravures, 30 fr. [7961]

T .... (A.), initialisme.

Libertin (le) de bonne compagnie, recueil rédigé pour l'instraction de la jeunesse. Avec cette épigraphe :

L'amour est nu, mais il n'est pas crotté
La Morre.

Paris, Gueffier, an x (1802), in-12 de 300 pages, 2 fr. [7962]

T.... (le cit.), initialisme.

Observation médicale sur les suites très extraordinaires d'une maladie vénérienne traitée par le mercure, publiée par —. Paris. Blanchon, an x1 1803), in-8 de 38 pages, 60 cent. [7963]

T.... (M<sup>mr</sup>), mitialisme [M<sup>th</sup> Fanny Messageot, dame TERCY, belle-sœur de Charles Nodier].

1. Nouvelles (deux) françaises. Paris, Descer, 4816, in-12. 2 fr. 50 cent. [7964]

Ces deux Nouvelles sont intitulees. Marie Bolden, ou la Folle de Cayesa et Cecile de Bonneville.

11. Louise de Sénancourt. Paris, Maradan, 1817, in-12, 2 fr. [7965]

Ce sont les deux premiers ouvrages de l'auteur, qui depuis en a publie plusieurs autres avec son nom.

T\*\*\*\*, initialisme [Luc-Vincent THIERBY].

Almanach du Voyageur à Paris, contenant une description intétessante de tous les monuments, chefs-d'œuvre des arts, et objets le curiosité que renferme cette capitale; ouvrage utile aux citoyens a indispensable pour l'étranger; par M.—, pour l'année 1783. Laris, Hardouin, 1783, in-12 de près de 500 pages. [7966]

Cet Almanach a encore paru pour les années 1784 et 1783, mais avec le com de l'auteur en toutes lettres.

T\*\*\*\*\* (F.-E.), initialisme [le comte François-Emmanuel de COULONGEON], membre de l'Institut national.

Manuel du Muséum français, contenant une description analyique et raisonnée, avec une gravure au trait de chaque tableau, bus classés par écoles et œuvres de grands maîtres. Paris, Treuttel Würtz, 1802-10, 10 livraisons in-8 avec gravures au trait.

[7967]

Cet ouvrage, qui a pour objet d'indiquer dans chaque tableau les beaules qui le rendent supérieur, devait embrasser tous les chefs-d'œuvre dont es composait alors le Musée, mais il n'a pas été achevé. Il se publiait en livraisons de plus ou moins d'étendue, dont chacune se vendait sépatement, et comprenait l'Œuvre d'un grand maître, avec une Notice sur sa se et une copie au trait de ses divers tableaux.

Les neuf premières livraisons, qui ont paru de 1802 à 1808, contiennent es Œuvres de Poussin, de Raphaël, de Rubens, du Dominiquin, de Van Dick, Van Ostade et Gérard Dow, du Titien, de Lebrun, de Paul Veronèse, le Vernet. La dixième livraison, qui y a été jointe, se compose de la gaerie de Saint-Bruno, par Lesucur, analysée par L. B. F.

T.... (Adolphe), initialisme, avocat à la Cour royale.

De la transmission des offices, des contre-lettres et des poursuites lisciplinaires auxquelles elles peuvent donner lieu. Paris, Delanotte, 1840, in-8 de 24 pages. [7968]

T..... (Q.-Y.), ancien jurisconsulte, initialisme [Q.-Y. TENtesson, ancien avocat au Parlement].

Opuscule sur les lois du voisinage. Paris, Ballard, impr. an v 1799), in-8 de 34 pages, 60 cent. [7969]

T\*\*\*\*\* (A.), initialisme [A. THIERRY, capitaine d'artillerie].

Journal de l'expédition anglaise en Égypte, dans l'année 1800; raduit de l'anglais du capitaine Th. Walls. Par —, avec des notes ournies par d'anciens officiers de notre armée d'Égypte; un appenlice contenant des pièces officielles; une Introduction par M. Agoub; quatre plans de batailles et quatre figures coloriées. Pari Montmartre, n. 101; Anselin et Pochard; Rapilly, 1823, 7 fr. 50 cent., et sur papier vélin, 14 fr.

TACHIGRAPHE (UN), diplonyme [Louis DUBROCA, and braire].

Séance extraordinaire du grand conseil des pamphlétais bellistes, faiseurs de caricatures, etc., tenue à Paris, sous la dence de l'auteur de « l'Histoire secrète du cabinet de N. parte » (Lewis Goldsmith), le 11 juin 1814, etc., etc. Paris broca, 1814, in-8 de 48 pages.

TACITE (C. C.), pseudonyme.

Tacite, historien du Roi, de Madame, de Buonaparte, Charte, des fédérés, des pairs, des voltigeurs, des députés avec une version française. Paris, Pélicier, 1815, in-8 de 32 75 cent.

Opuscule qui peut faire suite à celui iutitulé : *Essai sur l'Aistoi*Révolution française, par une Société d'auteurs latins (voy. le m° 7)

à Thrasybule, poème imité du latin de Cornelius Nepos (voy. le m°

TACITURNIUS-MEMORIOSUS (le profes.), pseudonyme GROUVELLE].

Réponse à tout ! petit colloque entre un sénateur et un récain français, rapporté littéralement par —, et traduit libr par un sans culotte (composé et publié par Ph. Grouvelle, alo nistre de la Répub. franç.). Copenhague, 1794, in-8 de 47 p. [

TAILLABLE (UN), demonyme.

Lettre d'- à un rentier. 1790, in-8 de 20 pages.

L'objet de cette brochure est de prouver que les rentiers doises tenus de payer la taille de leurs revenus.

TALABOT (la vicomtesse Eugénie de), pseudogyne [ EYMERY].

- Une journée de bonheur. Paris, M<sup>III</sup> Désirée Eymery, in-16 obl. orné de 12 vignettes.
- II. Poupée (la) d'Émilie, ou la Petite fille bien sage. Pa même, 1840, in-16 obl., orné de 12 vign.
- III. Enfant (l') de la maison brulée, ou les Vicissitudes du Nicolas. Paris. Fayé, 1844, in-16 orné de 10 lithogr., 3 fr. color., 4 fr.

IV. Ombre (l') du vieux moulin, on les Contes de la mère et de l'invalide. Publiés par —. Paris, Fayé, 1845, in-16.
[7978]

V. Alphabet pittoresque des enfants sages et bien obéissants.

Paris, Fayé, 1845, in-16 orné de 24 vign.

[7979]

VI. Aglaé, l'enfant gâté, ou Joies et douleurs. Paris, Fayé, 1849, 3m-16 de 32 pages, orné de 6 lithogr. [7980]

VII. Grotesques (les), ou N'imitez jamais ce qui est mal. Paris, Be même, 1850, in-16 de 32 pag. orné de 6 lithogr. [7981]

TALAEUS (Audomarus), pseudonyme [Petrus RAMUS].

Audomari Talaei Admonitio ad Adrianum Turnebum. Paris.

4556, in-4. [7982]

Nicéron, t. XXXIX, p. 343.

TALASSA AITEI, pseudonyme grec [MERARD DE SAINT-JUST]. Mélange de vers et de prose. Hambourg (Paris), 1799, in-12. [7983]

Il en a été tiré 50 exemplaires sur papier vélin.

TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Maurice de), prince de Bénévent. Ouvrages publics à tort sous nom :

I. Rapport sur l'Instruction publique, fait au nom du comité de constitution, à l'Assemblée nationale, les 10, 11 et 19 septembre, imprimé par ordre de l'Assemblée nationale. Paris, Baudouin, 1791, in-4 de 216 pages. — Seconde édition. 1791, in-8. [7984]

« Nous rendons hommage, dit Chénier, dans l'Introduction de son « Tableau de la littérature française », à ce plan d'Instruction publique, monument de gioire littéraire élevé par M. Talleyrand, ouvrage où tous les charmes du style embellissent toutes les idées philosophiques ».

il n'y eut pour la gloire de M. Talleyrand qu'un petit malheur : c'est que le public apprit bientôt que ce discours remarquable avait été composé par Martial Borge DESRENAUDES (voy. ce nom), autrefois abbé et grand-vicaire de M. l'évêque d'Autun, alors son secrétaire, et depuis membre du Tribunat, garde des archives de la bibliothèque historique du conseil d'État, conseiller titulaire de l'Université, et censeur impérial. Desremaudes, qui n'est mort qu'en 1823, a dû plus d'une fois prêter sa plume au diplomate.

Voilà ce que nous disions, au moins, dans notre « France littéraire », d'après nous ne savons plus quelle autorité.

Une découverte faite depuis l'impression de la Notice bibliographique qui, dans notre « France littéraire », concerne le fameux diplomate, nous a fourni des renseignements plus précis et plus complets : ils sont em-

prantés à un Bloge de Henri-Charles Guilbe, ancien directeur de l'ecole royale des Sourds-Muets de Bordeaux, membre de l'Académie royale de la même ville, par M. Ch. Sédail, professeur à Bordeaux, et membre aussi de l'Académie (1).

Voici ce que dit l'auteur de l'Éloge de Guilhe, relativement au Rapport en question :

- Ceux qui ont lu le remarquable Rapport que Talleyrand prononça a la tribune sur l'Instruction publique, rapport si souvent cité, et toujours avec éloge, ignorent peut-être qu'il est presque en entier l'œuvre de M. Guilhe.
- Le ministre avait chargé les professeurs les plus distigués de Paris et des départements, de lui adresser leurs idées sur un nouveau plan d'Instruction publique.
- M. Guilhe se hàta de répondre a cette demande par l'envoi d'un memoire manuscrit où il avait déjà traité cette importante question.
- C'est ce mémoire qui compose la plus grande partie du Rapport de Talleyrand.
- Si le plagiaire, quand il s'en prend à la lettre imprimée, n'est qu'un fanfaron ridicule, il devient un ennemi des plus dangereux quand il s'attaque aux manuscrits.
  - . M. Guilhe en fit la triste expérience.
- Du reste, on ne peut nier que celui que trop de gens se sont plu a appeler l'Ulysse moderne ne fit preuve de goût dans le choix de l'œuvre, et surtout d'un grand tact dans le choix de sa victime.
- En effet, M. Guilhe était peut-être le seul homme, en France, qui est consenti à se laisser dérober, sans se plaindre, la propriété d'un ouvrage qui fit une si grande sensation.
- Les amis de M. Guithe, qui avaient eu connaissance de ce travail avant
   Talleyrand lui-même, l'engageaient à réclamer contre cette étrange apoliation.
   Vous me préchez l'ingratitude, leur répliquait en souriant
- Guilbe. N'est-ce pas Talleyrand qui a donné une si grande publicité et
- « tant de vogue a mes idées. Pour captiver l'attention publique il leur fai-
- · lait un piedestal. Celui que vous blamez avec tant d'amertume leur a
- « donné pour pièdestal la représentation nationale. Si jamais nous nous
- rencontrions, qui de nous deux, pensez-vous, serait humilié de se trou-
- · ver en présence de l'autre?
  - Réclamer! à quoi bon? l'ue bonne idée, une fois trouvée, qu'importe
- « au public que Pierre ou Paul en soit l'inventeur? Ce qui lui importe,
- c'est que chacun en ait convaissance au plus vite et en tire le meilleur
   parti possible!
- M. Desrenaudes n'a donc fait que retoucher le mémoire de M Guilbe, qui a paru sous le nom de Talleyrand.
- 11. Extraits des Mémoires du prince Talleyrand-Périgord, ancien évêque d'Autun, recueillis et mis en ordre par Mar la comtesse

<sup>(1)</sup> Artes de l'Acolem e royale de Bordeaux, VIº année, 1848, p. 520-21.

O.... du C. (composés par M. le baron de Lamothe-Langon), auteur des « Mémoires d'une femme de qualité ». Paris, Ch. Leclerc, 1838, 4 vol. in-8, 32 fr. [7985]

III. Pensées et Maximes de M. de Talleyrand, précédées de ses premiers amours, et suivies de l'opinion de Napoléon sur ce grand diplomate. Paris, tous les libraires de Paris et des départements, 1835, in-12 de 204 pag. [7986]

Ce pamphlet a été attribué à M. H. de LATOUCHE, à qui diverses personnes auraient communiqué des notes.

Ce volume avait déjà paru, en 1829, sous le titre d'Album perdu. Paris, de l'impr. de Barba.

TALMA (François Joseph), apocryphe [Alexandre DUMAS].

Mémoires de —, écrits par lui-même, et recueillis et mis en ordre sur les papiers de sa famille, par Alexandre Dumas. Tomes I et IV. Paris, Souverain, 1849-50, à vol. in-8, 30 fr. [7987]

Ces Mémoires doivent avoir 4 autres volumes.

· Ouoique le titre de ces Mémoires affirme qu'ils ont été écrits par Talma, bien des lecteurs se permettront d'en douter. Il semble, en effet, assez peu probable que M. Alexandre Dumas se soit contenté des modestes fonctions d'éditeur et n'ait pas mis du sien dans une publication qu'il prend ainsi sous son patronage. On y reconnaît d'ailleurs à chaque page la plume facile du romancier, son ton leste, son allure négligée et sa touche spirituelle, qui sait donner un certain attrait aux choses les plus invraisemblables. Peut être s'est-il trouvé parmi les papiers de Talma quelques notes relatives aux principaux événements de sa carrière dramatique, quelques réflexions sur son art et sur les personnages marquants avec lesquels il fut en relation. Mais, assurément, le grand tragédien n'a pas employé son temps à rassembler et à transcrire cette foule d'anecdotes de toutes sortes qu'on nous donne pour ses Mémoires. La plupart, empruntées à des recueils déjà connus, n'ont pas le mérite de la nouveauté, et les autres portent le cachet de l'invention trop bien marqué pour inspirer la moindre créance. Dans le premier volume, par exemple, se trouve un petit roman assez embrouillé, mais parfaitement incroyable. Il fallait embellir la Jeunesse de l'artiste d'un amour quelconque, et l'éditeur a sans doute pensé le rendre plus intéressant encore par l'attrait du mystère. Ensuite viennent des souvenirs entassés pêle-mêle autour du nom de Talma, mais n'ayant avec lui qu'un rapport très indirect; c'est, en général, la série des lieux communs de la Révolution, du Consulat et de l'Empire. Tous ceux qui ont vu ces trois époques ou qui en connaissent bien l'histoire, les savent à peu près par cœur, sauf quelques détails relatifs au théâtre. Les digressions abondent et sont le plus souvent touta-fait étrangères à la vie de Talma. C'est du verbiage anecdotique s'il en sut jamais; à peine y rencontre-t-on çà et là de rares passages où il est

question d'art dramatique, encore ne sont-ce guère que de simples mécations des succès du grand acteur et des rôles crées par lui. Ce qui resort surtout, c'est la peine qu'on s'est donnée pour exploiter le suet, un pas le mieux possible, mais de mamère à fournir beaucoup de volume l'éditeur cherche tous les moyens de multiplier les pages, et il a son de les faire très petites, en sorte que la matière contenue dans ses quare premiers volumes entrerait aisément dans un seul du format de la hibbet de charpentier. Si l'on en retranchait tous les remplissages insules on arriverait à n'avoir plus qu'une mince brochure.

Rec, crit. des livres nouveaux, 1850, p. 99.

Avant M. A. Dumas, Mer la comtesse de Chalot, veuve de Talma, a publié, en 1836, à la suite de ses « Études sur l'art théâtral » des Parients rités inédites sur Talma et la correspondance de Ducis avec le grand propéren, depuis 1792 jusqu'à 1815, qui méritent plus de confiance que le lum du plus grand fabricant de ce siècle.

TALMA, pseudonyme [Amédée-Jules-Louis François], chiragien dentiste à Bruxelles, neveu par sa mère du célèbre tragéin de ce nom; né à Chaillot (Seine), le 18 mai 1792. Il a publié diférents travaux relatifs à son art dans la « Bibliothèque médicale ». t. II, 1826, et t. V, 1828; dans le « Journal de médecine », t.!. 1830, etc. (Voy. notre » France littéraire » au nom Tulma).

TALON (Denis), apocryphe [Roland Le VAYER DE ROUTIEM, maître des requêtes.

Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de l'Egie. (Nouv. édit.) Amsterdam (Paris), 1700, in-8. — Rouen, 1700, in-12. — Nouv. édit., sous le véritable nom de l'auteur, resue d'corrigée sur son manuscrit. Londres (Paris, Martin), 1753, 2 vd. in-12.

Ce livre parut d'abord sous le titre de Dissertation sur l'autorité légiese du Roi en mattere de régale; par M. L. V. M. D. R. Cologne, P. Martess 1682, in-12.

Il fut réimprimé, en 1690, a La Haye, comme second volume d'une Butoire des matières ecclésiasseques. En 1700, un libraire d'Amsterdam le dorm comme un livre tout nouveau, sous le titre de Traité de l'autorité des Butouchant l'administration de l'Eglise, par M. Talon, in-8 : l'édition fut contrefaite sur le champ a Rouen, sous le titre d'Amsterdam, mais in-12 De 1754, on en fit une nouvelle edition refondue, sous le titre de le Druit de Souverains touchant l'administration de l'Eglise, in-8, et en l'attribua à Del pech de Meriuville, conseiller au parlement, édition qui a eté réimprimé aussi sous le titre de Dissertation sur le droit des Souverains touchant l'administration de l'Église, revue et corrigée. Asignon (Paris), 1770, m-12 l'édition la plus authentique est celle de Paris, 1775, elle a été faite ser

laire corrigé de la main de l'auteur, sous le titre de « Traité de », etc.

N-BRUSSE, anagramme [LEBRUM-T085A], marguiller de se et rentier consolidé.

GNINUS (J.-Bapt.), pseudonyme [Ant.-Mich. Forquest nus].

is historia monothelitarium, atque Honorii controversia octo comprehensa. Parisiis, 1678, in-8. [7990]

OUR (UN), ticlonyme.

s (les) du corps de garde, ou les Amusements des enfants : contes, anecdotes, etc.; recueillis et publiés par —. larue, Locard et Davy, 1818, in-181, fr. 50 cent. [7991]

NIER (Jules), pseudonyme [Étienne Anago], auteur d'arrimés dans un recueil périodique.

ARIN, pseudon. [SAUQUAIRE-SOULIGNÉ]. Voy. MICHEL

IEREAU DE FARGUES (Paul-Auguste-Jacques), ancien straordinaire de France près la Cour d'Espagne, apocryphe briel-Maurice ROQUES, comte de MONTGAILLAND].

républicains et les royalistes. Seconde édition. Paris, de e A. Béraud, février 1815, in-8. [7992]

nière édition de cet écrit a paru sous le nom d'Un Ami de la de la paix publique.

le à la clémence politique et réciproque. Paris, de l'impr. dière, juin 1815, in-8 de 16 pages. [7993]

lémence et Justice. Paris, Pillet, 1815, in-8 de 48 pages.
[7994]

· France littéraire ., à Montgateland et à Tascuennas ac

AVEL (le baron de), pseudonyme [Étienne ARAGO], l'un irs de « l'Album Vénitien » (1840, in-4).

NNES (messire de SAULX, comte de), auteur supposé. INDO].

Mémoires de -.. Paris, 1691, in-12.

7995

Dans un exemplaire qui a appartenu au couvent d issy, j'ai treut à note suivante : « Ces Mémoires ont été recueillis et donnés au public par N-.J. Bindo, avocat », et sur le titre on a marqué ex donnés autru.

V. T.

TAVEAU (Louis-Auguste-Onési.). chirurgien dentiste à Para. auteur supposé [Claude LACHAISE, D. M.].

- I. Hygiène de la bouche, ou Traité des soins qu'exigent l'estretien de la bouche et la conservation des dents ; suivis de l'exposé à plusieurs expériences propres à constater l'efficacité du chlorare à chaux dans la désinfection de l'haleine, quelle que soit la cause à la fétidité. Paris, l'Auteur; Béchet jenne; Baillière, 1826, is-1. 3 fr. Cinquième édition, sous le titre de « Nouvelle Hygiène à la bouche ». Paris, Labé; l'Auteur, 1843, in-8, 5 fr. [7996]
- II. Conseils aux fumeurs sur la conservation de leurs dans suivi de l'Exposé de plusieurs expériences propres à constater l'efficacité du chlorure de chaux dans la désinfection de l'haleine, quelt que soit la cause de la fétidité. Paris, l'Auteur; Hautecœur-Maranet, 1827, in 8 de 84 pages. Deuxième édition, corrigée « augmentée de quelques fragments de « l'Hygiène de la bouche». Paris, Hautecœur-Martinet, 1829, in-8 de 100 pages. [7997]

l'AVEL, pseudonyme [Nichel CUBIERES DE PALMEZEAUS].

Thrasybule, poème imité du latin, de Cornelius Nepos, en l'honneur du 18 brumaire. Paris, an VIII, (1800), in-8. [7998]

Pour deux autres errits du même genre voy, précèdemment les articles Societé d'auteurs latins et ne, et Tacite.

TAVERNIER (J.-B.), célèbre voyageur, auteur supposé [Samuel CHAPUZEAU et LA CHAPELLE].

Voyages de--- en Turquie, en Perse et aux Indes. Paris, Clousier. 1682, 3 vol. in-4. [7999]

Les deux premiers volumes ont été rédigés par S. Chapuzeau ; le trasième l'a été par La Chapelle.

Beimprime en 5 et 6 vol. in-12 (Voy. notre + France littéraire +,

l'AYLOR (le baron Isidore-Justin-Séverin), auteur douteux.

Avec MM. Ch. Nodier et Alphonse de Coulleux: Voyages patteresques et romantiques dans l'ancienne France. Paris, Gide fib. Engelmann, 1820 et aunées suivantes, 12 vol. gr. in-fol., pages encadrées de belles arabesques, avec un très grand nombre de planches lithographiées, tirées sur papier de Chine. [8000]

Magnifique ouvrage dont la publication a été longtemps soutenue par les souscriptions des ministres de l'intérieur et de la maison du Roi.

M. Jal, dans un morceau inséré au premier volume du « Livre des Centet-un », intitulé : les Suirées d'artistes, attribue à Nodier la rédaction du texte Immense des « Voyages dans l'ancienne France ». Nodier, dans une note mise à la fin du tome II du même ouvrage, invoquant sa conscience littéraire, qui est une partie de sa conscience morale, écrit à Ladvocat, l'éditeur du « Livre des Cent-et-un », que c'est à tort que M. Jal lui a at-

- tribué les Voyages dans l'ancienne France », auxquels il n'a participé
- « que par un faible travail. Vous savez, lui dit-il, que je suis beaucoup
- trop occupé pour me livrer à des investigations de patience dont la
- seule idée m'effraye, et qui absorberaient plusieurs vies comme celle
- « qui me reste. Cette rédaction est depuis très longtemps, et je n'ai jamais
  - négligé de le dire, l'ouvrage de M. Taylor, notre ami commun, qui a
- · trouvé, dans sa laborieuse et infatigable activité, le moyen d'y suffire
- presque seul ».

Or, nous avons fait connaître à l'article Nodier, sous le n° 5153, comment M. le baron Taylor a suffi presque seul à cette rédaction : en en chargeant des écrivains qui ont été ses secrétaires ad hoc : MM. Amédée de Casena, qui a fait la partie historique des provinces de l'Auvergne, de la Bourgogne, du Dauphiné, du Languedoc, de la Picardie, et revu la Bretagne; de Gaulle, qui a fait la Bretagne, et Adrien de Courcelle, auteur d'autres parties.

Nous pensons que M. le baron Taylor n'est écrivain qu'à la manière de feu Alex. de La Borde dans ce siècle, et de plusieurs grands seigneurs dans le précédent.

T. B., initialisme [TAITBOUT, mort en 1779].

Abrégé élémentaire d'astronomie, de physique, d'histoire naturelle, de chimie, d'anatomie, de géométrie et de mécanique.

Paris, Froullé, 1777, in-8 avec 5 planches.

[8001]

T. B. (l'abbé), initialisme.

Conversion du cœur, ou les Vérités fondamentales des exercices spirituels de Saint Ignace; recueillies et développées, etc., par—. Au Mans, Gallienne, 1847, in-18. [8002]

TCHEN-TCHEOU-LI, mandarin lettré, aut. sup. [Alexandre BARGINET, de Grenoble).

Histoire véritable de Tchen-Tcheou-li, mandarin lettré, premier ministre et favori de l'empereur Tien-ki, écrite par lui-même, et traduite du chinois par Alexandre Barginet, de Grenoble (c'est-àdire composée par lui). Paris, Nadau, 1822, in-8 de IV et 74 pag. 2 fr. [860].

Cet opuscule, qui offre sous des noms chinois l'histoire de M. de Cam, alors ministre, et des personnages qui ont eu le plus de part à ses ministration, a valu à son auteur...... quinze mois de prison et 3,000 f d'amende.

TCHEREBATOFF, pseudonyme.

Nouveau (le) Russe à Paris, épltre à Mª Reich. Paris, 173 in-8.

Le titre de cette pièce, en vers et en prose, peu intéressante et viale, rappelle maladroitement un poème charmant de Voltaire, que se le monde sait par cœur.

Gaz. unic. de litter., 1770, no 23, p. 188.

Leclerc (des Vosges), sous le nom de Peters Subwathekoff, a publie anne en 1799, une initation du même poème de Voltaire.

T. C. L. G., initialisme [T.-C.-L. GHERARDI].

I.... D., initialisme [DESTRUISARD, curé de Gentilly].

Essai sur les catacombes de Paris. Paris, de l'impr. de Hacquet. 1812, in-8 de 32 pages. [869]

T.... D.... (Mme), initialisme [Mme TARDIEU-DESNESLE, per Denesle].

Jeux (les) innocents de société. Paris, Tardieu-Denesle, 1817 in-18, 1 fr. 50 cent. [800]

T. D., initialisme.

Annuaire topographique, statistique et historique du département de la Somme, années 1844-47. Amiens, Caron, et Caron-Vitel. 1847, 4 vol. in-16, 2 fr. [8006]

T. D. C. (M.), initialisme [Joseph Terrifer de Cléron, président de la chambre des comptes de Dôle].

Histoire allégorique de ce qui s'est passé de plus remarqueble la Besançon depuis 1756. Besançon, 1759, in-12. [8009]

T. DE C., initialisme (le marquis Tanneguy de COURTIVEOS, Moyens faciles pour détruire les loups et les renards, à l'usque des habitants de la campagne. Paris, Migneret, 1809, in-8 de 40 pages.

T. DE C., initialisme.

Pélagiana, ou le Détenu pour dettes, petit poème en un chant. aris, de l'impr. de Dondey-Dupré, 1816, in-8 de 32 pag. [8011]

- T. D. L. D. P. A., pseudo-initialisme [le P. AVANCIN, jésuite]. Vie (la) et la doctrine de Jésus-Christ, rédigées en méditations our tous les jours de l'année (trad. du latin) par M. l'abbé de eint-Pard, ex-jésuite. Paris, Berson, 1775, 2 vol. in 12. [8012] Ces initiales, employées sur les titres de façon à faire croire que ce sont sites du nom de l'auteur, signifient: traduit du latin du P. Avancin.
- T. DE L. G. (le vicomte), initial. [TAILLEPIED DE LA GARENNE].

  Domitor (le dompteur de l'air), aérostat dirigeable. Objet d'une

  mande de brevet. Paris, Aug. Mathias, 1852, in-8 de 28 pag.,

  vec 3 lithog.

  [8013]
  - T. D. M., initialisme.

Pompe funèbre de Marie-Josephe de Saxe, Dauphine, le 3 sepembre 1767. Paris, Vente, 1767, in-4. [8014]

T. D. M. (M.), avocat en parlement, initialisme.

Recherche (la) du bonheur, en quatre divisions tendantes au sême but. Amsterdam, et Paris, Demonville, 1775, in-12. [8015]

- T. D. M., initialisme [A.-A. TARDY DE MONTRAVEL (1) D.M.].
- I. Essai sur la Théorie du Somnambulisme magnétique. Londres Strasbourg), 1786, in-12 de 74 pages. [8016]
- II. Journal du traitement magnétique de la demoiselle N<sup>\*\*\*</sup>, equel a servi de base à « l'Essai sur la Théorie du Somnambulisme ». ondres (Strasbourg), 1786, 2 vol. in-8. [8017]
- III. Journal du traitement magnétique de M<sup>me</sup> B..... Strasbourg, 787, in-8. [8018]

Catal. Huzard, I, nos 117-19.

C'est vraisemblablement de ce médecin qu'est aussi le volume intitulé : zposé des différentes cures opérées depuis le 25 d'août 1783, époque de la rmation de la société fondée à Strasbourg sous la dénomination de Soiété barmonique des Amis réunis, jusqu'au 12 juin 1786; par différents sembres de cette Société. Sec. édit. Strasbourg, 1787, in-8.

T. DE N. (M.), auditeur au conseil d'État, initialisme. Éloge de La Bruyère. Paris, Le Clerc, 1811, in-8 de 70 pages, fr. 50 cept. [8019]

<sup>(1)</sup> Et non Moravelle, ainsi qu'on l'a quelquesois écrit.

T.....E, apoconyme [E.-L.-J. TOULOTTE].

- I. Dominicain (le), ou les Crimes de l'intolérance et les effet de célibat religieux. Paris, Pigoreau, 1803, 4 vol. in-12, 7 f. 50. [802]
- II, Eugénie, ou la Sainte par amour; nouvelle historique. Nacédée d'une Notice sur l'auteur. Lille, Toulotte, et Paris, vant Lepetit, 1809, in-12, 2 fr. [423]

TECHENER (J.), le libraire de la fashion, ainsi que l'appair feu le baron Reissenberg, auteur supposé.

- I. Considérations sérieuses à propos de diverses publications résetes sur la Bibliothèque royale, suivies du seul plan possible pour liet le Catalogue en trois ans. Paris, Techener, 1847, in-8 de 16 p. [842]
- II. Amélioration (de l') des anciennes bibliothèques en Prant et de la création de nouvelles bibliothèques appropriées au peristionnement moral du peuple. Paris, de l'impr. de Guiraudet, 1848, in-8 de 8 pages. [8423]

Extrait du . Bulletin du Bibliophile ., 8c série, not 13, 14 et 15.

III. Un Musée bibliographique au Louvre. Paris, au bureau & Bulletin du Bibliophile, 1852, in-8 de 10 pages. [862]

Extrait du . Bulletin du Bibliophile ., janv. 1852.

Il est aussi douteux que ces trois opuscules soient de M. Techener, qu'est certain que le nº 5594 n'est pas de lui. Ce libraire a beaucoup pag d'affaires pour pouvoir écrire. Ces opuscules sont dus à des rédactes du « Bulletin du Bibliophile » pour faire valoir le libraire.

TEGOUMI NIHO-TOUKA, pseudonyme, auteur de l'article des Baleiniers, imprimé dans les « Français peints par eux-mêmes ».

TEIXERA-GAMBOA (Ant.), pseudon. [Louis-Antoine Vennet]
Essai sur les moyens de rétablir les sciences et les lettres et
Portugal, adressé aux auteurs du « Journal des savants », comput
en latin par —, avec la traduction française (par Turben). Paris,
Le Prieur, 1762, in-8.

TELIGNY (le seigneur de), pseudonyme [ODET DE LA NOUS]. Paradoxes, que les adversités sont plus nécessaires que les prespérités, et qu'entre toutes, l'état d'une étroite prison est le plus doux et le plus profitable, ouvrage en vers. La Rochelle, Haukis, 1588, in-8.

TELL TRUTH (John), pseudonyme anglais (1).

<sup>1)</sup> Qui dit vrai, le Feridi pie

ote (le) Anglais, ou Réflexions sur les hostilités que la reproche à l'Angleterre; traduit en français par un avocat Leblanc). Genève (Paris), 1756, in-12. [8027]

LIAB (milord), anastrophe [BAILLET DE SAINT-JULIEN]. ture (la), ode traduite de l'anglais de — (composée par de Saint-Julien). Londres, 1753, in-8. [8028] rimée sous le titre de Caractères de quelques peintres français.

MOND (Sabin), pseudonyme [CLARIOND, neveu de l'ancien eur de pharmacie de ce nom].

ze historique sur Notre-Dame de Paris. Description et tion de tous les bas-reliefs et figures sculptées dont cette métropole est ornée, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur; es papes et des grands hommes sortis de son chapitre; des s de ses tableaux les plus précieux; suivi du Catalogue des s et archevêques de Paris, depuis saint Denis jusqu'à nos Paris, Dentu; Aug. Vaton, 1836, in-8 de 16 pages, avec res tirées du « Magasin pittoresque ». [8029]

IOIN (UN), démonyme [Horace-Napoléon RAISSON].
ographe (le) parisien, affaire Castaing; accusation d'empoient. Recueil de pièces de la procédure, des débats et des
ries; précédé de Notices nécrologiques et biographiques sur
x frères Ballet et le docteur Castaing, et orné de leurs porParis, Delongchamps, etc., 1823, in-8 de 276 pages, avec
aits, 8 fr. [8030]

lume a été publié en onze livraisons.

IOIN AURI-OCULAIRE (UN), démonyme [Alphonse-Aimé DRT D'AUBERVAL].

iges et séances anecdotiques de M. Comte (de Genève), phyagi-ventriloque le plus célèbre de nos jours, publiés par —, e, de tous lesdits faits et tours extraordinaires, miraculeux, tifs et amusants de ce moderne et incomparable enchanteur. Dentu, 1816, in-12, avec 3 grav., 2 fr. 50 c. [8031]

IOIN DIGNE DE FOI (UN), démonyme [César MALAN]. renticule de Rolle. Genève, 1821, in-8, 60 cent. [8032]

IOIN IMPARTIAL (UN), démonyme [J.-Cl.-Hipp. MEHÉR TOUCHE].

Deux pièces importantes à joindre aux mémoires et docum historiques sur la Révolution française. Paris, Houdin; Delam Ponthieu, 1823, in-8 de 16 pages, 50 cent. [§

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme.

Cagliostro démasqué à Varsovie, ou Relation authentique de opérations alchimiques et magiques, etc. Lausanne, 1786, in-8.

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [l'abbé NACHON, de Divone].

Histoire véritable des momiers de Genève, suivie d'une N sur les momiers du canton de Vaud. Paris, 1793, in-8. — 1 édition. Paris, Ch. Gosselin, 1824, in-8 de 132 pages. [8

L'abbé F. de La Mennais est auteur de deux articles à l'occasion nouvelle édition de ce livre. (Voy. les nos 5746 et 3747).

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [le général ZAIACZ Histoire de la Révolution de Pologne, en 1794. Paris, Mag an v (1797), in-8.

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme.

École des factieux, des peuples et des rois, ou Supplément à l' toire des conjurations de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans ( Maximilien Robespierre, Paris, 1800, 2 part, en un vol. i

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [le général SERVIEI Précis historique du blocus de Landau, avec les détails de les événements dont cette commune a été le théâtre. Gertrumberg, 1802, in-8.

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [Michel SOKOLNI général polonais, longtemps au service de la France].

Journal historique des opérations militaires de la septième sion de cavalerie légère polonaise, faisant partie du quatrième e de la cavalerie de réserve, sous les ordres de M. Sokolnicki, de la reprise des hostilités au mois d'août 1813, jusqu'au passag Rhin, au mois de novembre de la même année, rédigé sur les nutes autographes. Paris, de l'impr. de Bailleul, 1814, in-88 pages.

TÉMOIN OCULAIRE UN, démonyme [Pierre-Alex. Leu.

Moscou et la Silésie, trad. de l'allem. (Paris), de l'impr. de Parles, 1814, in-8 de 7 pages. [8040]

Peut-être Lemare n'est-il que le traducteur de cet opuscule.

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [J.-J. COMBES-DOU-TOUS].

Notice sur le dix-huit brumaire; par — qui peut dire: Quod ridi testor. Paris, F. Schoell, 1814, in-8 de 44 pages. [8041]

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [le général GUILLAUME, le Vaudoncourt].

Relation impartiale du passage de la Bérézina par l'armée franpaise. Paris, Barrois l'aîné, 1814, in-8 de 48 pag., plus une carte, 1 fr. 50 cent. [8042]

Réimprimée dans la même année, avec le nom de l'auteur. Elle est intérée en entier dans les Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre entre France et la Russie, en 1812. (Voy. le n° 5282).

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [F.-Th. DELBARE].

Relation fidèle et détaillée de la dernière campagne de Buonaparte, terminée par la bataille de Mont-Saint-Jean, dite de Waterco ou de la Belle-Alliance. Paris, J.-G. Dentu, 1815, in-8 de
la pages, 2 fr. — Quatrième édition, revue, corrigée, augmentée
et ornée de 2 plans, dont l'un présente l'ensemble des opérations
le la campagne, et l'autre, les dispositions particulières de la baaille de Mont-Saint-Jean, à laquelle on a joint les diverses relations
qui ont paru en Angleterre, un grand nombre de pièces contenant
les détails anecdotiques aussi curieux que peu connus, avec
l'ensemble des diverses relations
les détails anecdotiques aussi curieux que peu connus, avec
l'ensemble des diverses relations
les détails anecdotiques aussi curieux que peu connus, avec
l'ensemble des diverses relations
les détails anecdotiques aussi curieux que peu connus, avec
l'ensemble des diverses relations
les détails anecdotiques aussi curieux que peu connus, avec
l'ensemble des opérations
les diverses relations
les détails anecdotiques aussi curieux que peu connus, avec
l'ensemble des opérations
les diverses relations
les détails anecdotiques aussi curieux que peu connus, avec
l'ensemble des opérations
les diverses relations
les détails anecdotiques aussi curieux que peu connus, avec

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [Vincent LOMBARD DE LANGRES].

Royaume (le) de Westphalie, Jérôme Bonaparte, sa Cour, ses favoris et ses ministres. Impr. de Smith, à Paris. Paris, les march. de nouveautés, 1820, in-8, 5 fr. [8044]

En terminant la liste des ouvrages que nous contestions à Ch. Nodier, L. III, p. 340, nous disions : « N'en déplaise aux fanatiques admirateurs de . Ch. Nodier, voilà déjà douze fleurs que nous arrachons de sa couronne . littéraire, mais elle restera encore bien fournie, si le temps n'en fait . pas tomber d'autres ».

Or, en voici une nouvelle que déjà nous allons en distraire. Il s'agit de

l'Histoire des Sociétés secrètes de l'armée qu'on lui a attribuée, attribuée contre laquelle il n'a pas réclamé.

L'occasion se présente ici de restituer l'Histoire des Sociétés servius à l'Armée à son véritable auteur. M. Vinc. Lombard de Langres, objet à cet article. Outre une note manuscrite que nous avons sous les yest, qui établit la véritable paternité de ce livre, il existe des preuves pur probantes : c'est la publication postérieure de deux autres ouvrages à même auteur : sur le frontispice du dernier, l'auteur anonyme rappele l'Histoire des Sociétés secrètes.

Darbier a tronqué le titre du livre en question, et n'a pas connu les des autres ouvrages publiés par M. Lembard de Langres sous le voile de l'ampayme, nous allons ici citer tous les trois.

1º Histoire des Sociétés secrètes de l'armée, et des conspirations militaire qui ont eu pour objet la destruction du gouvernement de Nap. Bonapare Paris, Gide et Nicole, 1815, in-8, 5 fr. — Seconde édit. Paris, Nicole, 182 in-8, 5 fr.

On lit au verso du faux-titre de la seconde édition l'avis suivant : flus etr fait aucun changement dans cette seconde édition.

2º Sochi's (des) secretes en illemagne et en d'autres contrées, de la secdes illuminés, du Tribunal secret, de l'assassinat de Kotzebue, etc. Pars. Gide fils, 1819, in-8 de 16 feuilles, 4 fr. 50 c.

Peu de mois après la publication de ce livre il en parut un autre intente: la l'érite sur les Societes servites en Allemagne, à l'occasion de l'envage ayant pour titre : « Des Sociétés secretes en Allemagne », etc., « de par un ancien filmum ». Paris, Dalibon, 1819, in-8 de 9 feui-les 1 2.

5º Histore des Jucelons, depuis 1780 jusqu'à ce jour, ou État de l'Esrope en te vendre 1820. Par l'auteur de l'Histoire des Sociétés secretes « Paris, Grie (de, 1820, in 8 de 21 feuill, 12. « Le même ouvrage sous et ritre : les Jacoune, actors ESO jusqu'à re jour, ou État de l'Europe es prover 1820. Par l'actour le : Elli toire des Sociétés secrétes » et ds j : Royaume de Westphalie ». 2º édit. Paris, les march. de nouv., 1822, in-8 le 23 feuilles 1/8.

Ch. Nodier n'étant l'auteur ni des Sociétés secrètes en Allemagne, ni de 'Histoire des Jacobins, ni du Royaume de Westphalie, n'est donc point l'auceur de l'Histoire des Sociétés secrètes de l'armée.

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [F.-G. LAURENÇON].

Observations (nouvelles) sur la Valachie, sur ses productions, son nommerce, les mœurs et coutumes des habitants, et sur son gouernement; suivies d'un Précis historique des événements qui se ont passés dans cette province en 1821, lors de la révolte de l'héodore et de l'invasion du prince Ypsilanti. Par —. On y a joint plan de la bataille de Dragachan. Par F.-G. L. Paris, Egron; 'onthieu, 1822, in-8, 3 fr. [8045]

TEMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [Alexandre MARTIN].

Promenade à Reims, ou Journal des sêtes et cérémonies du acre, précédé d'une Introduction historique sur les sacres des rois e France; suivi de la Relation circonstanciée des sêtes qui ont n lieu à Paris, à l'occasion du retour de S. M. Charles X. Paris, ouquin de la Souche, 1825, 2 part. in-18, 2 fr. [8046]

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme.

Autriche (l') telle qu'elle est, ou Chronique secrète de certaines ours d'Allemagne. Paris, A. Bossange, 1828, in-8 de 284 pages.
[8047]

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme.

Mémoire sur les opérations de l'avant-garde du huitième corps e la Grande-Armée, formée des troupes polonaises en 1813. Paris, ne des Beaux-Arts, n° 6, 1829, in-8 de 64 pag. [8048]

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [le comte LIBRI BA-NANO, père de l'illustre géomètre].

Ville (la) rebelle, ou Récit sommaire des évènements qui se sont assés à Bruxelles à la fin du mois d'août 1830, précédé de Consiérations générales sur les causes qui les ont préparés. (La Haye), l.-P. De Swart, 1830, in-8. [8049]

TÉMOIN OCULAIRE (UN), le baron D. V., démonyme [le aron Honoré-Marie-Nicolas Duveyrier, ancien tribun, premier résident à la Cour royale de Montpellier, né à Pignans, le décembre 1753].

Anecdotes historiques. Paris, de l'impr. de Duverger, 1833 in-8 de 400 pages.

Tirées à 100 exemplaires.

L'auteur adressesson préambule à ses deux fils Honoré, connu en lurrature sous le nom de Melesville, et Charles, autre auteur dramauque qui écrit sous son véritable nom.

Les renseignements que nons donnons en tête de cette note sont urs de l'ouvrage de M. Duveyrier.

TÉMOIN OCULAIRE (UN), démonyme [Geo. MATHIEU DAIM-VAEL].

Histoire édifiante et curieuse de Rothschild I'r, roi des Juis, san du récit détaillé et fidèle de la catastrophe du 8 juillet. Paris, l'Esteur, rue Colbert, n° 4, 1846, in-12 de 36 pages. [805]

Réimpr, deux fois dans la même année, la première tois sous le mèr pseudonyme et la seconde sous celui de SATAN.

Sous le nº 6618 nous avons rappelé onze écrits que cette brutale auque a fait naître.

TÉMOINS OCULAIRES (DES), démonyme [A.-J. DELAGI Journées de juin 1848, écrites devant et derrière les barricads Paris, Garnier frères, 1848, in-8 de 72 pages, 50 cent. 8052

TENCIN (M<sup>ma</sup> Claudine-Alexandrine GUÉRIN DE), apocrypke [Pabbé BARTHÉLEMY].

Mémoires secrets de —, ses tendres liaisons avec Ganganelli, os l'Heureuse découverte, relativement à d'Alembert. Grenoble, 1790. 2 part. in-8. [8053]

TENFENTENGOU (Fr.-Cristople), pseudonyme [Christ. & CHEFFONTAINES.

Défense de la foi de l'Église contre les hérétiques de notre temps. Paris, Ch. Fremy, 1564, in-8. [8053]

Première édition de ce livre, qui a paru en latin en 1575.

TENNAEC (Ives), pseudonyme [Alexandre CHEVREMONT, ché de bureau à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ensuite sous-préfet de Saint-Malo, puis d'Épernay, en 1848].

- I. Epicurien (l'), nouvelle, trad. de l'anglais de (*Thom.*) *Moore.* Rennes, de l'impr. de Marteville, 1847, in-12. [805]
- 11. Clairières (Poésies). Précédées d'une Préface d'Edouard Turquety. Rennes, de l'impr. du même, 1848, gr. in-18. [8056] Le volume content des pieces qui avaient ete imprimces séparement eus le même pseudonyme.

TENPER (Ch. de), pseudonyme [Hérard de Villers].

I. Lettre de M. — à M<sup>∞</sup> la baronne de \*\*\*. (Paris, de l'impr. d'Herhan, 1836), in-8 de 16 pages. — Deuxième Lettre.... (Paris, de l'impr. de Herhan, 1837), in-8 de 8 pag. [8057]

Sur les deux derniers, ou quatorzième et quinzième, imposteurs s'étant lits fils de Louis XVI. En faveur de Claude Perrin, celui qui signe Louis-Charles (le soi-disant baron de Richemont), et contre celui prôné dans le journal « la Justice » et dans l'opuscule intitulé « le Véritable duc de Normandie » (l'horloger Naundorss).

Feu Chamblant, opticien, et M. Hérard de Villers sont les auteurs de la prétendue filiation du fils d'un boucher de Lagnieu (Ain) avec Louis XVI.

II. Réponse au pamphlet intitulé : « Mémoire à consulter », de M. A.-F.-V. Thomas, ex-inspecteur général, etc. (Paris, de l'impr. de Pollet, Soupe et Guillois), 1837, in-8 de 7 pag. [8058]

Fauteur de l'imposture de Claude Perrin, M. Hérard de Villers n'a point répondu au *Mémoire à consulter* de M. Thomas, qui n'est point un pamphlet, mais un livre historique très sérieux; mais il failait soutenir la thèse mensongère du maître.

TÉOPHILE, prénonyme, prince R... C... (Rose-Croix), souverain d'Héredon,

Vie du roi Salomon, surnommé le Sage. Paris, Capelle, an x (1802), in-18, fig., 75 c. [8559]

TERMES (François de), pseudon. [le P. MERSENNE, minime]. Traité de l'Harmonie universelle. Paris, 1627, in-8. [8060]

TERNAY (le marq. de), aristonyme [Charles-Gabriel d'ARZAC, marquis de TERNAY]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre France littéraire », à Ternay.

TÉRODAK, anastrophe [CADORET], auteur dramatique.

- I. Fourberies (les) d'Arlequin, ou le Double Dénouement, comédie en prose. Bruxelles, Nic. Stryckwant, 1742, in-8. (8061)
- II. Arlequin enfant, statue, perroquet, ramoneur, astrologue, grenadier de Catalogne, squelette et notaire arabe, sujet italien en 5 et en pr.; mis en comédie, avec des changements et des augmentations. La Haye, Pierre Gosse junior, 1750, in-8. [8062]

TERRAY (l'abbé), auteur supposé.

I. Mémoires de —, contrôleur général, contenant sa vie, son administration, ses intrigues et sa chute. (Par *Coquereou*, avocat). Londres, 1776, in-12. [8063]

458 TESTI

Il existe des exemplaires de la même édition, qui portent pour tue-Mémoires concernant l'administration des finances sous le ministère de U. l'acc-Terrai. Londres, John Adamson.

II. Lettre de —, autrefois contrôleur-général des finances, et maintenant..., à S. Ex. le comte de Villèle, aujourd'hui ministre des finances et membre de la congrégation des pénitents de Toblouse. (Par L.-Fr. Raban). Paris, les march. de nouv., 1824, inde 16 pag. [806]

TERREBASSE (de), nom patrimonial [Louis-Alfred Jackum DE TERREBASSE]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire », à Terrebasse.

TERRE-N...., apoconyme [F. Terreneuve], de l'Isère.

Correspondance médicale de plusieurs Indiens, ou petite Excasion dans l'empire de la Médecine et des Sciences qui y ont rapport. Paris, Allut, 1896, in-12 de 224 pag., 2 fr. [8065]

Cet ouvrage critique, malgré un style quelquefois négligé, offre ceptdant des traits spirituels et un jugement exact sur beaucoup de partes

TERTRE (DU). Voy. DU TERTRE.

TESSÉ (le maréchal de), aristonyme [René FROULLAY]. Vos. notre « France littéraire », à Tessé.

TESTI (Fulvio), apocryphe [M<sup>III</sup> ALLEMAND DE MONTMARTIN] Griselidis, ou la Marquise de Saluces, trad. de l'italien de —, or gaulois, par mademoiselle Allemand de Montmartin; mis en apecdotes par M. B<sup>\*\*</sup>, avec une Notice historique tirée de l'Histoire de ducs de Savoie, de Fulvio Testi. Paris, 4789, in-18. [8066]

Il y a dans la publication de ce petit ouvrage, sons le nom de Fabre Testi, une longue histoire d'imposture que nous allons raconter d'apres Barbier, nº 7113 de son « Dictionnaire des ouvrages anonymes... » deuxeux édit.

En 1728, on imprima de Mile A. de Mere (Attemand de Montmantis Griselidis, ou la marquise de Saluces, Paris, Cailleau, pet. in \$2.

On lit le nom de cette demoiselle en tête d'une pièce de vers qui la est adressée à la fin du volume.

L'editeur déclare, dans un avis au lecteur, que cette histoire a cté composse d'après celle du même titre qui existe en style gothique, et d'après le conte en vers de l'erroitt, intitule machidis.

L'Histoire gothique à cte traduite dans le quinzième siècle, du laux de Petrango, sons ce fitte

trande (los et mer) elleur patience de Griselidis, fille d'un pauve house appele tameolte, du pars de saluces, Lyon, Cl. Nourry, 1525, in 6

Mais Pétrarque lui-même l'avait mise en latin d'après l'italien de Boc-CACE.

Il est facile d'acquérir la certitude de ces faits; cependant je ne sais quel faussaire a cru tromper le public en reproduisant l'ouvrage de Mue de Montmartin, comme une traduction de l'italien de Fulvio Testi, et sous le titre que nous donnons.

C'est sans doute le même M. B\*\*\*\*, ou plutôt le même faussaire qui a publié le volume intitulé: Daphnis et Chloé, poème en six chants, traduit de la langue celtique. Paris, Maradan, 1789, in-18.

Cet ouvrage, dit l'éditeur, n'a aucun rapport avec le roman grec de Longus, traduit par Amyot. Celui que nous offrons a pour auteur le P. Tournemine, jésuite breton; il n'a jamais été imprimé ni traduit en français : c'est un ouvrage peu connu, même en Bretagne, où il a été imprimé en 4679, chez Barbe, imprimeur à Rennes.

On voit que les contradictions ne coûtent rien à cet éditeur. Il y a autant d'adresse à faire composer en celtique par le célèbre P. Tournemine, un poème sur Daphnis et Chloé, qu'il y en a eu à attribuer le roman de Griselidis à Fulvio Testi.

Le frontispice, qui est presque en entier de l'invention du faussaire, prouve en même temps son ignorance, puisqu'il suppose que Mile de Montmartin a écrit en gaulois. L'avertissement du faussaire ne mérite pas plus de confiance : en vain ose-t-il affirmer que Griselidis est une traduction du poème italien de Fulvio Testi; en vain ose-t-il avancer, à la suite de cet avertissement, que l'histoire de Griselidis en style gothique fut imprimée à Paris en 1654, chez Th. Girard; cette édition est imaginaire.

TÊTE A L'ENVERS (UNE), auteurs déguisés [MM. H. de BAL-ZAC, Phil. CHASLES et RABOU].

Contes bruns. Paris, Urbain Canel, 1832, in-8, 7 fr. 50 cent.
[8067]

Sur le frontispice, après le mot une, est une vignette renversée représentant une vieille tête.

TÊTU (Jean-Claude), maire de Montagnole, district de Chambéri, pseudonyme [le comte Joseph de MAISTRE].

Jean-Claude Têtu......, à ses chers concitoyens les habitants du Mont-Blanc, 10 août 1795. Lausanne, 1795, in-8. — Nouv. édit. Montpellier, 1823, in-8, 5 fr. [8068]

Satire ingénieuse des maximes et des opinions qui étaient alors en vogue.

TEYSSEDRE (de), nom patrimonial [A. Person de Teyssedre], polygraphe. Pour la liste de ses nombreux ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Teyssèdre.

T. F. D., initialisme [F.-Th. DELBARE].

Histoire des deux Chambres de Bonaparte, depuis le 3 jun juqu'au 7 juillet 1815, contenant le Détail exact de leurs séances, acdes observations sur les mesures proposées et les opinions emme pendant la durée de la session, précédée de la liste des pairs et de députés. Paris, Gide et Égron, 1815, in-8, 3 fr. 50 cent. — Deuxième édition, augmentée du Projet de constitution de la chasbre des Représentants, et précédée de la Liste des pairs et des deputés des Cent-Jours. Paris, les mêmes, 1816, in-8, 5 fr. [8069]

T..... G. D. T., auteur dequise [THIBALLT].

Vie (la) de Pédrille del Campo, roman comique dans le goût espagnol. Paris, 1718, in-12. [8074]

Il existe une réimpression de ce roman, sous le titre suivant :

Histoire comique et galante de Pédrillo del Campo, par M. T. G. D T Amsterdam, P. Humbert, 1727, in-12.

TII\*\*\* (le sieur), initialisme.

Correspondance (la) infernale, ou Épître adressée au seigneur Lucifer, par son très cher ou féal lieutenant — et Réponse dest seigneur à Lucifer. De l'impr. infernale, 1789. [8071]

TH\*\*\* (P.), initialisme [Pierre THOUVENEL, du Cher], D. M. & l'Université de Montpellier, etc., etc.

Mélanges d'Histoire naturelle, de physique et de chimie. — Mémoires sur l'Aréologie et l'Électrologie : ouvrage divisé en deux parties ; la première servant de Complément au « Traité sur le chimat de l'Italie » (1797-98, 4 vol. in-8<sub>j</sub> ; la seconde devant serva d'Introduction au « Traité sur la minéralogie des Alpes et de Apennius ». Paris, Arthus Bertrand, 1806, 3 vol. in-8 de 372, 356 et 360 pag., 18 fr.

TH '' 'A.-R.', initialisme.

Cours de thêmes, rédigé d'après le rudiment de Lhomond. Pars. M<sup>no.</sup> Nyon, 1806, in-12, 1 fr. [8073]

TH. A. J. C., pseudo-initialisme [Morton EUDES, Anglais].

Tradition catholique, on Traité de croyance des Chrétiens d'Asic. d'Europe et d'Afrique, ès dogmes principalement controverses en ce temps. 1609, in 12. [807]

THALARIS (Adélaide de), pseudonyme [M\* Jenny Bastibe, depuis M\* Cam. Bodin; née Dufourquet].

Orpheline (l'), ou la Famille Egermond, nouvelle. [8075] Imprimé dans le tome IV du « Livre Rose » (1834, in-8).

THALARIS DUFOURQUET, pseudandrie [M Jenny BASTIDE, depuis M Cam. BODIN, née Dufourquet].

Un Drame au palais des Tuileries, 1800-1832. Paris, libr. univ., 1832, 2 vol. in-8, 15 fr. [8076]

Ce roman fut reproduit quelques mois après sa publication sous le titre de le Concierge, drame dans le palais des Tuileries. Paris, M=0 Wolf-Lerouge. Les derniers exemplaires paraissent porter deux noms d'auteurs : J. B. et Thalaris Dufourquet, mais les initiales J. B. sont celles du nom Jenny Bastide.

THALASIUS BASILIDES A GOMBERVILLE, pseudonyme [Marin Le Roy, sieur de Gomberville].

Doctrine (la) des mœurs tirée de la philosophie des Stoïques, représentée en cent tableaux et expliquée en cent discours pour l'instruction de la jeunesse. Paris, Duret, 1646, in-fol. [8077]

Réimprimé à Bruxelles par Foppens, en 1672, in-fol., sous le titre de Théâtre moral de la Viehumaine, représentée en plus de cent tableaux divers, tirés du poète Horace, par le sieur Otho Venius, et expliqués en autant de discours moraux, par le sieur de Gomberville, avec la table du philosophe Cèbes (de la traduction de Gilles Boileau).

Marin Le Roy, sieur de Gomberville, auteur médiocre qui eut quelque réputation, publia en 1646, un volume in-folio intitulé la Doctrine des mœurs, réimprimé à Bruxelles, en 1672, par Foppens, qui ordinairement choisissait mieux. Barbier place ce livre parmi les anonymes (n° 4500). Cependant il est orné du portrait de l'auteur avec ces noms: Thalassius Basilides, c'est Marin Le Roy, en masque, dit Tallemant des Réaux (Historiettes, 2° édition, Paris, 1813, t. VIII, p. 18), mais a Gombervilla gâte tout; il devait ajouter a Parco caballorum, puisqu'il était aussi sleur du Parc-aux-Chevaux.

De Re.

THANATOPHRASTUS (Christianus), pseudonyme [Jac. CANI-SIUS, jesuita].

Ars Artium, didactica, historica, erotematica, exemplis ex sacris scripturis et profanis scriptoribus concinnata; sive opus de præparatione ad mortem. Colonn. Agripp., 1630, in-12. [8078]

THARIN, pseudonyme [l'abbé Théod. PERRIN, du Mans]. Cancens bretons. Au Mans, 1832, 8 nº in-8. [8079]

Le dernier numéro porte les Cancans bretons en police correctionnelle. Rennes, de l'impr. de Mac Ve Frout, in-8 de 8 pages. THÉO, apoconyme [Théodose BURETTE, professeur d'histo I. Avec M. Félix Pyat: Une Révolution d'autrefois, on le mains chez eux. Pièce historique en trois actes et en pruse. Re sentée sur le théâtre de l'Odéon, le 1<sup>er</sup> mars 1832. Paris, Pa 1832, in-8, 2 fr. 50 c. — Ou Paris, Henriot; Miffliez, 1840, de 16 pag., 40 c.

Cette pièce, qui obtint un très grand succès lors de la première r sentation, fut défendue à la troisième, par ordre de la police, à caus allusions politiques qu'elle avait eru y découvrir, et dont elle s'effaro

Cette pièce avait été lue longtemps avant la représentation, ca est impr. dans la « Revue des Deux-Mondes », ann. 1825. t. III.

II. Avec le même: Arabella, drame en trois actes en prose. blié par « l'Europe littéraire ». Paris, Duvernois, 1834, in-pap. vélin. [8

Rare. Ce drame représente, sous des noms espagnols, les auteur posés de la mort du dernier duc de Bourbon, trouvé pendu dans sa c bre à coucher au château de Saint-Leu. Arabella Manzoni, comtesse man d'Alvarez, n'est autre, dit-on, que la baronne de Feuchères.

Bibl. de Solciane, III, 321

THÉODELPHE (J.), ancien ouvrier, pscudonymc.

- I. Aux ouvriers citoyens. Paris, Desloges, 1848, in-12 de 1
- II. Un ministère de l'organisation du travail. Paris, le n 1848, in-12 de 24 pag., 10 c.

THÉODELPHILE, pseudonyme.

Avec L. L. D.: Viens (le) avec moi du calculateur modern bleau analytique de la numération décimale coordonnée av dénominations génériques du système métrique des poids et ι res du royaume. Bagnols, imp. d'Alban Roche, 1844, in-8 « pages.

THÉOUORE, prénonyme [Théodore MAILLARD].

- I. Vieux (le) Sergent, prologue-vaudeville. Représenté s théâtre des Jeux gymniques, le 1811. Paris, E 1811, in-8.
- II. Avec M. Edmond [Rochefort]: l'Auberge du perroque la Barrière des Martyrs; vaudeville en un acte. Représenté papremière fois sur le théâtre des Jeux gymniques, le 26 févr. Paris, Barba, 1812. in-8 de 24 pag.

111. Avec M. Edmond [Rochefort]: Monsieur Flanelle, vaudelle en un acte. Représenté pour la première fois à Paris, sur le scattre des Jeux gymniques, le 30 mai 1812. Paris, Barba, 1812, -8 de 48 pag. [8087]

THÉODORE, prénonyme [Théodore d'HARGEVILLE].

- T. Avec J.-G.-A. Cuvelier de Trie: Dieu, l'honneur et les daes, mélodrame en trois actes. Paris, 1815, in-8. [8088]
- II. Avec M. C-. P. de Kock: le Troubadour Portugais, mélome en trois actes, à spectacle. Représenté sur le théâtre de l'Amgu-Comique, le 7 novembre 1815. Paris, Fages, 1815, in-8 de pag. [8089]
- III. Avec M. Henri Simon: la Préface et le Commentaire, codie en un acte. Représentée sur le théâtre de la Gafté, le 16 mars B18. Paris, Barba, 1818, in-8 de 36 pag., 1 fr. 25 c. [8090]
- IV. Une Nuit de Séville, comédic en un acte, mêlée de couplets. Leprésentée sur le théâtre du Panorama dramatique, le 22 mai 821. Paris, Em. Buissot; Delavigne, 1821, in-8 de 20 p., 50 c. [8091]

THÉODORE et THÉODORE N..., prénonyme [D.-P.-Théodore Nezel].

- I. Avec \*\*\* [M. E.-F. Varez] : la Famille Irlandaise, mélodrame en trois actes. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 22 mars 1821. Paris, Quoy, 1821, in-8 de 56 pag., 75 c.
- II. Avec MM. Brazier (et Coupart): l'Aubergiste malgré lui, comédie-proverbe, mêlée de couplets. Représentée sur le théâtre les Variétés, le 8 juillet 1823. Paris, Huet; Barba, 1823, in-8 de 32 pag., 1 fr. 50 c. [8093]
- III. Avec MM. Armand O.... (Overnay) et Constant B.... (Berrier): Six mois de constance, comédie en un acte, mêlée de couplets. Représentée sur le théâtre de la Galté, le 17 février 1825. Paris, Quoy, 1825, in-8 de 40 pag., 1 fr. 25 c. [8094]
- IV. Avec M. Armand Overnay: les Deux Réputations, com.-vaud. en un acte. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 28 juillet 1825. Paris, Pollet, 1825, in-8 de 48 p., 1 fr. 25 c. [8095]
  - V. Avec le même : la Chambre de Clairette, ou les Visites par la

- fenêtre, vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre à bigu-Comique, le 14 décembre 1825. Paris, Duvernois, 18 de 40 pag.
- VI. Avec le même : la Nuit des noces, drame en trei Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 24 jans. Paris, Duvernois, 1826, in-8 de 68 pag., 75 c.
- VII. Avec le même et M. Constant B..... (Berrier): queroutier, mélodrame en trois actes. Représenté sur le th la Gaîté, le 29 avril 1826. Paris, Pollet, 1826, in-8 de 1 fr. 50 c.
- VIII. Avec les mêmes : la Dame voilée, comédie en tro Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 27 joi Paris, rue de Valois, n° 1°, 1826, in-8 de 76 pag., 1 fr.
- IX. Avec M. Armand Ov\*\*\* (Overnay): la Couturière en trois actes. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Cou 17 novembre 1826. Paris, Quoy, 1826, in-8 de 80 p., 1
- X. Avec le même: Cartouche, mélodrame en trois ac présenté sur le théâtre de l'Ambigu-comique, le 23 janvi Paris, Quoy, 1827, in-8 de 80 pag. Deuxième édition 1827, in-8 de 80 pag., 1 fr. 50 c.
- XI. Avec M. Benjamin A... [Antier]: Poulailler, m en neuf petits actes. Représenté sur le théâtre de la Gaîté, vrier 1827. Paris, Quoy, 1827, in-8 de 52 p., 1 fr. 50 c.
- XII. Avec M. Benjamin [Antier]: le Chasseur noir, m en trois actes, à spectacle. Représenté sur le théâtre de la Martin, le 30 janv. 1828. Paris, Bezou, 1828, in-8 de 56 50 c.
- XIII. Avec le même et M. Henri [Vilmot]: Bisson, m en deux actes et en cinq parties, à grand spectacle. Repréle théâtre du Cirque-Olympique, le 15 juin 1828. Paris 1828, in 8 de 40 pag., 50 c.
- XIV. Avec M. Adrien [Payn]: Roc l'Exterminateur drame comique en trois actes. Représenté sur le théâtre obigu-Comique, le 29 juillet 1828. Paris, Bezon, 1828, in-8
  - XV. Avec M. E.-F. Varez: la Demoiselle et la Paysa

1 acte et en prose. Représentée sur le théâtre de la août 1828. Paris, Bezou, 1828, in-8 de 36 p. [8106] ec MM. Benjamin [Antier], Armand Ov..... (Overnay) arez: les Lanciers et les marchandes de modes, pièce, mêlée de couplets. Représentée sur le théâtre de la novembre 1828. Paris, Rémond, 1828, in-8 de 44 p.. [8107]

vec M. Benj. Antier: Rochester, drame en trois actes arties. Représenté à Paris, sur le théâtre de la Porte n, le 17 janvier 1829. Paris, Bezou, 1829, in-8 de 80 p., [8108]

Avec MM. Henri [Vilmot] et Saint-Amand [A. La-Partie d'ânes, folie en un acte. Représentée sur le théâ-Gaîté, le 25 février 1829. Paris, Bezou, 1829, in-8 de [8109]

vec MM. Benjamin [Antier] et Francis [Cornu]: ne en trois actes, mêlé de chants. Représenté sur le Nouveautés, le 1<sup>er</sup> octobre 1829. Paris, Breauté, 1829, pag., 2 fr. 50 c. [8110]

c M. Benjamin [Antier]: les Massacres, fièvre céréis actes et en vers castrés; précédée de : « le Diable au prologue. Par —, musique diabolique de M. N\*\*; reur le théâtre de la Gaîté, le 19 juin 1830. Paris, boul. n, n° 12, 1830, in-8 de 32 pag., 1 fr. 50 c. [8111] ec \*\*\* [MM. Overnay et E.-F. Varez]: John Bull, ou mier anglais, pièce en deux actes, imitée de l'anglais de eprésentée sur le théâtre de la Gaîté, le 9 août 1830.; 1830, in-8 de 44 pag., 1 fr. 50 c. [8112] vec M. Heari [Vilmot]: la Prise de la Bastille, gloire et le Passage du Mont Saint-Bernard, gloire militaire. ux époques et en sept tableaux.... Représentée sur le linque-Olympique, le 31 août 1830. Paris, Hardy, 1830,

pag., 1 fr. [8113] Avec MM. Simonnin et Benjamin [Antier]: Napoléon vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre de la l novembre 1830. Paris, Hardy, 1830, in-8 de 32 pag.,

[8114]

Avec les mêmes : le Pâtissier usurpateur, pièce histori-

que en cinq petits actes. Représentée sur le théâtre de la Gabi 4 décembre 1830. Paris, Henry, 1831, in-8 de 56 pag.. 1 fr. 3

XXV. Avec M. Simonnin: la Papesse Jeanne, vaudeville-a dote en un acte. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comle 15 janvier 1831. Paris, Malaisie, 1831, in-8 de 32 p. 1 fr.:

XXVI. Avec MM. Benjamin [Antier] et Alexis [Decerousse]: Joachim Murat, drame historique en quatre actes et tableaux. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le t vrier 1831. Paris, Quoy, 1831, in-8 de 96 pag., 2 fr.

XXVII. Avec MM. Armand Ov\*\*\* [Overnay] et Ac [Payn]: le Tir et le Restaurant, coin.-vaud. en un actc. Resentée sur le théâtre de la Gaîté, le 11 sept. 1831. Paris. (1831, in-8 de 36 pag., 1 fr. 50 c.

XXVIII. Avec M. Simonnin: Catherine II, ou l'Impératri le Cosaque, pièce en deux actes, à spectacle, mélée de com Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 8 oc 1831. Paris, Quoy, 1831, in-8 de 56 pag., 1 fr. 50 c.

XXIX. Avec le même: l'Arlequin et le Pape, vaudeville hi que en un acte. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique mardi 4 octobre 1831. Paris, Malaisie, 1831, in-8 de 32 p., 50 c.

Tiré du roman de M. H. de Latouche « Clément XIV et Cario I nazzi ».

XXX. Avec M. Benjamin [Antier]: les Six degrés du ci-mélodrame en trois actes. Représenté sur le théâtre de l'Am. Comique, le 30 novembre 1831. Paris, Barba, 1831, in-8 c pag., 1 fr. 50 c. [8]

Réimpr. en 1840 dans la France dramatique au XIXº siècle », gr à 2 colonn.

XXXI. Avec M. Simonnin: la Jeune Comtesse, comédiedeville en un acte. Représentée le 23 mars 1832 sur le théau Panthéon. Paris, Blosse, 1832, in-18, 40 c. [8

Faisant partie du « Répertoire choisi du théâtre du Panthéon ».

AXXII. Avec le même : Zerline, ou le Peintre et la Courtivaudeville en un acte. Représenté le 1<sup>17</sup> mai 1832 sur le théâti Panthéon. Paris, Blosse, 1832, in-18, 50 c. [8

Faisant partie de la precédente collection.

XXXIII. Avec le même : le Cuisinier politique, vaudeville non politique en un acte. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 11 juin 1832. Paris, A. Leclaire, 1832, in-8 de 40 pages.

[8124]

XXXIV. Avec MM. Benjamin [Antier] et Hyacinthe [Decomberousse]: le Suicide d'une jeune fille, drame en trois actes, imité de l'allemand. Représenté le 19 juin 1832 sur le théâtre du Panthéon. Paris, Marchand; Hardy, 1838, in-8 de 44 pag. [8125]

XXXV. Avec M. Simonnin: l'Ane mort et la femme guillotinée, folie-vaudeville en trois actes. Représentée sur le théâtre du Panthéon, le 28 juin 1832. Paris, Quoy, 1832, in-8 de 56 pag., 1 fr. 50 c. [8126]

Tiré du roman de M. J.-J. Janin qui porte le même titre.

XXXVI. Avec le même: le Curé et les Chouans, comédie en un acte et en prose. Représentée sur le théâtre du Panthéon, le 31 mai 1832. Paris, rue de l'Éperon, n° 9, 1832, in-8 de 32 p. [8127]

XXXVII. Avec le même : la Peau de chagrin, ou le Roman en action. Extravagance romantique; comédie-vaudeville en trois actes. Représentée sur le théâtre de la Gaîté, le 4 novembre 1832. Paris, Quoy, 1832, in-8 de 48 pag. [8128]

Tiré du roman de H. de Balzac qui porte le même titre.

XXXVIII. Avec M. Eugène Ronteix: les Bédouins à la barrière, folie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre du Panthéon, le 19 décembre 1835. Paris, Marchant, 1836, in-32, 15 c. [8129]

THÉODORE, prénonyme [Théodore PERNOT, de Colombey (Meurthe)].

Avec MM. Achille Dartois et Eugène [Lebas]: les Frères rivaux, ou la Prise de tabac, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre du Vaudeville, le 3 août 1822. Paris, Duvernois, 1822, in-8 de 36 pag., 1 fr. 50 c. [8130]

THÉODORE, prénonyme [Théodore DARTOIS].

Avec MM. Achille Dartois (et Théaulon): le Mariage de convenance, comédie-vaudeville en deux actes. Représentée sur le théâtre du Vaudeville, le 15 mars 1824. Paris, Duvernois, 1824, in-8 de 60 pag., 1 fr. 50 c. [8131]

THEODORE, prénonyme.

Avec M. Alexandre [Barginet]: Veuve et Garçon, comess vaudeville en un acte. Représentée sur le théâtre de l'Ambige-Comique, le 14 décembre 1824. Paris, Quoy, 1824, in-8 de 48 pag. [8132]

THÉODORE, pseudo-prénonyme [Charles-Joseph Chaubet

- I. Amour et galanterie, vaudeville en un acte. Représente, por la première fois à Lyon, sur le théâtre des Célestius, le 19 novembre 1824. Paris, Barba; Lyon, Baron, 1825, in-8 de 40 p. [8133]
- 11. Avec M. Eugene [Catin, dit de Lamerlière]: Laurette 27. Trois mois à Paris, comédie-vaudeville en trois actes et en troi époques. Représentée à Lyon, sur le théâtre des Célestius, le 15 fevrier 1830. Lyon, Chambet fils, 1830, in-8, 1 fr. 8134

Formant la première livraison d'un « Répertotre Lyonnais ».

## THÉODORE, pseudonyme [A.-F. JOUSLIN DE LA SALLE].

- I. (Avec MM. Dupeuty et Villeneuve): le Ménage du savetier ou la Richesse du pauvre, comédie-vandeville en un acte. Representée sur le théâtre de la Porte Saint-Martin, le 26 janvier 1827 Paris, Bezou, 1827, in-8 de 40 pag., 1 fr. 50 c. 8135
- II. (Avec M. Louis Montigny): la Nourrice sur lieu, scènes de famille, mèlées de couplets. Représentée sur le théâtre des Variétés. le 13 octobre 1828. Paris, Barba, 1828, in-8 de 36 p. [8136]

### THÉODORE, prénonyme [Théodore ANNE]:

Avec MM. Theaulon et [Nombret] Saint-Laurent : le Bandit, pièce en deux actes, mêlée de chants. Représentée sur le théâtre des Nouveautés, le 12 septembre 1829. Paris, Riga, 1829, in-8 de 45 pag., 1 fr. 50 c. [8137]

# THÉODORE C\*\*\*, initialisme [Théodore COGNIARD].

- I. Avec M. Hippolyte C\*\*\* [Cogniard]: la Cocarde tricolore, épisode de la guerre d'Alger, vaudeville en trois actes. Représenté sur le théâtre des Folies-Dramatiques, le 19 mars 1831. Pars. Bezon, 1831, in-8 de 64 pag. [8138]
- 11. Avec le même : le Modèle, croquis d'atelier, folie-vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre des Nouveautés, le 5 juillet 1831. Paris, Barba, 1831, in-8 de 16 pag., 1 fr. 50 c. 18439
- III. Avec le même et Henri [Lubize] : les Enfants du soldat, vaudeville en deux actes. Représenté sur le théâtre des Folies-

Dramatiques, le 4 juin 1832. Paris, Marchand, 1832, in-8 de 48 pag., 1 fr. 50 c. [8140]

THÉODORE DES R..., apoconyme.

Dialogue sur la liberté de la presse, entre un libéral et un ultra. Paris, de l'impr. de Guiraudet, 1822, in-8 de 16 pag. [8141]

THÉODORE-MAXIME, prénonyme [LAROCHE-PONSIER].

Un parvenu, ou le Fils d'un marchand de peaux de lapins. Paris, Urb. Canel; Guyot, 1833, in-8, 7 fr. 50 c. [8142]

THÉODORE EDMOND, prénonyme.

Épreuve (l'), ou la Double Étourderie, vaudeville. Paris, M<sup>me</sup> Cavanagh, 1811, in-8, 1 fr. 25 c. [8143]

THÉOLOGIEN (UN), et professeur en droit canon, titlonyme [le P. Georges PIROT, jésuite].

Apologie pour les Casuistes contre les calomnies des Jansénistes. Paris, 1657, in-4; — Cologne, 1658, in-12. [8144]

Cet ouvrage excita un soulèvement général dans l'Église. Le célèbre Pascal rédigea plusieurs écrits des curés de Paris contre cette fameuse Apologie; elle donna lieu à une foule de censures de la part des archevêques et évêques de France. M. de Caylus, évêque d'Auxerre, fit réimprimer les principales en 1727, à la suite d'une instruction pastorale.

THÉOLOGIEN (UN), domestique d'un grand prélat. Voy. ROMAIN (Fr.)

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [le P. CHADUC, de l'Oratoire].

Lettre d'— à un sien ami, sur l'usure. 1672, in-4. [8145]

Cette Lettre a été critiquée par le P. Thorentier, sous le nom de Dutertre.

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [Jacques Bolleau].

Remarques d'— sur le « Traité historique de l'établissement et des prérogatives de l'Église de Rome et de ses évêques », par M. Maimbourg. Cologne, P. Marteau, 1688, in-12. [8146]

C'est une nouvelle édition augmentée des deux tiers de l'ouvrage qui a l'abord paru sous le titre de Considérations sur le Traité...... Cologne, Du Marteau, 1686, in-12.

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [le P. CAFFARO, théatin].

Lettre d'— illustre par sa qualité et par son mérite, consulté (par Boursault) pour savoir si la comédie peut être permise ou doit être absolument désendue. 1694, in-12. [8147]

Cette Lettre est adressée à Boursault, qui la fit imprimer en tète à son Théâtre. Les rigoristes s'élevèrent contre les principes qu'elle resistemait, principes favorables aux spectacles. Bossuet écrivit au P. Caffar une longue lettre pour lui démontrer le danger de ses doctrines, qu'il actarda pas à désavouer.

La Lettre du P. Cassaro a été réimprimée dans ce siècle sans que reindique que ce soit un ancien écrit, et sous le titre de Lettre d'un thesisgien en faceur des spectacles. Lille, Leleux, 1826, in-8 de 64 pag.

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [le P. Noël ALEXANDRE].

Lettres (six) d'— aux Jésuites, sur le parallèle de leur doctrine et celle des Thomistes. 1697, in-12.

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [dom François LAMY, bénédictin].

Lettre d'— à un de ses amis, sur un libelle qui a pour titre : « Lettre de l'abbé \*\*\* », etc. 1699, in-12.

Le libelle rappelé sur le frontispice est intitulé :

Lettre de l'abbé P\*\*\* (le P. LANGLOIS, jésuite) aux RR. PP. Benedades de la congrégation de Saint-Maur, sur le dernier tome de leur edition 3-S. Augustin, Cologue (1699), in-4. — Autre édition, 1699, in-8.

Cette Lettre, connue sous le nom de Lettre d'un abbé d'Allemagne, a éte condamnée par un décret de l'Inquisition. Voy. David Clément, • Rebliothèque curieuse •, t. II, p. 282.

Outre la critique de dom Lamy, nous en connaissons une seconde pabliée dans la même année :

Lettre d'un ecclésiastique (le P. MASSUET, bénédictin) au R. P. E. L. J. (Révérend Père Étienne Langlois, jésuite), sur celle qu'il a écrite aux RR. PP. Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, touchant le deraier tome de leur édition de saint Augustin. Osnabruck, 1690, in-12.

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [l'abbé de Beaufort, frère de l'abbé de Sept-Fons].

Lettres d'— à un de ses amis, à l'occasion du problème ecclésitique. Seconde édition. Anvers, 1700, in-12. [8150]

THÉOLOGIEN (UN), tulonyme (l'abbé Saunier de Beal-Mont).

Lettre d'— à un avocat, sur le droit que les curés ont dans le gouvernement de l'Église. 1719, in-12. [8151]

THEOLOGIEN (UN). titlonyme [dom GERVAISE].

Lettre d'— sur une dissertation touchant la validité des ordinations des Anglois. Paris, 1724, in-12. [8152 THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [Louis-Gabriel GUÉRET, frère du curé de Saint-Paul].

Lettre d'— sur l'exaction des certificats de confession pour administrer le saint Viatique, 1751, in-12. [8153]

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [Bernard COUET].

Lettre d'— à un évêque, sur cette question importante : S'il est permis d'approuver les Jésuites pour prêcher et pour confesser. Amsterdam (Paris), 1755, in-12. [8154]

Réimprimées avec le nom de l'auteur, assassiné de deux coups de couteau par un nommé Le Fèvre, chapelier.

Catalogue manuscrit de l'abbé Gouget.

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [P.-S. GOURLIN].

Lettre d'— à l'éditeur des Œuvres posthumes de M. Petitpied. Paris, 1756, 2 vol. in-12. [8155]

THEOLOGIEN (UN), titlonyme [le P. BERRUYER].

Lettre d'— à un de ses amis, au sujet de différents écrits qui ont paru pour la défense du P. Berruyer (l'auteur de ces Lettres). Avignon, 1756, in-12. [8156]

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [le P. DUFOUR].

Lettre d'—, où il est démontré que l'on calomnie grossièrement saint Thomas, quand on l'accuse d'avoir enseigné qu'il est quelquefois permis de tuer un tyran, et d'avoir posé des principes contraires à l'indépendance des rois. En France, 1761, in-12 de 83 pag.
[8157]

Le même auteur a publié une seconde Lettre d'un théologien, où l'on acbève de mettre en évidence la calomnie élevée contre 8. Thomas, au sujet du tyrannicide et de l'indépendance des souverains. 1761, in-12, 62 pag.

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [P. COLLET].

Lettres d'— au R. P. A. de G. (le R. P. Ant. de Gasquet), où l'on examine si les hérétiques sont excommuniés de droit divin. Bruxelles, 1763, in-12. [8158]

TÉOLOGIEN (UN), titlonyme [le P. Jean TUBERVILLE DE NEEDHAM].

Réponse d'— au docte proposant (Voltaire) des autres questions. In-12 de 23 pages. [8159]

C'est une réponse à la seconde lettre de Voltaire sur les miracles, et

que Voltaire reproduisit tout entière dans la Collection en 1763 et : (Voy. le Proposant).

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [dom Gourdin].

Observations d'— sur l'Éloge de Fénelon (par La Harpe). ronné à l'Académie française, le 25 août 1771. Amsterdat Paris, Valade, 1771, in-8.

THEOLOGIEN (UN), pseudo-titlonyme [CONDORCET].

Lettre d'— à l'auteur du Dictionnaire des Trois siècles. Be 1774, in-8 de 91 p., plus une page chissée (0) pour l'errats. É Il y a deux Lettres dans ce volume.

Il existe une Réponse à la Lettre écrite par un théologien à l'a-te Dictionnaire des Trois Siècles (l'abbé Sabatier, de Castres), (par C.-I CHARD). Paris, C. Hérissant, etc., 1775, in-8.

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme [l'abbé Rivière, dit Pelvi I. Lettres d'— à M\*\*\*, où l'on examine la doctrine de que écrivains modernes contre les incrédules. 1776, 2 vol. n

Les premières Lettres sont datées de 1769, et roulent sur la distin de religion naturelle et de religion révélée.

II. Lettre d'— (où l'on examine la doctrine de quelques vains modernes contre les incrédules). 1776, in-12.

THÉOLOGIEN (UN), titlonyme 'le P. LAMBERT'.

- I. Lettre d'— à l'occasion d'un écrit anonyme (de l'abbé fit dit Pelvert), en forme de carton, contre le « Traité du sacrifi-J.-C. •, par Plowden. Sans date (1779), in-12.
  - Le P. Lambert a publié une seconde lettre sur le même su, et.
- II. Lettre d'— à M. Du Voisin, évêque de Nantes «deuxitroisième et quatrième lettres, en réponse à son apologiste, . [8 Imprimé dans la «Bibliothèque pour le catholique et l'homme de g

par M. Lucet, 1805, in-8.

THÉOLOGIEN-CANONISTE (UN), titlonyme [LE PLAT]. Lettres d'— à N. S. P. le pape Pie VI, au sujet de la Auctorem fidei, etc., du 28 août 1794, portant condamnation grand nombre de propositions tirée du synode de Pistoie l'an 1786. Sans date (1794), in-12.

THÉOLOGIEN DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE STI BOURG (UN), titlonyme [le P. J.-J. SCHEFFMACKER]. Lettres d'— à un des principaux magistrats de la même ville, Eaisant profession de suivre la confession d'Augsbourg, sur les principaux obstacles à la conversion des protestants. Strasbourg, 1733, im-4. [8167]

Réimprimées avec les Lettres d'un docteur allemand, du même, sous le Litre de Lettres d'un docteur catholique. (Voy. le nº 1769).

THÉOLOGIEN DE ROME (UN), titlonyme.

Lettre d'— à un évêque de France, sur la bulle Apostolicum. Rome, et Paris, Simon, 1765, in-12 de 42 pages. [8168]

THÉOLOGIEN DE SALAMANQUE (UN). Voy. INDÉS (Nic.)

THEOLOGIEN DU MONT JURA (UN), titlonyme [l'abbé GRAND-JABQUET].

Muse (la) d'—. Lausanne, 1777, 2 vol. in-8. [8169]

THÉOLOGIEN FRANÇOIS (UN), titlonyme [Pierre SARTRE, ancien prieur et docteur de Sorbonne].

Lettres (sept) d'— à un théologien des Pays-Bas, sur l'institut et la proscription des Jésuites. 1756, in-12. [8170]

THÉOLOGIEN FRANÇAIS (UN), titlonyme [l'abbé d'ETTE-MARE].

Lettre d'— sur l'état présent des Jésuites. Utrecht, 1762, in-12. [8171]

THÉOLOGIEN ROMAIN (UN), titlonyme [l'abbé de LA PORTE]. Lettre instructive d'—, sur la nouvelle dévotion au Sacré cœur de Jésus. 1773, in-12. [8172]

THÉOLOGIEN SANS PASSION (UN), phrénonyme [Matthieu de MORGUES].

Avis d'—, sur plusieurs libelles imprimés depuis peu en Allemagne. 1626, in-8. [8173]

Voyez dans le « Dictionnaire des ouvrages anonymes » de Barbier, 2º édition, parmi les anonymes latins, les articles : Admonitio ad regem Ludovicum XIII, etc.; Mysteria politica, etc.; Veridicus Belgicus, etc.

Ces articles expliquent le passage dans lequel Matthieu de Morgues s'exprime ainsi, après avoir cité dix-huit libelles : « Tout homme de jugement et de probité... sera grandement scandalisé par tous ces libelles diffamatoires remplis d'injures et farcis de calomnies, qui viennent toutes les semaines d'Allemagne, par Bruxelles, pour décrier le roi et les principaux ministres de son conseil. La diversité du style de ces libelles fait

assez paraltre que les ouvrages sortent de différentes mains; et les ports d'un écrit à l'autre, et des vieux aux nouveaux, avec les avitains qui ont été envoyés, font juger qu'un Français dénaturé, et au de notre nation, a composé les Quodlibeta et l'Appendix ad c'atale qu'un Italien, habitant de Flandre depuis plusieurs années, a fait si politica, et quelques autres pièces; qu'un Allemand bavarois a der reste, et nous a envoyé un livret à toutes les lunes. Ces trois bu sont frères de profession, animés d'un même esprit, outrés de même et qui voudraient perdre tous ceux qu'ils ne peuvent rendre esclar leurs imaginations.

Moréri assure que le cardinal de Richelieu a fourni des notes au logien sans passion.

A. A. B—n

THÉOLOGIEN ILLUSTRE (UN). Voy. THÉOLOGIEN 1694.

THÉOLOGIEN INFORTUNÉ (UN), pseudo-titlonyme [L. venol].

Étrennes salutaires aux riches voluptueux et aux dévots troi nomes, ou Lettre d'— à une dévote de ses amies. Avec cett graphe : Divitia Salutis Sapientia, et scientia : timor Domin est thesaurus ejus. Isaïe, Cap. 33, v. 6. Amsterdam, et Paris four, 1766, in-8.

THÉOLOGIENS DE BOURDEAUX (LES), titlo-get [FRONTON DU DUC].

Inventaire des faultes, contradictions, faulses allégations du Du Plessis, remarquées en son livre de la Sainte Eucharistie. deaux, 1599, in-12.

THÉOLOGUE (le F.), orateur, phrénonyme [VUILLAUME] Discours prononcé au sein du Mont-Thabor, le 10 janvier Épernay, de l'impr. de Warin-Thierry, 1823, in-8 de 16

THEOLOGUS TARENTASIENSIS, titlo-géonyme [A. TINET, chanoine de Moutiers].

Concordia rationis et fidei contra Veteres nuperosque ra listas. Lugduni, Guyot, 1835, in-8, 5 fr.

Voy, le tome III de ce livre, p. 528 et suiv., au nom Playon-Punelle.

THEOPHILANTHROPE HISPALENSE, phréno-démony Discours philosophique sur la Religion. Trad. de l'espa **Example 1** Le texte original en regard. Paris, Galignani; Théoph. Barrois; **Example 1** Enol fils, 1821, in-8 de 68 pages. [8178] **Ouvrage** maçonnique.

THEOPHILE, nom de religion [ ], prêtre et

Essai sur divers arts, publié par le comte *Charles de l'Escalo-*ler, conservateur honoraire de la bibliothèque de l'Arsenal, et récédé d'une Introduction, par *J.-M. Guichard*, (mort en rril 1852). Paris, Toulouse; Techener; Delion, 1843, in-4 de 12 pages, avec un fac simile, 18 fr. [8179]

En regard du titre transcrit ci-dessus est un titre latin portant: Theoulli presbyteri et monachi libri III, seu Diversarum artium Schedula opera et udio Caroli de l'Escalopier.

L'Introduction de M. Guichard est en français. Au bas du texte latin t une traduction française sur deux colonnes.

THÉOPHILE, prénonyme [Théophile VIAUD], poète français, nort à Paris, le 25 septembre 1626.

- I. Parnasse (le) des poètes satyriques, ou Recueil des vers pinants et gaillards de notre temps. 1625, in-8, en lettres italiques.
  Autre édition. 1660, in-18, en lettres rondes. [8180]
- L'édition de 1660 est beaucoup plus belle et plus rare que la précéente.
- M. De Manne, sous le n° 1431 de son « Nouveau Recueil d'ouvrages anoymes et pseudonymes », en cite une édition de 1668, in-12.
- II. Œuvres (les) de —, divisées en trois parties (publiées par abbé de *Boisrobert Métel*). Rouen, Jean de la Mare, 1627, in-8 [8181]

Souvent réimprimées.

Feu M. Duputel, dans ses « Notices extraites d'un Catalogue manuscrit » Rouen, 1859, in-8, p. 229), a donné le titre exact d'une édition estimée, e 1662, qui est ainsi conçu:

OEuvres (les) de Théophile, divisées en trois parties. Première partie ontenant l'Immortalité de l'âme, avec plusieurs autres pièces. La seconde, a tragédie de Pirame et Thisbé, et autres mélanges. Et la troisième, les lièces qu'il a faites pendant sa prison. Dédiées aux beaux esprits de ce emps. Revues et corrigées en cette dernière édition de plusieurs fautes notables. Paris, Nicolas Pepingué, 1662, in-12.

On cite aussi une édition de 1668 donnée par Scudéry.

M. Duputel ajoute que Philippon de la Madelaine, dans son article sur set auteur (Dictionnaire portatif des Poètes français, de l'Encyclopédie soétique), lui attribue, à tort, une tragédie de « Socrate mourant ». Cette

erreur provient sans doute de ce qu'il a pris pour une tragédie le de l'immortalité de l'âme, ou la Mort de Socrate, en prose mélée de v en forme de dialogue entre Socrate et ses amis.

Théophile Viaud fut un écrivain très célèbre au commenceme XVIII siècle, et dont on s'occupa beaucoup. Un bibliophile de ce avait réuni dans sa bibliothèque une grande partie des opuscule Viaud avait été le sujet; ces opuscules ont été vendus avec les au vres de l'amateur. Bientôt disparaîtra aussi le Catalogue de cette thèque qui les relatent, et les titres mêmes en seraient perdus at mais si nous ne les reproduisions ici.

1. La prise de Théophile par un prévost des mareschaux dans 1 delle du Castellet, en Picardie, amené prisonnier en la concierge Palais. Paris, Ant. Vitray, 1623.— 2º Le Théophile réformé, 1625.-To Deum contre les athéistes libertins, Paris, Guillemot, 1025. advantures de Théophile au roy. 1624. - 5º Recueil de toutes 1-4 faites par Théophile, depuis sa prise jusques à présent. 1624 - 6 gue de Théophile à une sienne maistre-se l'allant visiter en prison - 7º L'apparition d'un phantosme à Théophile dans les sombres te de sa prison. 1624. — 8º Ateinte contre les impertinences de Th-1624. — 9º Response touchant l'anti-Théophile et ses excrits. 4 10º Response de Garasse aux mesdisans. 1624. — 11º Re-ueste de phile au roy sur l'eslargissement des prisonniers, 1625. - 12: Le de la fortune des beaux esprits de ce temps, ensemble l'action de sur la liberte de Théophile, 1625. — 15% Le triomphe de Minerve sur reuse liberté de Théophile, 1625.— 14º Miroir de la cour adresse a phile. 1625. — 159 La honteuse fuite des ennemis de l'héophile 🚁 délivrance. 1625. — 169 Le testament de Théophile, 1626. — 17 Aj pour Théophile, avec son épitaphe 1626 - 18º Plaintes de Thèse la mort de son amy Théophile. 1626. - 19º La descente de The aux enfers. 1626. - 20° L'ombre de Théophile, 1626. - 21° La pr lettre que Théophile a envoyée de l'autre monde a son amy. 1026. etc.

THEOPHILE, pseudo-prénonyme [le P. HALDOUN].

Réponse de — François à la Lettre du prétendu Eusèbe R (le P. Mabillon', Cologne , Paris , 1692, in-12.

THÉOPHILE, pseudo - prénonyme [Marc-Philippe D. MEMBRINI, ministre protestant, mort vers 1794].

Sermons, Tome 1" (et unique), 1764, in 8. C'est le premier volume de la Philosophie chrétienne. Voy, le n°

THÉOPHILE de nouveau). Voy. NOUVEAU THÉOPHILI

THÉOPHILE (dom), pseudonyme [A.-T.-J.-M. DESRUEL Voy. notre « France littéraire », à Desruelles.

THÉOPHILE (le P.), capucin, nom de religion.

Voix (la) du Temps, ou Révélation du —, avec cette épigraphe : Semirutis ingentia muris saxa jacent. Paris, 1791, in-8 de 61 pag.

[8184]

· Ouvrage écrit en style apocalyptique.

H. THÉOPHILE, prénonyme [Théophile MARION DU MERSAN].

I. Avec M. Simonnin: Petite (la) Revue, ou Quel mari prendra-t-elle? comédie en un acte. Paris, an XI (1802), in-8. [8185]

II. Avec M. Valentin: M. Botte, ou le nouveau Bourru bienfaiiant, comédie en quatre actes et en prose, imitée du roman de M. Pigault-Lebrun. Paris, Fages, an XI (1803), in-8. [8186]

THÉOPHILE (Simon), prénonyme.

Aux électeurs. De la dissolution de la chambre des députés et des élections. Paris, Ledoyen, 1830, in 8 de 56 pages. [8187]

THÉOPHILE, prénonyme.

Entretiens (nouv.) religieux; par —, ou le Docteur sans prétention. Valence et Paris, Marc-Aurel, 1842 et ann. suivantes, in-12. [8188]

Ouvrage qui a paru par livraisons de 24 pag.

THÉOPHILE (Barthélemy), prénonyme.

Sylvies (les), poésies diverses. Saint Sever, de l'impr. de Serres, 1844, in-18. — Autre édition. Paris, Cauville, 1844, in-12, 3 fr. [8189]

THEOPHILUS (Joan.), pseudonyme [Joan. de LA RENAUDIE]. Divina incentiva piorum affectuum per Joannem Theophilum. Augustoriti, 1610, in-8. [8190]

THEOPHILUS BRIXIANUS, prénonyme.

Brixiani (Theoph.) Carmina varia et Hymni, ex recogn. Eliæ Capreoli. Brixiae, 1496, in-4. [8191]

Première édition. Les exemplaires en sont rares.

Osmont, dans son « Dictionnaire typogr., histor. et critique des livres rares... etc. » (1768, 2 vol. in-8), a commis une bien grosse erreur en ne laisant qu'un seul et même homme de *Théophile le Bressan*, dont les Poésies n'ont paru qu'en 1496, après sa mort, puisqu'elles n'ont pas été publiées par lui, avec Théophile Viaud, qui n'est mort qu'en 1626, plus de cent trente ans après l'autre.

THÉOPHRASTE, phrénonyme.

Lettres politiques adressées à Timon. Paris, Amyot, 1 2 part. in-18, 2 fr. 50 cent.

Première partie : Lettre I. Introduction. — Lettre II. L'Idéal.tre III. Voyage dans la planète Le Verrier à la recherche de la soneté du peuple.

Deuxième partie : Lettre IV. De la Nature politique en général l'Electeur en particulier. — Lettre V. Des Variétés principales de ture électorale. — Électeur ordinaire. — Électeur spéculateur. — É astucieux. — Électeur flottant. — Électeurs désintéresses. — É influent. — Électeur de l'opposition. — Lettre VI. Incidents pe dans un petit collège électoral. — Lettre VII. Précautions a pre cas d'élection dans une petite ville. — Lettre VIII. De la Nature pa taire élective et d'un de ses types généraux : le Député commaire. — Lettre IX. Le Député viveur. — Le Député homme du m

THÉOPHRASTE MODERNE (LE), phrénonyme [P. 1 BRILLON].

Théophraste (le) moderne, ou nouveaux Caractères des 1 Paris, Mich. Brunet, 1700, in-12.

THEOPHRASTUS REDIVIVUS, phrenonyme.

Fausseté des miracles des deux Testaments, prouvé par rallèle avec de semblables prodiges opérés dans diverses Traduit du manuscrit latin du *Theophrastus redirirus*. L 1775, in-8.

La bibliothèque d'Angers, qui possède ce volume, possède aus en manuscrit, trois autres chapitres de cette production du XVIII lls sont intitulés : Des Oracles et des Démons; — Des Miracles; — de la matérialité de l'àme.

THÉOTIME, phrénonyme [Pierre GRENIER, procureur du bureau des finances de Bordeaux].

Apologie des dévots de la Sainte-Vierge, ou les Sentim — sur le libelle intitulé : les « Avis salutaires de la B. V., Bruxelles, Foppens, 1675, in-8.

THÉOTIME, cultivateur, phrénonyme.

Individualisme (l') et le Communisme; par les citoyens l' Lamennais, Duval, Lamartine et Cabet. Paris, Desloges, in-12 de 36 pages, 30 cent.

La dernière partie est signée Théotime, cultivateur.

THEOTIME LE PHILANTHROPE, phrénonyme [le vict Toustain].

[8200]

Lettres de — à " la : " , sur guelques objets de atterata et de . ! s. et Paris, Zuilleau, 1789, in-8. (8197)

THERASE [Mar de], pseudonyme [Mar Hortense ALLART]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. la « Littérature française contemporaine » à Allart.

THÉSIGNY de, aristonyme François-Denis DOMILLIER DE EMÉSIGNY, auteur dramatique. Pour la liste de ses pièces, Voy. notre • France littéraire, à Thesiquy.

THIBAUT DE PIERREFITE (Jean - Jacques), pseudonyme [GBAILLARD DE GRAVILLE].

Journal (le) villageois. Paris, Delormel, 1759, in-12. [8198] Il n'en parut que trois feuilles, pour le mois de mars.

THIBAUT (A.), pseudonyme [G.-A. HAAS].

Dictionnaire (nouv.) de poche français-allemand et allemandfrançais, précédé d'une Préface. Leipzig, Gleditsch, in-8, 8 fr. et sur papier fin, 10 fr. [8199]

Dictionnaire estimé qui a été stéréotypé, et qui, par conséquent, a été souvent réimprimé. Il parut pour la première fois en 1810, grand in-4. La III- édition est de 1821. La IV- édition, publiée en 1823, a été améliorée par Le Roux la Serre; la V- est de 1830 : il y a eu plusieurs autres tirages depuis.

THIBOUVILLE (de), aristonyme [Henri-Lambert d'Enbigny, marquis de].

Thélamire, tragédie. Paris, 1739, in-8

Barbier, sous le n° 17742 de son Dictionnaire, donne à entendre que cette tragédie pourrait être de Mile Denise La Baun; mais cette assertion n'est pas vraisemblable : le marquis de Thibouville est auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels on compte deux comédies-proveries en vors, et une autre tragédie « Ramir » (1759), il a donc pu se dispenser de se faire écrivain par procuration.

Pour les autres ouvrages de cet écrivain, voy, notre « France littéraire », à Thibourille.

THIROUX (Steph.), auteur supposé [Padre Lescalopien, S. J.]
Scholia, seu Elucidationes in librum psalmorum. Lugduni, 1727, in-8.
[8201]

Comme le P. Thiroux est l'auteur de la dédicace, l'imprimeur crut que ce Père était aussi l'auteur de l'ouvrage, et mit mal à propos auctore, pour edente Stephano THIROUX

(M. Roulliot.)

THIVARS (L.-S. B.), auteur déguise [Louis-Saturnin Bass THIVARS, neveu de Brissot de Warville], homme de lettres braire. Arrêté pour la publication d'un opuscule de lui, intin « Rappel des bannis » (1818), Brissot-Thivars parvint à se su et il alla en Belgique. Il participa à la rédaction de plusieurs paux de ce pays, tels que le « Mercure surveillant » et « le Libé et fonda dans la même année (1816), le « Journal constitution commercial et littéraire de la province d'Anvers ». Brissot du nom de sa femme: Thivars. Après 1830, Brissot-Thiva choisi par le préfet Gisquet pour occuper la place de directe la salubrité publique de Paris, place qu'il a remplie jusque mort.

TOINOT ARBEAU, anagramme [Jehan TABOUROT, office Langres].

I. Compost et Manuel Kalendrier... suivant la correction ord par Grégoire XIII. Paris, J. Richer, 1588. — Almanach ou nostication des laboureurs, réduite selon le Kalendrier grégorie par Jean Vostet, Breton (Estienne Tabourot, neveu de J Paris, J. Richer, 1588, in-8.

Le premier de ces deux calendriers avait paru à Langres, en 158 11. Orchesographie, traicté par lequel toutes personnes p facilement apprendre et practiquer l'honnête exercice des d Lengres, Jehan des Preys (1589), in-\$.

THOMAS (S.), apocryphe [le P. Antoine Touron, domin Vérité (la) vengée en faveur de Saint Thomas, par Saint-1 lui-même. (1763), in-12 de 69 pages.

Vers 1760 un écrivain avait accusé S. Thomas d'avoir enseigné c parfois permis de tuer un tyran, et d'avoir posé des principes coi à l'indépendance des rois. Trois dominicains prirent la defense de mas et publièrent dans cette polémique:

- 1º Lettre d'un theologien (le P. Jos. Duroun, dominicain), o prouvé que l'on calomnie grossièrement saint Thomas... Voy, le n
  - 2º Lettre d'un homme du monde à un théologien ..
- 3º Lettre à un magistrat, où l'on examine les vices d'un excritar. Lettre d'un homme du monde à un théologien ». Par le P. Jo FOUR, dominicain, 1762, in-12.
- 4º Réponse a l'écrit intitulé : « Lettre d'un homme du monde à u logien », au sujet des calomnies qu'on prétend avoir été avancées saint Thomas. (Par le P. Ant. Touron, dominicain).

-3

- B. Mémoire pour saint Thomas, contre un anonyme calomniateur de sa Detrine. (Par le P. Jos. Duroun, dominicain). 1763, in-12.
- Mémoire justificatif des sentiments de S. Thomas sur l'indépendance solue des souverains, sur l'indissolubilité du serment de leurs sujets et la régicide. (Par le P. Simon, dominicain). Paris, 1762, in-12 de pages.
- C'est le mieux raisonné des écrits publiés en faveur de S. Thomas.

  Méanmoins le P. Touron reprit de nouveau la plume. (Voy. le nº 8204).
- THOMAS, docteur de Louvain, pseudonyme (le P. MÉRY, béné-
- Discussion critique et théologique des remarques de M\*\*\* (Le
   Clerc), sur le Dictionnaire de Moréri, de l'édition de 1718. 1720, in-12 de 96 pages. [8205]

THOMAS (Antoine-Léonard), apocryphe [DUROSOY].

Vrai /le) Ami des hommes. Ouvrage posthume de —. Riom, . 1796, in-8. [8206]

C'est la réimpression du morceau portant ce titre, Amsterdam, 1772, in-12.

FONTANES s'est aussi servi du nom de Thomas pour publier la traduction de quelques vers de Juvénal. Voy. les « Anneles de la République française », pour l'an IV, tome V ou VI

THOMAS (1827). Voy. PICOTIN (le R. P.).

THOMAS (J.-B.), bucheron de la Nièvre, pseudonyme.

Banque de France (de la), de ses billets, de ses actions, et de leur avenir, ou l'Apologie de la centralisation des banques nationalisées. Paris, Garnier frères, 1851, in-8 de 72 pag., 1 fr. [8207]

THOMAS DE JÉSUS (le vénérable P.), nom de religion, carme déchaussé espagnol, ancien provincial du même ordre en Belgique.

Souffrances (les) de N. S. Jésus-Christ, trad. du portugais par le P. Alleaume. Paris, Hérissant, 1754, 2 vol. in-12. [8208]

Traduction souvent réimprimée. Voy. notre « France littéraire », à THO-

II. Praxis vivae fidei ex quâ Justus vivit. Bruges, van Praet, et Paris, Despilly, 1766, in-12. [8209]

THOMAS A KEMPIS (1), nom de religion [Thomas Malleolus, en allemand Haemmerlein ou Heymergyn, pieux chanoine ré-

<sup>(1)</sup> Co nom a été traduit en français par Thomas des Champs. Il existe une ancienne traduction qui a même paru sous co nom ainsi francisé : « Quatre

gulier de l'ordre de Saint-Augustin au Mont Sainte-Agués, pes Zwoll, prieur de Windesem, au diocèse d'Utrecht, l'on des écrivass ascétiques latins les plus distingués de son époque, et l'auteur plus vraisemblable du célèbre livre de l'Imitation de Jesus-Chrus, né, en 1379, à Kempen, diocèse de Cologne, dont il prit le nom d'Thomas à Kempis, mort en 1471.

#### I. OUVRAGES DE THOMAS MALLEOLUS A KEMPIS.

1. Soliloque (le) de l'âme, traduit du latin sur la second edité de Sommalius, Anvers, 1607; par *Edouard de Clauzade*. Lye Guyot, et Paris, Mellier, 1846, in-18 de 252 pages. 8219

Déja traduit par l'abbé de Bellegarde, le P. Colomne et le P. Chareston, (Voy. le nº 11 et 111.

II. Suite de l'Imitation de Jésus-Christ, ou les Opuscules de Thomas à Kempis, traduits du latin d'Horstius par l'abbé de Belle garde. Paris, Jacq. Collombat, 1700, in-18.

Ce volume, qui porte pour faux-titre Œuores spirituelles de Thomas « Kempis, seconde partie contenant ses Opuscules, renferme la traducteo de trois petits traités ascétiques : le Soliloque de l'ûme; le Traite des mems, fondées par Jésus-Christ sur l'humilité; Des trois Tabernacles, on de la Pauvreté, de l'Humilité et de la Patience.

— Les mêmes Opuscules, traduits par le P. Colomne, barrabite. Paris, Guillot, 1785, in-12. [8211]

Cette traduction comprend les opuscules suivants: Le Solitoque de l'ant — La Vallée du Lys — Des trois Tabernacles, — Gémissements et Sompres d'un ame penitente, ou de la véritable Componetion du cœur. — Une Exhaution à l'avancement spirituel.

111. Entretiens de l'âme dévote sur les principales maximes de la vie intérieure, trad. de deux opuscules de Thomas à Kempis par le P. Charenton). Paris, P. et J. Hérissant, 1707, in-12 de 309 pag. [8212]

On trouve des exemplaires du même ouvrage ainsi intitulés : Saur & l'Imitation de J. C., catretiens, etc., par le P. G. D. L. C. D. J. Paris, Mr. Leclere, 1713, in-12 de 500 pag. Il est facile de se convaincre que c'est la même édition du même ouvrage, dont le frontispice seul a été change.

Les deux opuscules traduits par le P. Charenton sont le l'allie litteres et

Livres de l'Imitation de Jesus-Christ, par Thomas des Champs », nouvellemest mis en françois par M. R. G. A. G. (Réné Gauthler, avocat-général au grand conseil., Paris, veuve de Guillaume de la Noue, 1604, In-6; 1605; — Lyes Candy, 1627; Paris, 1648, in-12.

le Soliloquium anima. Mais ces deux traités ne contiennent chacun que vingt-cinq chapitres, et il y en a cinquante-six dans la traduction. Leur ordre n'est pas le même que dans les originaux; le traducteur ne s'est pas montré non plus fort exact à rendre le sens de l'original. Du reste la traduction est bien écrite. Tel est le précis du jugement des auteurs du • Journal des savants • sur cette traduction.

- IV. Élévations à Jésus-Christ sur sa vie et ses mystères, traduites par le sieur Valette, doctrinaire; avec une Poésie chrétienne sur quelques idées de l'auteur. Paris, P. Prault, 1728, in-12. [8213]
- V. Traité de la discipline religieuse, trad. du latin de Thomas à Kempis, par un solitaire (avec une préface de 22 pages sur Thomas à Kempis, sur l'opinion qui l'a fait considérer comme auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, et sur les trois concurrents qui lui disputent cet ouvrage, savoir : S. Bernard, J. Gersen, et J. Gerson). Avignon, veuve Girard, 1756, in-12 de 210 pages, sans la préface.

  [8214]
- VI. Vie chrétienne, ou Principes de la sagesse, divisés en quatre parties, dont la première traite de l'instruction et des devoirs de la jeunesse; la seconde embrasse les obligations de l'âge moyen; la troisième traite de la conduite des vieillards; la quatrième renferme les principes pour la communion, avec la manière de bien assister à la sainte messe. Par le Rév. P. Colomme, barnabite. Paris, L. Prault; Gogué, 1774, ou 1779, 2 vol. in-12, 3 fr. 50 cent. [8215]
- VII. Vraie (de la) sagesse, pour servir de suite à l'imitation de Jésus-Christ; opuscules rédigés en un nouvel ordre de livres et de chapitres; suivis des Consolations de la vraie sagesse, dans les derniers moments d'une jeune mère chrétienne. Par M. Jauffret, évêque de Metz. Metz, 1804, in-12. Troisième édition. Metz, Collignon, 1823, in-18; ou Toulouse, Tislet, 1825, in-18. [8216]
- VIII. Viator Christianus rectà ac regià in cœlum vià tendens, ductu Thomæ de Kempis; cujus de *Imitatione Christi* et de verà sapientià. Novà curà recensuit et notis illustravit J.-M. Horstius, B. Mariæ in pasculo pastor. Parisiis, vidua Nyon, 1805, 2 vol. iu-18, 4 fr. [8216\*]
- IX. Jardin (le petit) des roses et la Vallée des lis, traduit du latin, par J.-H.-R. Prompsault. Paris, Gaume, 1833, in 18. Seconde édition, revue et corrigée. Ibi-l., 1834, in-18. Troi-

sième édition. Ibid., 1836, in-18. — Quatrième édition. G. Martin, 1844, in-32.

- Le même opuscule, trad. par G. Orsier de Lamagne. Gaume frères, 1837, in-32.
- Le même opuscule, trad. par S. Ropartz. Paris, lk 1843, in-32, Seconde édition.
- Le même opuscule, trad. par J. Chenu. Paris, typ Panckoucke, 1850, gr. in-18.

Cette traduction a été tirée à 100 exempl, sur pap, de Holland, pap, vert; 2 sur pap, vélin lilas; 2 sur pap, de Chine; 1 sur peau

— Épreuves (les) des élus, le Jardin des roses, la Vallée trad. par M. l'abbé Couhard. Paris, Debécourt, 1844, in-;

Cet opuscule est la traduction de celui intitulé dans l'original rosarum è Vallis bliorum, dont deux traductions avaient précedé que nous citons : celles des PP. Colomine et Charenton. (Voy et III).

- XI. Livre (le) de la vie religieuse, comprenant, etc. Ti mis en ordre par l'abbé J.-H.-R. Prompsault. Paris, Je 1837, in-18.
- XII. Alphabet (I') des fidèles; trad. du latin, par Th. Paris, H. Barba, Molard et Gie, 1838, in-32.
- X. Excerpta Thomae à Kempis opuscula. Nova editio, tione, Lambert, 1838, in-32.
- XIII. Trois (les) Tabernacles, opuscule nouvellement tra Sigismond Ropartz. Paris, Herman, 1843, in-32.

Traduction de l'opuscule intitulé dans l'original: De paupertate tate et patientià. Il en existe une autérieure : celle de l'abbé de Bel (Voy. le n° II).

XIV. De Imitatione Christi, libri, IV.

Le livre de Imitatione Christi, titre du premier chapitre qui s'es ensuite à tout l'ouvrage, est peut-être celui sur l'auteur duquei plus disputé et l'on disputera le plus. (Voy. la seconde partie de cle).

Donner l'indication des éditions et traductions françaises de l'Innous eût conduit trop loin. C'était pourtant notre intention; my avons renoncé, parce que ce travail bien fait existe : pour les latines, anciennes et modernes, dans le « Manuel du libraire », qu'édition, au mot Imitation: et pour les traductions françaises, Dissertation de A.-A. Barbier sur soixante traductions françaises tation (1812, in-12); et à la suite de la « Collectanea Gersonaiana... par J. Spencer Smith '1845, in-8, dans laquelle on trouve, p. 34,

logue de 238 éditions de l'Imitation qui ont paru en France, entre les es 1812 à 1841.

y a quelques années le célèbre historien Ranke, alors directeur du mase de Quedimbourg, découvrit dans la bibliothèque de cet éta-Essement un manuscrit de l'Imitation, qui remontait à la moitié enaron du XVe siècle, et qui renfermait un second livre, en onze chapitout à fait différent de celui qui se trouve dans toutes les éditions. s ce manuscrit, le second livre des éditions ordinaires devient le troime, et le troisième ne s'y trouve pas. M. Ranke se contenta d'appeler, 🗪 sa découverte, les regards d'un savant professeur de l'Université de Stettingue, M. Th.-A. Liehner, qui, en 1842, publia le nouveau livre de l'Initation, et en présenta un exemplaire au Sénat académique de l'Université de Georgia-Augusta, à l'occasion de la solennité de Pâques. C'est e livre qui a été traduit en français (1). Les rédacteurs du « Corresponstant » (t. X, 7º livr., 10 avril 1845, p. 165), doutent de l'identité de cette partie inédite avec l'Imitation. Cette publication n'en est pas moins un événement digne d'attirer l'attention, et mettre seulement en discussion ai cette œuvre fait partie du plus beau liore qui soit sorti de la main des hommes, au jugement de Fontenelle, c'est en faire déjà un assez bel élogo.

REIFFENBERG, « Bull. du biblioph. belge », t. II, ρ. 340.

XV. Thomas à Kempis opera omnia. Parisiis, 1570, in-fol. — **1bid.**, 1575, in-8. [8222]

Ces deux éditions ne sont point complètes : les meilleures sont les deux suivantes :

- Thomas à Kempis omnia opera, ad autographa emendata, ancta et in tres tomos distributa, opera ac studio H. Sommalii: acced. Amort scutum Kempense, sive Vindiciæ libror. de Imitatione Christi. Coloniæ Agripp., 1728, vel 1759, in-4.

L'imitation fait partie de ces deux éditions, ainsi que de celles d'Anvers, 1600, 1607 et 1615, in 4, données par Sommalius.

XVI. Œuvres choisies de Thomas à Kempis, 1380-1471; trad. par S. Ropartz (2) et Felix Baudry. Paris, Waille, s. d. (1844-45), 5 vol. in 18. [8223]

Ces Œuvres choisies se composent des traités suivants: Tome Ier, le Jardin des roses et la Vallée des lys, trad. par 8. Ropartz; - Tome II, le Soliloque de l'âme; Contrition du cœur; Elévation à Dicu; Prières, trad. par F. Baudry; - Tome III, les trois Tabernacles; l'Asile du pauvre; la

<sup>(1)</sup> L'Imitation de Jésus-Christ, livre inédit trouvé dans la bibliothèque de Quedlimbourg, et traduit du latin. Paris, Waille, 1844, in-8 de 58 p.- Bordeaux, Lafargue, 1845, in-32 de 64 p.

<sup>(2)</sup> Un Ropanz (l'abbé Yves), curé de Lothey, en Cornouaille, avait déjà, des 1707, traduit l'Imitation de J.-C. en bas-breton.

Discipline des religieux; Exercices spirituels, par S. Ropartz; Tome N. Méditations pour les fêtes de l'année, par F. Bandry; — Tome N. Sublège, par S. Ropartz. En tout onze opuscules sur trente-huit dont Them à Kempis est auteur.

XVII. Obras escogidas de venerable Tomas de Kempis, traiscidas del idiomo istino al castellano por el P. Vergara, premontense. Edicion sumamente corregida y mejorada, con una hammui fina grabada in acero. Paris, que de Provence, n. 60, 187, in-12.

## II. PRINCIPALY ÉCRIES PUBLIÉS SUR LA QUESTION DE L'AUTEUR DE L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST.

Sept villes de la Grèce se disputerent autrefois l'honneur d'aux donné le jour à Homère, L'Imitation de Jesus-Chrèse a en celz d'être revendiqué par autant de nations. C'est que ce livre, oa la dit, « est le plus parfait qui soit sorti de la main des hemzes. puisque l'Evangile n'en vient pas ». On eut dû s'estimer hearen de posséder na aussi beau livre, saus s'occuper de l'auteur; ma l'esprit de critique de tous les slècles est constamment teurne ver le dénigrement. Grâce à cet e prit , les deux poèmes de l'Iliaie & l'Odyssée, ne furent plus des poemes épiques, mais les chants devo de diférents rapsodes; on en vint même à émettre le docte qu'Homère act jamais existé, Homère n'était qu'un mythe! Quan à l'Imitation, un humble et vénérable religieux avait en la glore d'éctire ce beau livre, ainsi que l'attestent des manuscrits portant sa signature, mus la vanité de diverses nations trouve des critique qui essavérent de la lui décober . L'Imitation a été revendiquée, pour S. Bernard, et il existe sue ancienne traduction française, la première (1488, in 4 goth, qui porte son nom; pour S. Bonavezture, pour Thomas à Kempis, pour Gerson, pour Gersen, pour Ludolph le chartreay, pour Henri de Kalkar. Un traducteur & l'Imitation, J. Grancolas, 1729; vent que ce livre ait été compeccar Ubertin de cas l', franciscaia, uni florissair avant le vive secie. Le temps à fait pas de l'enegrande partie de ces prétentions, mais la France et d'un't, inferient pas moias continué à s'inscrire en faut contre l'atta le tron glu motivée faite à Thomas à Kempis. C'est surtout en France, que cette guerre de vanité littéraire a été soutename were boy bear resoner. The end one trève, en 1780, après le

■ P. Desbillons; mais, en 1812, les hostilités furent reprises par le : fanatique Gence, et à la mort de celui-ci, M. O. Leroy s'est posé e comme général des Gersonistes. Cette polémique ne dure que depuis quatre siècles! avec un peu de bonne volonté elle peut durer encore autant, et même davantage.

La critique française a fait une chose louable d'avoir recherché dans l'origine si le célèbre livre de l'Imitation n'appartenait pas à notre nation; mais enfin il est beau, aussi, d'être juste; malheureusement, avec la passion, il est rarement permis de l'être.

Quel est, en définitive, le véritable auteur de l'Imitation? La tradition la plus répandue et la plus ancienne, les écrivains allemands et flamands, la Sorbonne, le savant Mercier, abbé de Saint-Léger, François (de Neuschâteau) (1) et quelques autres esprits distingués, se sont déclarés en saveur de Thomas à Kempis; la plupart des systématiques français, entre autres MM. Gence, dans la « Biographie universelle », et dans une série d'écrits spéciaux; Daunou, dans le « Journal des savants », années 1826 et 1827, et Onésime Leroy, plaident pour Jean Gerson; ensin Bellarmin, Mabillon, les bénédictins, MM. de Gregory, ancien magistrat, l'abbé J.-B. Weigl, chanoine de Ratisbonne, penchent pour Jean Gersen, abbé de Verceil, qui vivait, dit-on, car son existence n'est pas un fait certain, dans la première moitié du XIII° siècle. Voilà le point où en est la question.

Nous avons pensé qu'il serait bien de mettre sous les yeux de nos lecteurs, la nomenclature, non de tous les écrits que cette longue querelle littéraire a fait éclore, ils sont trop nombreux, M. Villenave, dans son Discours à l'Institut historique, en porte le chiffre à cent, et M. Brunet, dans son article Imitation à cent cinquante, chiffres que nous ne cherchons point à contester, mais des principaux écrits depuis 1575 jusqu'en 1849, ceux qui se recommandent par la valeur de leurs auteurs. M. Brunet, dans l'article Imitation que nous venons de citer, a bien rappelé les écrits dans la polémique entre MM. Grégory et Gence, ce qui est parfaitement à sa place.

I. Avis au lecteur de l'Imitation de Jésus-Christ, ex latino lati-

<sup>(1)</sup> Page xxvj de son Essai sur les meilleurs ouvrages écrits en langue francaise, et particulièrement sur les Provinciales de Pascal, impr. à la tête d'une édition des Provinciales de Pascal. Paris, Didot ainé, 1816, 2 vol. in-8.

nior facta; par François de Thol, chanoine régulier. Antverpe, J. Bellerus, 1575, in-12.

En faveur de Thomas à Kempis.

- Constant-Cajetani, pro Joanne Gersen, abbate Verceileas librorum de Imitatione Christi auctore, concertatio, auctior, 1615, in-8.
- 111. Constant-Cajetani Responsio apologetica pro codem 1: and Gerson, adversus vindicias Kempenses Rosweydi. Romae, 1644 in-4.
- IV. Thomas à Kempis vindicatus, per Jounnem Frontese can, reg. S. Augustini, congregat, Gallicanae, Parisiis, 1641, no.
- V. Briève Apologie en faveur de Gersen (comme auteur de l'Imitation); par dom Valgrave, bénédictin, 1643, in-32.

Impr. à la tête d'une édition de la traduction de l'Imitation, par Wichel de Marillac, garde des sceaux, publiée par dom Valgrave. Dans une autré édition in-12, publiée la même année, par les mêmes soins, ce morr-as est intitulé : tres touchant l'autrur, etc.

- VI. Joannes Gerson, ord. S. Benedicti librorum de Imitatoze Christi, contra Thomam à Kempis vindicatum, Joan. Frontoze Canon. r.g. Auctor assertus, à Domno Roberto Quatremaire. Parisiis, 1649, in-8.
- VII. Dissertatio continens judicium de auctore librorum de Imtatione Christi. Auctore Jomne de Launoy. Parisiis, 1650, in-12
- VIII Refutatio corum, quae contra Thomae Kempensis vindicias scripsère Domans Robertus Quatremaire et dominus de Lasnov; auctore Joanne Frontone, canon, regul. Parisiis, 1650, in-8.
- IX. Joan. Gersen, iterum assertus, contra refutationem J-asnis Frontonis à Domno Reberto Quatiemaire. Parisiis, 1650, in-8.
- X. Argumentum cinonologicum contra Kempenseni, quo Thomam à Kempis non fui-se, nec esse potnisse auctorem librorum de Imitatione Christi; per *Franciscum Valgrarium*, adversus Johnnis Front nis Thomam à Kempis vindicatum. Parisiis, 1650, in-8.
  - M. G. de Gregory a reproduit le mémoire de dom Valgrave dans son Memoire sur le véritable auteur de l'Imitation... (1827, in-12).
- M. Georgij Heferr, Dioptra Kempensis, qua Thomas à Kempedemonstratur verus Auctor librorum de Imitatione Christi, Ing. stadii, 1650, in-12.
  - XI. Argumenta duo nova : primum Theophili Eustathij P. F. a se-

7. .

canon. regul. spiritualibus libris. Alterum R. P. Joannis Frontonis. Canon. regul. à frequenti in iisdem libris, vita communis et devototum facta mentione; quibus demonstratur Thomam Kempensem verum esse auctorem librorum de Imitatione Christi. Parisiis, 1651, in-8.

- XII. Georgii Heferi soc. Jes. adversus pseudo-Gersenistos præmonitio nova: cum indice operum omnium Thomae de Kempis, canon. regul. ex mss pervetustis nuper eruto et notis illustrato. Parisiis, 1651, in 8.
- XIII. Causae Kempensis conjectio pro Curia Romana, adversus Benedictinos. Auctore Gabriele Naudaeo. Parisiis, 1651, in-8.
- XIV. Thomas de Kempis à seipso restitutus : una cum repetitionibus Thomas Carraci, à Gabr. Naudaeo. Parisiis, 1651, in-8.
- XV. Thomae à Kempis Canon, Regul. pro recuperato de Imitatione Christi aureo libro, Triomphus de adversariis, à P. Nicolao Desnos, Canon, regul. S. Aug. Niverni, 1652, in-4.
- XVI. Contestation (la) touchant l'auteur de l'Imitation de J.-C. rendue manifeste par l'opposition de toutes les preuves proposées par les bénédictins et les chanoines réguliers, divisée en trois parties, avec les preuves justificatives du droit de Thomas à Kempis (par le P. Gabriel de Boissy, génovefain). Paris, Sébas. Cramoisy, 1652, in-4.
- XVII. Remarques sommaires sur un livre intitulé: la Contestation touchant l'auteur de l'Imitation de J. C. rendue manifeste par l'opposition de toutes les preuves proposées par les bénédictins et chanoines réguliers: avec les preuves justificatives du droit de Thomas à Kempis; par Jean de Launoy. Paris, 1652, in-8.
- XVIII. Libri de Imitatione Christi Joan, Gerseni ord, S. Benedicti iterato adserti, maximè ex fide mss exemplarium quae ejus nomen praeferunt; quaeque nunc temporis visuntur in monasterio S. Germani à Pratis. Auctore Domno Francisco Delfau, congr. S. Mauri. Parisiis, 1674, in 8.
- XIX. Vindiciae Kempenses adversús R. P. Franciscum Delfau, monachum ac presbyterum congregationis S. Mauri; auctore R. P. (*Testelette*), canonico regulari Congregationis Gallicanae. Parisiis, 1677, in-8.

XX. Animadversiones in « Vindicias Kempenses » à R. P. 1 telette), canonico regulari adversús Fr. Delfau, monachum Cosp S. Mauri, novissimé editas. Parisiis, 1677, in-8.

Dans cet opuscule, que l'on trouve encore dans les Œuvres postie de l'auteur, Mabilion soutient le sentiment de D. Delfau, qui auriblivre de l'Imitation de J.-C. a Jean Gersen.

XXI. Dissertation sur l'auteur de l'Imitation de J. C., & P. Lamy, bénédictin).

Impr. à la tête de la traduction française de l'Imitation par l'abl Andry), Paris, 1699.

La Dissertation est en faveur de Gerson.

XXII. Dissertatio de auctore libri, cujus inscriptio est : Imitatione Christi ; à Ludovico Ellies Dupin. 1706.

Impr. dans Joan, Gers mi opera, Antverpiae, in-fol., tome irt. p. bx ...

XXIII. Avertissement des chanoines réguliers de la Conzition de France, sur le livre de l'Imitation de Jésus Christ, 170

Impr. dans le tome let de la « Bibliothèque critique » de Sampse chard Simon]. Amsterdam, 1708, in-12, p. 17 et suiv.

XXIV. Dissertation sur l'auteur du livre de l'Imitation de J. Christ; par L. Ellies Dupin.

Impr. dans la «Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques », publi-Dupin, XV siècle. Paris, in-8, p. 555.

XXV. Histoire de la contestation sur l'auteur du livre de l' tation de Jésus-Christ; par dom Mabillon, 1724.

Impr. dans le tome l'é des « OEuvres posthumes de dom Jean Mabil Paris, in-fol.

XXVI. Scutum Kempense, sive Vindiciae quatuor librorui limitatione Christi, quibus Thomas à Kempis contra Johan Gersen in sua a tribus saeculis non interrupta possessione su tur. Auctore Euschio Amort. 1728.

Impr. avec l'édition de l'Homas a Kempis opera omnia, edid Sarlius «, 1728.

XXVII. Polycrates Gersenensis contra e Soutum Kempense structus prodiens, sive Apologia pro Joan. Gersene libelli de tatione Christi, contra Euseb. Amort. Auctore P. Thoma Aq Erhard. Aug. Vindel., 1729, pct. in-8.

AXVIII. Dissertation sur l'auteur de l'Imilation quar J. G colos, decteur de Sorbonnes, 1729, in-12 de 17 pages. Impr. à la tête de la traduction de l'Imitation par le même.

Grancolas, après avoir cherché à prouver que l'Imitation ne peut être, ni de S. Bernard, ni de Thomas à Kempis, ni de Gerson, ni de Gerson, ni de S. Bonaventure, semble pencher pour Ubertin de Casal, franciscain, qui florissait avant le XIVe siècle, et dont on a un livre de piété intitulé : Arber vitae crucifixae.

XXIX. Sur Gerson; par l'abbé Lenglet du Fresnoy. 1731, in-12.

Préface de la traduction de l'Imitation publiée sous son nom. Cette préface contient des détails, alors nouveaux, sur Gerson, que l'abbé Lenglet regarde comme auteur de l'ancien ouvrage français de l'Imitation de J.-C., c'est à dire de « l'Internelle consolation » ou de la « Consolation intérieure ».

XXX. Lettres d'un Religieux et lettre du l'. Boudet (sur l'Imitation de Jésus-Christ). 1742-43, 2 part. in-8.

Catal. Boulard, t. III, no 5547.

XXXI. Lettres (deux) de Ph. Chiflet, touchant le véritable auteur de l'Imitation de J.-C., avec un Avis sur le factum des Bénédictins.

Une copie de ces trois pièces faisait partie de la Bibliothèque du notaire Boulard. (Voy. son Catalogue, III, n° 5347).

XXXII. Sur Thomas à Kempis, sur l'opinion qui l'a fait considérer comme auteur de l'Imitation de J. C., et sur les trois concurrents qui lui disputent cet ouvrage, savoir : S. Bernard, J. Gersen et J. Gerson. Avignon, veuve Girard, 1756, in-12 de 22 pag.

Morceau servant de Préface au « Traité de la discipline religieuse », trad. du latin de Thomas à Kempis, par un Solitaire.

XXXIII. Dissertation sur l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ; par l'abbé Jos. Valart.

Impr. en tête de l'édition latine de ce livre donnée par l'abbé Valart. (Paris, 1738, 1764, in-12; 1789, in-12). Elle est toute en faveur de Gersen. C'est contre cette Dissertation que sont dirigées celles du P. Géry (1758), de l'abbé Ghesquière (1775) et du P. Desbillons (1780).

Les éditions latines de l'Imitation données par l'abbé Valart ne sont point estimées. Selon Mercier, abbé de Saint-Léger (« Ann. littér. », t. ler p. 196-205), c'est un triste, froid et sec grammairien, dont le pédantisme téméraire osa outrager les mânes du vénérable Thomas à Kempis, en corrompant son livre sous le prétexte de le corriger.

XXXIV. Dissertation sur le véritable auteur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ, pour servir de réponse à celle de l'abbé Valart. (Par l'abbé Andr.-Guill. de Géry). Paris, Cavelier, 1758, in-12.

Mercier, abbé de Saint-Léger, a fourni à son confrère les materun de cette Dissertation.

L'auteur défend moins l'opinion favorable au chanoine régulier à Kempis, qu'il ne s'attache à combattre l'assertion de Valart, qui attrussa l'Imitation à l'abbé de Verceil, maltre de saint Antoine de Padone, pour donner quelque réalité au prétendu personnage de Gersen, a qui Valart donne l'Imitation.

XXXV. Notitia historico-critica de codice Veneto sive Januera qui in controversià de auctore lib. 1V. de Imitatione Christi epista allegari solet; publicata ab Adolpho de Kempis (Euschio Amori. Coloniæ, 1761, in-8.

XXXVI. Eusebii Amort, canonici regularis et decani Polia gani.... Moralis certitudo pro ven. Thoma Kempensi conto Exceptiones novi Gersenistae Ratisbonensis. Ex LXX testibus come omni exceptione majoribus, et ex xx Fo mulariis Manuscriptorua coavorum Eci incisis, prætensam Manuscriptorum Gersenisticarua antiquitatem de errore ad oculom convincentibus, conformater \* sanae Criticae Regulas Supplementi loco vindicata. Accedit Responsio ad novam speciosam Opinionem RRm D. D. Petri Faita, albata Cassinensis Briviae; quod Jounnes Gerson, abbas toelestinoren Lugdoni, frater Gersonis Cancellarii, sit author Librorum de Intatione Christi: necnon ad novos scrupulos V. C. D. Boods C. R. S. Antonii in Gallia, Cum facultate superioris Augusta-Vindelicorum, sumptibus fratrum Veith, bibliopolarum, 1764, 18-4 de 6 feuillets de préliminaires non chiffrés et de 184 pages, plus une très grande planche oblongue, gravée, représentant 19 fac-simile de mss et une procession de croix.

C'est une réponse aux détracteurs de Thomas à Kempis, parmi lesques se trouvent un grand nombre d'ecrivains Français.

Après cette savante et consciencieuse publication, appuyce de tant de preuves en faveur de Thomas a Kempis, tonte polémique au sujet du veritable auteur de l'Immation devait être finie; mais l'amour propre de deux nationalités se trouvait blessé, et puis, la critique, qui a toujour besoin d'aloment, avant la un theme tout fait. Aussi, en 1852, en ressassant ce qui avant ete dit anciennement de lavorable pour chacun des partisans, est-on arrive au point de rendre la solution beaucoup plus difficile et tout aussi passionnee qu'elle l'était avant la publication d'Amort.

AXAVII. Dissertation sur l'anteur du livre intitulé : de l'Imitation de Jésus-Ch rist. (Par l'abbé Jos. de Ghesquière de Raemdoni, publiée par Mercuer, abbé de Sand-Léger, auteur de l'avertussement et des notes. Verceil et Paris, Saillant et Nyon), 1775, in-12, avec un fac-simile.

L'abbé de Ghesquière, dans cette Dissertation, repondait, avec Ensèbe Amort, aux nouveaux partisans de Gersen, en leur opposant des arguments puisés cans la teducite critica et dans la Moralis certifiede d'Amort, doyen de Poling.

XXXVIII. Dissertation sur l'auteur de l'Imitation de J.-G.; par le P.-Fr. Jos. Terrasse Desbillons. (En latin).

Impr. en tête de son edition latine de l'Imitation, Mannheim, 1780, in-12. XXXIX. Dissertazione sopra G. Gersen, autore dell'Imitatione di Jesu-Cristo; dat conte Napione, di Coconnato.

XL. Dissertazione sopra la patria dell'abbate Giov, Gersen, autore dell'Imitazione di J.-C.; da l'abbate Fr.-Jeron, Cancellieri.

Ces deux ouvrages existent puisque Barbier en parle sous le nº 21638 de son « Dictionnaire des ouvrages anonymes..... » et dit que ce sont de longues dissertations en faceur de Green, mais il n'en donne pas les titres. Nous avons dù chercher à les connaître. La Bibliothèque nationale ne possède ni l'un ni l'autre de ces ouvrages. L'auteur du Manuel du libraire ne les a pas plus connus que d'autres bibliographes. La « Biographie universelle » et son Supplément n'a pas donné d'article sur le comte Naplone, qui en méritait un. Mais nous avons trouvé dans une édition de 1844 du Dictionnaire historique de Feller, article Cancellient (Fr.-Jérôme), mort le 26 décembre 1826, ce passage:

- On lui doit des Dissertations sur la patrie de Christophe Colomb et sur celle de l'abbé J. Gersen, qui forment un lumineux appendice bi-
- bliographique à celles qui avaient été publiées, en 1808, per son com-
- patriote (Piémontais) le comte Napione, sur le même sujet ».
- XLI. Notice sur Thomas à Kempis, auteur de l'Imitation de J.-C.; par P. Lambinct. (En latin). 1810.

Impr. en tête de l'Imitation, en latin, publiée par le même, édition stéréotype, Paris, 1810, in-12, et d'une édition française, traduction dite de Gonnelieu, édition stéréotype, revue et corrigée par P. Lambinet. Paris, 1811, in-12 avec 6 grav., et in-18 sans grav.

XLII. Notice sur le caractère des éditions ou traductions françaises les plus remarquables de l'Imitation de J.-C., par J.-B.-M. Gence.

Impr. dans le « Journal des curés », septembre 1810.

XLIII. Considérations sur la question relative à l'auteur de l'imitation et sur les discussions qui la reproduisent; par J,-B-. M. Gence. 1812.

Impr. à la suite de la . Dissertation sur soixante traductions françaises

de l'Imitation de Jésus-Christ », par A. A. Barbier. Paris, Televoc, 1862 m-12 et in 8.

Gence est, comme on le sait, celui qui au XIXº siècle a terromane  $a_{ij}$  a revendiquer l'Imitation pour Gerson, non seulement dans les  $a_i$  on  $d_i$   $a_{ij}$  and que nous citous, mais encore dans son article Genson de ia  $a_i$  B  $a_i$   $a_i$   $a_j$  universelle  $a_i$ .

XLIV. Notice historique sur l'Imitation de J.-C. Par l'abb-Jean de Laborderie.

Impr. en tête d'une belle édition de l'Imitation, de la trainction » Beauzée, (Paris, 1824, gr. in-8.. L'opinion du nouvel éditeur, relativement à l'anteur de ce livre, est en faveur de J. Gerson.

XLV. Sur le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Class. à l'occasion de l'édition latine de ce livre publiée par J.-B.-M. Geur : par M. René Tourlet.

Imprimé dans le Moniteur -, du 15 décembre 1826.

Personne n'ignore, dit l'auteur de cet article, que cet ouvrage emmemment ascétique, a été copié, imprime, traduit dans toutes les langues et dans tous les pays de l'Europe, tantôt, et le plus anciennement sous le nom de Jean Gerson, chancelier de l'Eglise et de l'Université de Paristantôt, et assez communément, sous le nom de Thomas a Kempis, chancuerégulier de l'ordre de Saint-Augustin au couvent de Sainte-Agnes, pres Zwoll, personnage qui n'en est évidemment que le copiste, catugraphe à gages, au profit de son monastère (pro pretio et domo); tantôt, entin, sous le nom de Gessen ou Gersen, prétendu abbé de Verceil, dont l'existence et la qualite ne sont justifiées par aucun monument. Cette opinion en faveur de Gersen a cependant été renouvelée depuis par un savant Virceliliais. Voyez le « Journal des savants », du mois de décembre 1828 article de M. Daunou».

Cette opinion, relativement a Thomas a Kempis, est évidemment emprutee à Genec, et elle est non seulement ridicule, mais de mauvaise foi. Quoi, tandis que tant de personnes considérent, avec plus ou moins de raison. Thomas à Kempis comme le veritable auteur de l'Imitation, vous passionnes Gersonistes, vous n'en faites qu'un calligraphe a gages au profit de son monastère? C'est pousser trop loin la morque nationale. Mais vous étes en contradiction manifeste avec l'un des lauréats de l'Académie française en 1858, M. Fangere, qui, quoique se rendant à l'opinion que vous avez tant travaille à repandre sur la paternite de ce livre, dit, dans son Home de tour Gerson : Quant à Thomas à Kempis, les ouvrages bien au-

- thentiques qual à laisses sont nombreux, et il suffit de les lire pour des meurer convanen que l'Incration n'a pu sortir de la même main. Le
- menter convainen que l'Instation n'a pu sortir de la mêne main. Le genre d'A kempis est incompatible avec l'austère simplicité de l'Insta-
- tions le : Cle de cet o rivain est floati, diffus, et, quoique pénetre pent-
- être des verdes morales qu'il exprime, il les affaiblit souvent par trop d'erroments et de subtrittés : il court après l'effet, il cherche l'antithèse

« et le bruit des mots : il est le rhéteur de l'ascétisme : l'auteur de l'Imi-« tation, au contraire, en est l'orateur par excellence ».

Et vous, MM. Gence et Touriet, forcenés Gersonistes, non contents de dépouiller Thomas à Kempis de son plus beau titre, dans votre zèle inconsidéré vous le rayez du nombre des écrivains, et vous ne le présentez que comme un calligraphe à gages, au profit de son monasière!

XLVI. Mémoire sur le véritable auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Par G. de Grégory, chevalier de la Légion d'Honneur, membre de plusieurs académies, revu et publié par les soins de M. le comte Lanjuinais, pair de France. Paris, de l'impr. de Marchand-Dubreuil. — L. Paris, 1827, in-12 de 144 pages, avec le fac simile d'une Lettre de M. Lanjuinais.

XLVII. Sur l'auteur de l'Imitation de J.-C.; par P.-C.-F. Daunou.

A l'occasion de l'Imitation latine publiée par J.-B.-M. Gence. Cet article est imprimé dans le « Journal des savants », n° de décembre 1826 : il est favorable à l'opinion de Gence.

XLVIII. Sur la même question ; par le même.

A l'occasion du « Mémoire sur le véritable auteur de l'Imitation de J.-C. », par G. de Gregory. — Imprimé, en deux articles, dans le « Journal des savants », numéros d'octobre et novembre 1827. L'auteur y combat l'opinion émise par M. de Gregory, et défend celle de Gence.

XLIX. Sur la même question; par M. le marq. Fortia d'Urban. Impr. dans la « Revue encyclopédique », 1827, vol. xxxv, p. 720-24.

En faveur de Gersen.

- L. Précis en vers, avec des Remarques sur l'Imitation de J.-C. et son auteur; par J.-B.-M. Gence. Paris, de l'impr. de Migneret, 1829, in-8 de 16 pages.
- LI. Considérations (nouv.) historiques et critiques sur l'auteur et le livre de l'Imitation de Jésus-Christ, ou Précis et résumé des faits et des motifs qui ont déterminé la restitution de ce livre à Jean Gerson, chancelier de Paris. Paris, Treuttel et Würtz, 1832, in-8 de 296 pages, 2 fr. 50 cent.

Réimpression avec augmentation des Considérations citées plus haut. Voy. le « Journal des savants », ann. 1831, p. 574.

L.II. Vrai (le) portrait du vénérable docteur Gerson, et manuscrit précieux qui s'y rattache; avec l'indication d'un grand nombre d'autres manuscrits de l'Imitation de J.-C., sous son nom. Juillet 1833. Paris, chez l'Éditeur du texte de « l'Imitation de Jarevu sur les plus anciens manuscrits de diverses contrées (6 1833, in-8 de 8 pages.

Contient deux pièces de vers, chacune suivie de notes, et une l'vingt-un manuscrits.

LIII. Coup d'œil sur l'édition d'un Codex de Imitatione C supposé du treizième siècle. (Dialogue en vers entre M. C. Paris et J.-B.-M. Gence). Paris, de l'impr. de Moquet, 183 de 8 pages.

A l'occasion de l'édition de l'Imitation imprimée sous ce titre advocatis seculi XIII.

LIV. Épitre à un ami sur la lithographie du portrait d Gerson, chancelier de l'église et de l'académie de Paris, et manuscrit in-folio, sous le nom du chancelier, ayant en tête niature, avec une gravure faite d'après le portrait du vénés ancien auteur titulaire de l'Imitation de Jésus-Christ. (1 avec des notes). Paris, Gence; Despeux, 4833, in-8 de 8 p

LV. Ombre (l') d'un grand nom, ou le Personnage fictif Par J.-B.-M. Gence. (Vers 1834), in-8.

Cité par la Litterature française contemporaine. C'est, sans d'nouvel écrit sur la question de l'auteur de l'Imitation.

Cet opuscule est extrait du » Journal général de Littérature ».

LVI. Épître (nouv.) à un ami, sur la réparation du mpuissance du bien, et de même sur l'édition mutilée de l'I de J.-C., seus le nom de Gerson, rétablie d'après le texte de l' et reproduite avec son portrait. Par J.-B.-M. Gence. (E Paris, de l'impr. de Moquet, 1834, in-8 de 8 pages.

LVII. Biographie littéraire de Jean-Baptiste-Modeste ancien archiviste au dépôt des chartes, éditeur et tradulivre des Consolations intérieures, dit vulgairement De Im Christi, revu sur le plus grand nombre des manuscrits des contrées, et restitué à son ancien auteur titulaire, Jean chancelier de l'église de Paris, et pasteur de Saint-Jean en surnommé le docteur des consolations et le docteur très (Par J.-B.-M. Gence lui-même). Paris, de l'impr. de 1 4835, in-8 de 78 pag.

LVIII. Jugements motivés sur l'age du Codex de Advoca les abréviations multipliées, l'accentuation approchant du p numération moderue, etc., ne permettent pas de le rapporter à me époque antérieure au quinzième siècle. Recueillis et publiés mr J.-B.-M. Gence. Paris, de l'impr. de Moquet, 1835, in-8 de 2 pages.

LIX. Interprètes (les) français de l'Imitation de Jésus-Christ, et restitution à Gerson confirmée. Stances. Paris, de l'impr. de loquet, 1835, in-8 de 4 pag.

Signé: J.B.-M. G. [GENCE].

LX. Jean Gerson restititué et expliqué par lui-même dans ses serallèles de passages extraits de ses OEuvres morales et du livre De Imitatione Christi; précédé de nouveaux motifs à l'appui de l'anitation », et suivi, entre l'utres pièces, d'un procès-verbal relatif au prétendu Jean Gersen, esposé abbé de Verceil, et de deux lettres inédites, dont l'une est la pélerin français Jean Gerson, fuyant en Bavière la persécution. Par J.-B.-M. Gence. Paris, l'Auteur, 1836, in-8 de 40 pag.

Ce nouvel écrit de Gence, sur l'auteur de l'Imitation, renferme des dobuments qui n'étaient point à négliger. Plusieurs articles sur le même sujets ont été insérés dans le « Journal général de la littérature », et tirés à part.

LXI. Sur Gersen, auteur de l'Imitation de J.-C.; par J.-B. Weigl, chanoine de Ratisbonne. (En latin). 1837.

Annexe de l'édition heptaglotte de l'Imitation de J.-C. publiée dans la même année par ce chanoine.

LXII. Vraie (la) philosophie de l'Histoire, ou la Lutte, la renaismance et le triomphe du bien. Poème philosophique et moral, dont le sujet est appliqué à l'éloge de Gerson, voté en France par l'Académie au dix-neusième siècle (1). Par J.-B.-M. Gence. Paris, de l'impr. de Moquet, 1837, in-8 de 24 pag.

Gence a fourré dans tous ses opuscules des traces de l'idée qui le dominait : l'Imitation-Gerson. Il en est aussi bien question dans celui-ci que dans une Ode, de la même année, dédiée à Me. O. Leroy, et où il engage son mari à faire pour Gerson ce qu'il a fait pour le sage Ducis.

LXIII. Stances (nouv.) sur le prétendu livre du treizième siècle, et sur les éditeurs et les traducteurs français de l'Imitation de Jésus-

<sup>(1)</sup> L'Académie française, dans sa séance publique du 11 août 1838, a couronné deux Eloges de Jean Gerson : celui de M. A.-Prosper Fauckae (in-4 de 71 p.), et l'autre de M. Dupré-Lasalle (in-4 de 34 pages), bien entendu que l'en et l'autre donnent l'Imitation à Gerson.

Christ, suivies des décisions du Conseil royal de l'Instruction que concernant l'adoption de l'édition latine et de la trai française de ce livre. Publiées par Gence. Paris, de l'impr. d massin, 1837, in-8 de 16 pag.

Gence a publié deux éditions de l'*Imitation*, l'une française et latine. Les décisions rappelées sur cet opuscule sont donc relative deux éditions, qui effectivement, par décision du Conseil royal d'tion publique du 5 février 1827, furent admises par l'Université; bibliothèques des colléges de France et pour être distribuées «

LXIV. Études sur les Mystères, monuments historiques raires, la plupart inconnus, et sur les divers manuscrits de ly confpris le texte primitif français de l'Imitation de J.-C., ment découvert par Onésime Leroy. (Par M. Onésime Lero ris, Hachette, 1837, in-8 de 548 pag., 7 fr. 50 c.

M. Villemain a rendu deux fois compte de cet ouvrage : la premi e « Journal des savants », mois d'avril 1838, et la seconde dans ta du XIX° siècle », nouv. série, t. VI (1838), p. 769-77, et t. VII (1 à 19

Une note avait déjà été publiée dans le premier de ces deux rec 1937, p. 378.

LXV. Jean Gerson de nouveau restitué et expliqué promen, ou Parallèle plus ample des passages propres et sen des OEucres morales et principales de Gerson avec l'Imit Jésus-Christ. (Par J.-M.-B. Gence). Paris, l'Auteur, 1837, 20 pag.

Le parallèle est précédé d'une, et suivi de deux pièces de vers

LXVI. Addition au Supplément concernant les amis de de nouveau restitué dans le parallèle des phrases des Œuvi rales du docteur, avec celles de l'Imitation de Jésus-Chri J.-B.-M. Gence). Paris, de l'impr. de Moquet, 1838, i 16 pag.

LXVII. Grande (la) Œuvre et la longue question rapp résumées dans des stances sur l'ancien texte *De Imitatione* (et sur le tems, le lieu et la composition de l'Imitation restitules manuscrits nombreux sous le nom de l'auteur, et par les lèles des phrases propres et similaires de ses Œuvres mora vénérable pélerin Jean Gerson, chancelier de l'Église et de l'sité de Paris, honoré d'un culte ancien à Lyon, et que le titre teur de l'Imitation doit concourir à lui rendre; suivi du tes

ini, son oraison quotidienne, le type des prières répandues Imitation. (Par J.-B.-M. Gence). Paris, l'Auteur, 1838, e 40 pag.

- /III. Grande (la) Œuvre latine, définitivement rattachée au Jean Gerson, réfugié dans un monastère en Autriche, ou la on simplifiée sur l'auteur de l'Imitation de Jésūs-Christ, et aux deux contendants Kempis et Gerson; l'un transcripteur u de l'ouvrage; l'autre, l'auteur réel que démontrent les eux titres sous son nom, les continuels gallicismes et le grand e de phrases similaires de ses Œuvres morales. (Par J.-B.-nce. En vers). Paris, de l'impr. de Moquet, 1838, in-8 de
- X. Dernières Considérations sur le véritable auteur de la e Œuvre latine, le pélerin Jean Gerson, qui se décèle non ent dans ses diverses œuvres, mais dans l'Imitation elle-même, s faits positifs démontrent antérieure au vieux français, et auteur couronne l'œuvre par le Livre eucharistique, connue, 'instruction d'une sœur, par l'aiguillon de l'amour divin, nent traduit, ainsi que la consolation dite éternelle; qui finit atérieur ou le commencement, et semble parfaire l'Imita-Par J.-B.-M. Gence). Paris, l'Auteur, 1838, in-8 de 24 p. ition revue et augmentée. Paris, le même, 1838, in-8 de

ernières Considérations sont en prose. Un Epilogue, en vers, a été i la dernière édition.

- L. Modulation (la) dans la grande œuvre latine du pélerin erson, divisée en trois livres qui forment la consolation intéet, avec le Livre eucharistique, sont l'objet et la fin de tion de Jésus-Christ, dont le génie de Gerson a été déclaré l'être l'auteur par l'aigle de l'éloquence sacrée. (Par J.-B.-nce). Paris, l'Auteur, 1838, in-8 de 16 pag.
- iI. Discours sur la question: De l'Auteur de l'Imitation, cé à la XV° et dernière séance du congrès de l'Institut his-;, le 17 octobre 1838, par M. Villenave, président de la 2° Impr. d'A. René, à Sèvres, s. d. (1838), in-8 de 15 pag. les questions soumises à l'examen du Congrès de l'Institut histori-

 Résoudre, a l'aide de manuscrits authentiques, cette questont tue entre les critiques de divers pays: Quel est le réritable auteu de tation de Jésus-Christ?

Cette question avait été proposée par M. Onésime Leroy, le law après feu tience qui a le plus rompu de lances en l'honzeur de 6 Villenave était l'ami de ces deux messieurs et il a épouse leurs que et à son insu, peut-être, aussi leur fanatisme dans cette questien cours n'en est pas moins utile à lire, il résume toute cette louzur que, mais à l'avantage de Gerson.

LXXII. Motifs d'unité et d'ordre dans l'édition de l'Isa polyglotte de Lyon, sous le nom principal de Gerson, par l'a de la bibliographie avec la philanthropie littéraire. (Par J.: Gence). Paris, l'Auteur, 1839, in-8 de 8 pag.

13 stances de 4 vers.

LXXIII. Stances en quatrains libres, faisant suite aux De Considérations sur la grande œuvre de l'Imitation latine. l'Internelle consolation, l'ancien titre de l'Imitation, (Par JGence). Paris, l'Auteur, 1839, in-8 de 24 pag.

LXXIV. Vierge (la) Marie, mère des chrétiens, dont Gervoque le culte, comme celui des saints, pour nous en faire de et des consolateurs. Stances lyriques. (Par J.-B.-M. Gencris, l'Auteur, 1839, in 8 de 16 pag., plus une page de musi

Gence est mort à Paris, le 17 avril 1840. Il s'est, pendant les vir dernières années de sa vie, constamment occupé de la question d'attien et de son auteur, qu'il a résolue en faveur de Gerson.

C'est à Gence, dit feu Villenave, son auti et son apologiste t partient la gloire d'avoir enfin prouvé, après trois siècles de cont entre les savants des Pays-Bas, de la Germanie, de l'Italie et de la que l'Imitation était l'ouvrage du chancelier Gerson; ainsi, notre collègue (à la Société de la Morale chrétienne), qui fut membre seil dans le Comité de rédaction, a en le triple et honorable avai donner la meilleure édition latine de l'Imitation, la meilleure des sions françaises qu'entre toutes les œuvres de l'esprit humain, co seul obtenu, et d'avoir dissipé les longues ténèbres qui cachaient de son auteur.

Villenave avait perdu de vue que la traduction de l'Imitation par remontait a 1820, et qu'entre 1820 et 1840, il en avait été publié de se parmi lesquelles plusieurs estimées, entre autres celle de l'abb

<sup>(1)</sup> Eloge de M. Gence, prononcé le 4 mai 1820, par M. Villenave, 1 la de la morale chrétienne, vingtième séance annuelle, in-12.

nais, qui a deja été réimprimée un très grand nombre de fols, tane celle de Gence est restée à sa première édition. ce, qui a tant honoré, et sous toutes les formes, en prose comme en la mémoire de Jehan Gerson, méritait de trouver son poète, et il avé : comme nous pensons que sa pièce est encore inédite, nous la as ici :

## A M. J.-B.-M. GENCE,

traducteur de l'Imitation de Jésus-Christ.

Ma muse, vierge encor de toute flatterie, Aimant la vérité jusqu'à l'idolâtrie, Vient offrir aujourd'hui, sans éclat fastueux, Un hommage sincère à l'homme vertueux, Fidèle traducteur d'un livre inimitable, Sublime en sa morale, en gloire inaltérable, Des Chrétiens admiré comme un vieux monument Qu'à la terre le ciel lègue éternellement. Un nom dormait caché dans une nuit profonde; Toi seul le découvris et vins le dire au monde : De l'Imitation l'auteur fut révélé, Et sortit de la tombe à la voix appelé. Honneur à toi! L'Erreur en vain dressant sa tête, Voudrait à ton esprit disputer sa conquête ; Au sacre frontispice avide d'un grand nom, l'our ne plus s'effacer Gence a gravé Gerson! Et des temps révolus en secouant la poudre, L'ancien problème enfin par toi vient se résoudre. Savant judicieux, heureux observateur, Du grand livre sans nom tu rencontres l'auteur Perdu dans les brandons des discordes civiles. Quand Jeanne de l'Anglais affranchissait nos villes. Devant le chancelier, honneur du vieux Paris, Honteux et rougissant fuit Thomas a Kempis; Tous les usurpateurs rentrent dans les ténèbres : Que d'un moine explorant les dépouilles funèbres, Envain tout haletant de ses légers travaux, Et voulant éveiller de mensongers échos, A proclamer Gersen un savant s'évertue ; (1) Le silence répond : la vérité le tue.

Théod. VILLENAVE, GIS.

XV. Dissertatio, qua Thomae a Kempis sententia de re Chrisexponitur et cum Gerardi Magni et Wesseli Gausfortii sentenmparatur. Auctore *Scholz*. Groning, 1839, in-8. XVI. Du livre de l'Imitation de Jésus-Christ, et du siècle

M. Gregory.

dans lequel vivait son auteur; par M. J.-B.-M. Nolhac. Lym E. Paris, Périsse frères, 1841, iu-8 de 204 pag. avec une gravure.

LXXVII. Brüderschaft (die) des gemeinsamen Lebens. Ein Mitrag zur Geschichte der Kirche, Litteratur und Pedagogk in vierzehnten, funfzehnten und sechszehnten Jahrhunders; im G.-H.-M. Delprat, pastor zu Rotterdam. Deutsch bearbeitet und mit Zusatzen und einem Anhange versehen von D. Gottlieb Mehnle, Consist.-u-Schulrath u. Superint. zu Stralsund. Auch eine Gabe in vierten Jubelfeier der Typographie. Leipzig, Cnobloch, 1840, in de xv et 185 pag., h fr.

Excellent travail scientifique dans lequel il est beaucoup question & Thomas à Kempis et de l'Imitation.

LXXVIII. Corneille et Gerson dans l'Imitation de Jésus-Christ par Onésime Leroy. Paris, A. Leclère, 1841, in-8 de 424 p., pin 3 grav., 5 fr.

Il existe de cet ouvrage un extrait portant le même titre. Paris, A le clère, 1841, in-8 de 24 pages.

L'Academie française décerna à M. O. Leroy 1,500 fr. pour cet ouvrage dont il fit un noble usage. Informé que la bibliothèque de prêt grant, fondé à Valenciennes sur son appel, et qui depuis le mois de janvier 188 avait prêté plus de 15,000 volumes avait grand besoin de secours pour suffe à toutes les demandes de ce populeux arrondissement, il annonça aux directeurs de cette belle institution qu'il lui destinait le prix que l'Académi française lui avait décerné pour son « Corneille et Gerson dans l'Imitatios»

LXXIX. Reformatoren vor der Reformation, von D' Ulman. Hamburg, 1842.

Dans les additions de la deuxième partie de cet ouvrage il est aux beauconp question de Thomas à Kempis et de ses écrits.

LXXX. Histoire du livre de l'Imitation de Jésus-Christ et de son véritable auteur; par le chevalier G. de Gregory.. Impr. de Crapelet, à Paris. — l'aris, Périsse; Gaume; l'Auteur, 1842, 2 vel. in-8, ornés d'un portrait et d'un fac-simile, 16 fr.

M. de Grégory est à peu près le seul aujourd'hui qui voit encore dans Gersen, l'auteur de l'Imitation.

LXXM1. Collectanea Gersonniana, ou Recueil d'études, de recherches et de correspondances littéraires ayant trait au problème bibliographique de l'origine de l'Imitation de Jésus-Christ, publiées par Jean Spencer Smith. Caen, Hardel, et Paris, Derache, 1843, in-8 de 336 pag., 5 fr.

C'est un recueil de pièces relatives à Gerson, dont quelques unes en suis

LXXXII. Gerson, ou le Manuscrit aux enluminures; par M. Erles Fouinet. Tours, Mame, 1843, in-12 avec 4 gravures. — Sede édition. Ibid., 1845, in-12 avec 4 fig., 1 fr. 25 c. — V° édilivre pour la jeunesse.

LXXXIII. Plus (les) belles parties de l'Imitation de Jésus-Christ, Leçons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeunesse, extraites du Corneille et Jerson (sic) de Lecons à la jeune de Lecons à l

LXXXIV. Preuves que l'Imitation de J.-C. a été composée à leuges, etc. (Par l'abbé *C. Carton*, instituteur des sourds-muets le Bruges). Bruges, 1844, in 8.

LXXXV. Notice sur un manuscrit de Thomas à Kempis, apparsnant au séminaire de Liége; par M. Bormans, professeur à l'Uniersité de cette ville.

impr. dans le « Compte-rendu des Sciences de la commission royale Histoire, ou recueil de ses bulletins », t. X, nº 11, séance du 6 avril 1845. Fuxelles, Hayez, in-8.

Cette dissertation, nous le déclarons en conscience, semble trancher la mestion si longtemps controversée de l'auteur de l'Imitation. Malgré les Morts ingénieux de M. Onésime Leroy, et la lutte opiniatre soutenue endant toute sa vie par feu Gence en faveur de Gerson, Thomas à Kemis triomphe. Qu'on lise M. Bormans sans prévention, et on se prononcera ertainement pour le chanoine régulier du Mont-Sainte-Agnès. Nous ne ous inquiétons pas de Gersen, que M. de Grégory a voulu tirer des limes de l'oubli. Gersen est un adversaire peu redoutable, et pour ainsi dire ors de combat.

RESPENDERG, « Bull, du Biblioph, belge », II, 423.

LXXXVI. Monument de Gerson à Lyon. Lettre de M. Onésime zeroy, à MM. les membres de l'Institut historique, sur une étrange lécouverte de M. T...... (R. Thomassy). Paris, Hachette, 1845, n-8 de 20 pag.

C'est une réfutation des opinions émises par M. R. Thomassy dans sa rie de Gerson, qui fait partie de la collection intitulée « les Gloires de la rrance ». M. R. Thomassy y a discuté et même contesté les savantes et consciencieuses recherches de M. O. Leroy sur les fragments des manus-rits de diverses époques de l'Imitation de J.-C. et sur le lieu de son en-ière composition.

Le faux-titre de cet opuscule porte : Gerson auteur de l'Imitation de Jésushrist. Monument à Lyon. Étrange découverte de M. T..... Combien, en lisant ce court opuscule, on s'aperçoit de la pem donne le très estimable auteur pour appuyer une opinion qui, m efforts, sera encore contestable! Que de contradictions dans les e deux derniers champions de Gerson!

Pages 4 et 5 M. O. Leroy dit que Gence avait été heureux de Gerson composant l'Imitation de Jésus-Christ pendant son sére court!) à Melck (lisez Mœlck), en Autriche. Dans une lettre de M. t en date du 20 mai 1852, que nous reproduisons plus has, Gersot pas fait à Mœlck un séjour bien court! mais il y serait demeun temps!

- « Gence se complaisant dans son idée, que semblaient appuyer
- · plusieurs anciens manuscrits trouvés à l'abbaye de Mœlck, (
- « avec quelque peine, son système ébranlé par la lettre du prieu
- lestins, qui nous peint si admirablement Gerson dans les dix:
- années de sa retraite de Lyon et de sa vie, travaillant au livr
- tel •.

Selon M. O. Leroy, Gerson a prêché l'*imitation* à Bruges, deva et la duchesse de Bourgogne, longtemps avant de la développer chez les Célestins de Lyon

Ainsi, de la part de deux critiques qui ont mis beaucoup de leurs investigations, voilà deux versions différentes sur le lieu distitute de ce livre célèbre. La ne s'arrêtent point les contradictions. C. Carton, instituteur des sourds-muets de Bruges, publia, en Preuves que l'Imitation de J.-C. a été composée a Bruges: Gerson dans cette ville de 1596 à 1405, donc M. Carton peut avoir raison, est-il que cela ne peut être que le germe du livre, prêché de la duchesse de Bourgogne.

LXXXVII. Dissertation sur l'auteur de l'Imitation de Christ; par P.-H.-J.-F. Geraud.

Nous ne connaissons cette Dissertation que par la mention q M. Onésime Leroy dans son écrit intitule : « Monument de Gerson (1845, in-8, p. 7). « Le modeste et savant Géraud....., que nous » la douleur de perdre de 9 mai 1844), lorsqu'il venait de consar » recherches sur Gerson six excellents articles insèrés dans de b

 naux! • Vraisemblablement dans • l'Univers • auquel Géraud des articles pendant quelques années.

L'auteur de la Notice sur Hercule Géraud, imprimée dans la thèque de l'École des Chartes », 1º série, t. V, ne parle point d' articles.

LXXXVIII. Gerson, Gersen und Kempis, oder : ist e diesen dreien, und welcher ist der Verfasser der vier Bück der Nachfolge Christ? mit einem kritischen Rückblick Behauptungen der neuern franzæsischer Kritiker V. A. Barl F.B.-M. Gence; von J.-P. Silbert. Leipzig und Gera, J.-M.-C. Trmbruster, 1846, in-8.

Ou l'auteur a mis beaucoup de temps à la composition de ce livre, ou il da gardé longtemps en manuscrit, car son Coup d'ail sur les observations nouveaux critiques français ne va pas au-delà de l'ouvrage de MM. Barter et Gence, publié en 1812. Nous ne voyons pas, en effet, parmi les ritiques consultés ni M. O. Leroy ni M. Bormans : leur avis vaut cepentant la peine d'être pesé.

LXXXIX. Recherches historiques et critiques sur le véritable pateur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ; examen des droits de Thomas à Kempis, de Gerson et de Gersen, avec une Réponse aux derniers adversaires de Thomas à Kempis, MM. Napione, Cantellieri, de Gregory, Gence, Daunou, Onésime Leroy et Thomassy; suivi de Documents inédits. Par Mgr J.-B. Malou, évêque. Louvain, Fonteyn, 1848, in-8 de 250 pag., 2 fr. 25 c.

Ce livre a eu une deuxième édition.

Nous sommes en France assez peu au courant des publications qui se font chez nos voisins; aussi n'a-t-on parlé de cet ouvrage, très remarquable, que plus de trois ans après qu'il a été imprimé. C'est au journal « la Liberté de Lille » qu'en revient l'honneur. La note suivante qu'il a donnée a été reproduite presque aussitôt par trois journaux de Paris : le « Journal des Débats », du 13 mai 1852, « l'Assemblée nationale », du 14, et « le Moniteur », du 15.

- Depuis quatre siècles, dit « la Liberté de Lille », les savants étaient divisés sur la question de savoir quel était l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Une foule d'écrits ont paru à ce sujet qui a même occupé tout particulièrement la littérature de notre département. On se rappelle que M. Onésime Leroy, de Valenciennes, a publié, il y a quelques années, le résultat de longues recherches ».
- > Un manuscrit de la bibliothèque de Valenciennes le confirmait dans la conviction que le véritable auteur de l'Imitation était le chancelier Gerson, surnommé le Docteur vès chrétien, mort en 1429. Or, Monseigneur Malou, évêque de Bruges, vient de trouver un manuscrit beaucoup plus ancien, portant le nom de Thomas à Kempis. Ce manuscrit appartient à la bibliothèque de Bruxelles, et date de 1425, c'est-à-dire qu'il n'est postérieur que de dix ans à l'année où fut composée l'Imitation ».
- En même temps que monseigneur de Malou publait à ce sujet des Recherches critiques et historiques, monseigneur Muller, évêque de Munster, découvrait aussi plusieurs manuscrits, dont un de la même date et portant encore le même nom d'auteur ».
- Ainsi, comme nous le disions, le pieux solitaire du XVº siècle, mattre Thomas, du mont Sainte-Agnès, et chanoine régulier à Utrecht, appelé Thomas a Kempis, du nom de Kempen, son lieu de naissance, est aujour-

d'hui reconnu comme le véritable auteur de ce livre si célèbre et : table ».

Cette note ne pouvait rester sans réponse de la part de M. 0 dont toutes les opinions émises se trouvaient ainsi renversées, su pressa-t-ll d'écrire, aux trois journaux qui avaient reproduit la set Liberté de Lille », la lettre que voici :

## Monsieur.

J'ai dû m'informer, avant de répondre à votre obligeante 15 mai, sur la découverte de manuscrits allemands et belges « draient ôter à Gerson, à la France, la gloire d'avoir produit l' de Jésus-Christ, et l'adjuger au moine allemand de Kempen, 1 Kempis.

Si le latin de ce beau livre, que Corneille trouvait si français e est aussi plein de germanismes qu'on le dit, serait-il si familier à l à l'Espagne, à l'Italie, à la Belgique même, et à tous les pays de latine?

Que les amis de Gerson se rassurent; ces manuscrits que oppose sont signés Thomas à Kempis ou s'appuient de sa signativrage n'est donc pas de lui: l'aurait-il signé, et signé plusieur en était l'auteur? lui qui prie Dieu, et si sincèrement, de a connu: Da mihi nesciri! Un manuscrit d'ailleurs porte ces mots mus Thomae a Kempis. « De la main de Thomas à Kempis ».

Or, qu'était ce Thomas à Kempis? Je l'ai dit, d'après la chr son monastère: un religieux, copiste très habile et payé par le Pro domo et pretio. L'esprit de corps, qui grossit et se permet : seul en faire un écrivain sublime, à la faveur de quelques écrits a qui sont loin des beautés, mais surtout des rapports frappants, r par nous entre les écrits de Gerson et l'Imitation de Jésus-Chrisi

Enfin Thomas à Kempis aurait-il parlé de gloire et de lui-mêm a pu le faire Gerson?

Nous avons vu quels motifs le chancelier de l'Université de P de cacher son nom, et avec quel mystère il achevait, chez les Cé Lyon, l'ouvrage dont son frère, qui en était prieur, nous dit, lettre du plus baut intérêt (mai 1423), le touchant contenu, mutitre, qu'il ne peut révéler. Cette lettre admirable, restée si l'dans l'oubli, nous l'avons tirée des in-folios de Gerson, pour et nos études, et non pas mon système, comme veut blen dire un de a saires : je n'ai pas de système, point de parti pris ; j'ai trop v de parti méconnaître et dénaturer tout. C'est là ce qui m'a surtou à Gerson.

Quand je l'ai vu, ami des siens, sans doute, mais bien plus de la dire à tous avec courage, s'aliéner tous les gens de parti, alors tout le monde, un monde d'insensés que notre pauvre Charpouvait contenir; quand j'ai vu l'homme évangélique, au sein de ne s'altacher qu'à la Férité Dien; désespérer de la voir triouse

sercher tour à tour à Bruges, en Allemagne y chercher un air siser l'internelle consolation et la paix, semer sur son passage res traces de l'Imitation, retrouvées depuis par fragments de un, trois livres, à Cambrai (siège épiscopal de son ami d'Ailly), à Saint-Trond, à Melck, en Autriche, où il demeura si longtemps; France pour y descendre, ou plutôt pour s'y élever à la tounilité de pauvre catéchiste des enfants pauvres de Lyon; enfin, 'ai vu se renfermant jusqu'à son dernier jour, dans le cloître, on digne frère, confident de ses écrits, mais du dernier suratrième livre, et des paroles qu'il nous cite, j'ai compris que était peut-être aussi une expiation, et j'en ai vénéré davantage

ne rencontrait quelques-unes de ces études salutaires, dans de nerches, et dans la poursuite d'un nom, ce serait là un travail e, et de plus bien pénible pour nous qui avons trouvé si peu nie chez quelques hommes qu'on pouvait croire supérieurs à de petitesses.

eles a vus ces hommes, dans une des préfaces de son Imitation, imprimées en tête de mon livre. Il dit aussi ce qu'il pense de comprennent si mal l'humilité chrétienne, qu'ils veulent que l'ait pu donner le précepte Ama nesciri, et se dispenser de le même.

ttre, trop longue, est trop courte encore, veuilles, monsieur t me croire votre très humble et très obéissant serviteur.

s, 20 mai 1852.

O. LEROY.

vois par un journal que l'indication d'un manuscrit de 1425, grand dada de nos adversaires, tombe à plat devant la vieille auicot et de Gence (1).

homas von Kempen, der prediger der Nachfolge Christi. em aeusseren und inneren Leben dargestellt; von Bernhring. Berlin, verlag von Hermann Schultze, 1849, in-8 392 pag.

age est divisé en dix chapitres : le cinquième est intitulé : Sur s de Thomas à Kempis en général, et sur le livre de l'Imitation de st en particulier.

la dernière moitié du xVIII° siècle, les partisans quand même comme auteur de l'imitation, avaient lus plus d'ouvrages de

prité de Picot et de Gence est donc plus respectable que celle de la hommes de ce siècle, qui étaient de beaucoup supérieurs à Picot : Mercier, abbé de Saint-Léger, et François (de Neuschâteau); et qu'aussi bien que M. Malou, ils voyaient, avec d'autres encore, dans Cempls le véritable auteur de l'Imitation de J. C.

leurs adversaires qu'ils n'en ont lu, au lieu de ressasser tout ce qui avait eté dit de conjectural, de paradoxal, et surtout d'orgueilleux par leurs devanciers prévenus, ils eussent bien modifié leurs opinions, et nous le repetous après la lecture du consciencieux livre d'Amort, ils eussent recule devas; l'idee de recommencer une polémique qui durait déjà depuis deux sécles et demi, car Amort, dès 1764, a répondu de bonne foi aux objections les plus importantes d'autres époques reproduites depuis, et qui se sest perpétuées jusqu'à M. O. Leroy.

A ceux qui restent encore, et ils sont nombreux, nous recommandors le chapitre v du livre de M. Bachring. Il serait impossible de résumer plas clairement et plus brièvement une histolre longue et embrouillée que se l'a fait l'auteur en treize pages : toute la question pendaute entre Thomas à Kempis, Gerson et Gerson est là. On y trouve rappelés deux faits doit Amort avait déjà parlé, sur lesquels les Gersonistes, dans l'intérêt de les cause, se sont tus. Elis Dupin, éditeur de J. Gersonis opera, Antverp (Amst.), 1706, 5 vol. in-fol., dans lesquelles, par parenthèse, il n'a poist inséré l'Imitation (1), a parlé dans sa « Bibliothèque des Auteurs ecclésiestiques », de deux manuscrits de l'Imitation connus des cette époque. Le premier, à Anvers, qui portait pour signature : Per manus Thoma a Kempis. De la les adversaires ont conclu « que Thomas à Kempis n'était qu'un religieux - copiste très habile, et payé par le couvent : Pro domo et pretto. L'ex-• prit de corps, qui grossit et se permet tout, a pu faire un écrivais se- blime, à la faveur de quelques écrits ascétiques (2) qui sont loin ées beautés, mais surtout des rapports frappants remarqués entre les écrit-· de Gerson et l'Imitation de Jésus-Christ (5) ». C'est l'accusation ordinaire. Mais à ce manuscrit étaient joints plusieurs traités qui ac sont point contestés à Thomas à Kempis; il fallait avoir beaucoup de ma vaise..... volonté pour ne pas s'en apercevoir, et on en eut. Le secont manuscrit, de dix ans antérieur a celui dont nous venons de parler, eta ! à Louvain, et portait pour inscription : Hie liber scriptus manu et charateribus reve endi et religiosi patris Thomas à Kempis, canonici et regularis ia monte S .- 1 'ne tis prope Sub dam, qui est author h rum devotorum libelleus Un autre fait très significatif en faveur de Thomas a Kempis, c'est celaci : on réimprimait l'Instation fréquemment, en France, au xvn' siècle.

<sup>(1)</sup> Tambs que, 106 ans aupacavant Sommalius l'insérait dans la première édition régidére de Thomas a Kempis opera amnia, Autorplæ, in-1, et qu'ele se trouve dans les suivantes : Anvers, 1607, 1615; Colorne, 1723, 1739, 10-1 [9] Ces quelques cerus sont pourtant au nombre de trente-hult /V. Amer. p. 147, dont pusseurs out éte traduits en français au xviné siècle, et un plus grand om bredans celut ci. V. notre première liste). Les Œuvres de Gersse 1706, 5 vol. in-1 d., n'ont pas eté réimprimées une seule fois depuis, tants que les Œuvres de Thomas a Kempis ont eu cinq éditions, et que l'on ex réimprime ou traduit le Gerson que quatre de ses opuscules depuis un siècret de 112.

<sup>3.</sup> M. O. perov. effective may 1849.

mais tour a tour sous chacun des noms d'écrivains auxquels on l'a attribuée (1). Le gouvernement, sur la demande de l'archevêque de Paris, voulut mettre un terme à une chose qui n'était pas régulière, et chargea le Parlement de prendre une mesure à cet effet. Après la vérification juridique des différents manuscrits faits tant à Paris qu'à Rome, il intervint un arrêt du Parlement de Paris, en date du 12 février 1652, qu'Amort, page... de son livre, a donné in extenso, qui prescrit de ne plus imprimer ce livre, à l'avenir, qu'avec le nom de Thomas à Kempis.

Allons, messieurs les Gersonistes, opposez un manuscrit de l'Imitation avec la signature de votre auteur à ceux des Kempistes; mais cela ne vous est pas possible. L'un de vous autres n'a-t-il pas dit que justement parce que Gerson ne s'était pas fait connaître pour l'auteur de ce livre, il devait l'avoir composé? et, autre part, que les découvertes récentes par M. Coremans, Mgr. Malou et Mgr. Muller, de plusieurs mss. signés Thomas à Kempis ou s'appuient de sa signature, ne prouve absolument rien, — sinon, que « l'ouvrage n'est donc pas de Thomas à Kempis : l'aurait-il « signé et signé plusieurs fois, s'il en était l'auteur, lui qui prie Dieu, et « si sincèrement, de n'être pas connu : Da mihi nesciri! » raisons convaincantes! Alors faites intervenir un arrêt de Cour d'appel qui prononce que vous seuls êtes dans le vrai.

XCI. Sur l'auteur de l'Imitation de J.-C; par Duchâtelet, anc. élève de l'école des Chartes. — Imp. dans « le Siècle », n° du 5 juillet 1852.

Tout en concluant qu'on ignorera toujours, au milien de ces contestations sans cesse renaissantes, le nom du véritable auteur de l'Imitation, M. Duchâtelet paraît considérer le Codex de advocatis comme le manuscrit authentique de l'Imitation, lequel aurait été composé au XIII siècle, bien antérieurement à la naissance du chancelier Gerson et du chanoine à Kempis. C'est l'opinion de MM. de Grégory et du chanoine Weigl (voy. les no LXI et LXXX), qui attribue ce livre célèbre à Gersen, abbé de Verceil, celle qui a le moins de défenseurs.

THOMPSON, pseudonyme [Voltaire].

<sup>(1)</sup> Nous avons entre les mains une preuve bien curieuse du désordre que la polémique, à l'occasion du véritable auteur de l'Imitation, a jeté dans les esprits de ses lecteurs aussi blen que dans l'histoire littéraire : elle consiste dans le fac simile du titre d'une édition ancienne, peu commune en France; il est ainsi conçu : Libellus de Imitatione Christi dicitur Ioannis Gerson. Venetiis, 1535. L'édition est in-32 et forme 144 pages. Au bas de la page 144, dont nous avons aussi le fac-simile, on lit :

Quanuis iste libellus dient Joanis Gerson : Author tu ipsius fuit Thomas de Kempis, canonicus regularis.

Venetits, per Joannem Patauinum et Venturinum de Ruffinellis. Anno dui M.B.XXXV.

Socrate, ouvrage dramatique, traduit de l'angle de feu M. — par le feu Fatéma, comme on sait. (Composé per Voicaire). Ammedam, 1759, in-12. [8225]

Cette pièce n'est autre chose qu'une aliégorie satirique et transprente, où les règles du genre ne sont même pas toujours respectin et La Harpe a fait remarquer que l'auteur, qui a toujours Paris devant is yeux, oublie de temps en temps que sa pièce représente Athènes, l'arispage et les prêtres de Cérès.

La représentation de cette pièce fut défendue. On sait qui Voltaire disignait sous le nom d'Anitus, de Melitus, etc. Palissot dit naivement dus sa préface sur cette pièce : « Voltaire voulut rendre les théologiens edient « et ridicules, en mettant leur fanatisme en action dans la « Mort de 5» « crate » ; l'allusion était évidente : aussi la Sorbonne, quoique Voltain « se fût déguisé sous le nom de Fatéma, eut-elle encore le crédit d'empt « cher la représentation de la pièce ». La pièce, signée du prétende l'otéma, est datée de 1755.

Il existe une édition de Socrate, suivi de la Femme qui a raison. Amutedam (Genève), 1759, in-12.

Socrate fut composé en juin 1759. La date de 1755, mise par le prétent M. Fatéma, traducteur, est une preuve de plus que Voltaire a que quefois antidaté ses ouvrages. Quelques passages de Socrate ent et ajoutés en 1761.

Aucune édition ne comprend, dans la liste des personnages les soms des complices d'Anitus, qui paraissent dans la scène Vil du second acte (ajoutée en 1761), et qui rappellent les noms de Nonotte. Chaumeis « Berthier. Dans toutes les éditions données du vivant de l'auteur, its sont désignés par les noms de Graflos, Chamos et Bertillos. Les éditions de Kehl sont les premières dans lesquelles ces noms sont changés en Nonsti. Chomos, Bertios. (Bibliogr. Voltair.)

THORRE (Pascal), pseudonyme [Charles-Victor Armand, & Séville].

- rvinej. I. Bariolés (les). Paris, Delonch<mark>amps, 1833, 2 vol. in-8, 15 fr.</mark>
- II. Orme (l') aux loups. Paris, le même, 1833, 2 vol. in-8. 15 fr., et Paris, le même, 1834, 4 vol. in-12, 12 fr. [8227]

THURNIER (le chev. de), pseudonyme [Édouard Focu-NIER], auteur d'articles dans le « Salon littéraire » et dans la • Pandore ».

THYRION, auteur supposé 'Emm. Brosseland].

Vie de Frédéric-'e-Grand, trad. de l'allem. de Hammerdorfer. 1787, in-8. [8228]

TIBERGE (l'abbé) (1), pseudonyme [Hippolyte REGNIER D'ES-TOURBET].

- I. Louisa, ou les Douleurs d'une fille de joie. Paris, Delangle, 1830, 2 vol. in-12, 6 fr. Sec. édit. Paris, le même, 1830, in-18, fr. [8229]
- Fig. 11. Un bal chez Louis-Philippe. Paris, Dumont, 1831, 2 vol. [8230]

TIBERT, pseudonyme [DELMOTTE fils].

Il a fourni à la 1V° année de « l'Annulaire agathopédique et saucial » (Bruxelles, 1850, in-8), les pièces suivantes : les Agathopèdes (chanson); Hymne au Cochon (chanson); le Roi du Glang, chanson agathopédique (V. sur ce livre le n° 6261).

TIERS-ÉTAT (LE), pseudonyme [HUET DE FROBERVILLE].

Requête du — au Roi. Orléans, 1° décembre 1788, in-8 de 8 p.

[8231]

TILEBOMENUS (J. Caius), pseudonyme [Jacques MENTELIUS].

Anecdoton ex Petronii arbitri satyrico fragmentum; praefixo judicio de styli ratione ipsius, cum conjecturis J. Caii Tilebomeni.

Lutetiae Paris. — 1664, in-8. [8232]

TILLADET (l'abbé de), pseudonyme [VOLTAIRE].

I. Douteur (le) et l'Adorateur. Dialogue. 1763 ou 1764. [8233]

Réimpr. dans le « Recueil nécessaire » et parmi les Dialogues et Entretiens philosophiques de l'auteur.

II. Tout en Dieu, commentaire sur Malebranche. Sans lieu d'impression, ni date (1769), in-8 de 24 pag. [8234]

Cet écrit a été condamné par décret de la Cour de Rome, du 3 décembre 1770, ainsi que trois autres ouvrages de Voltaire, réunis sous le titre d'Évangile du jour.

Voltaire parle de cet opuscule dans sa lettre à d'Alembert, du 15 auguste 1769; d'Alembert, dans la sienne du 29 du même mois. Deux ans après, Voltaire, dans la septième partie de ses « Questions sur l'Encyclopédie », donna un extrait de cet écrit.

III. Il faut prendre un parti, ou le Principe d'action. Diatribe. 4772. [8235]

Sur l'existence de Dieu. Cet ouvrage n'a été imprimé, pour la première fois, que dans les OEuvres de l'auteur.

<sup>(1)</sup> C'est le nom, comme chacun le sait, de l'ami du chevaller Desgrieux, dans le roman de « Manon-Lescaut ».

512 TIMON

Dans son dernier manuscrit, l'auteur avait corrigé ainsi le ma faut prendre un parti, ou du Principe d'action et de l'Eternité des par l'abbé de Tilladet. Voltaire lui-même, dans le paragraphe VVL à cet écrit la date d'auguste 1772. Condorcet, dans sa « Vie de Volt dit que cet opuscule renferme peut-être les preuves les plus le l'existence d'un Être suprème qu'il ait été possible jusqu'ici aux de rassembler. (Bibliogr. I el au

TILLEMON (le sieur), pseudonyme (J.-Nicolas de Trale

- Description géographique du royaume de France. Pars. in-12.
  - II. Dictionnaire géographique. 1712.

Imprimé avec le « Petit Apparat royal »..., par C. L. Thiboust. Sous ce pseudonyme, Tralage est aussi l'éditeur d'un Tite-La (Paris, 1672, 1675, 1679), 5 vol. in-12, pour lequel il a fait des not graphiques.

TIM, pscudonyme [Émile-Dauran FORGLES], auteur d'a de critique dans le journal « le Temps ».

TIMBRÉ, pseudonyme [le marquis de LA VIEUVILLE DE CHAMOND].

Ah! que c'est bête. Avec cette épigraphe : Quand Jean I mort, il a laissé bien des héritiers. Berne, de l'impr. des fréi lembourgs, à la Barb.-Bleue. 10007006016 (1776), in-8, av grav.

M=- Riccoboni a eu quelque part à cette bagatelle.

Le marquis de Saint-Chamond avait épousé Mile Mazarelli, con son esprit et par quelques ouvrages.

V. le « Magasin encyclopédique », t. XXVIII. p. 566.

TIMER, pseudonyme, l'un des auteurs du recueil facétic titulé : « Annulaire agathopédique et saucial ». (Brux., 18 in-8). Voy, le nº 6261.

TIMOGUE (le sieur de), pseudonyme [Edme GUYOT]. Fraité du microcosme. La Haye, Guyot de Merville, 1727

FIMON, pseudonyme (Louis-Marie La HAYE, vicomte de MENIN, ancien auditeur au Conseil d'État sous l'Empire, mai requêtes sous la Restauration, président sous la République tard député<sup>1</sup>, écrivain politique.

1 Études sur les orateurs parlementaires. (Édition de la «

pelle Minerve »). Paris, rue et hôtel Laffitte, nº 19; Perrotin;

**Paoisnier-Desplaces, 1836, in-8, orné de 15 portr. — Deuxième Mition.** Paris, 1837, in-32. — III° édit. Ibid., 1837, in-32. — **V**• édit. Ibid., 1837, in-32, 2 fr. — VII• édit. Ibid., 1838, 2 in-32, 2 fr. 50 c.— XIº édit., sous le titre de Livre des Oraimers (1), illustrée par 26 portraits. Paris, Pagnerre, 1841, in-8, 15 fr. — XII édit. Ibid., 1842, in-8 avec 15 portr. — XIII édit. **làdd.**, 1843, in-8, avec 27 portr., 15 fr. — XVe édit. Ibid., 1846, **Evol.** in-18 format angl., 7 fr. [8240] Presque chacune de ces éditions a reçu des augmentations : ainsi la iromière édition, publice en 1836, ne renfermait que quatorze études, dus une quinzième, intitulée les Orateurs en bustes, tandis que la dernière, 1846, en renferme cinquante-trois, et en voici la nomenclature : • Tome let, Première partie. Préceptes. Livre let, De l'Éloquence de la Tribene. Livre II, Des autres genres d'Éloquence. Seconde partie. Portraits : monstituante, MIRABRAU; Convention, DANTON; Empire, NAPOLEON; Restaupation, Manuel, de Serre, de Villele, général Foy, Martignac, Benmmin Constant, Royer-Collard; Révolution de 1830 : Garnier-Pages; Essimir Périer, duc de Fitz James, Sauzet, général Lapayette, Mau-DUEN, LAFFITTE, ODILON-BARROT, ARAGO, JAUBERT, DUPIN, BERRYER, LAMARTINE, THIERS, GUIZOT, O'CONNELL. Appendice. Quelques sil-Mamettes d'orateurs : MM. Crémieux, de Peyramond, Hébert, de La Roche-

II. Études sur les orateurs de la Chambre. Orateur du parti dit social. M. de Lamartine. (Extr. de la « Nouvelle Minerve »). Paris, de l'impr. d'Everat, 1836, in-8 de 4 pag. [8241]

Inquelein, Ledru-Rollin, Gillon, Gouin, Charamaule, Changaruler, Charlemagne, d'Harcourt, Garnier-Pagès, Bethmont, de Rémusat, Janvier, Chasseloup, Dufaure, de Beaumont, Tocqueville, Billault, Malleville, Duchâtel, Dumon, Lacave-Laplagne, Martin (du Nord), Cunin-Gridaine, de Salvandy.

Portrait reproduit des la seconde édition de l'ouvrage de M. de Cor-

Lettre d'un ancien sénateur [M. Élias REGNAULT] à Timon. La Presse et Be Parlement. Pagnerre, 1838, in-18 de 80 p., 50 c.

Étude sur Timon; par M. Chapuis-Montlaville, député. Paris, Parmerre, 1858, in-32 de 32 pages, 25 c.

111. Très-humbles remontrances de —, au sujet d'une compenmation d'un nouveau genre que la Liste civile prétend établir entre quatre millions qu'elle doit au trésor et quatre millions que le tré-

- Variantes, Notes, Erratum.

<sup>(1)</sup> La 7° édition de ce livre porte encore pour titre Études sur...; mais les muivantes sont intitulées Livre des Orateurs.

sor ne lui doit pas. Paris, Pagnerre, 1838, in-32 de 64 pages. —

III édit. Ibid., 1838, in-32 de 64 pag., 50 c. [8242]

Table définition à Timon : par M. la comte de Fla. [Bassa Pages]

Très sérieuse Réponse à Timon ; par M. le comte de Fla.... Parus, Delaunay, 1858, in-52 de 52 pages.

IV. Défense de l'évêque de Clermont, traduit pour cause d'abordevant les révérends pères du Conseil d'État séant en conseil œcaménique à l'hôtel Molé, suivie de l'ordonnance royale et de sa réfutation. Paris, Pagnerre, 1839, gr. in-32 de 32 pag. — (Deux. édit.), Ibid., 1839, in-32 de 32 pag. — Post-Scriptum. Paris. Pagnerre, 1839, in-32.

L'arrêt du conseil d'État, du 50 décembre 1838, prononçant qu'il y a abus, est imprimé dans « le Droit » du 1° janvier 1839.

V. Questions scandaleuses d'un jacobin, au sujet d'une dotation. Paris, Pagnerre, 1840, in-32 de 64 pag. — IV édition. Ibid.. 1840, in-32 de 64 pag., 50 c. — Réfutation du Rapport de M. Amilhau. Paris, Pagnerre, 1840, in-32 de 16 pag. [821]

La Réfutation est paginée 65 à 80, parce qu'elle devait être ajoutée aux Questions. Le rapport de M. Amilhau a été fait à la chambre des députes le 15 février 1840.

Réponse aux « Questions scandaleuses d'un Jacobin », au sujet du propt de loi de dotation de M. le duc de Nemours; par C. Fancy. Paris, Belannay, 1840, in-8 de 16 p., 25 c.

Les deux pamphlets de M. de Cormenin ont encore été réimprimes seus ce titre :

Dix-huitième édition des deux derniers pamphlets de Timon sur la Detation, suivie de la note du « Moniteur » et des discours de MM. Lherbette, Guizot et Dupin. Paris, Pagnerre, 1844, in-52 de 96 pages, 73 c.

Un Quart-d'Heure de Colloque entre Timon le jeune et M. le ministre de l'Instruction publique; suivi d'un Soliloque par Timonide. Paris, Elvert. 1844, in-8 de 16 pages.

VI. Centralisation (de la). Deuxième édition. Paris, Pagnerre. 1842, in-32. [825]

Une partie de ce petit écrit fait partie de l'Introduction de la 5º édition du Droit administratif, par M. de Cormenin (1842).

A propos de cet écrit, il a paru :

Lettre historique sur la décentralisation, par Frédéric Dours. Para Dentu; Tessier: Gaume frères; Bréauté, 1842, In-18 de 54 pages.

Discours contre la centralisation sociale; par Edouard Captuan. App. Nonbel, 1812, in-52 de 128 pages.

VII. Avis aux contribuables. Paris, Pagnerre, 1842. m-32 de 64 pag. -- III édit. Ibid. 1842, in-32 de 64 pag., 50 c. [836]

**TIMON** 515

La majeure partie des exemplaires de la troisième édition, comme tons les exemplaires de la deuxième, porte le nom de Timon. Mais les exemplaires distribués aux électeurs de l'arrondissement de Joigny portent le nom de M. DE CORMENIN.

VIII. Avis (deuxième) aux contribuables, ou Réponse au ministre des finances. Paris, Pagnerre, 1842, in-32, 25 c. [8247]

Une seconde édition a été annoncée en même temps.

Contre-Avis (les) aux contribuables, aux électeurs et à la France, réponse satirique en vers aux deux Avis de M. Timon. Paris, de l'impr. de M=• Dondey-Dupré, 1842, in-18 de 36 pages, 30 c.

- IX. Légomanie (la). Paris, Pagnerre, 1844, in-32, 75 c. [8248] Imprimé d'abord dans la « Gazette des Tribunaux », des 13, 16, 17 et 18 avril 1811.
- X. Oui et Non au sujet des ultramontains et des gallicans; par Timon (qui n'est ni l'un ni l'autre). Paris, Pagnerre, 1845, in-32 de 96 pag. [8249]

Cet écrit a cu seize éditions dans la même année.

- 1º Très humble Réponse aux litanies du citoyen Timon, vicomte de Cormenin, ex impérialiste, ex-royaliste-ultrà, ex-radical, ex-homme d'esprit, aujourd'hui ultramontain (par Geo. MATTHIBU-DAIRNYABLL). Paris, Albert, 1843, in-32 de 64 pages.
- 2º Qu'est-ce qu'un démocrate? ou Timon décrété d'absolutisme. Paris, Ch. Warée, 1843, in-52 de 64 pages.
  - XI. Feu! feu! Paris, Pagnerre, 1845, in-32 de 128 p. [8250]

C'est une réponse aux critiques de *Oui et Non*. Cet opuscule a eu dixsept éditions dans la même année; mais il a soulevé plus de critiques que ne l'avait fait son précédent écrit. Il existe jusqu'à seize réponses que nous allons énumérer:

- 1º Boulet rouge contre Timon. Peu! Contre feu! (par Victor Bouton). Paris, Bouton, 1845, in-32 de 32 pages, 25 c. Cet écrit a eu trois éditions dans la même année.
- 2º Feu contre feu! réponse à un ultramontain; par Alexandre WEILL. Paris, rue Richelieu, nº 68, 1843, in-8 de 32 pages.
- 3º Feu Timon! (par Geo. MATTHIEU-DAIRNVARLL). Paris, Albert, 1843, in-52 de 64 pages, 50 c.
- 4º Vérité (la) sur le révérend père Timon; par un habitant de l'Yonne. Paris, au Comptoir des Imprimeurs, 1845, in-8 de 16 pages.
- 5º Eau et Feu, ou Réponse à Timon; par Cabet. Paris, rue J.-J. Rousseau, 1845, in-16 de 96 pages, 50 c.
- 6° Paix! Paix! réprimande adressée par un abbé et un théologien à Timon qui n'est ní l'un ni l'autre. Paris, de l'impr. de Lacrampe, 1845, in-32.
- 7° Lettre à Timon sur son pamphlet Feu! Feu! par J.-B. Mass, D. M. P. Paris, Ebrard, 1845, in-8 de 32 pages.

516 FIMON

80 A Saint Cormenin, pamphlétaire et martyr, feu. Timon. 1930; Feu! Feu! Dédiée à M. de Lamennais (par Geo. MATTHIRT DAIRSSA. Paris, Albert, 1845, in-52 de 92 pages, 50 c.

90 A droite! Réponse à Timon; par H. Judicis de Viran tot Pak GARDR]. Paris, Ledoyen, 1845, in-18, 73 c.

100 Réflexions de Timon Minimus, sur quelques pamphlets noders principalement sur le feuilleton du journal « le Siècle », du 2 mars Dédiées aux personnes jalouses de conserver leurs biens et leur Amiens, impr. d'Yvert, 1845, in-8 de 20 pages.

110 A.M. le vicomte de Cormenin. Faits et renseignements. Para reau, 1845, in-18 de 72 pages.

120 Cormonin Fac simile pour orner ses démentis adresses a . B rouge : dans la quatorzième édition de . Feu! feu! . (par M. Vi ter l' TOS). Paris, Victor Bouton, 1845, in-52, avec vignettes et trois fac sa 75 c.

13º Lettre d'un optimiste à Timon. Paris, de l'impr. de Gros, 1865 de 20 pages.

140 Timon et les Ultramontains, ou Timothée, le Biblique a Timo-Papalin (par Geo. MATTHIBU-DAIRNVABLL) Paris, Albert, 1845, 18-3 192 pages, 1 fr.

15º Timon et sa logique, par un philosophe; avec une pretace Pascal Dupnat. Paris, Labitte, 1865, in-52 de 72 pages.

160 Feu et flamme ; par A. WEILL, Paris, Mich. Levy, 1845, in-32

XII. Entretiens de village. Paris, Pagnerre, 1846, in-32. 50 c. — VIº édit. fbid., 1846, in-18, 1 fr. 50 c. 8:

L'avertissement dit que plusieurs de ces dialogues ont paru, il y ans, sous le titre de Dialogues politiques de Maitre Pierre (Paris, Page 1853, in-12 de 66 pages).

XIII. Ordre du jour sur la corruption électorale et parlen taire. Paris. Pagnerre, 1846, in-32 de 64 pag. — VIII édit. It 1846, in-32 de 64 pag., 50 c. '8:

Ediffantes Réflexions sur l'Ordre du jour de Timon; par un lap-Fordre des choses. Paris, de l'impr. de Blondeau, 1846, In-32 de 64 pi

XIV. Éducation (l'a et l'enseignement en matière d'instruc secondaire. Paris, Pagnerre, 1847, in-32 de 128 pag. — 111° ( 1bid., 1847, in-32 de 128 pag., 75 c. 8:

Timon, Timon, Dieu' nos droits' Paris, Heldeloff; Laisné, 1847, i de 52 pages

Limon sur la sellette, a propos de son pamphlet de la Liberté ( l'Enseignement, par un logicien sans logique Paris, Frey, 1847, m-

XV. Pamphlet sur l'indépendance de l'Italie. Paris. Pagne 1848, in-32 de 96 pag. -- IIIr édit. Ibid., 1848, in-32 de 96 75 c. [52]

XVI. Pamphlet (deuxième) sur l'indépendance de l'Italie. Paris, Pagnerre, 1848, in-32 de 32 pag., 30 c. [8255]

XVII. Petit Pamphlet sur le projet de constitution; par Timon. Suivi du texte exact et corrigé du projet de constitution. Août 1848. Paris, Pagnerre, 1848, in-32. — III. édit. Ibid., 1848, in-32, 50 c. [8256]

Un paysan champenois à Timon, à l'occasion de son petit pamphlet sur le projet de constitution; par Jean-le-Champenois [Alex. Weill]. Paris, Mich. Levy frères, 1848, in-32 de 32 pages.

XVIII. Liberté, gratuité et publicité de l'enseignement. Paris, Pagnerre, 1850, in-32. — Deux. édition (avec une nouvelle Préface). 1bid., 1850, in-32, 50 c. [8257]

Il existe des Lettres politiques adressées à Timon par Théophraste. Paris, Amyot, 1849, 2 vol. in-18 (V. le nº 8192).

M. de Cormenin est auteur de plus d'écrits de circonstances que nous m'en citons; mais les autres ont été imprimés avec son véritable nom.

TIMON (de Tolle), pseudonyme.

Lettres philosophiques sur la fin prochaine. Tulle, Drappeau; et Paris, Delloye, 1841, in-8 de viij et 366 pag., non compris l'erratum et la table des matières. [8258]

Ces lettres sont au nombre de vingt-quatre.

TIMON-LE-CHARENTAIS, pseudonyme, maire de campagne, à Vieux-Ruffec.

- I. Différence entre Catholicisme et Protestantisme, et religion d'argent. Ruffec, Picot, 1847, in-8 de 16 pag. [8259]
- II. Protestantisme charlatanisme, ou le Bon sens de maître Simon. Ruffec, Picot, 1847, in-8 de 4 pag. [8260]
- III. Que croient les Protestants de ce que croient les protestants? Ruffec, Picot, 1847, in-8 de 44 pag. . [8261]

## TIMON MINIMUS, pseudonyme.

Réflexions de —, sur quelques pamphlets modernes et principalement sur le feuilleton du « Siècle », du 2 mars 1845. Dédiées aux personnes jalouses de conserver leurs biens et leur tête. Amiens, de l'impr. d'Yvert, 1845, in-8 de 20 pag. [8262]

TIMON-VERITE, pseudonyme [BALBO].

Coalition (la), ou les Rouges, les blancs et le président. Paris, Garnier frères, 1851, în-8 de 48 pag., 80 c. [8263] Presque en même temps, l'auteur publiait un autre écrit latitale Revue de la Coalition, son origine, son plan et son personnel, et e 396 et le président. Dédiée à M. de Montalembert, représentant du presentant du

L'avant-propos du premier, ainsi que la dédicace du second, un signés Balbo.

TIMONI (Alexandre), de Constantinople, pseudonyme.

- 1. Épigrammes d'un genre nouveau, précèdées et suivies d'un ode. Paris, de l'impr. de Carpentier-Méricourt, 1833, in-8.
- H. Défense des « Martyrs » de M. de Châteaubriand coure le critiques de M. F.-B.-J. Hoffmann. Florence, 1835, in 8. [826]
- III. Satires principalement dirigées contre les sophistes de l'écht Voltairienne, précédées et suivies d'un ode (sic). (En vers). Para Terry, 1847, in-8 de 164 pag. [826]
- IV. Journaliste (le) foulé aux pieds par un brocanteur. Rapperchement burlesque des travaux d'Hercule avec ceux de massas gazetiers. Paris, Vente, 1849, in-h de 8 pag. [825]

En vers, signé : « Alexandre Timoni, membre de plusieurs sociétes evantes, auteur de divers ouvrages. Ce qui, dans le dictionnaire de plusieur rares génies, est le synonyme parfait de brocanteur :

TIMONIDE, pseudonyme.

Un quart-d'heure de colloque entre Timon le jeune et M. le mistre de l'Instruction publique; suivi d'un Soliloque. Paris, Rivert. 1844, in-8 de 16 pag. 7826

TIMOPHILE (Thierry de, pseudonyme [François d'Ambouse, gentilhomme picard'.

- 1. Notable Discours en forme de dialogue, touchant la vraie et parfaite amitie, duquel toutes sortes de personnes et principalence les dames, peuvent tirer instruction utile et profitable (tradiat de Dialogue de *Piccolomini*, « Deda bella creanza delle Donne » Lyon, Benoist Rigaud, 1577, in-16.
- 11. Dialogues et Devis des Demoiselles, pour les rendre vertuesses et bienheurenses en la vraie et parfaite amitié (traduit hirement de l'ouvrage italien de *Piccolomini*, intitulé : « Della bella creama delle Donne » . Paris. Vincent Normand, 1581, in-16 ; Paris Robert le Manguier, 1583, in-16.
  - III. Regrets facétieux et plaisantes harangues sur la mort de de-

vers animaux, traduictes du toscan (d'*Ortensio Lando*) en françois.

Paris, Nicolas Bonfons, 1583, in-12.

[8271]

TIMOTHÉE, pseudon., Français catholique [Edmond RICHER].
Considérations sur un livre intitulé: « Raisons pour le désaveu fait par les évêques de ce royaume, etc. ». 1628, in-8. [8272]
V. le n° 3831.

TIMOTHÉE, pseudonyme.

Funeste influence des chemins de fer en France sur le bien-être du peuple. Paris, l'Auteur, r. de la Poterie, n° 13, 1850, in-18 de 36 pag., 30 c. [8273]

TIMOTHEUS, pseudonyme [SALVIANUS, Massiliensis].

Timothei libri IV ad Ecclesiam catholicam, contra avaritiam. In operibus autoris ex. edit. tertia Steph. Baluzii. Parisiis, 1684, in-8. [8274]

V. Baillet, Auteurs déguisés, in-12, p. 188 et sulv.

TIRSO DE MOLINA (Gabriel), pseudonyme [Gabriel Fellez], auteur espagnol. Gabriel Fellez, caché sous le nom de Tirso de Molina, est un écrivain du premier ordre, supérieur à tous les poètes de son pays pour la malice et la gaîté. Ce n'est que depuis peu de temps que justice lui a été rendue. Sismondi ne l'avait pas nommé; Bouterweck en avait à peine dit deux mots. M. L. de Viel-Castel lui a consacré une Notice fort intéressante, dans la « Revue des Deux-Mondes », n° du 1° mai 1840 (1).

M. de Soleinne possédait dans sa riche bibliothèque dramatique, le manuscrit d'une pièce de Fellez, le Honteux à la Cour, comédie en trois actes. Qu'est devenu ce manuscrit?

TISSOT (Pierre-François), professeur de poésie latine au collége de France et membre de l'Académie française. M. Tissot a long-temps partagé avec Nodier la confiance de la librairie parisienne, pour la rédaction de prospectus, de notices, de préfaces et d'introductions; tout ce qu'il a écrit dans ce genre est innombrable. Comme Nodier aussi, il a eu le tort, très grave, de laisser mettre son nom, moyennant bénéfices, à plusieurs ouvrages, soit comme auteur, ou comme ayant été chargé de leur direction, tandis qu'il y

<sup>(1)</sup> Bibliothèque dramatique de M. de Soleinne, t. V, p. 170.

a peu ou rien écrit, et qu'il n'a pas dirigé. Notre devor es gnaler ici quelques-unes de ses compables complaisance.

1. Fastes (les) de la Gloire, on les Braves recommandés à térité. Par une Société de militaires et d'hommes de lettres [Villéritier, de l'Ain], sous la direction de M. Tissot. Pare mond; Ladvocat, 4818-22, 5 vol. in-8, 30 fr.

V. le nº 7693.

- II. Précis, ou Histoire abrégée des guerres de la Rév française, depuis 1792 jusqu'à 1815; par une Société de mis sous la direction de M. Tissot [c'est-à-lire par M. Tese.; premier volume, et M. L.-Fr. L'Héritier, de l'vin, pour cond]. Paris, Raymond, 1820-21, 2 vol. in-8, 12 fr.
- III. Leçons et Modèles de littérature française anciennederne (depuis Villehardouin jusqu'à M. de Châteaubriand p prose, depuis le sire de Coucy jusqu'à M. de Lamartine p vers). [Par MM. Ach. Jubinal et Legoy]. Paris, L'Henry, t ann. suiv., 2 vol. gr. in-8 de 744 et 629 pag. à deux col-snés de plus de 1,200 vignettes, portraits, frontispices, culspes, et d'un encadrement, 32 fr.

Publices par livraisons.

Cet ouvrage, destiné sans deute à être adopte par l'Université, nune compilation dans le genre de celle de MM. Noël et de Laplace un choix intelligent de morceaux d'élite accompagnés de notices phiques, de jugements littéraires, de remarques critiques, etc., c

On assure que la part de M. Tissot dans cette publication, e : avoir dirigé le choix des morceaux.

IV. Histoire de Napoléon, rédigée d'après les papiers d'É documents officieis, les mémoires et les notes secrètes de se temporains; suivie d'un Précis sur la famille Bonaparte, et pr de Réflexions générales sur Napoléon. Paris, Delangle—Taffin; 1833, 2 vol. in 8 avec 2 portr., 14 fr.

Cette histoire n'est antre que l'*Histoire de Vapoleon et de la ca-mie*, par Hor, Raisson (Paris, 1829, 10 vol. in 18). Déchiquetée des bles plus opposées les unes aux antres par leur esprit, Norvires, Wete. M. Raison avant fait une arlequinade historique. Son levre ayant de mains, l'acquèreur. M. Delangle Taffin, en le lisant, s'aperçut de breuses contradictions qui existaient dans l'ouvrage, et voulat le disparalitie. M. L'HERTITER lit non seulement ce travait, mais encorposa l'Introduction. Voila l'historique, de ce livre qui porte le 1 M. Tissot.

D'après ce que nons venons de dire, ne seran il pas doute

L'Aissot l'humaniste sût l'auteur de deux autres ouvrages historiques à ont paru également sous son nom : Trophées des Armées françaises, dele 4782 jusqu'en 1815 (Paris, 1819 et ann. suiv., 6 vol. in-8); — Histoire de la Révolution française (1835-36, 6 vol. in-8)? In fait qu'on nous signale, c'est que l'article France (Histoire) du «Dictionaire de la Conversation », signé Tissot, est de trois auteurs diffées qui avaient oublié trois règnes : le directeur de ce livre, M. Eugène : Monglave, dut combler cette lacune.

TITMARSH (Michel-Ange), pseudonyme anglais [THACKERAY].

Lettre à Alexandre Dumas. -- Imprimée dans la « Revue stannique », janv. 1847. [8279]

II. Doctor Birch, and his young Friends. Paris, Baudry, 1849, 1848; — Paris, Galignani, 1849, in-18. [8280]

C'est la même édition avec un titre différent pour chaque libraire.

- III. Rebecca and Rowena, a romance upon romance. Paris, Gagnani, 1850, in-18; — Paris, Baudry, 1850, in-18. [8281] Même observation que pour l'epuscule précédent.
- T. L., pseudo-initialisme [J. FIÉVÉE], auteur d'articles dans le Journal des Débats », qui furent attribués à M. Théodore Lelercq, à cause de ces deux initiales.

TOCQUEVILLE (de), aristonyme [Alexis-Charles-Henri CLE-LEL DE TOCQUEVILLE], académicien et député. Pour la liste de ses myrages, voy. notre « France littéraire », à Tocqueville,

TOLLABI, anagramme [BAILLOT DE SAINT-MARTIN].

Bibliographie universelle, ou Analyse critique de toutes les profuctions et des ouvrages nouveaux concernant les sciences et les arts, l'agronomie et l'horticulture; par une Société de savants français et étrangers, dirigées par —. Première (et unique) livraison. Paris, A. Poilleux, 1830, in-8 de 120 pag. [8282]

TOM POUCE, pseudonyme [Almire GANDONNIÈRE].

Littérature (la) au XIX° siècle. — Impr. dans « la Chronique », III° ann., t. VI (1844), pag. 338-48, et IV° ann., t. VII (1844), pag. 146-152. [8283]

C'est une critique des feuilletons de « la Presse » : la Guerre du Nizam, par M. Méry; et le Roi Candaule, par M. Théophile Gauthier; et le second article, de la Nouvelle Némésis, de M. Barthélemy.

TONDEUR (UN), démonyme.

Complainte sur les chiennes d'affaires de la rue Guénégaud, écrite

sous la dictée d'un barbet, et publiée par — et sa femme : cupation, et en coupe de pot-pourri. Paris, 4825, in-12 d

TOREINX (F.-R. de), anagramme [Eugène RONTEIX]. Histoire du romantisme en France. Paris, L. Dureui in-18. 3 fr.

TORQUEMADA (Alphonse), grand inquisiteur des colo tugaises, auteur supposé [J.-B.-Cl. ISOARD, plus connt nom de Delisle de Sales].

Lettre de l'inquisiteur de Goa, à M. Dedelay d'Achères teur au Châtelet de Paris, sur la sentence qui condamne : « Philosophie de la Nature ». 1776, in-8.

Il y a trois lettres dans cette brochure: la seconde est M. Ch. Saillant, apprenti docteur en médecine, et la troisième d'une brochure intitulée: « le Délire de la Nouvelle Philosophi Reynaud). Cette brochure a été publiée sous le nom d'Alphonquemada, grand inquisiteur des colonies portugaises; mais ou croire que c'est l'auteur même de la Philosophie de la Nature composé cette apologie: et la qualification de très rare que page Analyse) Delisle de Sales donne à cet opuscule inconnu, ne fait mer les soupçons de paternité. Ajoutez à cela qu'il revient sur à la page 250, où il dit qu'elles n'ont été tirées qu'à 20 exemplise peut, mais il y a aussi une édition in-4.

TORTEBAT (François), pseudonyme [Roger de PILES]
Abrégé d'Anatomie, accommodé aux arts de peintus sculpture. 1667, in-fol. — Autre édition, mise dans un or veau, par de Piles. Paris, an VIII (1800), in-fol. de 10

Il existe une autre édition sous le titre d'Anatomie recommande de peinture et de sculpture, par Royer (sfc) de Pille (sfc), dont la édition est connue sous le nom de Tortebat, etc. Paris, Jean, in

TORTU-GOTH, pseudonyme [d'ARNOLX, artiste et litt Buses Graves (les) (parodie des « Burgraves » de M. V trilogie à grand spectacle avec fantasmagorie, ombres chin sauts d'armes et de gaules, entrées de ballets, idylles, ballad élégies, chansonnettes. 1843.

Troisième et quatrième livraisons de « l'Omnibus ».

FOULER (le philosophe), pseudonyme.

Esprit (l') dupe du cœur, ou Histoire véritable du -.. é

į

lui-même, ouvrage édifiant et orthodoxe, avec cette épigraphe : Apprends qu'un homme sans vice est un homme sans vertu. VERGIER. Paris, Lavillette, 1791, 2 vol. in-12. [8289]

Esprit, imagination et philosophie, voilà ce qui distingue cet ouvrage singulier. (Petites Affiches, 7 novembre 1791).

Il y a de la galté, de l'originalité, et quelquesois du civisme dans cet ouvrage où l'on trouve d'ailleurs plus de réslexions que de saits. L'auteur cite beaucoup, et ce n'est pas la partie la moins intéressante de son ouvrage. Les écrivains qu'il cite de présérence sont Voltaire, Rousseau, Helvétius, et ce sont des connaissances qu'on est toujours bien aise de rencontrer, même en mauvaise compagnie. (c'hronique de Paris, 29 octobre 1791).

TOURISTE (UN), géonyme [Marie-Henri BEYLE].

Mémoires d'—; par l'auteur de « Rouge et Noir ». Paris, Ambr. Dupont, 1838, 2 vol. in-8, 15 fr. [8290]

TOURISTE FLAMAND (UN), géonyme [René SPITAELS, banquier, échevin de la ville de Grammont, membre de la chambre de commerce d'Alost, ancien rédacteur du journal satyrique « le Méphistophelès », etc.; né à Grammont, en 1810, mort à Bruxelles, le 18 avril 1849].

De Bruxelles à Constantinople. Bruxelles, librairie polytechnique, 1839-40, 3 vol. in-12. [8291]

TOURNAISIEN (UN), géonyme [J.-B.-J.-F. HENNEBERT].

Saint Éleuthère, évêque de Tournay. Sa vie, ses miracles, sa mort, d'après les meilleures autorités. Tournai, Castermanu, 1830, in-12 de 102 pag.; ou 1840, broch. in-8. [8292]

TOURNAY (le comte de), aristonyme [VOLTAIRE].

Pièces échappées du portefeuille de M. —. 1760, in-12. [8293] Voltaire avait acheté le comté de Tournay, près de Genève. V. · l'Année littéraire ·, 1790, t. V, pages 303 et suiv.

Épitre du Diable à M. de Voltaire, comte de Tournay, près Genève. (En vers libres). Aux Délices 1762, in-8.

« Organe furibond de l'ange des ténèbres. »

TOURNAY (de), aristonyme [NIOCHE DE TOURNAY], auteur dramatique. Pour la liste de ses pièces, voy. notre « France littéraire », à Tournay.

TOURNEBELLE (F.G. de), pseudonyme [François GRILLE, alors bibliothécaire de la ville d'Angers].

I. Sacre (le) d'Angers, poème héroï-comique en deux chants (et

en vers). 1802. Paris, de l'impr. d'Adolphe Blondeau. 1836 de 32 pag.

Le sacre (ou la Fète-Dieu) d'Angers est un petit poème commet 1802, lorsque le rétablissement du culte catholique faisant rediceux qui étaient nés au sein de la révolution, le retour aux au idées. Cela n'est pas tout-à-fait ortholoxe et sent même un pea le ce qui nous fait croire que cette débauche d'esprit, signee F.-G. I belle, pourrait bien être du spirituel auteur du · Fagot d'Epmes s'est caché plusieurs fois sous le nom de F. Malvoisine; toutefois être circonspect quand on risque de brouiller un homme de m-rue, petits esprits et les caillettes de province.

Bulletin du Bibliophile betge, III. page

H. Course aux Trianons. (A Son A. R. Madame la pri Hélène, duchesse d'Orléans). Paris, Techener, 1846, in-8 de

Production, en vers et en prose, qui semble échappée a Bachaum Chapelle.

Les pages 55 à 55 sont remplies par un Envoi à M. Pier e Hedos: lequel l'auteur explique la raison de sa dédicace.

TOURNELY (Honoré), auteur supposé.

1. Praelectiones theologicae de Deo ac divinis attributs opus cardinali de Fleury dicatum ab Honorato Tournely seu Cl.-Lud. Montagne). Parisiis, 1750, in-12.

On a du même Montagne, sous le même masque, 1º De Septem & Sacramentis. Parisiis, 1729, 1750, 1752, 2 vol. in-12; — 2º De Opere a rum; accessit appendix instar supplementi ad loca theologica. Parisiis 1743, in-12; — 5º De Gratià. Parisiis, 1755, 1758, in-12; — 4º De B Sanctissimo Trinitatis, et de Angelis. Pavisis, 1741, 1750, in-12.

H. Prælectiones theologicæ de Deo ac divinis attributis a La Fosse, sub nomine H. Tournely). Parisiis, 1740, in-12; 2 vol. in-12; -- nova editio emendata et in multis ancta (a Grand). Parisiis, 1751, 2 vol. in-12.

Hine faut pas confondre ces abrégés avec celui qui a pour titre. ¿ dio a i stitutiones execeptar ex contractis praelectionibus M. Il secreti 7 (ab tirbano Robinet espus dicatum elera Gallicano, Paristis, Garmet 2 vol. 10-8.

Hexiste encore sous ce nom de Lournely: Institutiones theological fusionilous was edit seet inciditive ad usum seminarionum contrauxit Petre (Colly) theorems to the netianal continuator copies adjusts romanical normam exaction. Parisos, 1744 et anne seq., 7 vol. in-12.

FOURVILLE de maréchal de , vice-amiral de France, et ral des armées navales du Roi, aux, supposé (l'abbé de Mar

Mémeires (ses). Amsterdam, Fr. Girardi, 1743, 3 vol. in-12. [8298]

TOURVILLE (Mile de), auteur supposé [ Mile FONTETTE DE

Lettres de — à M<sup>me</sup> la comtesse de Lenoncourt. Paris, Barrois Iné, 1788, in-12. [8299]

TOUSSAINT DE SAINT-LUC (le R. P.), nom de religion oussaint LE BIGOT (1)], carme réformé des Billettes de Bretagne, à Quintin, dans le diocèse de Saint-Brieuc, s'occupa toute sa vie recherches sur l'Histoire et la Généalogie. Des vertus aimables, se piété vive et tendre, une tranquillité d'âme inaltérable, fondée r la pureté de ses mœars et la droiture de son cœur, formaient memble de son caractère. Il mourut à Paris, le 18 décembre 594.

Il a publié sous son nom de religion :

ais ce travail n'a point paru.

- 1. Pensées de la solitude et du mépris du monde. Rennes, Jean ardy, 1656, in-12. [8300]
- II. Institution (l') du S. Scapulaire de la Vierge. Rennes, Vevon, 1657; Paris, Padeloup, 1661, in-24. [8301]
- III. Institution (l') de la Confrérie de l'Ange-gardien. Nantes, ousnier, 1659, in-16. [8302]
- IV. Office (l') de la Sainte Vierge. Paris, 1661. [8303]
- V. Histoire de Conan Mériadec, qui fait le premier règue de Histoire générale des souverains de la Bretague Gauloise, dite Arorique; avec la première partie des Recherches générales de cette rovince. Paris, Claude Calleville, 1664, in-8. [8304] Saint Luc, à la fin de ce volume, dit qu'il espérait, avec la grâce de lieu, joindre au second règue qui devait bientôt suivre, les Recherches inérales sur l'Origine, le langage ancien et le gouvernement des Bretons;
- VI. Vie de Jacques Cochois, dit Jasmin, ou le bon Laquais. Pas, Lelong, 1669, 1675, 1676, 1739, in-12. [8305]
- VII. Mémoires de l'institution, progrez et priviléges de N. D. u Mont Carmel et de Saint Lazare. Paris, ..., in-12. [8306]

VIII. Mémoires et extraits des titres qui servent à l'Histoire de

<sup>(1)</sup> Il prit en religion le nom de sa mère qui était une demoiselle Conen de vint-Luc.

l'ordre des chevaliers de N. D. du Mont Carmel et de S. Laz Hierusalem, depuis l'an 1100 jusqu'en 1673, avec les règles viléges de l'ordre. Paris, 1681, in-12.

IX. Mémoires sur l'état du Clergé et de la Noblesse de gne. Paris, Prignard, 1692, 2 vol. in-8.

Le tome il est assez rare.

Le P. Devilliers attribue encore au P. Toussaint de Saint-Luc un toire de Duguesclin, et une Histoire du comte de Penthiècre, restees

- « Le P. Toussaint de Saint-Luc, dit D. Morice, aussi zélé pour l'i « tion de ses compatriotes que l'était Albert-le-Grand, publia qu
- « mémoires sur l'état ecclésiastique et civil de la province de Breta
- · partie la plus considérable de ses mémoires renferme les noms
- milles déclarées nobles dans la dernière réformation de la nobless
- « le blason de leurs armes. Tout le reste est si abrègé et souvent si
- « tueux, qu'il ne servit qu'à augmenter l'envie que l'on avait d- v
- · nouvelle histoire de la Province ».

MIORCEC de KERDANET, Notices chronologique

T. R., initialisme [Thomas-Philibert RIBOUD, magi-tra cien député].

Notice sur Théodore Brossard de Montanai, agriculteur, h de lettres et magistrat à Bourg dans le XVII siècle. Bourg, B an v (1797), in-8 de 8 pag.

TRANQUILLE DE BAYEUX (le P.), nom de religion [O DU SELLIER]. Pour la liste de ses ouvrages, vov. notre e Fras téraire », à Osmont du Sellier.

TRANSÉE (Joachim de). Voy. LAPIDE (Cornelius à).

TRASYBULE, pseudonyme.

Protestation. A Gutenberg et compagnie. Hummage aux tr venteurs. Paris, 27 mai 1849. Paris, de l'impr. de Bauti 1849, in-8 de 2 pag.

TRAVAILLEUR (UN), devenu propriétaire, demonyme [J. MARBEAU, adjoint au maire du premier arrondissement de l

Politique des intérêts, ou Essai sur les moyens d'améliorer des travailleurs sans nuire aux propriétaires, et de concilier l avec la liberté, la stabilité avec le progrès; précédé de Prolégo philosophiques servant d'introduction. Paris, Manie, 1834, it 288 pag.

L'auteur a publié en 1845, sous son nom, un opuscule intitulé Des Crèpes, etc, sur le frontispice duquel il rappelle la Politique des Intérêts mame étant de lui.

TRAVAILLEUR (UN), démonyme [J. C. D.].

Coup d'œil sur la misère du peuple en France au dix-neuvième cele. Poème en deux chants (et en vers). Caen, Ruppalley, 1847, -8 de 24 pag. — Édition revue et augmentée. Rouen, et Paris, 347, in-8 de 24 pag., 1 fr. [8312]

TRAVAILLEUR (UN), démonyme [Adolphe René, alors imprimeur à Paris].

Quelques mots sur la crise actuelle et sur les moyens d'y reméller, adressés au peuple et à l'Assemblée nationale. Avec cette épipuphe : Aimons-nous les uns les autres. Paris, impr. d'A. René, z. d. (1848), in-8 de 16 pag. à 2 colonn. [8313]

Cet écrit est signé : Adolphe Réné, ancien compositeur, correcteur et este d'imprimerie.

TRAVAILLEUR (UN), démonyme [LARCHER, compositeur tygraphe], a fourni quelques articles à « la Presse » en 1848. Le
P du 4 juin renferme un article de lui, intitulé: Question du tramil.

TRAVAILLEUR (UN), pseudo-démonyme [Ch. GINOULHAC, locteur en droit].

Travail (du) et du pain. Paris, Auguste Durand, 1849, in-18 de i7 p. [8314]

TRAVAILLEURS ET COMMERÇANTS (DES), démonyme J.-S. Bernard].

Plan d'organisation du travail et du commerce, adressé aux vrais mis de l'ordre et de la vraie justice, de la famille, de la propriété t de la religion, en un mot, de la république. Paris, Bernard, subourg Saint-Antoine, n° 104, 1850, in-18 de 108 pag., 50 c. [8315]

TRAVERSEUR DES VOIES PÉRILLEUSES (LE), phrénoyme [Jehan BOUCHET], procureur et bourgeois de Poictiers; né le 0 janvier 1476 à Poitiers, mort en 1555.

I. Déploration (la) de l'Église militante sur ses persécutions infrieures, l'aris, Guill, Eustace, 1512, in-8. [8316]

- Temple (le) de bonne Renommée, et repos des homa femmes illustres, trouvé par —. Paris, Galliot du Pré, 1516.
- 111. Opuscules du Traverseur des voies périlleuses. Por 1526, in-4.
- IV. Triumphes (les) de la noble et amoureuse Danie, e d'honnestement aymer, composés par —, Poictiers, J. Box 1530. — Paris, Galliot du Pré, 1535, in-fol.; — Ibid., Fr. Regnault, 1541, in-8; — Ibid., P. Sergent, 1545, in-8.
- Le même ouvrage, sous ce titre : le Livre de piété inti Le Triumphe de noble dame amourcuse, ou l'Art de honneste aimer, composé par —. Lovain, 1563, in-8.
  - V. Faits (les) et Dits de Jehan Molinet. Paris, 1531, in-f-4.
- VI. Élégantes Épitres, extraîtes du Panégyrique du che sans reproche Louis de la Trémoille, composées par . Paris, in-8.
- VII. Angoysses (les) et Remèdes d'amours du Fraversen son adolescence. Poictiers, Jean de Marnef, 1536, in-4 goth. [1
- Les mêmes. Poictiers, J. de Marnef, 1537, pet. in-1 lettres italiques.

Cette édition est plus recherchée que les précédentes.

- Les mêmes. Lyon, de Tournes, 1550, in-18. Edition peu commune.
- Les mêmes, auxquels est ajousté une plaisante Histoire c rial et Lucresse, rédigée en langue latine par Æneas Sylenius vius], poète, et depuis traduicte en vulgaire françois. Rouen, . ham Couturier, 1599, pet. in-12; — Rouen, 1602, in-12.

Ces deux réimpressions de Rouen sont communes et à bas prix, qu'elles contiennent de plus l'histoire d'Eurial et Lucresse.

- VIII. Jugement (le) poetic de l'honneur féminin, et séjou illustres, claires et honnètes dames. Poictiers, de Marnef, f in-4.
- IX. Epitres morales et familières du Traverseur. Poictiers, Bouchet, à l'imprimerie à la celle, et devant les Cordeliers l'enseigne du Pélican, par Jehan et Enguilbert de Maruef. 1545, 1 de 5 feuillets non chiff., de 42 feuillets pour la première p A messieurs les ministres de l'Église militante, etc., et de 48

## TRÈS-HUMBLE SERVITEUR DE JÉSUS-CHRIST

la seconde partie, A très redoubtable, très puissant et félicissime prince Loys de Valois, douzième du nom, etc., Jehan Bouchet, procureur à Poictiers. Au verso du 48° feuillet se trouve la marque de l'impr. Bouchet. (Bibliothèque Mazarine, 286.) [8324]

X. Parc (le) de noblesse; description du magnanime prince des Gaules, et de ses faicts et gestes. Poictiers, J. de Marnef, 1565, in-8 goth. [8325]

Voy. aussi Brandt (Sébastien).

Les autres ouvrages de J. Bouchet, que nous ne citons pas ici, ont été imprimés sous son véritable nom.

TR. D. V., initialisme [TREYSSAT DE VERGY].

- I. Usages (les). Genève (Paris), 1762, 2 vol. in-12. [8326]
- II. Lettres (deux) de l'auteur des « Usages », contre d'Éon de Beaumont. Genève (Paris), 1763, in-12. [8327]

TRÉBON (de), pseudonyme [Alfred LETELLIER], auteur d'articles dans un journal de Paris.

TREBONIUS RUFINUS, sénateur et anc. duumvir de Vienne, canteur supposé [MERMET ainé].

Histoire inédite de la ville de Vienne, sous les douze Césars, trad. per Mermet. 1828. [8328]

Imprimée dans le premier volume de « l'Histoire de la ville de Vienne », de prétendu traducteur (1828-33, 2 vol. in-8).

Dugas Montbel a relevé cette imposture dans le « Bulletin universel » du baron de Férussac.

TRÉFONCIER DE LIÉGE (UN), ciclonyme [l'abbé P.-Fr.-Théoph. JARRY].

Rétablissement (du) de l'empire d'Allemagne, tel qu'il était en 1792. Paris, 1814, broch. in-8. [8329]

TREMOLLIÈRES (Henri P.), nom abréviatif [Henri PANET-TREMOLLIÈRES], auteur de biographies imprimées dans les « Archives des hommes du jour ».

TRENCHARD (John). Voy. GORDON (Thomas).

TRÈS-HUMBLE SERVITEUR DE JÉSUS-CHRIST (UN), de la compagnie de tous les vrais chrétiens, D. H., auteur déguisé [David Home].

Contr'assassin (le), ou Réponse à « l'Apologie des Jésuites »,

faite par un père de la compagnie de Jésus de Loyola, et re par —. 1612, in-12.

TRÈS SAINT ESPRIT (LE), hieronyme [BORY DE SAINT CENT].

Lamuel, ou le Livre du Seigneur, traduction d'un manuscribreu, exhumé de la Bibliothèque ci-devant impériale. Histoire thentique de l'empereur Apollyon et du roi Béhémot. Lique Paris, 1816, in-18.

TRESSAN (le coute de), apocryphe [l'abbé de TRESSAN, 1 comte].

Chevalier (le) Robert, ou Histoire de Robert le Brave, de ouvrage posthume de M. —. Saint-Pétersbourg, 1799. —! 1800, in-8; — 1801, in-18.

TREUMUND GEISSEL, pseudonyme, auteur des Causer Soirées d'un critique, impr. dans la Revue du XIX sib nouv. série, t. VII (1838).

TREVERN (DE), aristonyme [LE PAPPE DE TREVERN], é de Strasbourg. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « F littéraire », à Le Pappe.

TRIBOULET, pseudonyme [F. GRILLE], auteur d'articles e le Corsaire », vers 1830.

TRICOTEL (C.-F.), pseudonyme [Jean-Ch.-Fr.-Maurice COMBES, connu en littérature sous le nom de Charles Maurie

I. Esquisses de quelques scènes de l'intérieur de la Bourse dant les journées des 28, 29, 30 et 31 juillet dernier. Paris, teur; le concierge de la Bourse; Delaunay, 1830, in-8 de 16

., c. Cet écrit s'est vendu au profit des blessés.

II. Un grand malheur! par un rentier à 600 fr. Paris, D 1852, in-8 de 16 pag.

Signé: TRICOTRE, bonnetier retiré à Nanterre, près du terrain « doit construire un théâtre.

C'est une spirituelle facétie contre la Comédic-française.

TRIDACE-NAFÉ THÉOBROME, DE KAOUT'T'CBO gentilhomme breton, sous-aide à l'établissement des clyso-pos pseudonyme [H.-Florent DELMOTTE].

Voyage pittoresque et industriel dans le Paraguay-Roux et la Palingénésie australe. Au Meschacébé (Mons), chez Ylered-Sioyoh Royois-Derely), 1835, in-8 de 30 pag. [8335]

Tiré à 50 exemplaires, dont deux sur perkaline aurore, un sur peau de

Cette plaisanterie, pleine de sens, de raison et de galté, a inspiré à marles Nodier un de ces articles charmants dont lui seul avait le secret, a où le génie de Rabelais et d'Horace était uni à toute l'élégance moderne.

TRIDACE-NAFÉ-THÉOBROME, gentilhomme breton, pseu-

Description bibliographique et analyse d'un livre unique qui se Brouve au Musée britannique. Au Meschacébé, chez el Eriarbil, Fork Street, 1848, gr. in-8 de viij et 170 pag. [8336]

Tiré à 100 exemplaires.

"Les auteurs de la • Bibliotheca scatologica (V. le n• 8349) ayant cité mette description, on doit en augurer que le livre unique qu'elle concerne un rapport direct avec le sujet traité par eux.

TRIDON (M<sup>me</sup>), née Sattler, peintre d'histoire, auteur suppose M<sup>me</sup> Aimee-Marguerite BOBLET, née Gipoulou, née en 17.., à Paris, où elle est morte, le 16 décembre 1846].

Album de Prague. Paris, A. Boblet, 1835, in-fol., sur papier l'blanc, 24 fr.; papier de Chine, 32 fr. [8337]

Publié en quatre livraisons de deux planches et sept feuilles de texte.

Cet album est composé des portraits d'Henri et de Mademoiselle, de la :-vue intérieure des appartements du jeune prince, du salon de M=0 la Dauphine, et de la façade principale des châteaux de Buschtiehrad et de Brandeis. Lithographié par F. Courtin, d'après M=0 Tridon; le texte est de M=0 A.-M. Boblet, sur les notes de la précédente.

Sur la couverture de l'ouvrage, on trouve une vue de la cathédrale de . Prague, du Hradschin, belle église gothique.

TRIGNY (le sieur de), pseudonyme [Claude LANCELOT].

I. Grammaire générale et raisonnée, contenant les fondements de l'art de parler, etc. (par *Cl. Lancelot* et *Ant. Arnauld*). Paris, el Petit, 1660, in-12. — Troisième édition, augmentée. Paris, P. le Petit, 1676, in-12. — La même, avec des notes (par *Duclos*). Paris, Prault fils, 1754, in-12. [8338]

Dans l'extrait du privilége du roi, en date du 26 août 1659, il est permis à P. le Petit d'imprimer la *Grammaire générale*, etc., par le sieur D. T. (DE TRIGNY, masque de Lancelot, éditeur). On croit que NICOLE a eu quelque part à cet ouvrage.

L'édition de Duclos reparut en 1756, acccompagnée d'un supplem l'abbé Fromant, chanoine et principal du collège de Vernon. Je pos exemplaire de la Grammaire générale, édition de 1676, avec des corr nombreuses de la main de cet abbé, qui se proposait probablem donner une nouvelle édition.

II. Nouvelle Méthode pour apprendre facilement et en | temps la langue espagnole; sec. édit. Paris, le Petit, 1665,

La première édition parut en 1660, à la suite de la Grammaire et raisonnée, et de la Méthode pour apprendre la langue italienne. A.-A

TRILLO (Camille), fausset de la cathédrale d'Auch, pseud [Rob.-Mart. LESUIRE].

Lettre sur la musique dramatique. Paris, Quillau l'ainé, in-12 de 43-pag.

TRILODRAD, anagramme [RODILARD].

Doutes sur l'orthographe francèze (suivis d'un Avis toucha de l'imprimerie qui pourra servir d'instruction à plusieurs c gnons imprimeurs et aux apprentis). S. l. n. d. (vers 1750), de 192 pag.

(Catalogue Tastu, nº 95. Paris, Delion, 1849.) « Curieux ecrit et fa

- en tête duquel se trouve une note qui nous apprend que, dans ce
  là comme à présent, il y avait des libraires qui ne savaient pas
- des imprimeurs qui ne savaient pas écrire . (Catal. ibid.) Omis é
- « France littéraire ». C. T...x.

TRIMALCION, pseudonyme [Jules de SAINT-FÉLIX D'AMOR Tribuns (les). Assemblée nationale législative. 1849. Par raud et comp., 1849, gr. in-8 de xv et 144 pag., avec 9 en pied, 5 fr.

Après une introduction, on trouve dans ce volume les études sair sur MM. de Falloux; — Ledru-Rollin; — de Larochejaquelein; — C grange; — Victor Hugo; — Félix Pyat; — Pierre Leroux; — t Montalembert; — le général Cavaignac.

TRINITÉ (le R. P. Philippe de), nom de religion, carm chaussé.

Voyage d'Orient du —, composé par lui-même et traduit du par un religieux du même ordre (*Pierre de Saint-André*. 14669. in-8.

Catalogue manuscrit des Barnabites, V. T.

TRISMÉGISTE (Johannes), pseudonyme [LORAMBERT].
Art (l') de tirer les cartes, révélations complètes sur les dest

au moyen des cartes et des tarots, d'après les méthodes les plus certaines; suivi d'un jeu des patiences. Paris, Laisné; Lavigne; Martinon, 1843, in-32 avec 150 vignettes, 1 fr. [8344]

Sommaire. — Avertissement; de la divination; divination par les cartes, pur cartomancie; méthode de lecture symbolique des cartes d'après les tarots; divination par les cartes, selon la méthode ancienne; valeur des cartes qui se suivent, d'après Etteilla; méthode pour tirer les cartes par sept, par quinze; divination par les cartes selon la méthode italienne, selon la méthode française; manière de faire une réussite; des tarots; interprétation historique de l'allègorie égyptienne; des tarots primitifs; divination par les tarots, selon la méthode égyptienne, selon la méthode bohémienne, selon la méthode française; des tarots italiens et allemands; explication des soixante-dix-huit tarots, tels qu'ils sont imprimés aujourd'hui; des patiences; patiences principales.

TRISTAN L'ERMITE, pseudonyme, auteur d'articles sur les concerts à Hombourg, impr. dans le « Journal (français) de Francfort », nº 224, 19 sept. 1851 et numéros précédents.

TRISTE (J. R., devenu), pseudonyme [Lambert-Ferdinand-Joseph Van DEN ZANDE].

Épître à Monsieur Bouniol de Saint-Geniez. Batignolles, janvier 1852. Impr. de Guyot et Scribe, à Paris, 1852, in-12 de 7 pag. [8345]

Tiré à 25 exemplaires qui n'ont point été destinés au commerce.

L'auteur de cette épitre est un spirituel et joyeux poète que nous avons déjà cité deux fois dans ce livre (V. les noms un Matagrapoliszur et Jean Rigoleur).

Mais Jean Rigoleur est devenu triste, ainsi que le dit le titre de son opuscule : il a perdu sa femme bien-aimée qui fut pendant quarante ans la compagne de sa vie.

Non, ce ne serait plus sur un ton jovial Que je pourrais t'écrire aujourd'hui cher féal; La mort nous a ravi nos compagnes chéries, Et nous restons livrés aux sombres réveries.

TROBRIAND (le baron Régis de), pseudonyme [ROGER DE BEAU-VOIR], auteur sous ce pseudonyme et celui d'Edmond Cador, de Quelques mots sur le monde (Chronique parisienne) de « la France littéraire, » publiée par Challamel.

TROGNON DE CHOU, pseudonyme [BARRE, dessinateur], auteur de beaucoup de dessins insérés sous ce nom d'emprunt dans « l'Abeille lilloise ».

TROIS AUTEURS, titlonyme.

Café des artistes (le), vaudeville en un acte, composé en un jours par trois auteurs, et refusé à trois théâtres. Paris, Has. an VIII (1800), in-8.

TROIS AVOCATS D'UN PARLEMENT, pseudo - nilonymi [Voltaire].

Requête à tous les magistrats du royaume de France (contre l'ésservation du carême et des fêtes). 1769, in-8.

Imprimé aussi dans le « Journal des Savants », édition de Hollande, évrier 1770, page 506.

Les « Mémoires secrets » parlent de cette Requête à la date du 19 jarrei 1770. Il est donc à croire qu'elle est de décembre 99 ou janvier 1779

TROIS OUVRIERS, titlonyme [Philippe BOSC, Victor Hald et Paul Jacquet, ouvriers typographes].

Almanach de la République française et des barricades. Pare. Halley, 1848, in-18 de 72 pag., 25 c. [833]

Quelques chansons, un Petit Catéchisme républicain, et une Biographe des membres du Gouvernement provisoire, portant à la fin cette inscripus. Au Gouvernement provisoire les Ouvriers reconnaissants : voila ce que compose cette brochure.

TROIS SAVANTS EN US, et non trois savants anus, démonyme [MM. le docteur J.-F. PAYEN; P. JANNET, libraire, et Aug. VEYNANT].

Bibliotheca Scatologica, ou Catalogue raisonné des livres traites des vertus, faits et gestes de très noble et très ingénieux memire Les (à rebours), seigneur de la Chaise et autres lieux, mêmement és ses descendants et autres personnages de lui issus. Ouvrage très util pour bien et proprement s'entretenir és-jours gras de carême pronant, disposé dans l'ordre des lettres K, P, Q; traduit du prusies et enrichi de notes très congruantes au sujet. Scatopolis, chez les marchands d'aniterges (Paris, P. Jannet, libraire), 5850, in-8 de 144 p.

Débauche de gens d'esprit, qui a etc donnée comme complement toute II, année 1848, du « Journal de l'Autateur de Livres»; mais il a est fait un titre pour les exemplaires destinés à être vendus séparément

Voila la composition de cette curieuse hibliographie : Dédicace A Monsieur Q, prince des hibliognostes, homme assez inconnu, ce qui n'a pas empèche les inteurs de fluirer son, initiale tandis qu'ils avaient à choisir parmi es noms de plus illustres : hibliophiles, tels que ceux ci : Cucurien Laber Sicard', de culout-cor, cuo e combat, co., ... Prèces diverses ... circuis pri

guano humano; — Introduction; — I, K; — II, P; — III, Q; — IV, Polygraphes; — V, Des Scatophages; — VI, Des Livres imaginaires; — VII, Des Torche-cul; — VIII, Memento scatoparémiologique; — IX, Glossaire; — Postface; — Addenda; — Errata; — Table des auteurs; — Table des libres anonymes.

H a été gravé pour cette facétieuse publication, un petit dessin représentant les trois savants en fonction : on dit leurs physionomies, d'en amont, ressemblantes; on doit supposer que celles en avai ne le sont pas moins.

TROLOPP (sir Francis) (1), pseud. [Paul FEVAL, de Rennes].

I. Mystères (les) de Londres. Paris, Comon et comp., 1844, 11 vol. in-8, 60 fr. [8350]

Roman qui a été traduit en anglais; en espagnol par D.-J. de M. (Paris, 1844, grand in 3 à 2 colonnes); et en allemand par Ludw. Eichler (Leipzig, 1844, in-12), traduction qui a eu deux éditions.

Forêt (la) de Rennes. Paris, Chlendowski, 1844, 3 vol. in-8,
 fr. 50 c. [8351]

Ce même roman a été imprimé dans « l'Écho des Feuilletons », sous le têtre de le Loup Blanc.

TROMLITZ (Auguste de), aristonyme [Charles-Auguste-Frédéric WITZLEBEN, de Tromlitz, entre Weimar et Jena], anc. colonel au service de Russie, fécond écrivain allemand.

I. Prêche (le) et la messe. Roman chronique des guerres de religion pendant le XVI<sup>e</sup> siècle. Par A. Tromlitz et P. L'Héritier. Paris, J.-P. Roret, 1834, 2 vol. in-8. [8352]

Les exemplaires portant aux frontispices seule édition complète. Paris, Lecointe et Durey, 1835, sont de la même édition.

Allemagne (l') romantique et pittoresque. Deuxième section.
 Suisse saxonne. Par Ed. Jacquemin, d'après A. Tromlitz. Paris, passage Saulnier, n° 11; Audot, 1838, in-8 avec grav. [8353]

L'original allemand est de 1836, 10 livr. in-4 avec 30 gravures sur acier; mais dans l'original la Suisse saxonne est la première (et non la deuxième) section de l'Allemagne romantique, qui devait en avoir dix; l'auteur étant mort le 5 juin 1839, il n'en a pas été publié davantage.

On trouve une ou plusieurs nouvelles de Tromlitz dans les « Matinées de Brienz », traduites de l'allemand (1832, 4 vol. in-12).

TROUBADOUR (UN), démonyme.

Lettre d' - sur Anacharsis. Paris, Maradan, 1789, in-8.

TSARPHATI, pseudonyme [Olry TERQUEM, professeur de ma-

<sup>(1)</sup> Si ce nom est un pseudonyme pour M. Féval, il ne l'est pour un écrivain anglais ou américain qui se nomme blen Frances Troloppe.

thématiques aux écoles royales et bibliothécaire du dépôt œ d'artillerie à Paris, membre de l'Académie de Metz].

I. Première Lettre d'un Israélite français à ses co-religions sur l'urgente nécessité de célébrer l'office en français le in dimanche, à l'usage des Israélites qui ne peuvent assister à l' asiatique de la veille, comme unique moyen de rendre désu l'éducation religieuse possible en France. Paris, Bachelier 1 in-8. — Deuxième Lettre d'un Israélite français... Paris, Bach 1821, in-8. — Troisième Lettre. Paris, de l'impr. de Bérand 1 in-8. — Quatrième Lettre..., sur les changements important subis l'almanach israélite de 5584, approuvé par M. le Grandbin, président du consistoire central. Paris, de l'impr. du s 1823, in-8 de 16 pag. — Cinquième Lettre..., sur l'article concernant les fonctions rabbiniques, du règlement de 1806. I de l'impr. du même (1824), in-8. - Sixième Lettre..., sur blissement d'une école de théologie à Paris, et sur la super des écoles talmudiques en province; suivie d'un bonne nou Paris, de l'impr. du même (1824), in-8. - Septième Lettre. Paris, de l'impr. du même, 1824, in-8. — Huitième Lettre. sur la religion des riches au dix-nenvième siècle, en forme à logue, entre un riche et un autre israélite. Paris, de l'impr. tubie, 1836, in-8 de 52 pag., 75 cent. - Neuvième Lettre. tolérance de l'Église et sur la tolérance de la Synagogue comp et sur le système de M. Munck. Paris, de l'impr. du même. in-8 de 32 pag., 75 c.

La première de ces lettres a donné lieu à la publication d'une bri qui porte pour titre

Réponse à un écrit intitulé : . Première lettre d'un Israélite françai co-religionnaires; par J. Lazar (alné). Paris, 1828, in-8,

Et à un écrit allemand intitule

An pseudonyme Tsurphati

II. Projet de réglement concernant la circoncision, sujvi servations sur une lettre pastorale du grand-rabbin de Metz. un écrit de M. Lazare (alné). Paris, de l'impr. de Béraud. in-8 de 32 pag.

Cet écrit a donné lieu de nouveau à des répliques dont voici les u Réflexions d'un jeune teraclite français sur les deux brochures de M phati la première lettre et le projet), par Godecheaux Baruch-We ris, Setier, 1821, in 8

Aux les deux premières lettres de Tharphati, et sur la brochure publiée sous mom de Godecheaux Baruch-Weil (Paris, 1821), in-8.

T. T., initialisme [T. THENOT], aut. de divers articles de beauxtes dans différents journaux.

T...T (J.), apoconyme [Claude-Joseph T1880T, avocat].

Influence comparée des dogmes du Paganisme et du Christia
lame sur la morale. Paris, Ed. Bricon, 1828, in-18 gr. raisin de

fine sur la morale. Paris, Ed. Bricon, 1828, in-18 gr. raisin de 182 pag. [8356]

TUBERO (Orasius), pseudonyme [de La MOTHE LE VAYER].

Quatre Dialogues faits à l'imitation des Anciens. — Cinq Dialogues faits, etc. (par le même, sous le même masque). Francfort, Sarius, 1506 (lisez 1606), in-4. [8357]

Il existe une autre édition portant pour titre: Cinq Dialogues faits...

Rous, Paul de La Flèche (Amsterdam, Elzevir), 1671, petit in-12. Néan-moins on trouve dans le même volume les quatre premiers dialogues du même genre. Les neuf dialogues ont été réimprimés à Francfort en 1716, 3 vol. in-12.

TUBEUF (M.), pseudonyme [l'abbé de GOURNAY].

Lettre de —, maître de quartier du collége de Lisieux, au nouveau censeur de la nouvelle traduction de Virgile du sieur abbé Guyot Desfontaines. Jassy, Maurice Cordier, imprimeur ordinaire de la Sublime Porte, etc. (Paris), 1743, in-4 de 16 pag. [8358]

TUBEUF (le cousin). Voy RABBU.

TURC (UN), géonyme [Stéphano ZANNOWICH, imposteur qui se disait prince Castriotto d'Albanie, X1º petit-fils du grand Scanderberg, né le 18 février 1751].

Poésie (la) et la Philosophie d'— à 81 queues, à trois plumes de béron, à deux aigrettes et à un collier d'émeraude. Nouv. édit., etc. Amsterdam, 1779, in-8. [8359]

TURC (UN). Voy. LINNY-BABAGOR.

TURCARET, pseudonyme, l'un des rédacteurs du pamphletjournal « la Silhouette », pour laquelle il a écrit la Silhouette industrielle : le Palais de la Bourse, imprimée en dix chapitres, en l'année 1847.

TURGE-LOREDAN (Marie), anagramme [Marguerite LÉO-NARD].

État (l') de la république de Naples, sous le gouvernement de

538 TURPIN

Henri de Lorraine, duc de Guise; trad. de l'italien (du P. Cap Paris, 1672, in-12. — Amsterdam, Brunel, 1695, in-12.

Mile Léonard avait épousé Primi Visconti, comte de Saint-Maps a sans doute fait cette traduction, et l'a publiée sous le nom anagratique de sa femme. C'est la conjecture de l'abbé Lenglet du Fresax thode pour étudier l'Histoire, Paris, 1771, t. II, p. 473.

TURGOT (Anne-Robert-Jacques), baron de l'Aulne, mi d'État sous Louis XVI. Ouvrages qui ont été imprimes a tor son nom:

I. Œuvres posthumes de Turgot. Lausanne, 1787, in-8.

C'est la reproduction d'un ouvrage de P. Sam. DUPONT, de Nei qui avait paru six ans auparavant sous le titre : des Administration vinciales. Mémoire présenté au Roi par Turgot; suivi des Obserd'un républicain (F.-P. Brissot) sur les différents systèmes d'admitions provinciales, particulièrement sur ceux de Turgot et Nove: 1781, in-8.

 Inconvénients (les) des droits féodaux. (Par Boncerf : in-8.

On trouve en tête de cette édition un Discours préliminaire sur la les écrits de Turgot, par le marquis de \*\*\*.

TURLUPINUS DE TURLUPINIS (Nicod.), pseudonyme, HOTMAN].

Anti-Choppinus, imô potius, Epistola congratulatoria M. Nic Turlupini de Turlupinis (Joan. Hotman) ad Bercatum Chopp de Choppinis, S. Unionis hispanitano-gallicæ advocatum incu rabilissimum. Carnuti, anno à ligua nată septimo. 1590, in Nova editio, cui accedit Epistola M. Bened. Passavantii (Th. responsiva ad commissionem sibi datam à Ven. P. Lyseto; et gonis de Matagonibus (Fr. Hotoman) Monitorale adversus Galliam A. Martharelli Alvernogeni; itemque Strigelis Papyra soni, sive remediale charitivum contra rabiosam frenesion. P. soni jesuitae excuculati; per Matagonidem de Matagonibus. Vi bani, 1593, in-8.

FURPIN, archevesque de Rheims, apocryphe.

I. Chronique la de Turpin, archeves que et duc de Reims sant mention de la conquête du très puissant empire de Trèb de, etc. Lyon, Arnoullet, 4583, in-8.

Il ne faut pas confondre cet ouvrage romanesque, avec la trad française de la veritable . Chronique et histoire faite par le révérence Dieu Turpin.... • (Paris, P. Vidove, pour Regnauld Chaudière, 1527,

Voyez une dissertation fort curleuses sur ces deux ouvrages, par Huet de seberville, dans le quatrième volume des Mélanges de littérature étrangère, m Millin. Paris, 4785, in-12.

Il existe quelques exemplaires de cette dissertation tirés séparément,

11. Yscult de Dôle, chronique du VIII siècle. (Par M. Cl.-Jos.-12.-Léonard Du Sillet), maire de Dôle. Paris, G.-C. Hubert, 1823, 12. vol. in-12 avec portrait, 6 fr. [8365]

Au bas de la planche, on lit : Vrai pourtraict de l'arcevesque Tulpin. C'est portrait de l'auteur, sous le costume de l'archevêque Turpin.

TURPIN (l'historien), moine de Saint-Denis, mort vers l'an 800, **epocryphe** [François FOURNIER-PESCAY]. Voy. MERLIN L'EN-**CHANTEUR**.

TURQUE A PARIS (UNE), pseudo-géonyme [G.-Fr. POULLAIN

Lettres d'— à Paris, écrite à sa sœur au sérail, avec les Lettres de Neddim Coggia, etc. Amsterdam, 1730, iu-12. [8366]

Ce livre a été publié sous différents titres, tels que Lettres turques, ou Lettres de Neddim Coggia, etc. On le trouve à la suite de quelques éditions des Lettres persanes de Montesquieu.

TURQUET DE MAYERNE (Théodore), pseudonyme [Pierre SEGUIN et Martin AKAKIA II].

Apologia in qua videre est, inviolatis Hippocratis et Galeni legibus, Remedia chymice præparata tuto usurpari posse. Rupellæ (Parisiis), 1603, in-8. [8367]

Le 5 décembre 1603, la Faculté de Médecine de Paris lança un décret contre cette Apologie dont les vrais auteurs sont Pierre Seguin et Martin Amamia II, son beau-frère. (Dictionnaire historique de la Médecine, par Eloy, in-4, t. II, p. 202.)

TUTUNDJU-OGLOU-MOUSTAFA-AGA, pseudonyme [Jus. SENKOUSKY].

Lettre de —, traduite du russe et publiée avec un savant commentaire, par Koutlouc-Fouladi (autre pseud. de M. Senkousky). Saint-Pétersbourg, N. Gretsch, 1828, in-8. [8368]

L'objet de cette lettre est de critiquer l'ouvrage de M. J. de Hammer, intitulé : « Sur les Origines russes. Extraits de manuscrits orientaux » Saint-Pétersbourg, 1825, in-4.

M. Charmoy, professeur, a pris, dans une lettre publice en 18 défense du livre de M. de Hammer.

TUYAU (Nicolas), pseudonyme, marchand d'allumettes su'i d' la Ferraille.

Château (le) de Paluzzi, pot-pourri (sur le mélodrame de ce par MM. Mélesville et Boirie). Paris, Barba, 1818, in-8 de té

T... VALLIER, pseudo-apoconyme [Louis TOLMER, arts auteur dramatique, connu au théâtre sous le nom de Val Pour la liste de ses pièces, voy. notre « France littéraire », à mer.

T....Y (J.), apoconyme [Jacques Tolstoy].

Six mois suffisent-ils pour connaître un pays? ou Observisur l'ouvrage de M. Ancelot, intitulé : « Six mois en Russie : ris, Ledoven, 1827, in-8 de 32 pag.

M. Ancelot a observé la Russie dans la « Description des objets le remarquables de Saint-Pétersbourg », de Paul SVIGNINE, en françai russe (Saint-Pétersbourg, 1817, plusieurs vol. in-4). M. Ancelot a coup puisé dans cet ouvrage; mais n'a pas cité une fois ni l'auteur, livre.

TYMOGUE (le sieur de), pseudonyme [Edme GUTOT].

- I. Traité du Microcosme. La Haye, Guyot de Merville, in-8.
- II. Nouveau Système du Microcosme, ou Traité de la natul l'Homme. La Haye, 1727, in-8.

TYPOGRAPHE (UN), titlonyme [A. GALLAND].

Sort (le) des femmes, ou l'Infortunée Enize. Nouvelle Ap du beau sexe; par —, auteur « d'Antonio ». Paris, Favre, (1798), in-18.

Le titre exact de l'ouvrage rappele sur celui-ci est Antonio, Tourments de l'amour et ses donces illusions dans un cœur, par A Paris, 1797, in-12, lig.

TYPOGRAPHE (UN), titlonyme [Jules BURGY].

Présent et avenir des ouvriers. Avec cette épigraphe : Le t avili ramène l'esclavage. Paris, les marchands de nouv ; l'Au 1847, in-18 de 36 pag. [§

Le nom de l'auteur est à la fin d'une dédicace a Monsieur Louis !

Le Présent et l'Avenir des Ouvriers à été inspiré par la lecture du livre « de l'Organisation du Travail », par L. Blanc.

TYPOGRAPHOPHILE (UN), titlonyme [J.-J. DELALANDE].

Sur les livres d'usages. (Publié par les soins de M. Alkan aîné.

[8375]

Imprimé en quatre articles dans le « Bulletin du Bibliophile », en novembre 1845; en février, août et septembre 1846.

Le mois de janvier 1847 renferme la réclamation suivante :

· A Monsieur le Directeur du « Bulletin du Bibliophile ».

« Châtillon-sur-Seine, le 31 décembre 1846.

• Je me proposais de signer tout simplement de mes initiales le dermier des articles sur les livres d'usage, que vous avez bien voulu accueillir dans votre Bulletin du Bibliophile; mais un ami, que je remercie de sa bonne intention, a cru pouvoir à mon insu les signer : UN TYPOGRA-PHOPHILE. Je lui demanderai la permission de protester contre cette tipithète qui n'est rien moins qu'euphonique, et que je n'aurais jamais choisie. Sans doute j'aime la typographie et sous ce rapport le mot est juste; mais ici, défendant beaucoup moins l'art typographique que la liturgie usuelle, s'il fallait aggraver ma plaie d'une signature barbare, c'est Liturgicophile qu'il eût fallu mettre. Je le demande à toutes les oreilles délicates : quels sont les organes de la parole, quel est l'organe auditif qui résisterait à prononcer et à entendre articuler cinq mortelles fois :

## TY-PO-GRA-PHO-PHI-LE!

• Décidément ce mot n'est point de ceux auxquels on s'accoutume ; et, stigmate pour stigmate, j'aurais mille fois préféré celui de Typogra-possile; au moins c'eût été plus coulant.

Outre les modifications qu'on a fait subir au manuscrit, on a ajouté au premier article une note malencontreuse. Du point de vue où je m'étais placé, c'est un anachronisme; nulle part je n'ai voulu faire allusion aux ornements des anciens manuscrits que, dès ses premiers temps, l'imprimerie s'est attachée à reproduire; ni aux éditions modernes illustrées d'encadrements au bord des pages, dans le style des plus beaux siècles typographiques. Je n'ai eu en vue, là surtout, que les ornements actuels de la typographie, imaginés pour satisfaire aux besoins de la mode dans les ouvrages de fantaisie, et dont on fait souvent aux livres d'église une application triviale qui est un contre-sens.

 Veuillez accorder, monsieur, une petite place dans votre Bulletin à cette rectification que vous ne manquerez pas de trouver, comme moi, fondée, et agréez les salutations empressées de

Votre très humble serviteur,
 DELALANDE ».

TYRTÉE, pseudonyme [TASTET].

- 1. Avec M. Laurencin [Fromage-Chapelle]: l'Amant en vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-que, le 20 mai 1832. Paris, Leclaire, 1832, in-8.
- II. Avec M. Octave [de Cès-Caupenne]: la Réputation femme, mélodrame en trois actes et en dix tableaux, tire « Contes de l'Atelier ». Représenté sur le théâtre de l'Ambig mique, le 22 mai 1832. Paris, Dondey-Dupré, 1832, in-8. [8]

U

U., pseudo-initialisme [Pierre-Alex. LEMARE].

Lettre du général Buonaparte à l'empereur Napoléon. Réponse de Napoléon à Buonaparte, suivies d'un Miserere, récité par Napoléon Buonaparte, à Orgon, département des Bouches-du-Rhône; par l'auteur du « Petit homme rouge ». (Paris), de l'impr. de J.-M. Eberhart (1814) in 8 de 8 pag. [8378]

U., pseudo-initialisme [P.-A.-F. GERARD, de Bruxelles].

Sous cette initiale, M. Gérard a donné, de juin 1824 jusqu'en 1828, beaucoup d'articles à « la Sentinelle », journal belge dont il était le principal rédacteur.

U. A. T., auteur déguisé [ALKAN aîné, anc. typographe].

Sur le Pianotype. — Impr. dans la « Bibliographie de la France »,
année 1839. [8879]

U. A. T. D. L., pseudo-initialisme [l'abbé P.-Fr.-Théoph. JARRY, ancien tréfoncier de Liége].

Sur Saint Herménigilde, patron de l'ordre militaire institué par Ferdinand VII. 1817, in-8. [8380]

Réponse à un article du « Journal des Débats », où la mémoire du saint martyr espagnol avait été attaquée.

UGTVOGT (le docteur), pseudonyme [Louis de BEAUSOBRE]. Songes (les) d'Épicure, traduits du grec. Berlin et Paris, 1755, in-12. ULMIPHILUS (le docteur), pseudonyme.

Lettre du — à un de ses confrères, sur les merveillesses priétés de l'écorce d'orme pyramidal. Épidaure, et Paris, 6 1783, in-8 de 15 pag.

UN QUI A POUR DEVISE : CRAINTE DE DIEU V ZELLE, auteur déguisé [Jean de VAUZELLES, maître des req de la reine de Navarre].

Histoire évangélique des quatre évangélistes, en un fidèle abrégée, translatée du latin de S. Augustin en françois. Lyon, in-8. V. T.

UNG VRAY ZELE (D'), auteur déguisé [Jean de VALZEL Sept (les) Pseaumes de la Pénitence de David, par P. A traduict d'italien en langue françoyse —. Paris, Janot, 1541.

UNKNOWN 1), (J.-B.), pseudonyme anglais.

Primeurs, ou Morceaux de poésie d'un adolescent romane Paris, Levavasseur, 38° ère de liberté (1830), in-8 de 112;

Tel est le titre qu'on lit sur la couverture imprimée; mais l'écrit celui-ci: Echappées à un adolescent romanesque.

UNELLUS (Nic.), pseudonyme [Nic. PERGHERON, avocat].
Nicolai Unelli Franciados libri duo, ad christianum regem dovicum XIV poëma heroicum ad imitationem Æneidos. Par 1648, in-8 de 63 pag.

UNION (le chevalier de l'), phrénonyme [le général JURÉ E PÉRELLE].

Lettre du — à M. de Châteaubriand. Paris, 1816, in-8. [8 Il y a eu une seconde lettre.

UNSI-TERMA (d'), pseudon. [S.-P. MÉBABD DE SAINT-JI Esprit (l') des mœurs au XVIII<sup>s</sup> siècle, ou la petite Maison, verbe en trois actes et en prose, traduit du Gongo, par —. (I représenté à la Cour de Congo en 1759, s'il faut en croire le nuscrit trouvé à la Bastille, le 14 juillet 1789). Avec cette épuphe: Calamo Ludimus. Lampsaque, 1789, in-8.

Piece rare dont il y a des exemplaires sur papier velin.

<sup>(1)</sup> En français, Inconnu

\*\*L'Esprit des Mæurs, mais en deux actes, se trouve aussi dans les « Es-L'Esperies, Joyeusetés, Bons Mots » du même auteur (1789, 3 vol. in-18).

URANELT DE LEUZE, anagramme [P.-M. LAURENT, de l'Ardèche, avocat, représentant du peuple après 1848].

Réfutation de l'Histoire de France, etc., de l'abbé de Montgailhard. Paris, Delasorest; Ponthieu, 1827, in-8 de 500 pag., plus un he-simile. [8389]

Réimprimé avec le véritable nom de l'auteur.

Charles Teste, sous son anagramme d'Ad. Reschastelet, et Charles Lemaire-Teste, son fils, ont publié la troisième édition de cette Réfutation. Paris, Pagnerre, 1843, in-8 de 500 pages.

URBANUS, géonyme [Gabriel-Éloy Doazan, né à Nogent-sur-Seine, le 9 septembre 1792].

Lettres (deux) sur le Théâtre-Français en 1839 et 1840. Paris, Ch. Tresse, 1841, in-8 de 20 et 16 pag, 1 fr. 20 c. [8390]

URIBALD, auteur supposé [J.-F. FOURNEL].

État de la Gaule au cinquième siècle, à l'époque de la conquête des Francs, extrait des Mémoires d'—, ouvrage inédit et contenant des détails sur l'entrée des Francs dans la Gaule. Paris, Rondonneau, an XIV (1806), 2 vol. in-12. [8391]

URSEL (Charles-Réginald d'), abbé de Gembloux, auteur supposé [J.-F. BOUSSARD]. Voy. RUBENS.

URSINUS (Joach.), Anti-Jesuita, pseudon. [Joach. BERINGER].

- I. Speculum Jesuiticum, Pontificum Romanorum ergā imperatores perfidiam, etc., repræsentans... edente hæc —. Ambergæ, 1609, in-8. [3392]
- II. Jesuitici templi stupenda: 1º de idololatrică invocatione et salutatione evangelică, etc.; nunc primum in unum libellum congesta —. Ambergæ, 1610, 1620, in-8. [8393]

546 USINGI

III. Flosculi blasphemiarum jesuiticarum, ex tribus conciona super beatificatione Ignatii Loyolæ, habitis decerpti, una cum 5 bonæ Paris. censurâ. 1612, in-4.

- IV. Idea Pii, et pro suis subditis solliciti regis ac principia Ecclesiæ reformatione. Ambergæ, 1612, in-8. [83]
- V. Ottonis Casmanni antisocinus, sive tractatus ad dijudicant controversiam theologicam quæ inter socinianos et orth-doxes: tatur, apprimè utilis, editus studio et operà —. Amberga. 16 in-8.

Le même ouvrage parut 20ssi sous le simple voile de l'anonyme, avetitre Anti-Socinus hoc est solida confutatio errorum, quos olim Ariani, l'aita, Samosateniani, l'elagiani et Tritheita propugnarunt, etc Franci, 1612, in-8.

Baillet rapporte les deux titres dans ses Satires personnelles, p. 21 l'édition in-4, et il me paralt s'être trompé en affirmant qu'il s'agi deux ouvrages dont le second aurait pour auteur Innocent (ignym. jurisconsulte français, président au parlement de Grenoble. Baje exprimé avec plus de réserve sur les ouvrages attribués à tientifiei l'on convient assez généralement aujourd'hui que le masque d'tra Anti-Jesuita, appartient à Joachim Béringer. Voy. son article dan Dictionnaire d'Adelung. Ces détails portent à croire que tientillet nevers 1600. Il n'est pas mentionné dans la Biographie universelle. Cu consulter le Dictionnaire de Prosper Marchand, au mot Anti-Jesuita.

VI. Concilii Tridentini historica relatio et nullitas, solide et l'damento demonstrata, tum in gratiam orthodoxæ ecclesiæ, tan dedecus et confutationem, maximè Jesuitarum, sectæ inter on alias monachorum pessimæ, edita à Jo. Ursino, anti Jesuită. 1 bergæ, 1615, in-8.

C'est une nouvelle édition de l'ouvrage d'Innocent GENTILLET, qui p à Genève en 1580, sous le titre d'Examen Concilii Tridentini. A.A. B

USAMER, pseudonyme [le docteur HERPIN, Belge], auteur é ouvrage dont nous ne retrouvons pas le titre.

USINCI, pseudonyme [S. Blocquel].

Portefeuille (le) des amants, ou le Carquois épistolaire de mour. Lille, Blocquel-Castiaux; et Paris, Delarue, 1842, ia-18 126 pag. [83]

Un littérateur distingué de Lille, que l'on désigne le plus souvent : le titre de l'Auteur du Bourgeois de Lille, mais que l'on sait être M. Pi LEGRAND, avocat et conseiller de préfecture, après la lecture de nos si cheries, eut l'idée d'en faire une analyse, et celle assez flatteuse pour i d'en faire l'objet d'une lecture à la Société des sciences, des arts et de l'a eniture de Lille, en juillet 1830. Écrite très spirituellement, cette analyse fut goêtée, et le rédacteur principal de « l'Artiste, Revue hebdomadaire du Nord de la France », qui se publiait à Lille, s'empressa de l'insérer dans le nº 7, de 21 juillet 1830, sous le titre de Contrebande littéraire. Une personne mommée crut devoir relever une épithète dont M. Legrand s'était servi à sin égard. Une réclamation parut dans le nº 9 de « l'Artiste ». C'est une lommachie sur anagramme et cryptonyme, deux mots de la langue bibliogramique. Est-il besoin de dire que les rieurs sont restés du côté de M. Legrand?

M. Legrand s'était arrêté plus longuement sur les auteurs de supercheries du département du Nord que sur d'autres, et nous en sommes d'autant plus heureux, qu'il a signalé plusieurs omissions dont nous avons pris bonne note. Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur donnant la correspondance entre MM. Buqcellos et Legrand (1):

## • APPENDICE

## (Extrait du nº 9 de l'ARTISTE.)

- Curieux d'éclaireir une question de grammaire et de philologie, sous nous empressons d'insérer la lettre que M. Buqcellos, cryptonyme Milois, nous a fait l'honneur de nous adresser pour rectifier une citation de Richelet sur les anagrammes et ceux qui en font, citation qui se trouve de de l'article de notre n° 7, intitulé : Contrebande littéraire.
  - « Voici d'abord cette lettre :

The state of

- « Lille, le 29 juillet 1850.
- « Monsieur le Rédacteur,
- Je viens de lire, dans le nº 7 de votre revue hebdomadaire, un article intitulé : Contrebande littéraire.
- « Suivant l'auteur de cet article, je cultive avec succès l'anagramme, • sorte d'écrit sévèrement condamné par Richelet.
- sorte d'ecrit severement condamne par ricueiet.
- Le spirituel critique, qui a bien voulu s'occuper de moi, n'a-t-il pas
   commis une erreur en me classant parmi les anagrammatistes du genre
  - de ceux que Richelet blame?
    - Quelques personnes sont d'avis que ce lexicographe, dans sa boutade,
- an'a entendu parler que de l'anagramme présentant un sens complet, et
  - faite en vue d'amuser quelques oisifs ; mais qu'il n'a pu vouloir atteindre
- l'innocent auteur du déclassement des lettres de son nom, auteur qu'on nomme en français cryptonyme.
  - « Ces personnes pensent au contraire que celui qui s'est donné la peine
  - · de chercher dans un mot sans signification, le nom d'une personne très
  - · connue, pour le livrer à la maligité publique, celui-là est l'auteur d'une
  - « véritable anagramme; vos lecteurs jugeront.
    - Abandonnant ce qui m'est personnel dans cette polémique, et sans
      vouloir défendre les anagrammatistes, je ne puis cependant résister au
  - · désir d'opposer au vieux Richelet l'opinion d'un littérateur moderne.

<sup>(1)</sup> L'article du n° vII, ainsi que celui du n° 1x, ont été réunis et tirés à part à quelques exemplaires, in-8 de 15 pag.

548 USINCI

 Ce litérateur, après avoir fait l'éloge de l'anagramme et es av quelques-unes, rapporte le fait suivant :

- Lorsque Pilate, interrozeant Jésus Christ, lui fit cette question que e ritus ? Jésus Christ repondit: Est Vir qui adest. Cest une ma parfaite ». (Diet. de la Conversation, t. 11, page st
- Je serais curieux d'apprendre comment, Richelet en main, n
   tique qualifiera et jugera la réponse de notre divin maître a Pia
  - . J'ai l'honneur d'être avec les sentiments d'une parfaite consist
    - « Monsieur le Rédacteur,
- Voire très affectionné servicat
   BUQCELLOS (1), cryptonyme:
- « Conformément au désir de M. Buqcellos, cryptonyme libois, m sons suivre la réponse. Seulement, comme il vaut toujours mieux, s'adresser à Dieu qu'à ses saints, et pour couper court a cet assactet de science, c'est à Richelet même que nous avons de mande cetter. En confidence, nous ne pouvions faire autrement; « l'auteur da Bo de Lille » ne se sentant pas de force à lutter contre des argun divins, a très galamment déserté l'arène.
- Buqcellos a jeté le gant, Richelet le relève; nos lecteurs juges du tourcoi.
  - ் Du royaume de Pluton, பெடியம்
  - · Monsieur Buqcellos,
- l'étais occupé à discuter grammaire avec Vaugelas, Menage
  leau dans un bosquet des Champs-Elysées, quand un des derne
  sagers du Styx me remit une lettre dans laquelle, à propos d'ange
  sévère que j'ai porté, de mon vivant, sur les anagrammes et si
  qui en tont, vous me prenez audacieusement à partie.
- Vous avez eru me désarmer à l'avance en me citant la répi
   Jésus-Christ, fors de l'interrogatoire qu'il subit devant Pilate ?
   Veritas? Est Fir qui adest.
- Le moyen, en effet, de ne pas casser un arrêt qui frapperait;
  Sauveur des hommes, convaineu d'anagramme? La citation etai
  chante. Elle aurait désarçonné tout autre que moi. Mais, amu disait de Bartholo, encore a l'occasion d'une question de gran Figaro l'anonyme, et non le cryptonyme: A pédant, pédant et den s'avise de parler latin, j'y suis crec et je l'extermine?
- Pourquoi vous aviser de mettre du latin dans la bouche de
   Christ? Ignorez-vous que l'interrogatoire du Christ n'a pas en la
   cette langue, que conséquemment il n'a pu commettre l'anagram
- vous lui prêtez assez irrévérencleusement? Si, au lieu de cherci
   autorités dans le Dictionnaire de la Conversation, vous aviez day
- · monter aux Saints-Evangiles, vous y auriez vu que la réponse qu
- e attribuez a Jesus-Christ n'existe dans aucune langue, ni bebrai
- e grecque, ni latine, ni française, par la raison toute simple qu'
- de purc invention

USINCI 549

- C'était bien la peine, n'est-ce pas Monsieur Buqcellos, de publier, ainsi que vous l'avez fait, deux éditions d'une histoire de la Vie et des Miracles de N.-S. Jésus-Christ, pour l'instruction de la jeunesse? Comme cet abbé que certain ministre nommait bibliothécaire pour qu'il apprit à lire, vous aviez là cependant une belle occasion de vous renseigner sur le Nouveau-Testament.
- Maintenant que j'ai mis hors de cause un nom qui ne devrait jamais entrer dans des débats de ce genre, je persiste plus que jamais à soutenir que Buqcellos, Milbons, Blismon, etc., etc. (je pourrais en clter long) sont des anagrammes, tout ce qu'il y a de plus anagramme. Ce qui ne vous empêche pas d'être cryptonyme, si vous y tenez absolument.
   Je m'explique.
- Quiconque cache son nom, le fait chercher, est un cryptonyme :
   γχρωπτον ονομα.
- Il y a différentes manières de cacher son nom, de le faire chercher. Les uns le noient dans un flot de lettres parasites qui rendent la recherche difficile; les autres gardent scrupuleusement le même nombre de lettres qu'ils se contentent de renverser. Ces derniers sont une variété, une espèce du genre cryptonyme, ils cachent leur nom à l'aide d'une anagramme : ανα, racine grecque, caractéristique du renversement. Vous appartenez à cette variété. Peut-être l'ignorez-vous et avez-vous fait vingt ans des anagrammes, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. C'est très possible et surtout très atténuânt.
- Il n'y a qu'Usinci qui m'intrigue. J'ai livré le mot à l'avocat Billon, au carme Pierre, à Hécart de Valenciennes, trois célèbres anagrammatistes, ils n'ont pu rien en faire. Un mauvais plaisant nous en avons même dans l'autre monde prétend que l'auteur a caché sous ce nom un conseil donné au lecteur : use ainsi.
- Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de terminer cette lettre beaucoup trop longue. Je ne sais encore comment je vous la ferai parvenir. Les communications ne sont pas faciles avec la terre. On nous laisse cependant espérer un train de plaisir. Je mettrai à contribution la complaisance d'un revenant..
- . Croyez bien, Monsieur le cryptonyme, que si j'avais pu prévoir, il y a bientôt deux cents ans, que vous vous amuseriez un jour à cultiver l'anagramme, j'aurais adouci mes expressions à l'endroit du jugement que je porte de ce genre d'exercice et des cryptonymes qui s'y livrent.. Mais qu'auriez vous gagné à mon silence? j'entends d'ici ce mauvais sujet de Colletet répéter à Ménage son insolente épigramme :

J'aime mieux sans comparaison, Ménage, tirer à la rame Que d'aller chercher la raison Dans les replis d'une anagramme. Cet exercire monacal Ne trouve son point vertical Que dans une tête blessée, Et sur Parnasse nous tenons Que tous ces renverseurs de noms Ont la cervelle renversee.

- · Si vous n'êtes pas content de ce nouveau jugement, prenez-vous
- · Colletet. Pour moi, il me sera sans doute permis de dire, avec i mu
- « cuteur de notre Divin Maître, que je m'en lave les mains.
  - « Recevez, Monsieur Buqcellos, l'assurance de mon estime pour la :
- « tonymie en général, et pour l'anagramme en particulier.

Votre affectionné serviteur.
 Feu Richblet, de son rivant lexico-pape

16

USSY (le comte d'), aristonyme [le comte COURTIN D'I's poète. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre a France littérair à Courtin d'U.

UTOPISTE (UN), phrénonyme [Félix MORNAND]. Études sur le Journalisme.

Imprimées en une série d'articles dans « l'Illustration ». Voici le tit ces articles : 1° Indifférence du public en matière de journalisme. causes et ses effets; — 2° Le bureau d'un journal; le rédacteur en c le premier-Paris; nouvelles étrangères (t. X); — 3° Le journalisme; par un journaliste (t. XI); — 4° Révolution que la création du journal Presse » a causée dans les conditions du journalisme; — 5° Introdet du roman-feuilleton; conséquences de cette innovation; — 6° Le jeu lisme en 1850 (t. XIV).

V., initialisme [VAROQUIER].

Époux (l') par stratagème, opéra-comique, tout en vaudevilles.

Bruxelles, 1748, in-8. [8400]

V.

V. (M. de), initialisme.

**a**c'

Épître à Henri IV, sur l'avènement de Louis XVI à la couronne. Paris, Stoupe, 1774, in-8. [8401]

V. (M\*\*\* de), pseudo-initialisme [Guil.-Alex. de MEHEGAN].
Pièces fugitives des Œuvres mêlées de —. La Haye, 1779, in-12.
[8402]

Frontispice nouveau mis au volume intitulé dans l'origine Pièces fugitives extraites des œuvres meslées de Mara. La Haye, J. Néaulme, 1755, in-12.

V., initialisme.

Phanor, poème en quatre chants. Genève, et Paris, Bastien, 1782, in-8. [8403]

V. (M.), initialisme [J.-J.-Denys VALADE, ancien imprimeur du Roi, à Paris].

Mes Délassements, ou Amusements de société. Paris, 1787, in-18. [8404]

Il existe deux éditions de ces opuscules, bien différentes l'une de l'autre: la première, sans date, a 76 pages, et est imprimée avec de jolis caractères, sur papier azuré. Cette édition ne renferme que l'Heureuse rencontre, comédie en deux actes et en prose, et des Poésies fugities qui remplissent les pages 61 à 76. La seconde édition, tirée seulement à 23 exemplaires, et portant la date de 1787, a 216 pages, et est imprimée avec des caractères un peu plus grands, et tirée sur du papier d'un blanc bis. Cette

dernière édition est plus complète que la précédente : elle renferme pièces : la Bonne fête, divertissement (1783) ; le Petit Espiègle... dive sement (1786) ; l'Heureuse reconnaissance. Des Poésies tyriques rempli les pages 189 à 216.

V. (A.-P.-J. de), initialisme [Anne-Pierre-Jacques Deve DU VALGAY].

Recherches (nouv.) sur l'origine et la destination des pyran d'Égypte, ouvrage dans lequel on s'applique à démontrer qui merveilles renferment les principes élémentaires des science straites et occultes, ainsi que ceux des arts utiles à la Société; vies d'une Dissertation sur la fin du globe terrestre. Paris, Tre et Würtz, 1812, in-8, 3 fr.

V., pseudo-initialisme [PIERALTA].

Ensayos poëticos. Paris, de la empr. de Decourchant, 1832, i de 90 pag. <sup>78</sup>

V., pseudo initialisme [Eugène Pelletan].

Salons (les) des écrivains célèbres. I. Georges Sand. [8

Imprimé dans le recueil intitulé « la Chronique », troisième année, (1844), p. 223-250 et 280-87.

Cette première étude littéraire a été suivie de plusieurs autres, qui sont simplement anonymes ou signées du véritable nom de l'an

Voo, initialisme.

Dictionnaire de Droit et de pratique, contenant l'explication termes de droit, de coutumes et de pratique, avec les Juridic de France; par M. de Ferrière, revue, corrigée et augmentés —. Paris, Despilly, etc., 1771, 2 vol. in-4.

V. (Mer', initialisme.

Promenade à la Sorbonne, ou Aperça de ce qu'il y a de plu marquable dans la doctrine et l'enseignement des professeurs c gés des cours publics, en sorte que chaque auditeur peut voir coup d'œil le cours qui peut lui être le plus profitable, et se munir contre les théories quelquefois dangereuses; suivi d'un de la biographie de M. Michelet, professeur au collège de Fra Paris, les march, de nouv., 1843, in-8 de 48 pag.

V\*\*\* (de), initialisme [Adrien de LA VIEUVILLE D'ORVI comte de VIGNACOURT], romancier.

- I. Mémoires de M<sup>me</sup> de Saldaigne, écrits par elle-même et donmés au public par M. D. V<sup>\*\*\*</sup>. Londres, 1745, 2 vol. in-12. [8409\*]
- II. Amour (l') suivi de regrets, ou Galanteries de Gaston de Foix; par M. de V\*\*\*. Amsterdam, E. Van Harrevelt, 1773, 2 vol. in-12. [8410]

C'est une nouvelle édition d'un roman qui avait paru sous le titre de Gaston de Foix, quatrième du nom...... Constantinople (Paris), 1741, 2 vol. in-12.

V\*\*\* (M. de), initialisme [Emer de VATTEL].

Poliergie, ou Mélanges de littérature et de poésies. Amsterdam. Arsktée et Merkus (Paris, Vincent), 1757, in-12. [8411]

Il y a des exemplaires qui portent l'adresse de Vincent, avec un titre (rajeuni) de deuxième édition, et le millésime de 1762.

Suivant une note manuscrite, le chevalier d'Arcq serait l'auteur de cet ouvrage.

V\*\*\* (L.), initialisme [l'abbé VILLAIN].

Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle, sa femme, recueillie d'actes anciens qui justifient l'origine et la médiocrité de leur fortune contre les imputations des alchimistes. On y a joint le testament de Pernelle et plusieurs autres pièces intéressantes. Paris, G. Desprez, 1761, in-12. [8412]

Pour se faire une juste idée de ce livre, on peut lire ce que M. le marquis Du Roure en a dit dans son « Analecta biblion », t. I\*\*, p. 132.

- V\*\*\*, S. E. C. D. E. D. B., initialisme [Jacques de VARENNE (1), secrétaire en chef des États de Bourgogne].
- I. Mémoire pour les élus généraux des États du duché de Bourgogne, contre le parlement de la Cour des aides de Dijon. Paris, 1762, in-8. [8413]

On trouve des détails curieux sur l'affaire de M. de Varenne dans le volume intitulé : « Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de France en matières d'impôts ». Bruxelles, 1779, in-4, p. 304 à 369.

J'ai, dit Barbier, sous le n° 15983 de ses anonymes, demandé des renseignements sur cet ouvrage M. Leschevin, commissaire du gouvernement pour les poudres et salpêtres à Dijon, qui joignait l'étude de l'histoire littéraire à celle des sciences. Il m'a fait une réponse très satisfaisante, que j'insérerai ici, en la combinant avec la note de Popon de Macune, la notice historique sur Malesherbes, par Dubois, et la partie des Mémoires pour servir à l'histoire du Droit public de la France, en matière d'impôts, intitulée: Affaire de Varenne.

<sup>(1)</sup> Père de Varenne de Béost et de P.-C. Varenne de Fénille.

554 V\*\*\*

Varenne avait publié, en 1762, le fameux Mémoire pour les élus que des États du duché de Bourgogne. Cet écrit ayant été brûlé par le bou en vertu de l'arrêt du parlement de Dijon, du 7 juin 1762, et sur la ciation qui en avait été faite le 10 mai précédent. Varenne craigue sa liberté, et vint se réfugier à Versailles. La cour des aides de Pardécréter d'ajournement personnel. Varenne opposa aux huissiers us du roi qui lui enjoignait de rester à Versailles. Malesberbes pressident de la cour des aides, fit continuer la procédure dans Vermême, et Varenne fut condamné par contumace.

Les ministres, dit Dubois, persuadèrent au roi que cet acte de i devait être réprimé; Louis XV, pour en témoigner son mécontent décora le coupable du cordon de Saint-Michel. Aussitôt Malesberb décréter de prise de corps, et le jugement définitif allait être rend que le monarque fit expédier des lettres d'absolution, qu'il entoja registrement de la cour des aides. Varenne fut obligé d'y paraîtr noux, et Malesherbes prononça de son tribunal ces paroles remarque Le roi vous accorde des lettres de grâce; la cour les entérine vous, la peine vous est remise, mais le crime vous reste ». L'arrêt rinement est daté du 29 août 1763. Pour donner au parlement de li gne une sorte de satisfaction, la place de Varenne fut supprimée. I tection du prince de Condé lui procura, eu 1766, la place de res général des finances des États de Bretagne.

II. Registre du parlement de Dijon, de tout ce qui s'est durant la Ligue. (Paris, Desventes de Ladoué, 1763), in-12.

Ce volume ne porte ni date ni lieu d'impression; une note, écri Popon de Maucune, amateur de livres très éclairé, sur un exemplai était tombé dans les mains d'A.-A. Barbier, indique qu'il a été in en 1763, tandis que le Catalogue des livres de la bibliothèque de Fontette le présente comme ayant paru en 1771, l'exemplaire y éta compagné d'une dénonciation faite le 12 juillet de cette année.

Ce fut pendant son séjour à Paris, en 1763, que Varenne it im les pièces qu'il avait recueillies dans les archives du parlement de sous ce titre : Registre du parlement de Dijon, etc.

L'éclat que son affaire avait eu l'empêcha de donner de la publicit volume. Il se contenta d'en contier quelques exemplaires à des mis, en 1771, le chancelier Maupeou, cherchant toutes les occasions put d'humilier les parlements, fit engager Varenne à répandre toute l'el Celui-ci saisit avidement l'occasion de se venger : le volume fit ent a sensation. Ayant été dénoncé le 12 juillet au parlement de Dijan, supprimé le 15, comme tendant à donner une fausse idée de la contier sentainents des magistrats. Le même arrêt porte que l'Avertim en sera tiré pour être lacéré et brûlé par l'exécuteur de la hauteji arrêt qui ent son exécution le 15. Il existe des exemplaires de cu mainsi intitules : Monuments précieux et intéressants pour l'histoire de coune, sous le reune de Henri IV. Paris, 1772

La dénonciation de l'ouvrage en est une solide réfutation. Elle est faite avec beaucoup d'art; son auteur est Guénichot de Nogent, conseiller au parlement. Elle a été imprimée et publiée avec l'arrêt, en 73 pages in-12.

(Article tiré de Barbier.)

V\*\*\* (M. de), initialisme [de VIGNÉE].

Rssais de poésies diverses. Genève, et Paris, Charpentier, 1763, in-12 de 92 pag. [8415]

V\*\*\* (M.), initialisme [VAUDRAY].

Nouveau Mémoire sur l'agriculture, sur les distinctions qu'on peut accorder aux riches laboureurs; avec des moyens d'augmenter l'aisance et la population dans les campagnes. Pièce qui a obtenu un accessit au prix de l'Académie de Caen en 1766. Paris, Desventes de Ladoué, 1767, pet. in-8 de 70 pag. [8416]

V\*\*\* (de), pseudo-initialisme [de CERFVOL].

Parloir (le) de l'abbaye de \*\*\*, ou Entretiens sur le divorce; suivi de son utilité civile et politique. Genève, 1770, in-8. [8417]

Cette brochure ne contient aucun raisonnement ni aucune citation qui se trouvent dans plusieurs ouvrages d'un auteur nommé de Cerryol.

On doit donc la lui attribuer malgré les lettres initiales qui décorent le frontispice. Cerfyol a voulu faire croire que cette brochure était de Voltaire; mais personne n'a été dupe de sa ruse. V. la Corresp. de Grimm, partie, t. II, p. 300.

L'Utilité civile et politique du divorce n'est autre chose que le Mémoire sur le population, dans lequel on indique le moyen de la rétablir et de se procurer un corps militaire toujours subsistant et peuplant. Londres (Paris), 1768, in-8 dont le frontispice a été refait.

A.-A. B.—a.

▼\*\*\* (M™ de), initialisme [M™ de VILLENEUVE].

Jardinière (la) de Vincennes. Londres, 1771, 2 vol. in-12; — Lille, 1780, 2 vol. in-12; — Paris, Pigoreau, 1811, 3 vol. in-18. [8418]

V\*\*\* (de), initialisme [l'abbé Fusée de Voisenon].

Fleur d'Épine, comédie en deux actes, mêlée d'ariettes, tirée l'Hamilton, par —. Représentée pour la première fois par les Comédiens Italiens ordinaires du Roi, le 22 août 1776. Paris, V° Duchesne, 1776, in-8. [8419]

V\*\*\* (de), pseudo-initialisme [Paul BARRETT].

Foka, ou les Métamorphoses, conte chinois dérobé à —. Pékin, et Paris, V Duchesne, 1776, 2 part. in-12. [8420]

556 V\*\*\*

Évidemment l'auteur a voulu faire croire que ce conte avait éte à Voltaire.

V... (l'abbé de), initialisme [l'abbé de VERTEUIL].

Nuits (les) Attiques d'Aulugelle, traduites pour la premit accompagnées d'un Commentaire, et distribuées dans un ordre. Paris, Dorez, 1776-77, 3 vol. iu-12.

V\*\*\* (Mme de), initialisme.

Eulalie, ou les dernières Volontés de l'amour. Ancedote publiée par —, qui en est l'héroïne. Londres, et l'aris, ( père, 1777, in-12.

V\*\*\* (L.), initialisme [LE VENT].

Almanach général des marchands, négociants, armater bricants de la France et de l'Europe et autres parties du pour l'année 1779, contenant l'état des principales villes cantes, la nature des marchandises ou denrées qui s'y trouv Nouv. édition, rev., corr. et considérablement augmenté l'Auteur, 1779, in 8.

L'Almanach général des Marchands a paru de 1771 à 1787; il a tour pour éditeurs Gournay, Rey et Le Vent qui y firent chacue tions. A cet almanach succéda le Tableau général du Commerce chands que Gournay fit paraître pour les années 1788 à 1790. Enfiparut l'Almanach du Commerce qui, depuis cette époque, a été com les aus, et qui fut rédigé d'abord par Delatynna, et ensuite par l

V\*\*\*, initialisme [VOYRON, ancien professeur à Saint-C Avec G\*\*\* [Gabiot]: les Jardins, poème en quatre ch P. Rapin, traduction nouvelle, avec le texte. Amsterdam, Cailleau, 1782, in-8. — Nouv. édit. Paris, Merlin, an xt in-8 de 270 pag.

V... (de', initialisme.

Pierre Bagnolet et Claude Bagnolet, son fils, comédie en et en prose. Représentée pour la première fois à Paris, sur tre des Grands Danseurs du Roi, le 27 juillet 1782. Amste Paris, Cailleau, 1782, in-8.

V ..., initialisme.

Étrennes chronologiques et historiques, dédiées à made de Matignon. Année 1785, Paris, Méquignon le jeune, 178 ■ 24 pag. non chiff. et 148, plus deux seuillets pour la table et approbation, le texte encadré. L. A. B. [8426]

\* Y\*\*\*, initialisme.

Réflexions sur la Musique, ou Recherches sur les causes des effets rélle produit. Paris, Nyon l'aîné, 1785, in-8. [8427]

V\*\*\* (le marq.), initialisme [P.-Denis de FERGEOLS, marquis de MILLERS].

Passe temps de ma vieillesse. Paris, 1792, in-8. [8428]

V\*\*\*, initialisme [Henri VINCENT].

Voyage dans la vallée du lac de Joux, suivi de quelques Courses bampêtres et sentimentales. Lausanne, 1795, pet. in-12. [8429]

V\*\*\*, initialisme [VIGNER].

Vertus morales des deux éléphants mâle et semelle, nouvellement privés à la ménagerie nationale du Jardin des Plantes, précédées Fan Traité sur le genre de ces animaux, tiré de Busson. Paris, suessier jeune, an vi (1798), in-8 de 20 pag., sig. — Sec. édit., sivie de la liste des animaux vivants du Jardin des Plantes. Paris, puillau, an viii (1800), in-8 de 12 p. — III édit. In-8 de 16 p. [8430]

V... (M<sup>me</sup> de), pseudo-initialisme [M<sup>me</sup> de WIESENHUTTEN].

Historiettes et Conversations, à l'usage des enfants qui commentent à épeler et de ceux qui lisent couramment.

[8431]

Ouvrage très souvent réimprimé, mais jamais avec le nom de l'auteur.

V°°° (11m° L.), initialisme [Mm° Louise VILDÉ, romancière, auteur de sept romans imprimés, de 1799 à 1813, sous ces initiales]. Vovez-en la liste dans notre « France littéraire », à Vildé.

V\*\*\*. initialisme.

Lettre sur un orgue construit d'après les nouvelles combinaisons de mécanique et de facture à M\*\*\*. Paris, Porthmann, 1806, in-4 de 21 pag. [8432]

V\*\*\* (M\*\*), initialisme.

Cécile de Beaufort. Paris, Frechet, 1808, 4 vol. in-12, 7 fr. 50 c. [8433]

V\*\*\* (de), initialisme.

Avec M. P. : Liberté individuelle sous le règne des Bourbons,

ou Procédure instruite contre MM. P., de V\*\*\*, P\*\*\* de accusés d'avoir entretenu correspondance avec l'île d'Elbe, e voir voulu opérer, en août 1814, le retour de l'Empereur, par —. Paris, Laurent Beaupré, 1815, in-8 de 80 pag.

V\*\*\*, initialisme [l'abbé Pierre-Pranç. VIGUER], ancien las I. Véritable (la) prophétie du vénérable Holzhauser, ou ke blissement des papes à Rome, d'une fédération en Allemagne solennité du culte par tous les catholiques français, et de la dans l'univers, après la déchéance de Napoléon Buonaparte, dès le milieu du XVIII siècle, ainsi que d'autres événement tifs à la fin du XVIII siècle ou au commencement du XIII l'explication. Paris, Crapart, 1815, in-12, 1 fr.

II. Prophétie du pape Innocent XI, précédée de celui anonyme, ou le Rétablissement des Bourbons en Francelui de la paix dans l'univers après la destruction de l'emp Napoléon Buonaparte, prédits en deux oracles du xvir siè même que d'autres évéuements relatifs à la fin du xviii si au commencement du XIX', et spécialement à la révolution çaise, ainsi qu'aux premières calamités de Rome et à leur ces avec l'explication, par —; preuves de l'authenticité de ce pièces, dont les trente-deux prédictions, qui sont des plus ce et des plus étennantes, continuent de se vérifier depuis 17 qu'à nos jours, c'est à-dire depuis vingt-quatre ans. Paris teur ; Clô; Demonville, 1816, in-12, 2 fr.

III. Exposition du sens primitif des Psaumes, totalemes servé dans la Vulgate et dans une nouvelle traduction françai en regard du texte, et accompagnée de notes : ce sens. re connaissable, soit par le mode primitif d'exécution, de dist etc., reproduit tel qu'il existait dans le temple de Jérusal par d'autres cless réunies aux anciennes, pour saire connaîtr vers genres de beautés de ces cantiques, et en éclaireir les obscurs. Sec. édition, revue, améliorée et considérableme mentée. Paris, Demonville, 4848-19, 2 vol. in-8, 9 fr.

La première édition fut publice, en 1866, sous le titre de Dr la tion primitive des Psaumes en monologues et en dialogues... 2 vol. ja

V\*\*\* (M\*\*\* Élise), initialisme [M\*\*\* Anne-Élisabeth-Élise V Les premiers ouvrages de cette dame, imprimés de 1817 à 1 portent que cette initiale. Voy. notre « France littéraire », à 1 nitialisme, ancien élève de l'École polytechnique, membre émie de Rouen.

l'œil sur la situation politique et militaire de l'Europe, et ement de l'Italie. Paris, Corréard et Ponthieu, 1821, in-8 5. [8438]

nitialisme [J.-A. VINATY, alors employé au ministère de

é de l'Histoire d'Alsace. Paris, Lecointe et Pougin, 1825, fr. [8439]

Gabriel), initialisme.

hambre des pairs et de sa dissolution, ou Réflexions d'un bressées à ses amis les maçons et à toutes les coteries de Paris, Barba, 1831, in-8 de 16 pag. [8440]

ı vicomtesse de), *initialisme* [M<sup>me</sup> la vicomtesse de VIRIEU]. e de la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, racontée aux Paris, Chamerot, 1834, in-18, 2 fr. [8441]

e prince Alex.), initialisme [le prince Alex. VOLKOMSEY]. s de philosophie pratique. Paris, Franck, 1851, in-8 de, 2 fr. 50 c. [8442]

une seconde édition, augmentée d'un chapitre (16 pages), pern de l'auteur, tirée à 5 exempl. pour les amis de l'auteur.

M<sup>ne</sup> de), pseudo-initialisme [M<sup>ne</sup> de SCUDÉRI].

tes de la Cour d'Alphonse, XI<sup>e</sup> du nom, roi de Castille.

chereau, 1756, 2 vol. in-12.

[8443]

ire a voulu faire croire que ce roman était de M<sup>ne</sup> de Villemeuve.

M<sup>mo</sup> de), pseudo-initialisme [le comte de CAYLUS]. le) galleux et la Jeune vieille, contes. Leyde, 1744, in-12. [8444]

age a été attribué à M=° de Villeneuve, à cause de l'initiale ille il a paru; mais on le retrouve dans les « Cinq contes de laylus (1745, in-12) et dans les Œuvres complètes de l'auteur, R

M. de), apocryphe [Jean-Henri MARCHAND, avocat]. ent politique de M. de V\*\*\*\* (Voltaire). Genève, et Paris, 1770, in-8. [8445] V..., initialisme | Henri VILMAIN].

Famille (la) de Halden, trad. de l'allemand d'Aug. Las Paris, Maradan, 1803. — Sec. édition, revue et corr. Paridan, an XIII (1805), 4 vol. in-12, 7 fr. 50 c.

V\*\*\*\* (C.-F.-J.), initialisme [C.-F.-J. VIMONT], pri professeur au collége de Bayeux.

Homme (l'), poème philosophique en quatre chants Groult, 1809, in-12 oblong.

V...., initialisme [Charles-Victor VARIN].

Avec MM. D. [Desvergers], Ad. Jadin et E. Law niam, comédie vaudeville en deux actes, tirée des Mé cardinal Dubois (de M. Paul Lacroix). Représentée sur des Nouveautés, le 25 décembre 1830. Paris, Riga, 1831.

V.... (M. de), pseudo-initialisme [CARPEAU DU SAUS: Voyage de Madagascar, connu aussi sous le nom de l'I Laurent. Paris, Nyon, 1722, in-12 avec 8 planch.

V\*\*\*\* (Henri), initialisme [Henri VERNON].

Forêt (la) de Saint-Germain, poëme (en un chant). P dot; Janet et Cotelle, 1813, in-12 de 45 p., 1 fr. 25 c., vélin, 2 fr. (Note de M. Boissonnade).

Ce poème a été aussi attribué à M. Henri Vilmain, à citales des noms.

VADÉ (Guillaume), pseudonyme [VOLTAIRE].

I. Pauvre (le) diable, ouvrage en vers aisés de seu en lumière par Catherine Vadé, sa cousine (autre paes Voltaire). Dédié à maître Abraham \*\*\*. Paris, 1758, in-édition, suivie de « la Vanité » pièce de vers contre L Pompignan) et de la « Requête de Jérôme Carré ».

Réimpr, dans les « Contes en vers, Satires et Poésies mélé teur.

11. Contes de —. Sans lieu d'impression, 1764, im-386 pages, non compris un feuillet de table, sans chiffi Volume de mélanges, composé de vingt-deux pièces, tant « prose, et dont voici les titres:

1º Préface de Catherine Vadé; - 2º Ce qui platt aux dame

du prince; — 4º l'Éducation d'une fille; — 5º les Trois manièl'Thélème et Macare; — 7º Azolan; — 8º l'Origine des métiers;
Blanc et le Noir; — 10º Jeannot et Colin; — 11º Discours aux
, par Ant. Vadé, frère de Guillaume; — 12º du Théâtre anglais,
me Carré; — 15º Parallèle d'Horace, de Boileau et de Pope; —
ersation de M. l'intendant des menus avec M. l'abbé Brizel (Gri15º Épitre sur l'agriculture; — 16º Épitre à Daphné, célèbre acglaise, trad. de l'angl.; — 17º les Chevaux et les ânes, ou Étrensots; — 18º des Fètes; — 19º Lettre de M. Cubstoff; —
re de M. Clocpitre à M. Eratou; — 21º Lettre d'un Quakre à
rge;— 22º Vie de Molière, avec des petits sommaires de ses pièces,
irtie de ces pièces se trouve aussi dans le « Recueil de Facéties
nes pour les six premiers mois de 1760 » (recueilli par l'abbé Mo760, in-8 de 282 pag.

É (Catherine), pseudonyme [VOLTAIRE]. : n° précédent.

É (Antoine), frère de Guillaume, pseudonyme [VOLTAIRE]. ours aux Welches. 1764. — Supplément au Discours aux s, avec une Lettre du libraire de l'Année littéraire (Panc-) à M. de V., et la réponse de M. de V. à cette lettre. 1764, 21 pages. [8453]

sais, dit M. Beuchot, si le Discours aux Welches a été imprimé ent; je n'en ai jamais vu d'édition isolée. Mais il fait partie du intitulé: « Contes de Guillaume Vadé », in-8, et dont on parle dans moires secrets » (de Bachaumont), à la daté du 5 mai 4764. C'est plus tard en avril, et même, plus probablement, en mars 1764, composé le Discours aux Welches. Fréron, qui en avait déjà parlé feuille du 14 juillet (« Année littéraire », 1764, IV, 298), y revient feuille du 20 septembre (« Année littér. », 1764, VI, 59); il dit que en a pris l'idée dans Tatien, disciple de saint Justin qui écrivit, 168, un « Discours contre les Gentils ».

oplément au Discours aux Welches est du mois de mai, Voltaire en us ses lettres à Damilaville, des 25 mai et 13 juin 1764.

É (Guillaume), pseudonyme [André-Charles CAILLEAU].
e en train (le) des écosseuses et des marchandes d'oranges, poissardes et bouffonnes, suivies de A bon chat bon rat, e grivoise, et terminée par des énigmes, ouvrage posthume A la Basse Courtille, chez Genest-Ramponneau (Paris, ), sans date (1765), in-12 de 48 pages.

[8454]

É (Antoine-Martin), anagramme [Antoine-Marie DANTU], re de l'Académie de ces Dames et de ces Messieurs.

562 VAEZ

Mémoires historiques et galants de l'Académie de ces La de ces Messieurs; ouvrage rédigé par —. Amsterdam, et Segaud, 1776, 2 vol. in-8.

Dantu était un compagnon imprimeur, né à Paris, le 7 août 17 Saint-Jean de Reauvais, sur la paroisse Saint-Benott.

L'abbé de La Porte, éditeur du Supplément de 1778 à la Franceia a métamorphosé M. Dantu en demoiselle dans l'annonce de l'ouv même auteur, intitulé: Zély, ou la Difficulté d'être heureux, 1776, inméprise a fait placer la prétendue demoiselle DANTE dans le Distibilité des femmes célèbres, par M=+ Briquet.

VADÉ, pseudonyme [le comte Nic.-L. FRANÇOIS (de Ne teau)].

Contes (nouveaux) moraux en vers. Berlin, 1781.

VADÉ (Blaise) (pseudonyme), fils d'Antoine et neveu de laume [LANDES].

Nouveau Discours aux Welches. Paris, 1790, in-8 de 70

VADÉ (le petit neveu de), pseudonyme [N.-J. HERVANT] Voy. le nº 5119.

VADÉ (Émile), pseudonyme [le baron JUBÉ DE LA PEREL Lettre d' — à M<sup>me</sup> Duchaume, à l'occasion d'un mand Paris, 1817, in-8.

VADIUS CHICOTIN, pseudonyme.

Complainte sur l'histoire d'un comte qui inventa la nicotii la manière de s'en servir. Paris, tous les libraires, 1851, ii 16 pages.

Extrait du « Corsaire », du 14 juillet 1851. 28 couplets, par un feur du chemin de fer, natif de Rochefort. L'avertissement et les 1 commentateur sont signées : Vadius Chicotin.

VAEZ (Gustave), pseudonyme [Jean-Nicolas Gustave Van WENHLYSEN], auteur dramatique, né à Bruxelles, le 6 dé 1812. Après avoir fait ses études à l'Athenée de Bruxelle l'Université de Lonvain, il fut reçu avocat, mais ne se sentant goût pour cette profession, il se lança dans la carrière drama On a de lui :

Le Scènes de la vie privée, comédie-vandeville en un ac prose). Bruxelles, P.-J. Voglet, 1835, in-12.

11. Avec M. Gabriel: la Belle Écaillère, drame-vaudeville en Arois actes. Représenté sur le théâtre de la Gaîté, le 27 septembre 1836. Paris, Barba, 1836, in-8, 3 fr. [8461]

Cette pièce ne porte que le nom de M. Gabriel, quoique M. G. Nieuwen-

III. Il signor Barilli, vaudeville en un acto. Paris, Nobis, 1836, -8, 20 cent. [8462]

Paisant partie du • Musée dramatique •.

Cette pièce a été arrangée ensuite en opéra-comique pour le théâtre de Bruxelles, et mise en musique par Zereso, jeune compositeur belge (1837).

IV. Cheval (le) de Grammont, comédie-vaudeville en trois actes (en prose). Bruxelles, P.-J. Voglet, 1838, in-12. [8463]

Non représentée. M. Fél. Delhasse, dans son « Annuaire dramatique », assigne à cette pièce la date de 1835.

- V. Avec M. Alph. Royer: Lucie de Lammermoor, grand opéra en trois actes (d'après le libretto italien). Paris, Bernard Latte, 1839, in-8 de 24 pages. [8464]
- VI. Cossre-sort (le), comédie-vaudeville en un acte. Représenté sur le théâtre du Vaudeville, le 29 novembre 1839. Paris, Tresse; Delloye, Bezou, 1839, in-8 à 2 colonnes. [8465]

Paisant partie de la « France dramatique au XIX « siècle ».

- VII. Avec MM. Laurencin [Fromage-Chapelle] et Desvergers [Chapeau]: les Brodequins de Lise, comédie-vaudeville en un acte.

  Représentée sur le théâtre du Gymnase-Dramatique, le 15 juillet 1639. Paris, les mêmes, 1840, in-8 à deux colonnes. [8466]

  Faisant partie de la précédente collection.
- VIII. Avec M. A. Royer: la Favorite, opéra en quatre actes. (Théâtre de l'Académie royale de musique, le 2 décembre 1840. Paris, Marchant, 1840, in-8; ou 1841, in-8 de 16 pag., 50 cent.; Paris, Tresse, 1850, in-8 de 16 pag., 1 fr. [8467]
- M. Eug. Scribe a eu une part, une très faible part à la vérité, au grand opéra de la Favorite, quoique son nom ne se trouve pas imprimé sur le titre de la pièce à côté de ceux de MM. G. Vaez et A. Royer. La partition seule indique les trois auteurs.
- IX. Avec le même: le Voyage à Pontoise, comédie en trois actes et en prose. Second Théâtre-Français (Odéon), le 14 avril 1842. Paris, de l'impr. de M<sup>mc</sup> Delacombe, 1842, in-8 de 32 p.; ou Paris, Tresse, 1843, in-8 à deux colonnes. [8468]

564 VAEZ

La dernière édition fait partie de la « France dramatique se Mi cle ».

X. Mon parrain de Pontoise, comédie-vaudeville es as (Théâtre du Palais-Royal, le 24 février 1842). Paris, Beck; In 1842, in-8 de 16 pages.

Paisant partie du « Répertoire des auteurs dramatiques conte rains ».

XI. Avec M. A. Royer: le Bourgeois grand seigneur, cen trois actes et en prose. (Second Théâtre-Français, le 3 vembre 1842). Paris, Tresse, 1842, in-8 à deux colonnes. [8] Falsant partie de la « France dramatique au XIX° siècle ».

XII. Avec le même: Don Pasquale, opéra-bouffe en tros (d'après le libretto italien). Paris, rue Neuve-St-Marc, n. 6, 1 in-8 de 16 pages, 1 fr.; — Paris, Tresse, 1846, in-8.

XIII. Avec le même : Mademoiselle Rose, comédie en troi (Second Théâtre-Français, le 22 mai 1843). Paris, Tresse, in-8 à deux colonnes.

Faisant partie de la France dramatique au XIXº siècle ..

XIV. Avec le même: Lucie de Lammermoor, grand op deux actes et en quatre parties. Représenté sur le théâtr Renaissance (en août 1839). Paris, Bernard Latte, 1843, 1846, in-8 de 20 pages, 1 fr. — Paris, Tresse, 1846, in-8 d 1 fr.

XV. Avec le même : la Cointesse d'Altemberg, drame e actes et en prose. (Théâtre royal de l'Odéon, le 11 mars Paris, Tresse, 18/4, in-8 à 2 colonnes.

Faisant partie de « la France dramatique au XIXº siècle ».

XVI. Avec le même: Othello, opéra en trois actes..., I traduit de l'italien. (Académie royale de musique, le 2 sept 1844). Paris, Tre. se, 1844, in-8 de 14 pag., 1 fr.

XVII. Avec le même : Robert Bruce, opéra en trois Théâtre de l'Académic royale de musique, le 23 décembre Paris, Mich. Lévy; veuve Jonas, 1847, in-18, format angl.

Quoi qu'en dise le titre, cette pièce n'a été représentée pour la pafois que le 50 décembre.

XVIII. Nouvelles d'Espagne; comédie en un acte en (Second Théâtre-Français, Odéon, le 7 juin 1847). Paris, de i de Boulé, 1847, in-8 de 12 pages.

VAEZ 565

XIX. Avec M. Scribe: Ne touchez pas à la reine, opéra-coque en trois actes. (Théâtre royal de l'Opéra-Comique, le 16 jan-1847). Paris, Beck; Tresse, 1847, in-8, 1 fr. [8478] ■X. Avec M. A. Royer: Jérusalem, opéra en quatre actes. ■ Éâtre de l'Académie royale de musique, le 26 novembre 1847). □ Impr. de M™ veuve Dondey-Dupré, 1847, in-18 for-■ angl. [8479]

XI. Bourgeois (les) des métiers, ou le Martyre de la patrie, me en cinq actes et en dix tableaux. (Second Théâtre-Français, mai 1849). Paris, Beck; Tresse, 1849, in-8 de 48 pag., 60 c. [8480]

XXII. Avec M. A. Royer: Un ami malheureux, comédie-vaudele en deux actes. (Théâtre du Vaudeville, 31 janvier 1850). aris, Beck; Tresse, 1850, in-8 de 24 pages, 60 cent. [8481]

**XXIII.** Avec le même et Charles Narrey: la Dame de trèfle, audeville en un acte. (Théâtre du Vaudeville, 9 février 1850). aris, Beck; Tresse, 1850, in-8 de 16 pages, 60 cent. [8482]

XXIV. Avec MM. A. Royer et Michel Delaporte: Chodrucuclos, ou l'Homme à la longue barbe, mélodrame en cinq actes en huit tableaux. (Théâtre de la Gaîté, 29 juin 1850). Paris, ichel Levy frères, 1850, in-18 format anglais, 60 c. [8483]

XXV. Avec MM. A. Royer et Charles Narrey: les Fantaisies de ilord, comédie-vaudeville en un acte. (Théâtre des Variétés, 29 juil. 150). Paris, les mêmes, 1850, in-18 format anglais, 60 c. [8484]

XXVI. Avec M. A. Royer: le Jour et la Nuit, comédie-vaudele en cinq actes. (Théâtre des Variétés, 5 septembre 1850). Paris, resse, 1850, in-8 de 32 pages, 60 cent. [8485]

**XXVII.** Avec M. Eug. Scribe: Mosquita la Sorcière, opéra mique en trois actes. (Théâtre de l'Opéra-National, 27 septembre 151). Paris, Michel Levy frères, 1851, in-18 format anglais, 1 fr. [8486]

On cite encore de M. Nieuwenhuyzen, mais n'ayant pas été imprimé: Avec M. Chabot de Bouin: Victorin du Morbihan, vaudeville en trois tes, représenté au théâtre de l'Ambigu-Comique, le 14 septembre 1841. Deux (les) Hommes noirs, vaudeville en deux actes, représenté au théâtre s Variétés, en 1843.

On doit encore à M. Gustave Vaez quelques articles littéraires publiés ns « l'Artiste ».

VAILLANT (Benoist) (pseudonyme) [P. CHARBON]. adv Saint-Foy.

Trois (les) Vérités contre les athées, idolatres, juis, mans, hérétiques et schismatiques; le tout traité en tros Revu, corrigé et augmenté de nouveau avec l'indice des princatières. Bruxelles, Rutger Volpius, 1596, in-8.

Le célèbre P. Charron est le véritable anteur de cet ouvrage, pour la première fois à Bourdeaux, chez Millanges, en 1794, ses de l'anonyme. Il prit le nom de Benoist Vaillant pour obteoir « lège en Flandre.

Une édition de Paris, chez Déger Delas, en 1394, in-8, est anon

VALAMONT, pseudonyme [Jean-Jacques Porchat, de G 1. Recueil de Fables. Paris, Fortic, 1826, in-18, 1 fr. 5

Poésies (les) de Tibulle, traduites en vers français.
 1830, in-8.

VALANGIN (A.-M. de), geonyme [A. MONTALDON, de Va Libéraux (les) aux enfers, poème venu de l'Enfer à Par petite poste, etc. Paris, de l'impr. de Goetschy, novemb in-8 de 16 pages.

VALAYRE (G. de), pseudonyme [Ch. de BONSTETTEN Légendes et Chroniques suisses; par —; précédées d'u duction, par M. Leroux de Lincy. Paris, Colomb de Belin-Leprieur, 1842, in-12, 3 fr. 50 cent.

VALAZÉ (de), aristonyme [DUFRICHE DE VALAZÉ]. Po des ouvrages de deux écrivains de ce nom, voy. notre littéraire », à Valazé.

VALBONNAIS (de), aristonyme [Jean-Pierre MORET | CHENU, marquis de VALBONNAIS]. Pour la liste de ses voy, notre « France littéraire », à Bourchenu.

VALENCE (le comte de), aristonyme [Cyrus-Marie-Ale: THIMBROUNE, comte de VALENCE], général de division.

Essai sur les finances de la République française et sur le d'anéantir les assignats. Hambourg, 1796, in-8.

VALENTIIS (Venturae de', pseudonyme [Georg, -Valer THER',

mius litigiosus. Veronae, circà 1623, in-4; seu Argen-124, in-4. [8493]

NTIN (l'abbé), pseudonyme [dom GEBBERON].

(le) sans tache, où l'on voit que les vérités que Flore enns le miroir de la vérité sont très pures. Paris, 1680, in-12. [8494]

no 2462.

NTIN, prénonyme [l'abbé François-Valentin MULLOT, nanoine de Saint-Victor].

c Charles (Favart fils): la Sagesse humaine, ou Arlequin 1, comédie en deux actes, en prose, mêlée de chants. 2effier jeune, an VI (1796), in-8. [8495]

ec le même : Joseph, ou la Fin tragique de mâme Angot, morale (en un acte, en prose et en vers), mêlés de Par l'auteur de « la Sagesse humaine ». Paris, Gueffier, 8.

NTIN, prénonyme [Valentin de BUGNY].

Fhéophile (Marion du Mersan): Monsieur Botte, ou le Bourru bienfaisant, comédie en quatre actes et en prose, 1 roman de M. Pigault-Lebrun. Paris, Fages, an xI (1803), [8497]

RY (A.-C.), pseudonyme [Antoine-Glaude PASQUIN], conservateur-administrateur des bibliothèques de la Couus Charles X, et après 1830, bibliothécaire des palais de et de Trianon. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre littéraire », à Valery.

RIUS (Philippe) (auteur supposé), bandagiste, mécanicien, iste, à Paris, né dans cette ville [Achille PHILIPPE].

105 Réflexions sur les divers appareils employés au traite-

nes Réflexions sur les divers appareils employés au traitedifformités de la taille. (*Invention d'un Corset-lit*). Brevets on 1838. Paris, A. Philippe, 1839, in-8 de 64 pages et the représentant le corset-lit. [8498]

F DE CHAMBRE (UN), titlonyme [Me Sophie GAY].

118 (les) d'un amant heureux, ou Mémoires d'un jeune
camp de Napoléon Buonaparte, écrits par son valet de
Paris, de l'impr. de F. Didot, 1823, 3 vol. in-8. [8499]

VALET DE CHAMBRE CONGÉDIÉ (UN), pseudo-inte [MM. Fr.-Eug. GARAY DE MONGLAVE et E. Constant PITON Biographie des dames de la Cour et du faubourg Saint-Ger Paris, 1826, in-32.

VALET DE PLACE (UN), titlonyme.

Esquisse de Bruxelles. Bruxelles, 1827, in-12.

VALETTE (Siméon), pseudonyme [FAGON]. Voy. SO. (UNE) (1779).

VALINCOUR (de), aristonyme [J.-B.-Henri Du Trouss VALINCOUR]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • littéraire », à Valincour.

VALLE CLAUSA (Petr. à), pseudonyme [fliéoph. RAYSAI Immunitate (de) auctorum cyriacorum à censură, diatribe. 1664), in-8.

Suivant Bayle, le jésuite Raynaud fit cet ouvrage contre les jacobuse venger de l'Inquisition, qui avait condomné trois Traités de sa

VALLEMONT (l'abbé de), pseudonyme [Pierre Los prêtre]. Pour la liste de ses nombreux ouvrages, voy. notre : littéraire », à Vallemont.

VALLE QUIETIS (Anastasius à), pseudonyme [J. Tert Facis historicæ compendium ex Justi Lipsii operibus summ dio concinnatum.... olim in Germania impressum per Anast a Valle quietis (Jo. Thuilium, Patavii professorem), nunc ver liori ordini restitutum et auctum à Constantio a Montel (codem Thuillio). Patavii, 1628, in-8.

La première édition avait paru à Strasbourg, in-12. Ant. Thysie: réimprimer cet ouvrage sous son nom en 1657, sub titulo Roma illa

VALLERAN, pseudonyme [Pierre-David LEMAZURIER, not lequel ont été publiés les tomes 111 et 1v de l'Opinion du par

VALLET DE VIRIVILLE, nom anobli [Auguste VALLET, à Viriville, au département de l'Isère (1)], élève de l'Écoi Chartes, promotion de 1837, plus tard répétiteur, puis profecette institution, ex-archiviste paléographe du Pas-de-Calais, m

<sup>1)</sup> La preuve nous en est faurme par ce savant lui-même qui a pa 1837 à 1830 trois opuscules sous les noms d'éuguste l'atle;

i l'Institut historique, etc., né à Paris, le 23 avril 1815. Pour la liste ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Aug. Vallet.

\*\* VALLIER, scènonyme [L. TOLMER, auteur et artiste dramatique].

Four la liste de ses pièces, voy. notre • France littéraire », à Tolmer.

VALMECOUR, scènonyme [LIMOUZIN, artiste dram.]. Pour l'indication de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Limouzin.

VALMÉRON, pseudonyme [l'abbé P.-Fr.-Théoph, JARRY].

I. Lettre (première) de l'abbé — à M. Claude Fauchet. Jersey, aux frais des catholiques réfugiés, la deuxième année de la persécution (1791), in-8. [8504]

Violente satire contre Cl. Fauchet, et qui est rare.

II. Abbé (l') Fauchet point par lui-même, et ses crimes dévoilés. Jersey, 1791, in-8. [8505]

III. Vie de l'abbé Fauchet. Paris, 1791, in-8 de 36 p. [8506]

IV. Contraste entre un Quaker et l'abbé Fauchet. Paris, 1792, in-8. [8507]

VALMIRE (de), pseudonyme [SISSOUS, de Troyes].
Dieu et l'Homme. Amsterdam (Troyes), 1771, in-12. [8508]
Voyez l'Examen de cet ouvrage, par Louis Tallot, Troyes, 1772, in-8.

VALMONT, pseudonyme [Eugène DEMONVAL], auteur, selon M. Goizet, rédacteur de la table du Catalogue de la bibliothèque de M. de Soleinne, de deux vaudcvilles, le Congé de semestre et les Bottes de foin, mais qui ne paraissent pas avoir été imprimés.

VALMORE, scènonyme, commun à deux artistes dramatiques [MM. LANCHANTIN père et fils], qui ont été quelque peu littérateurs. L'origine de cette honorable famille n'étant point aussi connue qu'elle mérite de l'être, nous ferons profiter nos lecteurs d'une bonne fortune qui nous est advenue, et qui nous permet de rétablir deux omissions qui se remarquent dans presque toutes nos biographies. Cette bonne fortune est une lettre de M. Valmore à l'un de nos amis.

- . Mon cher Pierquin,
- Vous me demandez quelques détails sur la cause qui me fait
   porter un nom qui n'est pas le mien. En voici l'explication en deux mots :
  - « Avant la grande révolution, car il faut distinguer, mon père, qui

« s'appelait Lanchantin, avait été forcé, à la suite d'un duc « quitter Paris : mon grand-père, qui était fort dévôt et jansei α après avoir fait manger à son fils de la terre du fameux cin-« de Saint-Médard, lui donna une lettre de recommandation « le prieur des bénédictins du Mont Saint-Michel, où il troat a aimable accueil et fut installé sur le champ archiviste du cou c là il exerca la profession de feudiste, et s'occupa à relev-« titres, les terriers des seigneurs de la province. Il fit même « ques voyages à la Tour de Londres, pour se faire délire « doubles des titres qui se tronvaient dans les archives que les Ai c nous avaient enlevés à Crécy et à Poitiers, car nos rois av « l'habitude de ne voyager, même de n'aller à la guerre qu a leurs chartiers avec eux. Quand la Révolution sonna la cli « du couvent, et mit sur le pavé tout ce qui avait été employe « les moines ou par la noblesse, mon père vint à Paris cher « une nouvelle fortune. Se trouvant chez une actrice, dont j « me rappelle pas le nom, et qu'il avait connue dans ses vou « la question d'un nouvel état fut agitée. Cette dame coase « mon père de se mettre au théâtre, que c'était la carrière ou « était le moins inquiété. Mon père objecta la peine qu'il fen « son père, qui mourrait surement de chagrin d'avoir un da « dans sa famille, attendu qu'il était tolérant comme un catholis - Eh bien! faites comme nous faisons presque tous pou « semblables raisons, changez de nom. Voyons... appelez-« Wolmar, — Oh! pour Dieu non! s'écria mon père, ce pou « porterait malheur, je ne veux aucun point de ressemblance : « ce panyre infortuné : la Nouvelle Heloïse était encore a la mo • Eh bien! appelez-vous Valmore. Va pour Valmore. Et depu « n'a été connu que sous ce nom; moi qui ai suivi la même « rière, j'ai conservé le nom qu'un des plus honnêtes hom « s'était donné ».

M. Lanchantin père, aujourd'hui retiré en Bretagne it, avait cupé un rang très distingué sur les principaux théâtres de provisil est l'auteur de la pièce suivante :

Avec Beaural : la Fête de l'Agriculture, ou l'Heure du Repos

<sup>(1)</sup> Et non mort a Paris, en aout 1833, comme le dit, par erreur, W Delhasse, dans son e Annuaire dramatique e pour 1841.

bruyères, comédie en un acte, en prose, mêlée de vaudevilles. Représentée sur le théâtre de Rouen. Rouen, an 11-1794, in-8.
[8509]

VALMORE, scènonyme [François-Prosper Lanchantin], fils du précédent, artiste dramatique et littérateur, né à Rouen, le 18 octobre 1793. Le jeune Valmore avait reçu une bonne éducation, et Il n'avait que quinze ans à peine quand son père, soucieux de son avenir, et ne voyant pour son fils que la carrière des armes dans un temps où, avec des épaulettes, on arrivait à tout, l'envoya à un-frère aîné, par conséquent oncle du jeune Valmore, qui s'était engagé à quinze ans dans le Royal-Comtois et était parvenu au grade de sergent (apogée du vilain à cette époque). La Révolution éclatant, son avancement devint rapide, Moreau le créa colonel; il fut fait général de brigade en l'an XIII (1805), fut à Naples en 1806, prit part au siège de Gaëte, et fut nommé gouverneur de cette ville après sa reddition. C'est lorsque son oncle occupait cette position que le fotur artiste dramatique arriva à Gaëte, en 1810 (1). Le général Lanchantin n'avait pas de fils; il accueillit son neveu avec amour; mais en vrai vétéran qu'il était, il voulut qu'il fit comme lui, un long et rude apprentissage de la guerre. Déception cruelle pour les rêves du père, lequel conclut avec raison que la présence de son fils à l'armée, jusqu'à l'âge où la loi devait l'appeler sous les drapeaux, n'était point nécessaire, puisque la protection et l'amitié d'un officier-général ne pouvait ou ne voulait rien pour lui. On parla théâtre. Le jeune Valmore y consentit, et il s'essaya bientôt dans trois rôles principaux sur le théâtre de Rouen, où l'on accueillit sa jeunesse avec bienveillance. Son succès l'appelait à Paris. Là, Mile Raucourt promettait de se charger de son éducation dramatique, et elle tint parole, car un an après, en 1812, M. Valmore

<sup>(1)</sup> En 1812 le général Lanchantin fut appelé à la Grande-Armée sous le commandement du maréchal Ney, où il fut créé baron d'Erfurt. Il ne jouit pas longtemps de ce titre, car il fut tué dans la même année, à Krasnoé en Russle. On trouve une Notice evacte sur cet officier général, Louis-François Lanchantir, baron d'Erfurt, dans le tome V des « Fastes de la Légion-d'Honneur ». Le général n'a laissé que trois filles non mariées. Quelques personnes ont pu croire qu'à M. Valmore, alors le seul mâle de la famille, revenalt le titre de baron d'Erfurt, qui devait passer de mâle en mâle par ordre de primo-géniture, c'est une crreur. Du reste, l'excellent et modeste Valmore as s'en serait jamais vanté : de quelle utilité lui eût été ce titre dans sa carrière?

débutait au Théatre-Français par les rôles de Ninias de ramis », d'Hippolyte de « Phèdre » et de Martius « d'Hérac On le reçut avec bonté, et sa haute intelligence lui eût fait m une place à ce théâtre pour l'avenir, si une étourderie de je ne l'ent brouillé avec MIII Raucourt. La disgrace de sa prot amenait la retraite de Valmore de la Comédie-Française : il ( tit pour aller jouer à Orléans, à Nantes, puis à Bruxelles. épousa, en 1817, M<sup>n</sup>. Marceline Desbordes, dont nous pa tout à l'heure. Engagé par Picard, lors de l'ouverture de l après son second incendie, il revint à Paris, où il ne resta qu ans, pour accepter ensuite d'autres engagements, à I.von d' et à Bordeaux ensuite, pour reparaître à Lyon encore, qui après l'avoir quitté. Ouclques vers qu'il adressa, en 1833, à marades de Rouen, nous prouvent qu'il était alle revoir k de ses premiers débuts : mais la date de cette rentrée pous éc De 1833 à 1839, nous le retrouvons à Lyon, à la tête des ar rôles; il quitta momentanément cette ville à l'époque du c nement de l'empereur d'Autriche (1838), pour se rendre à où il joua en compagnie de MIII Mars. Au commencement de il demanda et obtint la résiliation de l'engagement qui le res-Lyon; son intention était de renoncer au théatre, parce qu offrait ailleurs une position plus conforme à ses goûts: mais t dans son attente, il dut reprendre quelques mois après, so mier métier de comédien. Au mois de septembre de la même. il accepta un emploi dans la troupe de Bruxelles, où il parat s sivement pour ses débuts, dans : l'École des Vieillards . . . Danville) ; dans « les Deux frères » (rôle du docteur Bloem' ; e « l'abbé de l'Epée » (rôle de l'abbé).

La comédie étant délaissée en ce moment à Bruxelles, c partout ailleurs, M. Valinore n'eut que rarement l'occasion d apprécier son mérite d'artiste intelligent et consciencieux. Ut dent arrivé à sa jambe, en répétant « la Fille du Cid », tragé Casimir Delavigne, dans laquelle il avait un rôle, le força é mander la résiliation de son engagement, et d'aller attendre si rison au milieu de sa famille. Nous croyons que depuis M. Va n'a plus reparu sur aucun theâtre.

Il y avait deux hommes dans M. Valmore, l'acteur et le pen le comédien qui honore sa profession, et l'artiste qui commu pralités que de défauts, et ces défauts étaient trop souvent le résulpralités que de défauts, et ces défauts étaient trop souvent le résulpralités que de défauts, et ces défauts étaient trop souvent le résulpralités que de défauts, et ces défauts étaient trop souvent le résulpralités que de défauts, et ces défauts étaient trop souvent le résulpraides, le regard pénétrant, l'ensemble de la physionomie expressif, proique cette physionomie soit sérieuse, quelquefois sévère, et l'une sévérité trop souvent triste.... A étudier le caractère de la lignité; son la jugeait admirable dans le quaker de « Chatterton ». Sa prononciation était nette, sa diction sage, ses gestes avaient de la lignité; son organe seulement manquait un peu de force. Il fallait unir M. Valmore dans l'ancien répertoire ou dans les rôles qui népraitaient l'habit brodé ou la toge romaine; son goût à cet égard fait parfait, et il devait à son aptitude de constante recherche dans prérité des costumes, d'avoir précédé de beaucoup la province lans cette partie essentielle de l'art du théâtre.

Admirateur passionné de Talma, M. Valmore avait gardé de son dole un goût excessif pour la tragédie; il est de ceux qui pensent pae la tragédie échauffe l'âme, élève le cœur, peut et doit créer les héros.... Il est fâcheux que les moyens d'exécution lui aient tanqué, mais il faut l'entendre parler et de Talma et du genre trapique, de son art en un mot : c'est une causerie savante, pensive, dulatrice pour un admirable modèle.

Il a fait plus : il a écrit en 1830 et 1831 des articles physioloinques sur la vérité dans la tragédie et des études grammaticales matiques, en citant toujours Talma comme son autorité unique. Publiés dans le « Journal des Comédiens », ces articles sont peu aonnus; la lecture en est instructive, attachante. M. Valmore y Maserte de la nécessité où est l'acteur de posséder le plus de conmissances possibles; il essaie de montrer aux artistes, pour la composition de leurs rôles, le rapport intime qui existe entre la pose le l'âme et celle du corps, expliquant qu'il n'y a pas une seule parie de notre être qui ne soit en harmonie les unes avec les autres, # indiquant les choses habituelles à chaque tempérament. Suivent le précieux modèles de diction adoptés par Talma qui les avait conms, de Talma qui, pour la prononciation de la langue française, pouvait aussi bien faire autorité que Voltaire, observe M. Valmore wec raison. Les exemples sont nombreux, et l'espace nous manque pour les citer. Cette série d'études se termine par le vœu sormé de

voir s'établir dans les collèges et dans les cours publics d'ease ments, des écoles de diction confiées à des comédiens, i profitables aux orateurs, aux professeurs, aux députés, aux cats, et enfin par une dissertation, fort juste, sur la vérnégédie, dissertation tendant à prouver que la tragédie, sanf ca formes qui ont vicilli, n'est surtout vraie, sur la scène, que manière dont elle est comprise et exécutée (1).

L'opinion de l'excellent M. Valmore sur ses articles du « J des Comédiens » était beaucoup plus modeste que celle éau M. F. Delhasse, son ami et son biographe, et nous allons » par une confession de M. Valmore à M. Pierquin de Gembi l'occasion de ses productions littéraires.

- · Vous me demandez aussi, mon cher Pierquin, si j'ai " été imprimé. Hélas! hélas! trois fois hélas! J'avais épon « femme poète, comment échapper à la contagion? Chez pe « devint un temps une espèce de prurigo. Le sort avait vosi « je m'accrochasse à la robe de ma femnie pour que je se « basse pas dans la fosse commune qui me revenait de de « vous vonlez une confession de mes péchés, en voici un petit » « Mon plus beau titre de gloire, c'est un poème minuscule. • Lydie, qui se trouve dans • l'Almanach des Dames • de ! « (Paris, Treuttel et Würtz, in-18). La lecture d'André (1 « m'a fait perpétrer ce poème. Qu'on dise que les bons exe e ne sont pas pernicieux! En 1830, à l'époque où il était p « de déraisonner à bouche que veux-tu, j'ai commis de peu « ticles dans le « Journal des Comédiens ». Au commencem-4 1833, j'ai fait imprimer dans le Journal de Rouen une b « intitulée la Saur du Démon, et enfin, dans la même année « infinité de pièces, très légeres, insérées dans différents re e et journaux, soit de Lvon, soit de Paris.
- Quand je vis que ce qu'il y avait de mauvais m'étate
  pour compte, et que ce qu'il y avait de passable on l'attràs
  ma femme, cela me refroidit un peu pour la poésie, et ju
  donne ma parole que si l'on doit me louer pour quelque c
  c'est que je n'ai pas en la petitesse de me parer des plans
  paon. C'est domnage, quelle perte pour mon pays!

Notice de M. Fel. Delhasse, impr. dans « l'Annuaire dramati Bruxelles » pour 1841, in-18, p. 163-68.

■ En voilà beaucoup trop sur un si mince sujet, mais vous l'avez
■ exigé; il me reste à vous demander pardon du temps que je vous
■ ai fait perdre. Mais je ne le ferai plus.

Tout à vous, votre ami, VALMORE.

4 juillet 1852.

VALMORE (M<sup>me</sup>), scènonyme [M<sup>11</sup> Marceline LANCHANTIN, mée Desbordes, à Douai, en 1787], femme du précédent, aujour-d'hui un des poètes les plus gracieux de la France, que son talent et ses vertus privées placent au premier rang des femmes qui honorent leur pays. D'abord comédienne, M<sup>me</sup> Valmore se fit remarquer à Rouen, Bordeaux, à l'Opéra-Comique, à l'Odéon, à Bruxelles, à Lyon, où elle termina sa carrière dramatique (en 1817). « Je n'ai pu, dit-elle dans une de ses élégies :

Je n'ai pu supporter ce bizarre mélange
 De triomphe et d'obscurité,
 Où l'orgueil insultant nous punit et se venge
 D'un éclair de célébrité ».

M<sup>m</sup>· Valmore créa avec beaucoup de succès plusieurs rôles importants au théâtre Feydeau. On applaudit en elle une diction paradite, un son de voix ravissant, et surtout une sensibilité communitative qui se trouvait en harmonie avec la douceur de son regard et aoute l'expression de sa figure. Grétry lui portait le plus vif intérêt. Far la nature de ses moyens, M<sup>m</sup>· Valmore rappelait une actrice parfaite, M<sup>m</sup>· Saint-Aubin. Les habitués du théâtre de Bruxelles ont conservé un touchant souvenir de son talent.

Fél. Delhasse, Annuaire dramatique de Bruxelles, pour 1841, p. 165.

Les nombreux ouvrages de cette dame, tant en vers qu'en prose, est été rappelés par nous dans la « France littéraire », et par nos continuateurs dans leur « Littérature française contemporaine » (Voy. ces deux ouvrages au nom Desbordes-Valmore).

Un joli ouvrage de morale de cette dame, la Poupée, inséré dans l'un des recueils littéraires destinés à la jeunesse ayant été poûté, une autre personne, M<sup>III</sup> Louise d'Aulnay [Julie GOURAUD], s'est emparée du fond sur lequel elle a brodé, et a publié des Mémoires d'une Poupée (1831). M<sup>®</sup> Desbordes-Valmore n'a point réclamé contre ce larcin, en sorte que le petit livre de sa copiste a non seulement eu plusieurs éditions, mais encore a été couronné par l'Académie française, tandis que le modèle a été modestement

ioint à deux volumes de Contes en vers et en prose pour les es publiés par cette dame, en 1840. — Un des ouvrages de V' bordes-Valmore, les Anges de la famille a obtenu. en 15 prix de morale à l'Académie française, et la docte société à : flattée qu'un heureux hasard lui permît de couronner use qui pratique ce qu'elle enseigne, tandis que le plus souvent couronner les compositions d'autres femmes qui ne briles par les vertus privées, ne s'occupant de morale et de pré comme étude d'art, et ne considérant les prix et pensions retirent de leurs élucubrations, que comme un moyen de sac leur goût d'orgie et de luxure. Nous voulons parler de ces ! à qui Dieu avait mis au cœur un levain de nobles sentimes qu'elles fissent le bonheur de la famille; mais entrainées :4 mauvais penchants, en véritables filles d'Eve, elles se sont re contre la destination que le Créateur a assignée à leur sexe. préféré prêter l'oreille aux séductions de Satan, leur pron avec l'affranchissement, la perpétration des sept péches car de ces femmes que la Société, même la plus polie, a marqu stigmates de bas-bleu, de Viragos. Saccessivement filles é lées, femmes adultères, trafiquant des charmes de leurs file véritables Tartuffes de mœurs : ce sont elles qui le illus : arrivent, par l'intrigue, à obtenir : pour elles, des prix de l' mie française et des pensions de l'Instruction publique. devait appartenir à l'épouse vertueuse, à la bonne mère de fi et pour leurs amants, des emplois publics, an détriment à qui out des droits à les obtenir (1).

M<sup>m</sup> Desbordes-Valmore fait une glorieuse exception : elle premier rang d'un petit nombre de femmes auteurs du \1\frac{1}{3}\cdot \quad que chacun honore.

VALMURINUS, pseudonyme [Valerianus de FLAVIGNY].
Disquisitio theologica, an, ut habet Capellanus, nome
Scripturæ testimonia alio modo proferantur à Rabbinis quie
leguntur in voluminibus hebraicis, etc. Parisiis, 1666, in-12.

<sup>(1)</sup> Un livre très piquant la faire ce serait l'Histoire naturelle de l'as bleudécrite a la manure de Linnee, à l'instan de la Monochologia de Born. Elle serait suivie de la biographie édifiante des plus marque ets dames. Il y a cent la parier contre un que ce livre n'obtiendra prix de moraie de l'Academie française.

ı

Pop. le Mémoire de l'abbé Goujet sur le Collège de France, édition in-12, 1, p. 347.

PÉNISSIÈRE.

➡▼ALORY, pseudonyme [Charles MOURIER], auteur dramatique. • Gar la liste de ses pièces, voy. notre « France littéraire », à Mou-• Tance littéraire », à Mou-

\*VALSINGHAN (Thomas), auteur supposé [J. BOUCHER].

Histoire tragique et mémorable de Pierre de Gaverston, gentilcomme gascon, jadis le mignon d'Édouard II, roi d'Angleterre, jobs des chroniques de — et tournée du latin en françois par H. D. T. 1588, in-8.

Est ouvrage a été fait par J. BOUCHER, ligueur furieux, curé de Saint-Emott, contre le duc d'Épernon, favori de Henri III. « Bibliothèque histo-Eque de la France », t. II, nº 18754; « Catalogue de la Vallière », seconde Artie, par Nyon, t. VI, nº 26082.

\* VALVILLE, scenonyme [LETOURNEUR), comédien.

Dépit (le) amoureux, comédie de *Molière* (en cinq actes), relife en deux actes. (Nouv. édit.). Paris, veuve Duchesne, 1806; Faris, J.-N. Barba, 1822, in-8, 1 fr. 20 cent.; — Paris, boulev. Lifat-Martin, n. 12, 1829, in-18. [8512]

Représentée en province, ainsi arrangée, vers 1780, et successivement le théâtre de Feydeau, sur ceux de la République, du Lycée, et enfin m Théâtre-Français, le 4 janv. 1821. Elle a dû être imprimée antérieurement à 1806.

VALVILLE (Bernard), scènonyme [Frauçois BERNARD], d'abord pamédien, ensuite militaire, mort professeur de rhétorique franpaise au collège de l'île Maurice. Pour la liste de ses ouvrages, Voy. sotre article Franç. Bernard dans le tome I'r de la « Littérature française contemporaine ».

VAMMALLE (l'abbé de), aristonyme [l'abbé Antoine BRES DE VAMMALLE, vicaire-général]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. potre « France littéraire », à Vammalle.

VAN DE VELDEN (Corneille), pseudonyme [le P. GEBBERON]. Courte et nécessaire instruction pour tous les catholiques des Pays-Bas, touchant la lecture de l'Écriture-Sainte. Cologne, Nicolas Schoutten, 1690, in-12. [8513] VANDENHOVEN (Hubert), pseudonyme [V. DÉLECOUT vice-président du tribunal de première instance de Brusels De la Langue flamande, son passé et son avenir. Brusé Leipzig, 1845, in-8.

M. Délecourt voudrait rapprocher l'orthographe du flamand de cel bas-allemand, afin de rendre les deux langues intelligibles à la fee teur a deployé dans ce livre beauconp de sagacité et de concant philogiques, mais il semble favoriser le parti imperceptible qui a l que, veut faire accroire à l'Allemagne qu'il y a dans ce pays un pour allemand, dont les provinces flamandes sont le centre et l'idebae & le ressort tout puissant. Quelques écrivains d'outre-Rhin croent an et déffient en conséquence quelques écrivalns profondément iguer Belgique, mais qui vantent sans cesse les futurs effets de ces test prétendues, en ralliant dans leur patois la France et sa litteratur dernier ministre de Prusse à Bruxelles, M. le baron d'A., s'aut sa le protecteur de cette petite ligne anti-française et s'imaginui, p triste moyen, faire de la Belgique une fraction du Zollrerein, ou plui annexe des provinces prussiennes. O diplomatie, que tu es quele frivole! Dz Re.

VAN DER YZER, pseud. [J.-L. FERRY DE SAINT-CONSTI-Considérations sur les révolutions des Provinces-Luica ! 1788, in-8.

VANDERKAAS (le sieur), député de la province de Paris Belgiomanie (la). Avariciopolis, 1785, in-8.

VAN DER MEULEN, pseudonyme [l'abbé Bellengen].

I. Essais de critique: 1º sur les écrits de M. Rollin; 2 straductions d'Hérodote; 3º sur le Dictionnaire géographique et tique de Bruzen de la Martinière. Amsterdam, l'Honoré et 1740, in-12.

L'auteur se donne pour Flamand dans sa préface, page 9, et d per nom de Fan der Meulen à la tête de sa première lettre. Il publis le suivante un Supplement de 128 pages, sous le nom de Waarkeit et der Meulen. Ce supplément manque à beaucoup d'exemplaires.

11. Supplément aux Essais de critique sur les écrits de M. M. Amsterdam, 1741, in-12 de 128 pag. §

VAN DER VUYLEN (Léon), pseudonyme [Louis POLAD.) servateur des archives de la province de Liége].

Massacre des magistrats de Louvain, 1379. Liège, 1838, in-8-fé

it. Le premier de ces noms est la traduction du second.

bimpr. dans les « Mélanges historiques et littéraires » de l'auteur. 7e, 1839, in 18 de 362 pag.

ANDIÈRE (Raoul), pseudonyme [François CHAPAIS, ancien Boyé des douanes, auteur dramatique]. Pour la liste de ses pièces, la « Littérature française contemporaine », à Chapais.

ANHOVE (M<sup>III</sup>), pseudonyme [M<sup>III</sup> CARREAU], auteur de neuf ens et de sept petits ouvrages de morale juvénile, imprimés de la 1835. Pour leurs titres, voy. notre • France littéraire », à la 1836.

▲RACK (le comte de), auteur supposé [de CROISMARE, coner au parlement de Rouen].

Témoires du —, contenant ce qui s'est passé de plus intéressant Europe, depuis 1700 jusqu'au dernier traité d'Aix-la-Chapelle . 748. Amsterdam (Rouen), 1750, 2 vol. in-12. [8520]

Est une nouvelle édition très augmentée. La première avait paru en volume quelques années auparavant, sous ce titre: Mémoires du comte mrack, contenant ce qui s'est passé de plus particulier au congrès de brai, avec les Voyages de l'auteur, et une Relation abrégée de l'étament de la république de Hollande, etc. Amsterdam, 1703, in-12. Existe des Avis du baron d'Orival (l'abbé Saas) au comte de Varack sur Rémoires. Cambrai, aux dépens du public, 1751, in-12 de 15 pag.

ARAMUNDUS (Ernest.) Frisius, pseudonyme [Franc. HOTO-

Troribus (de) Gallicis, horrendà et indignà amiralli Castillionei, lium atque illustrium virorum cæde, sceleratà ac inaudità piostrage, passim edità, per complures Galliæ civitates sine ullo rimine generis, vera et simplex narratio. Edimburgi, 1573, 2 Londini, 1573, in-8. [8521]

Emprimé dans l'ouvrage suivant :

Igo et historia Belgicorum tumultuum, immanissimæque crudelitatis, Cliviam et Westphaliam patratæ, etc., accedit historia tragica de fu
Sus gallicis, etc. Auctore Ernesto Eremundo (Fr. Hotomano). Lugduni

4., 1619, in-8; Amstelodami, 1641, in-12.

Duvrage de Furoribus Gallicis a été traduit en français des 1373. Il a mussement attribué à Théodore de Bèze et à Hubert Languet. Le prént Bouhier croyait faussement que le nom de Varamon ou Waramond véritable (Bibliothèque histor. de la Franco, t. II, nº 18140). Ce n'est me seule erreur relative à cet ouvrage que le président a faite dans la mote. Il a attribué à François Hotman l'Origo et Historia Belgicorum l'unum, etc. Mais il n'a pas réfléchi que ce dernier auteur prouve, par

sa préface, qu'il écrivait au commencement du XVII<sup>o</sup> secs. us François Hotman est mort à la fin du XVI<sup>o</sup> (en 1590 ll aya 6 l'Historia tragica qui soit de Fr. Hotman. A - V B-

VARANÇAI (Adélaîde de), traduct. supposce Me Rio Lettres de Fanny Butlerd à milord Charles-Alfred de bridge, etc., écrites en 1735, traduites de l'anglais en 1736 (ou plutôt composées en français par Me Riccoboni. Para des libraires, 1757, in-12.

VAREILLES (de), aristonyme [J.-M. LABROUE, come REILLES]. Voy. notre • France littéraire •, à Vareilles.

VARICLÉRY (le vicomte de), pseudonyme [le baros d' THE-LANGON], auteur de « l'Exilé d'Holy-Rood .

Tuileries (les) en juillet 1832. Paris, Dentu, 1832. #

Il y a des exemplaires de la même date dont la couverture; conde édition.

L'Exilé d'Holy-Rood (Paris, Mame-Delaunay, 1831, in & avec \$4 plement anonyme.

VARILLAS (de), apocryphe [le duc de La ROCHEFOTC Mémoires de la minorité de Louis XIV, sur ce qui s'a la fin du règne de Louis XIII et pendant la régence de mère. Villefranche, de Paul, 1689, 2 vol. in-12.

C'est une contrefayon des Memoires du duc de La Rochelon le nom de Varillas.

VARSOVIEN (UN), geonyme [ ], auteur d'art tiques sur la Pologne et la Russie, imprimés dans le jou

VATISMÉNIL (de), aristonyme [LEFERVRE DE VAI ancien avocat-général de la Cour de cassation, ministre de tion publique sous Charles X, depuis député, représentaple, etc. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « Fr raire », à Vatisménil.

VATOUT (J.), premier bibliothécaire du roi Louis-Phi il était, dit-on, le fils naturel, député, etc., élu, peu de la révolution de Février, à l'Académie française, au sein il n'est point entré, auteur supposé de l'ouvrage suivan Souvenirs historiques des résidences royales de Fr Saint-Esteben, pour les quatre premiers volumes; Beauplan Rousseau], Vict. Herbic et autres pour les trois derniers).

F. Didot, 1837-46, 7 vol. in-8, 42 fr. [8525]

Repeut se procurer chaque volume séparément au prix de 6 fr.

— Tome IV. Château de Fontainebleau; — Tome V. Palais de Saint-; — Tome VI. Château d'Amboise (par M. Vict. Herbic); — Tome VII.

s avons dit, à l'article de Louis-Philippe, les raisons qui nous ont roire que les deux spirituelles chansons, le Maire d'Eu et l'Écu de me, imprimées sous le nom de Vatout, sont du roi lui-même. Ce pas été du reste la première fois que Vatout eût été son prête-

▲UBAN (Sébastien LEPRÊTRE de), maréchal de France et preingénieur du Roi, apocryphe [Pierre LE PESANT DE BOIS-BERT].

**\*estament** politique de —. 1707, 2 vol. in-12. [8526]

mest une nouvelle édition d'un ouvrage qui en a eu plusieurs sous des ■ différents.

m première est intitulée: Détail (le) de la France, ou Traité de la cause diminution de ses biens, et des moyens d'y remédier. Sans indication ien (Rouen), 1693, 1699, in-12.

Mmprimée sous ce titre: Mémoires pour servir au rétablissement général myaires en France, où, par occasion, on fait voir les causes de sa démace. Villefranche, Pierre et Jean, 1697, in-12.

mtre édition, sous ce titre : la France ruinée sous Louis XIV, par qui comment; avec les moyens de la rétablir en peu de temps. Cologne, in-12.

mtre édition, sous ce titre : le Détail de la France sous le règne présent, : des mémoires et des traités sur la même matière (par Pierre LE PE-T DE BOIS-GUILBERT). 1707, 2 vol. in-12.

Englet du Fresnoy, dans sa Méthode pour étudier l'histoire, attribue à M. de Soissons, gentilhomme du Maine, l'édition de cet ouvrage immée à Bruxelles, en 1716, in-12. C'est une erreur évidente : elle est tirée la Sauzet, dans ses Nouvelles littéraires, Amsterdam, 1716, t. IV, p. 200; le a été reproduite par les éditeurs mêmes de la Bibliothèque historide la France en 1768, t. II, n° 28089.

'ouvrage du prétendu M. de Soissons n'est certainement qu'une noutédition de celui de Bois-Guilbert. A. A. B-m.

VAUBLANC (le comte de), aristonyme [Vincent-Marie VIENNOT VAUBLANC], ministre d'État au département de l'Intérieur sous ils XVIII. Pour la liste de ses ouvrages, voy, notre « France France », à Vaublanc.

VAUGLUSE (M<sup>me</sup> de), aristonyme, pris par une femue ust et galante du XVIII<sup>e</sup> siècle, connue sous le nom de M<sup>e</sup> Fæş lieu de M<sup>me</sup> FALQUES). Voy. une note de bas de page du tox p. 545.

VAUCLUSIEN (UN), géonyme [Victor Acgier].

Crimes (les) d'Avignon depuis les Cent-Jours. Valence, In et Paris, Plancher, 1818, in-8 de 60 pag.

VAUCORBEIL (F.-), pseudonyme [FERVILLE].

Révision légale de la Constitution, Paris, Ledoyen, 1850 de 32 pag.

M. Vaucorbeil se tient dans des régions politiques transcendat de l'acteur Ferville du Gymnase, et ami de M. Lefevre-Deumier. Et caire de l'Elysée, poète de mérite et prosateur assez, distingue.—' corbeil demande...

1º Que les pouvoirs du président soient étendus. Étendus a que ce qu'il oublie de dire. Or, comme nous savons que le president de l'armée, nomme à tous les emplois, et distribue les grades, à ment et les croix, en veux-tu? en voila! nous ne nous explopass bien ce que M. Vaucorbeil voudrait y ajonter, a moins que ce fut! à la dime et le jambage.

2º Que la constitution soit revisée. C'est là le thême a l'ordrec Eh bien, soit! qu'on la révise, dans les termes qu'elle a parmême; mais, en ce cas, au lieu d'allonger la durée de la preside sait! peut-être ferait-on bien de la supprimer tout a fait. Il y au nomie de traitement, d'ambition, d'inquietudes et de Vaucorbeis Siccle, 25 mars 1890.

VAUDEVILLISTE (UN), scenonyme [MM. Theod. ASM). Rot SSEAU].

Un de plus, roman à la mode. Paris, Pigoreau et Corbet. 4 vol. in-12.

Reproduction d'un roman qui a d'abord paru sous le titre de la et le Prince, et avec le nom des auteurs.

VAUDOIS (UN., géonyme [Fréd.-César de La HARPE]. Quelques mots d'— sur la correspondance et autres per crètes, 42 cabier, (Paris, 4814), in-8.

VAUDOIS UN , géongme [Guill, DEFÉLICE]. Adieux d' -- au lac Léman, (Lausanne, 4827), in-8.

VAUDONGOURT le général G. de), geonyme Fréderic

EIME, de Vaudoncourt (Moselle). Pour la liste de ses ouvrages, y. notre « France littéraire », à Guillaume.

WAUDORÉ (1) (G. Symphorien), pseudonyme [André JACOBY].

E. Suppression (de la) des tours établis dans les chefs-lieux d'aradissement. Caen, de l'impr. de Hardel, 1838, in-8 de 32 pag.

[8532]

Ecrit contre la suppression des tours.

■I. Liberté (de la) de l'Église, à propos de la liberté de l'enseiment. Lettres à MM. les députés. Paris, Sirou et Desquers; coffre, 1846, in-8. [8533]

WAUDREUIL (le comte P. de), aristonyme [le comte Pierreis RIGAUD DE VAUDREUIL]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. France littéraire », à Vaudreuil.

VAUGELAS (de), aristonyme [Claude FABRE DE VAUGELAS]. For la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire », à Eugelas.

**VAUGONDY**, aristonyme [ROBERT DE VAUGONDY], géographe. → rur la liste de ses ouvrages, voy. notre · France littéraire », à → bert de V.

VAULABELLE frères (Achille et Éléonore de), nom anobli, aprunté d'une ferme de ce nom, située près de Châtel-Censoir, nton de Vézelay (Yonne) [MM. TENAILLE]. Pour la liste des vrages de ces deux messieurs, voy. notre « France littéraire », Vaulabelle.

VAUMORIÈRE (de), aristonyme [Pierre DORTIGUE DE VAUMO-ERE], romancier français du XVII<sup>e</sup> siècle. Pour la liste de ses verages, voy. notre « France littéraire », à Vaumorière.

**VAUNOIR**, pseudonyme.

Biographie des Académiciens radiés, suivie de celle des Acadéiciens élus par l'ordonnance du 21 mars 1816, contre-signée aublanc. Paris, de l'impr. de Goetschy. — Les march. de nouv., 822, in-8 de 96 pag. [8534]

<sup>(1)</sup> Ce nom qui nous est donné comme un pseudonyme, est pourtant celui un avocat, auteur de plusieurs ouvrages de droit, qui, ainsi que l'écrivain, bjet de cette note, appartient aussi à la Normandie, et signe J.-F. Faudoré.

Académiciens déclarés *impurs* Académiciens déclares sur lesquels on trouve des Notices dans ce volume

## ACADÉMIE FRANÇAISE.

```
remplacé par RICHELIEU (le duc de
ARNAULT,
                                CHOISEUL-GOTFFIER (le ce
ÉTIENNE,
                                 BRAUSSET (de), évêque d'A
GARAT,
                            - Bonald (le vicomte de).
CAMBACÉRES,
MERLIN.

    FERRAND (le comte de).

SIRVES.
                            - LALLY-TOLLENDAL ile COR
                            - LEVIS (le duc).
RORDERER,
                                MONTESQUIOU-FEZENZAC
MAURY,
MARET, duc de BASSANO.
                                LAINÉ.
BONAPARTE (Lucien),
                                          élus par l Acad
REGNAULT DE SAINT-JEAN
 D'ANGELY.
                INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.
BONAPARTE (Joseph), remplacé par
                                  LETRONNE.
LAKANAL,
                                 MOLLEVAULT
                                                     dus
                                  ÉMBRIC DAVID
LEBRETON,
                                 CHEZY (de).
GREGOIRE.
MONGEZ.
Monge
                                  CAUCHY.
CARNOT.
                                  BREGUET.
                         BEAUX-ARTS.
                 Section première. - Peinture.
              remplacé par
                                  LEBARBIER.
DAVID,
                                 Greens.
                                 GIRODET.
  Nommés en augmentation ou en
```

Ce volume présente plusieurs irrégularités dans sa pagination

VERNET (Carle).

VAUTE, peintre en bâtiments, auteur supposé [Victor Bo Affiches contre la candidature des socialistes à l'Assemblés sentative, au nombre de huit (mai 1849).

Reproduites par les journaux modérés.

compensation.

M. Vaute n'a été que le prête nom ou l'éditeur responsable de **l** Bouton.

VAUVENARGUES, dej, aristonyme [Luc Clapiers, mai Vauvenargues]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre e littéraire », à Vauvenarques.

Dans le « Recueil philosophique » Amsterdam, 1770, 2 vol. in-12), on imprimé, sous le nom de Vauvenargues, un morceau intitulé : De la Suf-Mance de la religion naturelle, qui paraît être de Didenot.

VAUX (de), pseudonyme [le comte de CRAMAIL].

Jeux (les) de l'inconnu. Paris, de la Ruelle, 1630, in-8. [8536]

Mémoires du cardinal de Retz, t. I, p. 45, Genève, 1777.

VAUX (de), aristonyme [Charles GRANT, vicomte de VAUX], Voy. notre • France littéraire », à Vaux.

VAUXCELLES (l'abbé de), aristonyme [l'abbé Sim.-Jér. BOUR-LET DE VAUXCELLES]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire », à Bourlet de V.

VAY (Edme), pseudonyme [Maurice VAUTIER, avocat à la Courroyale].

- I. Église (l') dans l'État. Dédié à M. Eugène Sue. Et précédé d'une Lettre de l'auteur du « Juif errant ». Paris, Ed. Garnot, 1845, in-18 de 87 pag., 1 fr. [8537]
- II. Jésuites (les) en justice : arrêts des parlements, édits, déclarations, lois, décrets et arrêts des cours royales contre la société de Jésus. Paris, le Comptoir des imprimeurs-unis, 1845, in-8 de 56 pages.

  [8537\*]
- V. B. (le R.), confesseur de Clément XIV, auteur supposé [Joseph Lanjuinais].

Esprit du pape Clément XIV, mis au jour par le R. V. B., confesseur de ce souverain-pontife, traduit de l'italien par l'abbé C.... (composé par Joseph Lanjuinais). 1775, in-12. [8538]

V. C., initialisme [Victor COMEYRAS].

Tableau général de la Russie moderne, et situation politique de cet empire au commencement du XIX° siècle; par —, continuateur de « l'Abrégé de l'Histoire générale des Voyages ». Paris, Treuttel et Würtz, an x (1802), 2 vol. in-8. — Nouv. édit. Paris, les mêmes, 1807, 2 vol. in-8, avec deux cartes de la Russie, dressées par MM. Mentelle et Chanlaire. [8539]

L'auteur y traite cinq sections : l'État physique; l'état politique de la Russie; son commerce; gouvernement et administration; ses mœurs et institutions.

V. C., initialisme [Victor CHANTELAUZE]. Essai sur la Constitution. Paris, 1814, in-8 de 40 pag. [8540] V. DE B., initialisme.

Bucoliques (les) de Virgile, imitées en vers français avec le en regard). Paris, C.-J. Trouvé, 1823, in-12.

Suivant une note manuscrite de notre digne ami Fr. Grille, les is V. de B. cachent le nom de M. le vicomte de Carcière, et serait al pseudo-initialisme.

V. D. C., initialisme [Ch.-Fr. VALENTIN DE CULLION], avocat et colon à Saint-Domingue, né à Chalamont (Ain), en mort à Dijon, le 20 mars 1821.

Examen de l'esclavage en général, et particulièrement de l vage des nègres dans les colonies françaises de Saint-Dom Paris, Maradan; Desenne, 1802, 2 vol. in-8, 7 fr. 20 c.

La Séduction, en traversant l'Océan, dit l'auteur dans son Avantavait été suivie de tous ses prestiges ; elle produisit au -de-la des m mêmes crimes qu'elle avait produits dans notre continent.

V. D'A., initialisme [François-Jean VILLEMAIN D'ABANCE Maria, ou l'Enfant de l'infortune. Paris, libr. populaire, 1 Paon Saint-André, n° 8, 1851, 3 vol. in-18.

C'est au moins la deuxième édition : la première est de 1814

V\*\*\* DE G\*\*\*\* (de), initialisme.

Contes des Fées, Nouvelles, etc., etc., etc., le tout dédi Volupté. Amsterdam, et Paris, Durand neveu, etc., 1776. 2 in-8.

- V. D. M., initialisme [Victor-Donatien de MUSSET, commusous le nom de MUSSET-PATHAY, père de MM. Aifred et P. Musset].
  - I. Cabane (la) mystérieuse. Roman français, avec cette épige O miseri quorum gaudia crimen babent Corn. Galles.

Paris, Louis, an VII (1799), 2 vol. in-12, fig., 3 fr.

Mauvais roman, a dit l'auteur lui-même, et qui, malgré cela, ent celes, grâce au goût pour les mystères d'Anne Radcliffe.

II. Anglais (l') cosmopolite, traduit de l'anglais de milord gher, avec des notes critiques, par —. Paris, Delance, a (1800), in-12, fig., 2 fr. — Sec. édit., rev., corr., et augm. 1802, in-12, 2 fr.

Traduction supposée.

L'auteur semble s'être attache a tourner les Français en radicule juger par les chapitres intitulés : le peuple le plus philosophe, les a l'équilibre, etc. La matière lui a paru assez abondante. Il a heureusement laissé le fouet de la satyre pour prendre le pinceau sentimental; et la causticité, l'ironie, le sentiment et une certaine originalité, font de l'Angleis cosmopolite un ouvrage qui tantôt impatiente, tantôt attendrit; et le plus souvent nous fait rire à nos propres dépens. Laugher se traduit en français par rieur.

III. Voyage en Suisse et en Italie, fait avec l'armée de réserve; pair —, auteur de « l'Anglais cosmopolite ». Paris, Moutardier, an IX (1801), in-8 de près de 350 pag., 3 fr. [8547]

L'auteur était alors employé à l'état-major général de l'armée de réserve.

IV. Tableau historique de l'empire de Russie. 1802. [8548]

Impr. à la tête du « Voyage à Saint-Pétersbourg », du comte de La Mussellum, dont M. de Musset a été l'éditeur.

C'est encore avec ces initiales V. D. M. que l'on trouve des articles de Musset dans la « Décade philosophique ».

V. D. S. DE P., initialisme.

Guide (le) du naturaliste dans les trois règnes de la Nature, ou Méthode analytique, par laquelle on peut découvrir le nom générique de l'animal, du végétal, ou du minéral que l'on se propose de connaître. Bruxelles, Lemaire, 1792, in-8. [8549]

V\*\*\*\*\* (Mme de), initialisme [Mme de VITERNE].

Sœur (la) de la Miséricorde, ou la Veille de la Toussaint; par Sophie Frances, auteur de « Constance de Lindensdorff », traduit de l'anglais par —. Paris, Dentu, 1809, 4 vol. in-12, 8 fr. [8550]

VEAU-MARIN, pseudonyme.

Méditation de M. de Martignac devant la baleine, recueillie et publiée par —. Paris, Levavasseur, 1829, in-8 de 16 pag. [8551]

VEAUMOREL (de), aristonyme [L. CAULLET DE VEAUMOREL]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Caullet de V.

VEILCII (A.-M.), pseudonyme allemand [Alois - Adalbert WAIBEL], le même que celui qui a écrit sous le masque de Nelk (Voy. ce nom).

VELLAY (Fr. de). Voy. FRANÇOIS DE VELLAY.

VÉLOCIFÈRE (M.), pseudonyme [J.-P.-R. CUISIN], grand amateur de messageries.

Amour (l') au grand trot, ou la Gaudriole en diligence; manuel

portatif et guide très précieux pour les voyageurs, offrant une ser de voyages galants en France et à l'étranger, ainsi qu'une fonte révélations piquantes de tous les larcins d'amour, bonnes fortage espiégleries, aventures extraordinaires dont les voitures publiques sont si souvent le théâtre. Paris, veuve Lepetit, 1820, m-1 1 fr. 50 cent.

VENANCE (le P.), nom de religion [Jean-François Doto 1038 capucin et poète. Pour ses ouvrages, voy. notre « France litterar à Venance.

VENCE (le marquis de), aristonyme [de VILLENEUVE, marquis DE VENCE, pair de France, mort en décembre 1819] [1].

VENDÉEN (UN), pscudonyme.

Lettre d'un Vendéen au lord Grenville. Paris, de l'impr. 2 s. d., in-8.

Signée D. F.

C'est une apologie du général Bonaparte et du gouvernement comma faite en réponse à une attaque que lord Grenville avait lancee dan parlement britannique.

F. Gn.

VENDOME (le chevalier de ,, grand prieur de France, an. A Réponse du —, à quelques articles du Mémoire des produ sang (attribuée à l'abbé Le Gendre ou à l'abbé de Chanfir 1717, in-8.

VENDROCK Georges). Voy. WENDROCK.

VENERONI, pseudonyme [Jean Vigneron]. Pour la liste de ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Veneroni.

VERARDI, pseudonyme [P. BOITARD], propriétaire cultivale Manuel du destructeur des animux nuisibles, ou l'Art de ctruire tous les animaux nuisibles au jardinage, à l'économie don tique, à la conservation des chasses, des étangs, etc., etc. Ps. Roret, 1827, in-18 avec ? planches, 3 fr. — Seconde édition, c rigée et augmentée. Ibid., 1833, in-18 avec 2 planches. [55]

VERBOQUET le généroux, pseudonyme.

Délices :les), on Discours joyeux avec les plus belles rencont

<sup>11</sup> Discours prononcé à la chambre des pairs, dans la scance du 29 décem 1819, par M. le duc de Doudeauville, à l'occasion de la mort de M. le mari 1. Vence, Paris, de l'impr. d. P. Didor, 1810, in-8 de 15 pag.

et propos tenus par tous les bons cabarets de France. Paris, Jean de Bordeaux, 1630, 2 parties petit in-12. [8556]

VERDAEUS (Renatus), pseudonyme [Andreas RIVETUS].

Renati Verdæi statera, quå ponderatur Mantissæ Laurentii Foreri, jesuitæ Œnipontani, sectio prima, quam emisit adversús libellum, cui titulus est : «Mysteria patrum jesuitarum». Lugduni, 1627, in-16.

Réimprimée à Rotterdam en 1660, dans le t. III d'Andrew Riveti Opera.

VERFELE, anagramme [Denis-Jos.-Claude LEFEVRE].

Pélerinages d'un Childe-Harold Parisien, aux environs de la capitale, en Lorraine, en Alsace, à Lyon et en Suisse. Paris, A. Dupont et Comp.; Sautelet, 1825, 2 vol. in-8, 11 fr. [8558]

VERGENNES (de), aristonyme [Charles GRAVIER, comte de Vergennes]. Voy. notre « France littéraire » à Vergennes.

VERIDICUS (Theodorus), pseudonyme [Georg. BATEUS].

Elenchus motuum nuperorum in Anglia, simul et juris regis et parlamentarii brevis narratio. Parisiis, 1649, in-12. [8559]

Réimprimé à Londres en 1663, avec le vrai nom de l'auteur et une seconde partie.

Traduit en français sous ce titre : Abrégé des derniers mouvemens d'Angleterre, avec un raisonnement succinct des droits tant du roi que du parlement. Anvers, 1631, in-18.

VERIDICUS Belgå, pseudonyme [Petrus STOCKMANS].

Tractatus de jure Devolutionis. Bruxellis, 1666, 3 part. in-4. [8560]

Cet ouvrage, dont il a paru plusieurs éditions, tend à résuter ce que les Français alléguaient en saveur des prétentions de Louis XIV sur le Brabant, sondées sur les droits qu'ils attribuaient à la reine Marie-Thérèse. Quelques raisons que pût alléguer Stockmans, Louis XIV, comptant sur ses sorces, marcha en Flandre à des conquêtes saciles. (M. Boulliot).

Nous connaissons encore dans cette question:

- 1º Remarques pour servir de réponse à deux écrits (de Stockmans) imprimés à Bruxelles, contre les droits de la reine sur le Brabant et sur divers lieux des Pays-Bas (par Guy John). Paris, Mabre-Cramoisy, 1667, in-12.
- 2º Traité des droits de la reyne très-chrétienne sur divers états de la monarchie d'Espagne (par Ant. BILAIN, avocat). Paris, imprim. royale, 1667, in-4 et in-12.

L'abbe de Bourzeis a coopéré à cet ouvrage, qui a été traduit en latin par J. B. Duhamel.). Il l'a été aussi en espagnol et en allemand. Plusieurs

bibliographes attribuent cet ouvrage à Guy Jory; mais, suivant une ser d'écriture ancienne, trouvée par L. T. Hérissant sur un exemplare > l'édition in-12, Bilain reçut de Louis XIV 22,000 liv. pour ce travail

5º Veridicus Belgicus (Hubertus LOYENS), Pupilli Advocatus, respondens Gallico causarum patrono (Ant. Bilain) in dialogo, alioque librio nuper per illum edito, super pratensis juribus reginar christianiss a provincias Belgicas. 1669, in-8.

4º Dialogue sur les droits de la Reine. Sans indication de lieu Bours. Viret), 1697, in-12, traduit en italien et en anglais.

C'est un abrégé du Traité anonyme d'Antoine BILAIN, des droin de 3 Reine (Marie-Thèrèse d'Autriche) sur les Pays-Bas. 1607, in-4.

VERIDICUS (le chevalier), Nassaviensis, pseudonyme [Hati-Feld].

Découverte (la) de la Vérité, et le Monde détrompé à l'égard de la philosophie et de la religion, surtout à l'égard de la philosophie. dont l'auteur donne un système entièrement nouveau, etc.; traduit de l'anglais, corrigé et augmenté par l'auteur —. (Composé et français par le nommé Hatzfeld), approuvé par le célèbre professer Wolf, souscrit par plusieurs princes et autres personnes de distinction. La Haye, 1745, in-8 de 313 pages. [8561]

Wolff a déclaré, dans plusieurs journaux qu'il n'avait point approuve et ouvrage. Voy. la « Bibliothèque raisonnée », t. XXXVI, p. 367. Voy. anni les « Analecta litteraria » de Freytag, p. 285.

VERINUS (Simplicius), pseudonyme [Claudius SALMASIUS].

- 1. Transsubstantiatione (de) liber: Simpl. Verino auctore, al Justum Pacium contrà II. Grotium. Hagiopoli (Leydæ), 1666. in-8.
- II. Simplicii Verini ad Justum Pacium epistola, sive judicium de libro posthumo Grotii. Hagiopoli (Lug. Batav.). 1646, in-4; Argentorati, 1654, in-8. [8565]

VÉRIPHILE, phrenonyme.

Couvents-pensions (des) de jeunes demoiselles et des pensions séculières de même sexe. Paris, Charpentier; Hachette; Paulis, 1845, in-12 de 24 pages, 60 cent. [8564]

VÉRITABLE AMI DU PEUPLE (UN), phrénonyme.

Considérations pacifiques sur le suffrage universel. Langres. Somnier, Paris, Saintin; Pagnerre, 1850, in-12 de 36 p., 40 c. [8365]

VÉRITABLE PATRIOTE (UN), phrénonyme.

Jacobins (les), comédie unique en un acte, une scène, en prose, An III (1795), in-8. [8566]

VERITAS, phrénonyme.

Lettre à un actionnaire de la société de la Grande-Montagne. Paris, de l'impr. de Brière, 1850, in-8 de 16 pages. [8567]

VÉRITÉ (l'abbé), phrénonyme [Jean LENOIR].

Evesque (l') de Cour, opposé à l'Evesque apostolique. Premier (et second) entretien, etc. Cologne, 1674, 1 vol. in-12. [8568]

Barbier, en mentionnant cet ouvrage sous un titre moins exact, ajoute : sans indication de lieu, 1674, pet. in-12; — Cologne, 1682, 2 vol. in-12.

On voit que cette énonciation contient plusieurs erreurs, puisque le pseudonyme de l'abbé Vérité ne se trouve point sur le titre; que les deux premiers entretiens ont paru en 1674, les trois derniers n'ayant été publiés que l'année suivante; et enfin, que la première édition, loin d'avoir été imprimée sans indication de lieu, a paru, comme celle de 1682, qui n'est peut-être que la même, avec un autre titre, sous la rubrique de Cologne.

Duputel, « Notices », etc.

Ce qui a fait donner par Barbier 2 vol. à l'édition de 1682 au livre de Jean Lenoir, c'est qu'il existe un autre ouvrage également dirigé contre l'évêque d'Amiens, que l'on trouve souvent joint à l'Evezque de Cour et qui souvent aussi en forme le deuxième volume. Cet autre ouvrage est intitulé:

Premier Extraordinaire de l'Evesque de Cour, touchant la domination épiscopale exercée dans le diocèse d'Amiens. Mémoire des concussions, simoniaques et autres excez et violeuces qui se commettent par monsieur l'evesque d'Amiens dans le gouvernement de son diocèse, où l'on voit jusqu'où les évesques de Cour portent l'hérésie de la domination épiscopale, et l'abomination de la désolation séante dans le lieu saint, selon qu'elle a été prédite par le prophète Daniel, afin que celui qui en lit le récit avec intelligence la puisse reconnaître et la détester. Le tout, envoyé à l'abbé Vérité, par un ecclésiastique du diocèse d'Amiens. Cologne, 1675, in-12.

VÉRITÉ, phrénonyme, soldat citoyen de la garde nationale.

Qu'est-ce que Linguet? signé —. S. L. N. D. (1790), in-8 de 20 pag. [8569]

Relatif à l'affaire des 5 et 6 octobre, 20° pièce du recueil qui en a été fait par M. Duval, conseiller au Châtelet.

VÉRITÉ WINDSOR (le citoyen Antoine), pseudonyme.

Agonie et mort héroïque de Louis XVI, roi constitutionnel des Français, condamné au dernier supplice par jugement de la Convention républicaine de France. Paris, chez Groinwel, au Palas l'Égalité, sans date (10 février 1793), in-8 de 50 pag.

VERMOND (l'abbé de), lecteur de la Reine, pseudonyme baron Hon.-Mar.-Nic. DUVEYRIER].

I. Cour (la) plénière, héroī-tragi-comédie en trois actes et prose. Baville (Paris), chez la veuve Liberté, à l'enseigne (Révolution, 1788, in-8. — Dernière édition de la Cour plén revue et corrigée, 1788, in-8.

Pièce qui a été souvent attribuée, mais fautivement, à Gorsas, qui au plus, n'aurait eu que part à sa composition.

Il a été publié contre cette pièce :

Dénonciation au public de plusieurs écrits, et particulièrement à comédie ayant pour titre la Cour plénière. Paris, 1788, in 8.

- 11. Supplément à la « Cour plénière » en un acte (avec des ma auquel on a joint le véritable Testament de Desbrugnières. Bu (Paris), chez la veuve Liberté, à l'enseigne de la Révolution, l'in-8.
- III. Essais historiques et apologétiques sur la Cour plea par l'auteur de l'héroī-tragi-comédie. Sans lieu, ni date (17 in-8 de 14 pag.
- IV. Lever (le) de Baville, drame héroïque en trois actes, servir de suite à la « Cour plénière ». Rome, Barbarini, impresardinal de Brienne (Paris), 1788, in-8.
- V. Destruction (la) de l'aristocratie, drame en cinq actes e prose, destiné à être représenté sur le théâtre de la Liberté; pa des auteurs de la « Cour plénière ». Chantilly, impr. son ordres et la direction des princes fugitifs, 1789, in-8.

VERMOND (Pierre), pseudonyme [Charles-Marie Rousse avocat].

Chroniques populaires du Berri, recueillies et publiées ; l'instruction des autres provinces. In-12. — Seconde édition. P Lecointe et Pougin, 1830, in-8, 7 fr. 50 cent. [8.

VERMOND (Paul), pseudonyme [Eugène GUINOT]. Pour la de ses ouvrages, voy. le tome IV de la « Littérature française : temporaine » à Gumot.

VERNANT (Jacques de), pseudonyme (Bonaventure Hgat

de la réforme de Bretagne, sous le nom du P. Bonaventure nte-Anne].

Défense de l'autorité de notre saint père le Pape, de nos seiles Cardinaux, etc., contre les erreurs du temps. Metz, in-4. [8577]

nuvrage ayant été censuré par la faculté de théologie de Paris, le cques de Vernant opposa à cette censure la Doctrine ancienne des iens de la Faculté de Paris, etc. Voyez Moréri, au mot Vernant.

Réponses chrétiennes de — à l'Idée de l'Église naissante, au livre de la Messe paroissiale, de Guerry, et à la Défense l'érité de Louis Marais. Metz, 1667, in-8. [8578] uteur a publié d'autres ouvrages sous le même masque. Vog. Moréri.

INER (Paul), pseudonyme [Édouard PLOUVIER], auteur les dans le « Corsaire-Satan.

ineuil (F. de), aristonyme [Falaise de Verneuil].

le (le) frondeur, comédie en un acte et en vers, représentée
a première fois à Paris, sur le théâtre de l'Impératrice, le
s 1811; suivie d'une Épître à la critique. Paris, M<sup>me</sup> Mas311, in-8 de 40 pages, 1 fr. 25 cent. [8579]

NEUIL (Félix), pseudonyme [Félix BOUTHEMARD]. trième (la) page des journaux. Histoire impartiale de l'anet de la réclame, depuis leur naissance jusqu'à ce jour, condes exemples curieux et intéressants de leurs ruses, de leurs iges et de toutes leurs transformations. Paris, Martinon, in-8 de 184 pages, 3 fr. 50 cent. [8580] de la Bibl. du bibliophile Jacob, 1842, nº 1839.

NISY (Émile), pseudonyme [Émile POUYET, journaliste, l'hui l'un des rédacteurs de « l'Assemblée nationale » sous le Alexandre de Saint-Albin].

e (la) du mariage, comédie en un acte, mêlée de chant. e du Vaudeville, le 14 janvier 1844). Paris, Beck; Tresse, n-8 de 12 pages, 40 cent. [8581]

NON (P.), pseudonyme [GRATIOT, ancien maître de pension iris].

ne (le) social principe de l'unité humaine. Toulouse, Delboy, , Périsse, s. d. (1845), in-18 de 105 pages dont xiij de pré-[8582] VERONE (François de), pseudonyme [. BOUCHER. Apologie pour Jean Chastel, Parisien, exécuté à mort, et

les Pères et écoliers de la Société de Jésus, bannis du Royan France. 1595, in-8.

Ce libelle a été réimprimé en 1610, in 8, sous le même titre, man nom d'auteur, et cette réimpression, bien exécutée, contient quas ces de plus que l'édition de 1595; vend. 15 fr. m. viol. la Vallière; 16. Benouard.

L'Apologie pour Chastel a été réimprimée dans le tome VI des and de Condé, in-4. Elle a été traduite en latin et imprimée à Leyde, es in-8, sous ce titre : Jesuita Sicarius ; hoc est : Apologia pro Joan & Parislensi, etc.

il existe sur ce sujet :

Procédure faite contre Jehan Chastel, pour le parvicide par la sur la personne du Roi Henry, et les arrêts. Paris, 1595, in-8 — tr'assassin (le), ou Réponse à l'Apologie des Jésuites, faite par un R la Compagnie de Jésus de Loyola, et réfutée par un très humble set de Jésus-Christ, de la Compagnie de tous les vrais Chrétiens, D. B. 1 HOMB). 1612, in-8.

VERTE-ALLURE (M<sup>mr</sup> de), ex-religi**euse**, *phrénonyme* [fi Ed. LEMONTEY].

Observateur (l') féminin. Nº 1<sup>er</sup>. — Étoile du matin, ce l' Mots de M<sup>me</sup> de Verte-Allure. Nº 11-V. Paris, rue de l'Hirm 1790, 5 num. in-8.

Ce journal paraissait trois fois par semaine, par nºº de 8 pag. It vi existé que pas tout à fait quinze jours.

Deschiens le possédait.

VERTEUIL (de), aristonyme [Pabbé Joseph Donzé ne TEUIL]. Pour ses ouvrages, voy. la « France littéraire » à Fer

VERTOT (Jean), pseud. [les rédacteurs de la c Revue Comiq Almanach démoc soc, dédié aux aristos, contenant les su nantes prédictions de Napoléon et de Châteaubriand sur l'ave la République et du monde (1850). Paris, Martinon : Demis 1850, in-16 de 2 ou de 4 feuilles d'impr.

Texte et vignettes, tout est tiré de la . Revue comique ..

VERUSMOR, pseudonyme [Alexis Génix, né à Ventron (Ve le 19 janvier 1806], l'un des éditeurs et continuateurs de toire de la ville de Cherbourg de Voisin-la-Hougue (1839),

VÉTÉRAN DE LA GRANDE ARMÉE (UN), phrenousse

Histoire du prince Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'Empereur, depuis sa naissance jusqu'à sa proclamation par l'Assemblée nationale comme président de la République. Paris, de l'impr. de Gerdès, 1849, pet. in-18 de 72 p. [8586]

VÉTÉRAN DE LA MAÇONNERIE (UN), phrénonyme [VUIL-LAUME, ancien payeur général].

- I. Manuel maçonnique, ou Tuileur des divers rites de maçonmerie pratiqués en France, dans lequel on trouve l'étymologie et l'interprétation..., précédé d'un Abrégé des règles de la prononciation de la langue hébraïque.... et suivi du Calendrier lunaire.... etc. Paris, Hubert, 1820, et Paris, Setier; Brun, 1830, in-8 avec 32 planches. [8587]
- II. Orateur (l') Franc-Maçon, ou Choix de discours prononcés à l'occasion des solennités de la Maçonnerie relatifs au dogme, à l'histoire de l'Ordre et à la morale enseignée dans ses ateliers ; recueillis par l'auteur du « Manuel maçonnique ». Paris, Caillot, 1823, in-8.

VÉTÉRAN DE LA PRESSE (UN), phrénonyme [Paul de Lourdoueix fils].

Profils critiques et biographiques des 900 représentants. Paris, Garnier frères, 1848, gr. in-32, 2 fr. [8589]

Trois éditions en ont été publiées en l'espace de quelques mois.

Cet ouvrage, distribué d'après l'ordre alphabétique, est assurément de toutes les biographies dont on a tenté la publication jusqu'à ce jour, la plus complète, la plus commode et la plus propre à servir de manuel indispensable à toutes les personnes qui veulent suivre, dans les journaux, la lecture des débats législatifs.

Il contient une notice très détaillée sur chacun des membres de l'Assemblée nationale jusqu'aux élections du 4 juin, avec l'indication de leur nom, adresses à Paris, chiffres de leur élection, portraits physique et moral, événements sociaux ou traits piquants de leur existence, actes publics, antécédents politiques, fortune, condition sociale, opinions: tous les faits, en un mot, qui peuvent intéresser la curiosité publique.

VÉTÉRAN DE L'EMPIRE (UN), phrénonyme.

Rappel des exilés et condamnés politiques de toutes les opinions et de tous les étages, par droit de primordialité, en faveur de la famille de l'empereur Napoléon. Fontainebleau, impr. de E. Jacquin, 1845, gr. in-8 de 63 pages. [8590]

Page 57 de cet écrit on lit dans une note :

· L'auteur de cet écrit est le même qui a doté les dix plus anciens ca-

valiers de l'armée; le même qui a fait le don des deux guernes à lonne; le même qui a offert un tableau d'un grand prix au me Versailles.

VÉTÉRAN DES ARMÉES AUTRICHIENNES (UN. 1 nonyme [Alphonse-Henri Traunpaur, chevalier d'Ophane].

Délassements d'—. Vienne, 1781, 3 vol. in-8.

Recueil qui comprend, indépendamment de cinq opuscules que la avait publiés antérieurement, une pièce intitulée : le Portefeuille d'un prince, qui en avait grand besoin, et plusieurs autres morceaux

VÉTÉRAN DU SAGERDOGE (UN), phrénonyme [le P. Mathur. Tabaraud, oratorien].

Sacrés-cœurs (des) de Jésus et de Marie, précédés de que observations sur la nouvelle édition du Bréviaire de Paris. Igonette; Delaunay, 1823, in-8 de 138 pages.

VÉTÉRINAIRE AMI DE L'HUMANITÉ (UN), phrènony Médecine curative panchymagogue de Leroy. Du Syrmaisa de la purgation per haut et bas. Montbrison, Bernard, 1827. de 15 pages.

VÉTÉRINAIRE DE LA CLASSE DES SCIANTS (LE). 1 [GENSSE].

Rapport sur l'ouvrage intitulé : Que veut l'Europe ? Pr par —, dans le chapitre conventuel du con\*\*\* æcu\*\*\* de l des Agath\*\*\*, le undécador de la deuxième dodécade de Ca nal, cycle II.

Facétie imprimée dans « l'Annulaire agathopédique et saucial année (Bruxelles, 1850, in-8).

VEYRAT (Xavier), nom medifié [Xavier VERAT], auteu matique qu'il ne faut pas confondre avec M. J.-P. Veyra seul orthographie son nom de cette manière. Pour la liste é pièces, voy. notre « France littéraire ».

V. F. (le F.:.), initialisme [le frère VIDAL, avocat à Me ban].

Essai historique sur la Franche-Maçonnerie, depuis son o jusqu'à nos jours. Bordeaux, Lawalle neveu, 1830. in-312 pag.

V. F., initialisme [Victor FAGUET].

Béatrix des Fontenelles, chronique vendéenne en vers, sui

V. H. 597

Héro et Léandre. Nantes, Hérault, 1843, gr. in-12 de 272 pages. [8596]

V. G. J. D. G. S. (M.), initialisme [VOGEL, grand juge des gardes-suisses].

Priviléges (les) des Suisses, ensemble ceux accordés aux villes impériales et anséatiques, et aux habitants de Genève résidents en France, etc. Paris, veuve Saugrain, 1731; — Yverdun, 1770, in-4.

V. H., initialisme [André Van HASSELT], correspondant de l'Académie de Bruxelles, plagiaire.

Aventures du célèbre chevalier baron de Munchhausen, d'après Bürger, par —, illustrées de vignettes et gravures sur bois par Bendrikx et Hoseman. Bruxelles, Aluquardt, 1851, pet. in-8. [8598] Cette facétie a été réimprimé à Paris sur l'édition de M. Muquardt, sous

ce titre:

Voyages et arentures du haron de Munchhausen, suivis de l'Histoire d'un
tigre (imitée de l'anglais de John S. Cotton, par M. l'abbé de Savigny

tigre (imitée de l'anglais de John S. COTTON, par M. l'abbé de Savigny [M. Maur. Alhov] (et de les Deux Menteurs, en vers). Édition illustrée de 27 vignettes sur bois, publiée (avec une courte Notice sur le haron de Munchhausen) par liliaire le Gai [M. GRATET DUPLESSIS]. Paris, Passard, 1852, in-32 de viij pages liminaires non chiffrées, 368 pages et 27 vign, 4 fr. 50 c.

M. G. Duplessis dit dans sa Notice:

- On ne sait pas bien au juste quel écrivain, plus ou moins habile, se
- chargea le premier de faire connaître au monde, par la voie de la presse,
- les exploits incroyables du baron ; on attribue la première rédaction de
- « ces aventures à un certain Raspi, conservateur du musée des médailles
- · à Cassel, qui s'était enfui en Angleterre, emportant avec lui une partie
- « des trésors numismatiques conflés à sa garde. Raspé publia son ouvrage
- « en anglais vers 1785. Le livre eut beaucoup de succès ».

Il sut traduit en français, dès 1787, sous le titre suivant :

Guilliver ressuscité, ou les Voyages, campagnes et aventures extraordinaires du baron de Munchhausen. Londres, et Paris, 2 part. in-12, ensemble de 115 pag., y compris la préface.

Le traducteur dit dans sa préface :

- Trois éditions dans un espace de temps très court ont assuré le succès de cet ouvrage en Angleterre; si le peuple pensant s'en est amusé, il est clair qu'il ne déplaira pas à la nation dont la galté est presque le caractère distinctif ».

L'original étant tombé dans les malos du célèbre poète allemand Bürger, celui-ci le traduisit, et ne dédaigna pas d'y ajouter de nouveaux chapitres.

Ce serait donc une erreur de considerer Burger comme le premier au-

teur de cette facétie, comme s'en serait une de croire que M. Vas Basel a publié son édition d'après la version allemande de Bürger. M. Vas Baselt s'est tout bonnement approprié la traduction française, impraser 1787, sous le titre de Gullicer ressuscité; nous l'affirmons, car nou au comparé les deux éditions. Personne, en Belgique, n'en sera surpris et M. Van Hasselt coutunier du fait (1). — Faut-être juste pourtant sonnet de quatorze vers, A la memoire de l'illustre baron de Munchase signé V. H., est nouveau dans la reproduction de Bruxelles.

VIANADT, anagramme [Philippe TAVIAND]. Pour la liste de ouvrages, voy. notre « France littéraire » à Taviand.

VIARZ (Maurice de), pseudonyme [M. Alfred-Fram. Roll-DE SERVIEZ].

Aide de camp (l'), ou l'Auteur inconnu. Souvenirs des de mondes. Paris, Dufey et Vezard, 1832, in-8, 7 fr. 50 c. 851

VIATEUR (le), phrénonyme [Jean Pelegrin, changise Toul; né en Anjou].

- I. Texte de *Hiob* translaté selon la vérité hébraique et la commentaire du Viateur sur icelluy. S. l. ni date, petit in-à; thique de 134 feuillets.
- II. Artificiali (de) perspectiva. Tullium-Leucorum (1595 nonu calendas Julias. Editio altera, 1509 quigetesimo malesimu IIIIº idus Marcias.

Ouvrage dont Jousse donna plus tard une autre édition sous le se suivant : la Perspectice positive de Viator, latine et française, revue augmentée et réduite de grand en petit. La Flèche, 1053, in-8.

Quelques savants sont portés a croire que le Viateur, éditeur de 11 toire aggrégative des Aonales et Cronicques d'Anjou........ de Jehan BOURDIGNE, n'est autre que J. Pelegrin, compatriote du chroniqueur V le « Manuel du libraire », article Viaton, et les « Recherches sar li primerie en Lorraine », par M. Beaupré).

VIATOR (Paul', phrénonyme.

Confessions (les) d'un commis voyageur, précédées d'une Phylogic. Tome 1<sup>er</sup> (et unique). Paris, de l'impr. de Lacrampe, 181 in-18.

<sup>(1)</sup> Voyez au rujet des troquents plagrafs de M. Van Hasselt, les deux openles publiés, en 1850, par M. Adolphe Michiels. In acte de justice ers). Bravelles in 1860 se pages. In a historiour. En prosent 1865 is le 55 pages.

VICAIRE DE CAMPAGNE (UN), docteur de Sorbonne, pseudotitlonyme [l'abbé LAURENT, depuis curé de la paroisse de Saint-Len, à Paris, mort en 1819].

Essai sur réforme du clergé. Première partie. Du clergé séculier. Paris, Durand père et fils, 1789, in-8 de xliv et 382 pag. [8603]

Ouvrage remarquable, qui obtint à l'époque où il parut une approbation en dehors de la formule ordinaire, et dans laquelle le censeur Houard terminait par cette phrase: Je n'y ai trouvé qui ne doive en faire désirer la publication. Paris, le 13 mai 1789.

L'auteur avait eu en vue de publier un ouvrage qui put éclairer les États-Généraux dans la question de la réforme du Clergé; mais il voulait, avant de l'achever, voir les résultats qu'il produirait sur la législature de 1789. Il n'en fut point satisfait, et, par suite, renonça à publier deux autres parties qu'il avait promises, lesquelles devaient traiter, la seconde, du Clergé régulier, et la troisième, des Universités, Collèges et Séminaires.

VICAIRE DE CAMPAGNE (UN), titlony îne [l'abbé EBINEAU, du diocèse de Montauban].

Mémoires d'- écrits par lui-même. Paris, Lachapelle, 1841, in-8, 7 fr. 50 cent. [8604]

Réimpr. dans le format in-8, 7 fr. 30 c., et dans le format in-12, 3 fr. 50 c.

VICAIRE DE PARIS (UN), titlonyme [l'abbé Jean LABOUDE-BIE, vicaire de Notre-Dame de Paris, etc.].

Un mot sur la Constitution. Paris, Moronval, 1814, in-8 de 16 pages. [8605]

Les principes de cet opuscule sont conformes à ceux de la Charte.

VICAIRE-GÉNÉRAL (UN), titlonyme [feu l'abbé DIOULIN, vicaire-général de Nanci].

Essai sur la constitution divine de l'Église, offert à tous les chrétiens comme préservatif dans les circonstances présentes. Nanci, Haener, 1831, in-18. [8606]

VICENCE (le duc de), auteur supposé [Me d'EILLAUX, connue sous le nom de Charlotte de Sor].

Souvenirs du —, recueillis et publiés par M<sup>m</sup> Charlotte de Sor. Tomes I et II. Paris, Levavasseur, 1837, 2 vol. ia-8, 15 fr. [8607]

Ces Sonvenirs furent désavoués par la famille du duc de Vicence aussi-

tôt leur publication. On peut lire dans le « Journal des Debats », date du 14 juin 1847, la réclamation suivante :

« La famille du duc de Vicence croit devoir déclarer qu'elle est ment étrangère à cette publication, et que son auteur, les circus qui ont donné lieu à son ouvrage, ou les documents dont il s'es lui sont également inconnus ».

> Comte Olivier de CAULAINCOURT, En mon nom et au nom de mon frère le duc de Vicence (absent).

> > Le comte DE SAINT-ME Le marquis DE MOREAT Le comte DE MOREAT

VICTIME DE LA TYRANNIE DE BUONAPARTE phrénonyme [J.-P.-R. Cuisin].

Crimes (les) secrets de Napoléon Buonaparte, saits historicueillis par —. sur la sixième édition imprimée à Bruxelles de l'impr. de Patris, 1818, in-18.

Ce volume a eu trois éditions dans la même année.

VICTIME DES FEMMES ENTRETENUES (UNE), plant [J.-P.-R. Cuisin].

Femmes (les) entretenues dévoilées dans leurs fourbe lantes, ou le Fléau des familles et des fortunes. Paris, les Palais-Royal (veuve Lepetit), 1820, 2 vol. in-12 fig., 5 fr

VICTOR (Ambrosius) theologus, pseudonyme [Audress ]
Philosophia Christiana. Parisiis, 1667, 5 vol.; 1671
in-12.

VICTOR, prenonyme.

Voyages (nouveaux) en diverses parties de l'Amérique, susages des Caraïbes, restés presque ignorés dans les perespondes; précédés des amours de l'auteur. Paris, Man 1x (1801), in-12 de 141 pages, 1 fr.

VICTOR, prénonyme.

Béranger, ou l'Anneau de mariage, vaudeville en un a prose. Paris, Fages, 1809, in-8.

VICTOR, prenonyme [Victor-Henri-Joseph BRAHAIN DE L. Palmerin, ou le Solitaire des Gaules, mélodrame en tr Représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre de

- Comique, le... février 1813. Paris, de l'impr. de Dentu. 1813. 3 de 48 pages, 1 fr. 25 cent. — Troisième édition. Paris, Fages, **6**, in -8. [8613]
- I. Pharamond, ou l'Entrée des Francs dans les Gaules, méloune en trois actes et en prose. Représenté sur le théâtre de mbigu-Comique, le 10 novembre 1813. Paris, Barba, 1813, B de 48 pages.
- II. Folle (la) intrigue, ou le Quiproquo, comédie en trois actes en vers. Représentée pour la première fois sur le théâtre de mbigu-Comique, le 21 juin 1814. Paris, Fages, 1814. in-8 de pages.
- W. An (l') 1835, ou l'Enfant d'un Cosaque, mélodrame en trois es, à spectacle. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, k mars 1815. Paris, Fages, 1816, in-8 de 12 pages. ette pièce a été reprise la même année, et réimprimée sous le titre dolphe et Sophie, ou les Victimes d'une erreur, mélodrame en trois actes. is. Fages.
- V. Avec Mme Barthélemy (Hadot): les deux Valladomir, méloune en trois actes, à spectacle. Représenté sur le théâtre de mbigu Comique, le 23 septembre 1816. Paris, Fages, 1816, in-8 72 pag. [8617]
- VI. Prince (le) de Norwège, ou la Bague de fer, drame béroïque trois actes, en prose. Représenté sur le théâtre de la Porte-Strtin, le 25 avril 1818. Paris, Barba, 1818, in-8 de 58 pag. [8618]
- VII. Avec Fréderic (du Petit Méré) : la Cabane de Montainard, les Auvergnats, mélodrame en trois actes et à grand spectacle. présenté sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 26 septembre 18. Paris, Fages. 1818, in-8 de 68 pag. [8619]
- VIII. Tante (la) à marier, comédie en un acte. Représentée sur théâtre de la Porte-St-Martin, le 2 février 1819. Paris, Barba, 19. in-8 de 40 pages, 1 fr. 25 cent. [8620]
- IX. Hasard et folie, comédie en trois actes et en prose, avec un ertissement. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le **1819.** Paris, Ouoy, 1819, in-8 de 64 pages, 75 c. [8621] X. Prisonnier (le) vénitien, ou le Fils geolier, mélodrame en is actes, à spectacle. Représentée sur le théâtre de l'Ambigu-Coque, le 6 octobre 1819. Paris, Quov. 1819, in-8 de 64 pages, [8622]

cent.

XI. Calas, mélodrame en trois actes et en prose. Represent le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 20 novembre 1819. Il Barba, 1819, in-8 de 64 pages, 75 cent.

XII. Avec M. Frédéric (du Petit-Méré): le Mineur d'uval, mélodrame en trois actes, en prose et à grand spectacle le senté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 25 avril 1821. Barba, 1820, in-8 de 68 pages.

Ducange a gardé l'anonyme pour cette pièce.

XIII. Thérèse, ou l'Orpheline de Genève, mélodrame et actes. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, le 21 1820. Paris, Barba, 1820, in-8 de 76 pages; ou 1826. m 72 pages, 1 fr. 50 cent.

Réimpr. en 1837, gr. in-8 à 2 colonnes, pour • la France dramb XIX• siècle ».

XIV. Avec M. Frédéric (du Petit-Méré): la Sorcière, or phelin écossais, mélodrame en trois actes et en prose, l'Walter-Scott. Représenté sur le théâtre de la Gaîté, le 3 mai Paris, Quoy, 4821, in-8, 75 cent.

VICTOR (A.-S.), prénonyme.

1. Rencontres (les) au Palais-Royal, tableaux de societé. Tiger, 1814, in-18, 50 cent.

II. Moraldi, ou l'Antre sauvage, histoire vénitienne. Para, 1814, in-18, 50 cent.

VICTOR, de Bagnères (Hautes-Pyrénées), *prénongme*.

Dialogue entre Louis XVIII et Napoléon. Seconde éditis gnères, Dosson, 1816, in-8 de 16 pages.

VICTOR (J.), prénonyme [J.-Victor FONTANES DE MARCELLIN, fils naturel de Fontanes, le grand-maître de l'isité].

Arrêts (les) militaires, comédie en un acte, mêlée de vam Représentée sur le théâtre royal de l'Odéon, le 9 mars 1818 Delaunay; Vente ; Fages, etc., 1818, in-8 de 60 pages.

En tête du t. III du Catalogue imprimé de la Bibliothèque dra de M. de Soleinne, il existe une table donnant la liste des théâtre ris : nous y avons vainement cherché le théâtre de l'Udéon, pour c le nom de l'auteur de la pièce que nous citons.

VICTOR (Pierre). Vov. PIERRE-VICTOR.

CTOR, prénonyme.

De l'impr. de Marc-Aurel, à Valence. — Paris, les march. puveautés, 1819, petit in-8 de 8 pag. [8634]

CTOR, prénonyme [Charles-Victor VARIN].

Avec MM. Et. Arago et Desnoyers: l'Amour et la guerre, eville en un acte. Représenté sur le théâtre du Vaudeville, le sût 1825. Paris, Quoy, 1825, in-8, 1 fr. 59 cent. [8632]

- . Avec M.M. *Et. Arago* et Desvergers [*Chapeau*]: Départ, séet retour, roman-vaudeville en trois époques. Représenté le illet 1827, sur le théâtre des Nouveautés. Paris, Quoy, 1827, 1 fr. 50 cent. [8633]
- 1. Avec MM. F. Vallou de Villeneuve et Desvergers (Chapeau): ant et le Vieux garçon, ou la Réputation d'une femme, com... en un acte. Représentée sur le théâtre des Nouveautés, le 1828. Paris, Bezou, 1828, in-8, 1 fr. 50 cent. [8634]
- '. Avec MM. Duvert et Desvergers (Chapeau): la Matinée aux re-temps, comédie-vaudeville en un acte. Représentée sur le e théâtre, le 16 juillet 1828. Paris, Duvernois, 1828, in-8. [8635]

CTOR, prénonyme [Victor THOURET, artiste et auteur dramade province].

Avec M. Raymond: M. Dupavé, ou le Flaneur marseillais, au-vaudeville en deux actes. Représenté à Marseille sur le tre-Français, le 18 juillet 1828. Marseille, de l'impr. de Caret Simonin, 1828, in-8 de 72 pages, 1 fr. [8636]

. Avec le même : le Flaneur marseillais et l'Écrivain public, au-vaudeville en deux actes. Représenté à Marseille, le 18 juil. 3. Deuxième édition. Marseille, Estellon, 1830, in-8. [8637] tte dernière pièce n'est autre que la première sous un nouveau

ICTOR, prénonyme [Victor Bois].

rec M. Montigny [Ad. Lemoine]: Wilson, ou une Calomnie, ne en trois actes. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu-Comique, fév. 1836. Paris, Bezou, etc., 1836, in-8 de 72 p., 2 fr. [8638]

VICTOR-HILAIRE, prénonyme [Victor-Hilaire Jott Partis (des) et de la réforme électorale, esquisses par Bruxelles, chez les principaux libraires, décembre 1846. 64 pages.

Les pages qui suivent, dit l'auteur dans son Arant-propet le gnées que de deux prénoms, pour conserver notre individuable pêcher le public de nous confondre avec un auteur fort conne et tor-Hilaire Joly aurait pu ajouter : et mal famé), qui se nous victor, et qui porte le même nom de famille (Joly).

11. Commentaire de la loi sur la garde civile, d'apres le sions parlementaires. Bruxelles, Demortier, 1848, in-18 de 40 cent.

VICTORIEN, prénonyme [Victorien SCALIETTE, aux. à de la garde impériale]. Pour la liste de ses ouvrages. • « France littéraire » à Scaliette.

VICTORIN, prénonyme [Mar.-J.-J. Victorin FABRE].

Avec M. Delestre Poirson: Inès et Pédrille, ou la tous
posée, comédie en trois actes et en prose. Paris, Fages, 18

VIDA\*\*\*, apoconyme [J.-B. VIDAILLET, D. M.), du L Satire sur le dix-neuvième siècle. Paris, de l'impr. de N' Homme-Cremière, 1821, in-8 de 24 pages.

VIDAMP... (Marc la countesse de), apoconyme [la co VIDAMPIERRE].

Mélanges de poésie et de prose, par —. (Publiés par . Sales, avec une préface de l'éditeur). Londres, et Paris libraires qui vendent des nouveautés, 1777, in-18 carré cencadrées.

Petit volume qui n'est pas commun. Vendu rebé en veau fa gné 10 fr. à la vente du baron Taylor, en octobre 1848.

La Préface de l'éditeur est presqu'entièrement remplie par sur Jean-Philippe, comte de Cardon et de Vidampierre, got premier gentilhomme des trois fils du prince Léopold, duc de beau-père de l'anteur de ces Mélanges. Après la Préface vient Poésies fugitives, 2º des Mélanges qui se composent d'un M. de Voltaire a Modella comtesse de Vidamp..... date de 15 mai 1776, et signée : le Viena malade de Ferney, de la Rèp Lettre, datés de Nancy, le 50 mai 1776, d'une Réponse à la 6

**Loxes** (de Delisle de Sales), et enfin d'un conte, intitulé : Isménide et **b** (en prose).

**EDEBIMUS** (Joannes), phraseonyme [Jacques-Auguste-Simon Lin, de Plancy |.

résor de la Chanson. Choix de chansons joyeuses, romances et seles, rondes, chansons de table, chansons politiques, philosotures, singulières ou bizarres; offert aux honnêtes familles. In-16, 25 cent. Paris, Waille et Plancy, Soc. de Saint-Victor, 1849. III édit., Ibid., 1850, in-18 de 236 pages. [8644]

**LDEL** (Louis), pseudonyme [le président de BOISSIEU], aug-Lateur de « l'Histoire du chevalier Bayard, etc. » (Grenoble, D, in-8; et 1651, in-4).

Mémoires de Vidocq, chef de la police de sûreté, auteur supposé.

Mémoires de Vidocq, chef de la police de sûreté jusqu'en 1827,

aurd'hui propriétaire et fabricant de papiers à Saint-Mandé

igés sur des notes fournies par Vidocq, par M. Émile Morice,

le premier volume, et M. L.-Fr. L'Héritier, pour les trois der
i]. Paris, Tenon, 1828-29, 4 vol. — Supplément aux Mémoires

Vidocq, ou Dernières Révélations sans indiscrétion. Par le ré
eur des II', III' et IV' volumes des Mémoires [M. L.-Fr.

l'éritier]. Paris, Boulland, 1830, 2 vol.; en tout 6 vol. in-8,

[r. [8645]

- e but de M. L'Héritier, dans les trois derniers volumes du premier rage qui sont entièrement de sa composition, a été de montrer la nélité d'une réforme dans la police.
- n retrouve tout en entier, dans ces trois volumes, un roman publié, l'anprécédente, par l'auteur, sous le titre d'Adèle Discours, ou les Malheurs libérée. (Paris, Tenon, 1827, in-12).
- n a publié contre ces Mémoires :
- Mémoires d'un forçat, ou Vidocq dévollé [Par MM. RABAN et Marco NT-HILAIRE]. Paris, Rapilly, 1828-29, 4 vol. in-8 (60 fr.)
- Police (la) dévoilée depuis la Restauration et notamment sous
   Franchet et Delaveau. Par M. Froment [Guvon]. (Voy. le n° 2609).
- I. Volcurs (les). Physiologie de leurs mœurs et de leur langage. vrage qui dévoile les ruses de tous les fripons, et destiné à deir le vade-mecum de tous les honnêtes gens. Paris, l'Auteur; s les libraires et les marchands de nouveautés, 1836, 2 vol. in-8 c un portr., 15 fr. [8646]

ous ignorons par qui ce livre a été écrit.

III. Quelques mots sur une question à l'ordre un jour. Re sur les moyens propres à diminuer les crimes et les récidire l'Auteur; les marchands de nouveautés, 1844, in-8 avec m 5 fr.

Même remarque que pour le précédent.

IV. Vrais (les) Mystères de Paris. (Par M. Alfred Lucut Cadot, 1844, 6 vol. in-8, 45 fr.

Voy. la « Gazette des tribunaux », du 6 juin 1844, et le « M même jour, et aussi le n° 4998 des « Supercheries ».

V. Chauffeurs (les) du Nord, Souvenirs de l'an Na (Par M. Aug. Vitu, sous-préfet, après le 2 décembre 1851) au Comptoir des Imprimeurs, 1845-46, 5 vol. in-8, 374

VIEIL ACTIONNAIRE DE L'AMBIGU-COMIQUE UN nyme [BONNAIRE].

Singulière profession d'—, composée en 1829. Ouvrage vait être posthume. Paris, de l'impr. d'Auffray, 1832. is

L'auteur de cette brochure l'a composée par suite d'un pancette singularité de n'avoir qu'une seule rime, féminine, quoi : M. Bonnaire qui, par erreur, sans doute, la qualifie de mascula Il y a en tête une *Préface indispensable*. Le nom de l'auteur : fin d'un de ses vers.

VIEIL AMATEUR (UN) de la bibliothèque de Sin phrénonyme [l'abbé F.-V. MULOT, chanoine régulier et caire de Saint-Victor].

Requête d'— à M. de Marbœuf, évêque d'Auton. Il Paris, 17.., in-8.

VIEIL AMATEUR (UN), phrenonyme [A.-B.-L. Gam REYNIÈRE].

(Avec Coste): Almanach des gourmands, ou Calendrie servant de guide dans les moyens de faire excellente chi de l'Itinéraire d'un gourmand dans différents quartiers de de quelques variétés morales, apéritives et alimentaires, gourmandes, etc. Paris, Maradan, 1803-12, 8 vol. it figures.

Les premiers volumes ont eu plusieurs éditions : le premier e pala trois MATERE A.E., air company. Aver onto squature, les la calculature et mei mus. Paris, m-6. 202 d'unione, les 1926, excione mone. L. XXIV., p. 195-205, contracte sur Min Santag jung. 195-200, et sur la représi l'indire-Francas de l'Apparage, ce le Motor à la mode, a categ actes et et prime de Pacard et d'Empis p. 200-5. P.-T.

MATEUR DEARATHOLE LE : pirrennyme [Antone-inale] : de l'academie Francise :

ra (les et les regress du —, nu Letters d'un carde à sun l'ancien Theatre-Français, nepuis Bolletour, Lehain, ir., jusqu'a Mole, Larive, Mouvel, Paris, Ch. Proment; 329, 2 vol. gr. in-15 neués de 36 parte, en pied, 18 fr. [8653]

innonce, comme nevant y faire sunte, les founcière et justiments steur d'amistique, in Leures sur les thefores de Paris depuis Lo-Moccett, mais cet ouvrage n'a print para.

IMI DES OUVRIERS UN, phrenonyme.

té (la . Maubenge, de l'impr. de Decaussenne, 1849, pages [8654]

NOCAT UN, pseude-titlonyme [Amédée de BAST]. es d'—, écrits par lui-même, recueillis et mis en ordre nte Am. de B\*\* Amédée de Bast). Paris, Souverain, d. in-8, 22 fr. 50 cent. [8655]

AVOCAT RETIRÉ DU SERVICE (UN), túlonyme. iistorique de Michel de l'Hôpital, chancelier de France. n, 1789, in-8 de 192 pages. [8656] le cite pas cet Éloge.

ERMITE DE LA TOUR AUX FÉES (LE), pseudonyme. ben temps que c'était. La Monarchie! ah! le bon temps! storiques et politiques sur les garanties de stabilité, de séde prospérité qu'offre le gouvernement monarchique a République, et vice versà. Le Mans, impr. de Tousch, 8. [8657]

qui paraissait par livraisons de 16 pages. La « Bibliographie de

la France » pour 1849, sous le nº 3031 en annonce quatre, nous un s'il en a paru davantage.

VIEIL EXPÉDITIONNAIRE (UN), titlonyme.

Lettre aux rédacteurs du « Journal de Paris », du « Contionnel », du « Journal des Débats » et des autres feuilles diques et semi-périodiques, sur une Lettre de M. le comm des guerres Flandin à M. le maréchal Gouvion de Saint-Cyministre de la guerre, concernant la direction générale des stances militaires. Paris, de l'impr. de Ballard, 1820, in-8 de

VIEIL IIABITUÉ (UN) de toutes les sociétés dansantes é bourg Saint-Germain, du Prado, etc., phrénonyme [Le d'ELIÇAGARAY].

Grande Chaumière, galerie historique et morale, suive Correspondance de plusieurs dames qui fréquentent cet et ment. Paris, Garnier, 1829, in-18, 1 fr. 75 cent.

VIEIL HERMITE DU MORBIHAN (UN), pseudonyme [1 Marie-Michel Lepeintre].

Cours complet de trictrac, avec un Abrégé du gammin, d quet et du garanguet, à la portée de tout le monde et à l'un amateurs. Paris, Guillaume et Comp., 1818, in-12, 2 fr.

VIEILLARD (UN), phrénonyme [LAPLACE].

Nouvelle (la) École du monde, par —, ou Recueil de quatr distiques moraux, satyriques et galants. Amsterdam, et Didot fils aîné, 1787, petit in-8.

VIEILLARD (UN), phrenonyme.

Lettres d'— à un jeune homme qui entre dans le monde. Belin, 1788, in-12.

VIEILLARD (UN), phrénonyme [U.-R.-T. LE BOCVIER MORTIERS].

Babioles d'un vieillard. Impr. de Cousin-Danelle, à Rener Paris, Dentu, 1818, in-8 avec un portr., 4 fr.

VIEILLARD (UN), phrénonyme.

Stances d'— à sa jeune amie. Paris, de l'impr. de Didot 1823, in-12 de 12 pages. [1

Opuscule qui n'a pas été destiné au commerce.

. VIEILLARD CHAMPENOIS (UN), phrénon. [N.-R. CAMUS]. Opuscules d'-. Paris, libr. de Rouanet, 1833, in-8 de 124 p. [8**6**65]

VIEILLARD DE FERNEY (UN), pseudonyme.

¿Lettre d'- à l'Académie française, éloge de Voltaire, pièce qui pencouru pour le prix de cette Académie. Paris, Sorin, 1779, 68.

. VIBILLARD DÉSABUSÉ (UN), phrénon. [Cl.-Nic. AMANTON]. Epître à la Raison, ou l'Éloge de la vraie Philosophie. Avec cette migraphe:

Qui n'a pas l'esprit de son âge, De son âge a tout le malheur.

(VOLT ....)

ijon, L.-N. Frantin, 1784, in-4 de 17 pages.

**f86671** En vers, suivi de notes. L'Epitre finit à la page 12 et les notes remplis-

mt les cinq suivantes. A la fin de cette pièce, on lit en post-scriptum:

• Cette bagatelle a été lue à la séance de l'Académie de Dijon, le 2 août 184 ·.

VIEILLARD DE SOIXANTE-QUINZE ANS (UN), aut. deq. SEFFARD, marquis de SANOIS].

Instruction paternelle laissée en mourant par - à trois jeunes emoiselles âgées de onze, neuf et sept ans, enfants de sa sille nique. Sans date (vers 1798), in-8 de 48 pages.

VIEILLARD DU MONT CAUCASE (LE), pseud. [VOLTAIRE]. Vieillard (le) du Mont Caucase aux Juiss portugais, allemands et pionais. Rotterdam, 1777 (1776), in-12 de 1v et 296 pages, avec n portrait; — Londres, 1785, in-8. [8669]

Réfutation des « Lettres de quelques Juifs, etc. », de l'abbé Guenée.

La Lettre qui termine ce volume est datée de Perpignan, le 15 septembre 776, et signée La Roupiliere; c'est un des derniers masques de Voltaire. Dès la première édition des Lettres de Guenée, en 1769, Voltaire avait mit une courte réponse à Guenée, dans l'article Fonte des « Questions sur Encyclopédie ». Mais il revint à charge en faisant imprimer, à la fin de 776, le Vicillard du mont Caucase, etc. Suivant l'usage reçu en librairie dater de l'année suivante les ouvrages publiés dans les derniers mois lannée, ce volume porte la date de 1777. En le faisant réimprimer peu près, Voltaire l'intitula : Un Chretien contre six Juifs, ou Béfutation d'un 🗫 intitulé : Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais, titre Dus lequel il a été réimprimé, soit séparément, soit dans les Œuvres de 'oltaire ; ce qui n'a pas empêché l'auteur de la Notice sur Guenée, en tête de la neuvième édition des « Lettres de quelques Juifs », 1817.3 » de dire affirmativement : « Voltaire ne répliqua point »

VIELLARD OCTOGÉNAIRE (UN), auteur deguise [I François PALLOY].

Hommage et remerciement dédiés à la reine des Français sentés à S. M. le 1<sup>er</sup> mai 1834, jour de la fête de Louis-Pi Paris, de l'impr. de P. Renouard, 1834, in-8 de 8 pag.

VIEILLARD QUELQUEFOIS JEUNE (UN), phrénonyme sollier des Vivetières].

Contes très Mogols, enrichis de notes, avis, avertisseme rieux et instructifs, à l'usage des deux sexes, pour servir d ou de commencement à l'Histoire des empereurs Mogols. (et Paris, 1769, in-12.

Mérard de Saint-Just s'est faussement attribué cet ouvrage « Catalogue des livres de sa bibliothèque ». Paris, Didot l'ainé, 178

VIEILLE FEMME (UNE), auteur déquise.

Mémoires d'un écu de cinq francs.

Imprimé dans un recueil littéraire de Paris, et réimpr., ea 19 la « Petite Bibliothèque française », publiée par M~\* Brée, in-12 155 pages.

VIEILLE MOUSTACHE (UNE). Voy. SONNEFORT.

VIEL (le P.), pseudonyme | Étienne-Bernard ALEXANDRE de l'Oratoire. Pour la liste de ses ouvrages, voyez notre e littéraire » à Viel.

VIELLERGLÉ (Aug. de), pseudonyme [Auguste Le Pe DE SAINT-ALME]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « littéraire » à Le Poitevin.

VIENNET (J.-P.-G.). Dans une contrefaçon faite en la des OEuvres de cet académicien, on a inséré un poème sur sionnaires, qui n'est pas de lui.

VIEUX BELGE (UN), géonyme.

Bruxelles, les palais de Laecken et Tervueren. Bruxelle, in-12.

VIEUXBOIS (la marquise de), pseudonyme [LEO-LESPES Juive (la) errante.

Impr. dans la « Gazette des Femmes », en 1844.

Il ne faut pas confondre ce roman avec un autre portant le même titre, mris, Charles Le Clerc, 1814.

VIEUX BONHOMME (UN), pseudonyme.

Lettre d'—, à M. Lireux, indiscret et rédacteur en chef de son nurnal. Rouen, de l'impr. de Marie, 1834, in-4 de 2 pag. [8675]

« VIEUX CÉLIBATAIRE (UN), pseudonyme [ALLEC].

Physiologic du cocu. Paris, Fiquet, 1841, in-32, 1 fr. [8676] Il en a été tiré 20 exempl. sur papier jaune.

VIEUX CHASSEUR (UN), auteur déguisé.

Vade mecum du chasseur au chien d'arrêt. Paris, Pélicier, 1827, 1-32 fig. [8677]

VIEUX CHASSEUR EN RETRAITE (UN), auteur déguisé.

Quelques Avis aux jeunes chasseurs. Orléans, Danicourt-Huet,

827, in-18 de xij et 72 pag. [8678]

VIEUX CITOYEN FRANCAIS (UN), auteur dequise.

Épître à M. le marquis de \*\*\*, à l'occasion de l'Assemblée des otables, ou Effusion de cœur d'—. Paris, de l'impr. de Monsieur, 787, in-8. [8679]

VIEUX COMMIS DU TRÉSOR (UN), aut. déguisé [JOURDAN, irrecteur général du mouvement des fonds du trésor].

Lettre d'— à son ami. Paris, de l'impr. de Chaigneau fils, D mai 1819, in 8 de 135 pages. [8680]

Contre l'ouvrage de Bricogne, intitulé : · Situation des finances au rai, etc. », 1818.

11 existe une réponse anonyme à cet écrit, sous le titre de « Réponse à l'ettre d'un vieux commis du trésor, et à d'autres commis, vieux et jeues, sur la situation des finances au vrai ». Paris, Pélicier, mai 1829, in-8 e xij et 32 pag. Cette réponse est d'A.-J.-B. Bricogne.

VIEUX CONSERVATEUR LITTÉRAIRE (UN), auteur déguisé. Blagues poétiques sur quelques idées modernes, précèdées de Réflexions sérieuses en forme de préface et d'une Dissertation grammaticale sur le titre un peu risqué de l'ouvrage. Paris, G.-A. Dentu. 1843, gr. in-8 de xij et 48 pages. [8681]

Quatre pièces: la Loi nouvelle; — le Chant du cygne; — Épitre satanique d'Anatole à Marie; — le Plaidoyer.

VIEUX COSMOPOLITE SYRACH (LE). Voy. SYRACH.

VIEUX COURTISAN DÉSINTÉRESSÉ (UN), phrompi Discours d'un vieux Courtisan désintéressé sur la lette Reine, mère du Roy (Marie de Médicis), a écrite à Sa Najes être sorti du royaume. 1631, in-8.

Ce discours, réimprimé dans le recueil de Paul Hay de Chate attribué à Achilles de Harlay, sieur de Sancy, érêque de Sai par l'abbé de Morgues, dans son Caton chrétien (Nicéron, t. XXX. Fontette, n° 21689).

VIEUX CUISINIER GAULOIS (UN), titlonyme.

Oille (la). Mélange, ou Assemblage de divers mêts pour l goûts. Constantinople, 1755, pet. in-12, avec une jolie g

VIEUX DÉMOCRATE (UN), phrénonyme.

Lettre d'— à un réactionnaire. Mai 1850. Péz-nas, de l'i Richard, 1850, in-8 de 32 pages.

Trois Lettres. On lit dans une note, page 50: Celui qui écrit œ n'est pas un socialiste du lendemain. Les opiniens qu'il expre conformes à celles qu'il a professées dans divers écrits publés monarchie, et aux votes qu'il a émis comme membre de la Comme de 1848.

VIEUX DOCTEUR (UN), phrenonyme.

Histoire véritable du magnétisme animal, ou nouvelles de la réalité de cet agent, tirées de l'ancien ouvrage d'...l et Paris, Monory, 1785, in-8.

VIEUX FLANEUR (UN), phrenonyme.

Lettres d'-.

Impr. dans « l'Illustration », tome XI (1848). La 5º Lettre a par nº du 3 juin, et la 6º dans celui du 10 juin : cette dernière a pou pour titre : les Nouveaux Journaux.

VIEUX FLANEUR (UN), phrénonyme.

Almanach cambrésien. Revue comique des enseignes de par —; suivi d'une Noce en temps de famine, ou Origine tin et Martine. 1850. Cambrai, Simon, 1849, in-16, 30 c.

VIEUX FRANÇAIS (UN), geonyme.

Réfutation des faux principes et des calomnies avancées Jacobins, pour décrier l'administration de nos rois et ju usurpateurs de l'autorité royale et du trône. Lyon, 181 !IEUX GENEVOIS (LE), géonyme [George MALLET], auteur quelques morceaux imprimés dans le • Fédéral » feuille de Ge•, dans les années 1832-33.

FIEUX GOURDIN (UN), pseudonyme.

Lettre d'— aux électeurs socialistes. Paris, rue du Faubourg-Estmartre, n. 9, 1849, in-foi. de 2 pages. [8682]

FIEUX HERBORISTE (UN), titlonyme [Charles de BELLEVAL \* Montpellier, ancien herboriste].

Questions et Observations particulièrement philologiques sur siques plantes. Montpellier, de l'impr. de Tournel, 1830, in-8 32 pages. [8690]

FIEUX JACOBIN (UN), pseudonyme [Achille PHILIPPE]. Suillotine (la). N° 1. Mars 1848. Paris, de l'impr. de Bonavene, 1848, in fol. de 2 pag. [8691]

Igné Olusi-Lippephi, anagramme de Louis-Philippe, et avec le portrait 'ex-roi découvrant sa poitrine et y laissant voir une guillotine tatouée. e canard n'a de révoltant que son titre: c'est une histoire de la guilloet des principales victimes qu'elle a faite.

n tête on a placé ces deux épigraphes : 1793, tout le monde y passera; 1848, personne n'y passera.

VIEUX JURISCONSULTE ALLOBROGE (UN), phrénonyme. Colloque (petit) élémentaire entre A et B, sur les abus, le droit, raison, les États-Généraux, les Parlements et tout ce qui s'en L. (Bourg), 1788, in-8 de 77 pages; 1789, in-8 de 61 p. [8692]

VIEUX LAPIN (UN), phrénonyme [P. DERMONT].

Almanach (petit) du chasseur ; rédigé par —. Paris, l'Éditeur ; marchands de nouveautés, 1844, in-32, 30 cent. [8693] a couverture porte : Précédé des Muses à Paris, poème badin, par DERMONT.

VIEUX MAGISTRAT (UN), tulonyme.

Nos grands hommes politiques du Palais. [8694] npr. dans le journal « la Liberté », nos du 1er janvier 1848 et suivants.

VIEUX MANOIR (1) (Eugène de), traductonyme [J.-J. ALT-ren, professeur à l'Université libre de Bruxelles], auteur d'un plusieurs articles dans la « Revue belge ».

<sup>)</sup> Vieux-Manoir est la traduction françai e du nom allemand Altmeyer.

VIEUX MARSEILLAIS (UN, géonyme [Laurent Lattar Marseille, depuis 1789 jusqu'en 1815. Paris, 1845. 2 w

VIEUX MILITAIRE (UN), titlonyme.

Pensées sur les femmes et le mariage, dédiées aux la Kehl, 1782, 3 part. en un vol. in-12.

VIEUX MILITAIRE (UN), titlonyme.

Lettre d'— à un ami en Hollande, relative à une brock l'armée hollandaise, par un colonel de troupes légères 1794, in-12.

VIEUX MONTAGNARD (LE), geonyme.

I. Enseigne (l') du vieux soldat. Calembour sici his

Impr. dans la • Revue du Midi », t. IV (1853), p. 75-78. II. Basques (les).

Impr. dans la même « Revue », t. VI (1854), p. 242-52

VIEUX MONTAGNARD (UN), phrénonyme [L. BABN Biographie des candidats à l'Assemblée nationale. (Det de la Seine). Paris, libr. républicaine de Gust. Havard, 18!

Ces blographies paraissaient par livraisons à 10 centimes, bliées sont les suivantes: Fenet (Pierre-Antoine), avocat; Biran (d'Angers); Delestre, peintre; Blanchet, avocat; Diririer: le gen ciade Fleurus: Catalan (Eugène); Esquiros (Alph.); le capit. J. R. P. Lacordaire; Lambert (Ferd.-Jules); Héronville (Laur.-1.-B. diguier (Agricol) et Berthier (Ferd.).

VIEUX NOTAIRE (LE), pseudo-titlonyme [Jacob-Ni REAU, Phistoriographe].

Entendons-nous, ou le Radotage du — sur la « Ri l'État (par Roussel de la Tour), 1763, in-8 de 32 pages.

L'écrit de Roussel de la Tour est peut-être celui qui ait jami le plus de sensation. Il parut à son occasion, dans la même a de trente brochures. Moreau est auteur d'une seconde qui a pa titre de Houtes modestes sur la Richesse de l'État, ou Lettre écr. le de ce système. 1765, in-8.

VIEUX PHILANTROPE (UN), phrenonyme.

Quelques Considérations sur l'Amérique, Paris, Mon Delaunay, 1823, in 8 de 28 pag., 1 fr.

# X PLANTEUR (UN), démonyme [PAYEN DE SAINTE-

itation (de l') des sucreries, ou Conseils d'— aux jeunes eurs des colonies, contenant ce qui suit : 1° les connais-écessaires au planteur et son genre de vie ; 2° des Nègres, actère et la manière de les conduire ; 3° la culture et tout peut contribuer à la perfectionner ; 4° la Préparation des 5° la Manipulation du sucre ; 6° la Distillation du rum (sic). u dépôt de la librairie (Saint-Domingue), 1803, in-8 de pages.

X PRATICIEN (UN), pseudo-tùlonyme. de Justice (le). [8704] lans le • Diable à Paris •, t. II (1846), p. 282 et suiv.

X PROLÉTAIRE (LE), démonyme [L.-Fr. L'HÉRITIER, ], auteur d'articles dans le journal « le Mouvement ».

### X PUBLICISTE (UN), phrcnonyme.

ion de la Régence. Première partie (et unique). Paris, de le H. Fournier et Comp., juillet 1842, in-8 de 16 pages.
[8705]

i, un Fieux Publiciste, ne se trouve que sur la couverture, ainsi cation de première partie.

X RENTIER (UN), bourgeois de Paris, phrénonyme .CHON DE MONTVÉRAN].

s de Lay, écrites par —. Paris, Béchet ainé, 1824, in-8 de , 2 fr. [8706]

X RÉPUBLICAIN (UN), phrénonyme [Geo. MANCEL, biire de la ville de Caco].

I (petit) de l'électeur républicain. Caen, impr. de Ch. 1848, in-16 de 13 pages. [8707]

e d'un très honnête républicain : il en existe une seconde édinentée d'une page et demie, et terminée par le chant de la Marelle porte le titre de Manuel du Républicain.

## X SCÉNOPHILE (UN), scenonyme.

l'— sur l'institution d'un tribunal dramatique, sur l'orgale ce tribunal et sur la rédaction d'un code propre à régler ons. Paris, l'Auteur, 1813, in-8 de 56 pages. [8708] VIEUX SOLDAT (UN), pseudo-titlonyme [le chev. C.4.1 Napoléon aux Champs-Elysées. Nouveau Dialogue des 1 Avec cette épigraphe:

Le vent est sans respect, il renverse a la la Les bateaux du pécheur et la barque du s

Paris, L'Huillier, 1821, in-8 de 29 pages.

VIEUX SOLDAT (UN), pseudo-titlonyme [A. DESJOBER, de Neufchâtel].

Lettre d'— à M. le maréchal Bugeaud. l'aris, de l'impr. Didot, s. d. ( ), in-8 de 4 pages.

VIEUX SOLDAT (UN', qui n'est ni pair de France, 1 mate, ni député, titlonyme [le comte Suzon].

Russie (la) envahie par les Allemands. Notes recueillies Leipzig, Michelsen, et Paris, J. Renouard et Comp., 184! de xiv et 138 pag., 3 fr.

Sur le renseignement d'un diplomate, qui se disait bien insu avons commis l'erreur de comprendre cet ouvrage parmi ceux Philippe.

VIEUX SOLDAT (UN), titlonyme.

Secte des simples adorateurs de Dieu, ouverte à ceux q point de religion. Paris, de l'impr. de Dentu, 1844, in-8

VIEUX SOLDAT (UN), titlonyme [le comte de Roc Tempêtes (les) de la France, poème en six chants. Pari Dentu, 1847, gr. in-8 de viij et 124 pag., 3 fr.

VIEUX SOLDAT (UN), maire de son village, titlonyme Enseignements (!es) de Denis, caporal au 17° régiment terie légère, sur les devoirs du seldat. Angoulème, Chabe in-18 de 234 pages.

VIEUX SOLDAT FRANCMS (UN), titlonyme.

Testament politique d'—, royal, républicain et consultevue de la Révolution française. Paris, l'Auteur; De Mongie ainé, 1819, in-8 de 92 pages, 2 fr.

Signe Brior.

MEUN THÉOLOGIEN UN pseudo inlonyme [Remer Ghislan Chalon, de Mons]. Abstinence (de l') du samedi. Bruxelles, 1841, in-8 sur papier En, 2 fr. 50 cent. [8716]

■ auteur recherche quelle est l'origine de l'abstinence du samedi chez différents peuples, et il conclut qu'elle ne remonte pas à huit cents li dit aussi dans la préface : « Je n'écris pas pour les successeurs de Barreaux. Ce poète faisant gras un jour malgre, fut surpris d'entendre à coup de violents éclats de tonnerre; s'imaginant, dans sa vanité, Dieu s'occupait de lui, il jeta son assiette par la croisée en s'écriant : de bruit pour une omelette au lard!...»

impression de cette brochure est faite avec beaucoup de soin et de luxe.

pages sont encadrées en bistre, le titre est en couleur et or, de même
 les initiales. La couverture elle-même, sur papier glacé, est imprimée
 deux couleurs. C'est une brochure qui fait honneur aux presses beiges.

VIEUX VENDÉEN (UN), géonyme.

Hommage à Madame (en vers), suivie de la Vraie-Française. agers, impr. de Château, 1832, in-8 de 12 pages. [8717]

VIGELLUS (Vetus), pseudonyme [Nigellus VIREKER].

Veteris Vigelli speculum stultorum carmine hexametro (introduitur Asinus seu Monachus animal stolidum, volens caudam aliam t ampliorem quam natura contulerat, contra naturam sibi inseri; on respiciens quid natura exposcat). l'aris, 1506, in-4. L'auteur, NIGELLUS VIREKER, fut grand-chantre de l'abbaye de Westminser, et florissait en 1200, selon Baleus et Tanner. Le prénom Vetus indique auteur homonyme plus récent. Maittaire annonce dans ses Annales, t. I. 133, p. 708, une édition de 1499 du Speculum stultorum, dont le titre est us singulier que dans celle-ci : Liber qui intitulatur Brunellus in speculo ultorum. Coloniae, in-4. Il est probable que Naudé la connaissait, puisa'en parlant des ouvrages latins écrits dans le style qui approche le plus 1 burlesque, il cite le livre De Asino Brunello qui optavit caudam sibi fieri ngiorem. Observons qu'il ne met pas l'alternative du Moine, comme dans parenthèse. Voy. le Mascurat, 2º édition, p. 224, et la Bibliographie de e Bure, no 3988. (Note extraite du Catalogue de livres rares et singuliers ossédés par M. Boutin, fermier-général), publié par M. Née de la Roelle, 1781, in-8).

Sur les différents noms donnés à Vigellus, et sur les différents titres de m ouvrage, on peut voir le « Manuel du libraire », de M. Brunet, au mot IGELLUS.

VIGNACOURT (de), aristonyme [Adrien de LA VIEUVILLE 'ORVILLE, comte de VIGNACOURT]. Pour la liste de ses ouvrages, py. notre « France littéraire » à La Vieuville d'Orville.

VIGNERON DE BESANÇON (UN), pseudo-túlonyme [l'abbé averel.].

Réflexions sur un ouvrage qui a pour titre : Dissertanon que remporté le prix de l'Académie de Besançon, en 1777, sur causes d'une maladie qui attaque plusieurs vignobles de Franc Comté, par le P. Prudent, capucin. De l'impr. de Barba (Vesoul, Poirson), 1778, in-8 de 32 pages.

Cette brochure, écrite d'une manière très piquante, fit grand braité le temps; elle fut même dénoncée par les confrères du P. Prudent an ; lement, qui eut le bon esprit de sentir que l'affaire en question ne pou être décidée que par le public.

VIGNERON (UN), titlonyme.

Quand (les) et les Comment, ou Avis sommaires sur la cak de la vigne. Pontoise, Dufay, 1797, in-18.

VIGNERON (UN), titlonyme.

Culture du chasselas de Fontainebleau. Besaucon, Bintot, ma libr. (vers 1845), in-18 fig., 1 fr. 75 cent. [67]

VIGNEUL-MARVILLE, pseudonyme [dom Noël-Bonavent D'Argonne, chartreux]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. as « France littéraire » à Argonne.

VIGNON (Claude), pseudandrie [M<sup>ma</sup> CONSTANT, femme l'ex-abbé Constant, auteur de la « Bible de la Liberté »].

Salon de 1852. Paris, Dentu, 1852, in-18, 2 fr. [87]
Les articles dont ce volume se compose ont d'abord paru dans le public.

VILAIN MASQUE (UN), phrénonyme.

Physiologie du carnaval, du cancan et de la cachucha, desser II. Emy. Paris, Raymond-Bocquet, 1842, in-32, 1 fr. \$7 VILAIN MASQUE (UN), phrénonyme.

Masques (les) démasqués; par — . Souvenir philantropique et lâtre du cortége de la mi-carême 1851. (En vers). Le Havre, l'impr. de Brindeau, 1851, in-8 de 8 pages.

VILATE (Joachim), ex-juré du tribunal révolutionnaire, aut douteux.

- I. Causes secrètes de la révolution du 9 au 10 thermidor. Pa 1795, in-8. — Continuation des Causes secrètes. 1795, in-8. [87] On assure que cet ouvrage a été rédigé par Chodenios de Lacces
- Mystères de la mère de Dieu dévoilés. Troisième volume l'ouvrage précédent. Paris, 1795, in-8.

Ces deux ouvrages ont été reimprimés dans la « Collection des Meuces relatifs à la Révolution française VILBONIUS GYMNASIARCHA, phrénonyme [Philibert Monet, Societ. Jesu].

Vilbonius Gymnasiarcha confluentinus in Despauterii Grammalicam. 2º edit. Lugduni, 1654, in-8. [8727]

VILLAFRANC (de), pseudonyme [Nicolas THOYNARD, d'Orléans].

Discussion de la suite des Remarques nouvelles du P. Bouhours

par la langue françoise, etc. Paris, Lucas, 1693, in-8. [8728]

L'auteur a pris dans le privilége le nom de Villafranc, et dans l'avertissement il se désigne comme un abé (sic) albigeois.

VILLAGEOIS (UN), pseudo-titlonyme.

Lettre d'— sur l'article du Mercure du 8 juillet 1786, concernant « l'Épître de l'Amitié », per M. Ducis. Paris, au Palais-Royal, 1786, in-8. [8729]

VILLAGEOIS (UN), pseudo-titlonyme.

Adrien, ou une Prévention suivie de plusieurs autres, contre un homme de bien du XIX° siècle. Paris, Pigoreau, 1828, 2 vol. in-12.
[8730]

VILLAGEOIS (UN), catholique romain, pscudo-titlonyme.

Lettres (deux) d'— à une dame sollicitée d'embrasser le culte prétendu catholique français. Paris, de l'impr. de Lebègue, 1832, 2 pièces in-4, chacune de 4 pages. [8731]

VILLANOVANUS (Mich.), pseudonyme [Mich. SERVETUS].

Syruporum universa ratio ad Galeni conjuram diligenter expolita. Parisiis, 1537, in-8. [8732]

Catalogue de l'abbé Rive. Marseille, 1793, in-8, nº 833. De Bure le jeune, dans sa « Bibliographie instructive », nº 1861, a donné peu exactement le titre de cet ouvrage.

Sons ce même pseudonyme Servet a été aussi l'éditeur des deux ouvrages suivants :

Claudii PTOLEMEI Geographicæ enarrationis libri octo, ex Bilibaidi BIRCKHETMERI translatione, sed ad græca et prisca exemplaria à Michaele VILLANOVANO (id est SERVETO) jam primum recogniti. Lugduni, 1525, 1541, in-fol.

Biblia latina, ex hebræo per Santem Pagninum, cum præfatione Villa-NOVANI (Michaelis Serveti). Lugduni, 1542, in-fol.

VILLARS (le duc de), maréchal-général des armées de Sa Majesté Très Chrétienne, auteur supposé [l'abbé de MARGON].

Mémoires ses). La Haye, P. Gosse, 1734, 3 vol. in-12. [8733]

VILLARS (l'abbé de), aristonyme [l'abbé de MONTEN-VILLARS]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • fran raire « à Villars.

VILLARS LA FAYE (le sieur de), gentilhomme Bourg plagiaire [Paulo PAOUTA].

Préceptes d'Estat, tirez des histoires anciennes et modra lesquels il est enseigné les moyens propres et vtoles pour ordonné et policé au temps de la Guerre et de la l'ax: Ét l'obéissance seule des subjects, à leur roy, se peut conserce lable. Le tout réduit par chapitres, en deux liures, et dédice et à la Royne. (Traduit de l'italien). Paris, Pierre-Louys Fe 1511, in-8 de 8 pages de préliminaires, non chiffrées, 181 paginées seulement aux rectos, et 6 feuillets non chiffe Table des poincts plys remarquables contenvs en ce lure.

Ce livre n'a point la sécheresse ordinaire des livres de ce get que des traits et des exemples historiques y soutiennent et revetinuellement l'attention.

Villars en a imposé lorsqu'à la fin de sa dédicace il a du dédiant ce petit œuure que l'ay composé dans l'oisiueté », car manuscrite du XVII siècle, placée sur le titre d'un exemplare avons sous les yeux, dit qu'il est traduit de l'italieu, et elle set teur original.

VILLE (Louis de la). Voy. DE LA VILLE.

VILLEFORE (de), aristonyme [Fr.-Jos. BOURGOING DI FORE, de l'Académie royale des Inscriptions]. Pour la la ouvrages, voy. notre « France littéraire » à Bourgoing de

VILLEMAREST (Charles-Maxime de), aristonyme CATHERINET DE VILLEMAREST]. M. Catherinet, le père de avait été anol.li peu de temps avant la Révolution. Il avant terre près de Ven-lòme. Mon Catherinet n'aimait pas son a mari, pour lui plaire, prit le nom de Villemarest, d'u fermes. Ce Villemarest fut chaud partisan de la Révolution liste des ouvrages de Maxime, voy, notre o France litté Villemarest.

VILLEMESSANT (II. de), aristonyme [Jean-Hippolyte DE VILLEMESSANT, du nom de sa mère], journaliste. M. messant fut, dit on, d'abord marchand de rubans a Bin'était comm que sous le neux de Carrier. Son goût pour

621

re le détermina à venir se fixer à Paris, où il ne tarda pas à ler la Psyché, recueil estimable qui s'est soutenu pendant pluirs années. Plus tard il a créé le Lampion, publié après Février, an dernier lieu le recueil henriquinquiste intitulé la Chronique Paris, qu'il signe comme directeur-rédacteur en chef; mais de Villemessant n'écrit ni peu ni prou dans ce recueil. Ce jouriste du monde aristocratique, sidèle aux principes de sa samille. dans ses publications, consciencieusement et courageusement pliste, ne recherchant que des collaborateurs qui partagent ses nious sur un parti à tout jamais impossible en France. Les Coues de la Presse, publication non moins courageuse que juste, paraissent dans la « Chronique » et qui sont signées H. de lemessant et B. Jouvin, lui ont valu, tout récemment, une affaire paneur avec le rédacteur en chef du seul journal révolutionnaire ait survécu au 2 décembre 1851. Tout dernièrement il vient tre condamné à dix jours d'emprisonnement et 500 fr. d'amende er un article contre le serment exigé des fonctionnaires qui a u dans le numéro du 16 juin 1852 de sa « Chronique de Paris ».

\*ILLEMONTEZ (de), aristonyme [BIDON DE VILLEMONTEZ], te. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », allemontez.

VILLENEUVE (Mme), scènonyme [Mme Sophie Bogé], femme in acteur qui joua pendant trente ans à l'Ambigu-Comique, et i fut elle-même ancienne directrice de théâtre de province]. Pour iste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire » à Villeneuve.

VILLENEUVE (de), aristonyme [Théodore-Ferdinand VALLOU VILLENEUVE], auteur dramatique. Pour la liste de ses ouvrages, 7. notre ~ France littéraire \*, à Villeneuve.

VILLENEUVE (Eugène de), capitaine de cavalerie dans l'armée lénique, auteur supposé [Théodore VILLENAVE].

- J. Journal d'un voyage fait en Grèce, pendant les années 1825 1826, orné du portrait de l'auteur, accompagné de plusieurs ces justificatives. Bruxelles, Tarlier, 1827, in-8, 4 fr. 50 cent. [8735]
- 11. Souvenir de la Grèce. A mon ami Louis Tollaire Desgouttes. Fis, de l'impr. de Setier, 1832, in-8 de 4 pages. [8736]

III. A M. Benazet, lieutenant-colonel de la 2º légion de la lieue. (En vers alexandrins). Paris, de l'impr. de Béthoue. 19 in-8 de 4 pages.

M. Théodore Villenave composa ces diverses pièces a la prière de taine de cavalerie, et elles valurent à celui-ci plusieuss faveurs. Me table auteur des remerchments et quelques déjeuners. Un cut et comme ayant été ainsi composé un l'oyage en Omnibus et une cut u mort d'Hérold, deux pièces de vers qui n'ont pas été annonces pa « Bibliographie de la France ».

### VILLENFAGNE D'ENGIHOUL (de), pseudonyme.

Réclamation posthume de M. feu de Villenfagne, au say l'introduction de l'imprimerie à Liége. Au rédacteur du Journ la province de Liége. 6 mai 1840.

Contre une mystification bibliographique faite par M. Châlen Cette Lettre a été reproduite dans le Catalogue de M. Al; E. P. Liége, 1842, p. 62-64.

VILLERAN (L. de), aristonyme [Léon MONTBEAU DE V: RAN], auteur dramatique. Pour la liste de ses ouvrages, voy. s « France littéraire » à Villeran.

VILLEROI (la famille des anciens), aristonyme [Nicolas et F çois de NEUFVILLE, le premier seigneur, et le second duc de LEROI]. Voy. notre « France littéraire » à Villeroi.

VILLETTE (le marquis de), apocryphe [VOLTAIRE].

Patroclée (la), ou Commencement du XVI<sup>e</sup> chant de l'Iliade. duction littérale, en vers. 1778, in-8.

GUYETAND, de Septimoncel (en Franche-Conitée, a aussi publise plus lettres sous le nom du marquis de Villette, dans le temps qu'il eta secrétaire.

VILLEVERT (Armand de), pseudonyme [Anne-Adrien-Art DURANTIN], auteur dramatique.

- I. Guimard (la), comédie en un acte, mêlée de couplets. The du Panthé in, le 16 juin 1840). Paris, Roux et Cassanet, 1: in-8 de 16 pages, 30 cent.
- 11. Avec M. Jules de Rieux : les Amours d'un rat, vaux en un acte. (Théâtre du Panthéon, le 21 février 1842). Paris mêmes, 1842, m-8 de 10 pages, 30 cent.

VILLIES Georges de , aristonyme [Georges GARDIN DE ]

tions], vice-président de la Société académique de Bayeux, et autions de diverses brochures sur l'industrie et l'archéologie, qui partent ce nom, quoique l'auteur n'ait même pas été anobli sous la Restauration comme l'a été M. Pontas du Méril (père de M. Edelestand Du Méril). Son vrai nom est Gardin.

VILLIERS (Léon de), pseudonyme [Édouard-Léon DELALAIN], mateur dramatique, qui a composé plusieurs pièces en société de M. Déaddé. Voy. l'art. Saint-Yves de ce livre.

VILLIERUS (Franciscus), pseudonyme [Fr. HOTMANNUS].

Francisci Villieri de statu primitivæ ecclesiæ, ejusque sacerdotiis, ad Remundum Rufum defensorem romani pontificis contra Carolum Molinæum. Genevæ, 1553, in-8.

[8742]

Réimprimé dans les Opera Car. Molinai. Paris, 1681, in-fol., t IV.

VILLIOMARUS ARMORICUS (Yvonus), pseudonyme [Jos.-Just. SCALIGER].

Yvonis Villiomari Armorici in locos controversos R. Titii animadversorum liber. Lutetiæ, 1586; Amstelod, 1597, in-8. [8743]

VILLON (Fr.), ironyme, sobriquet, qui signifie Fripon [François CORBUEIL], poète français du XV<sup>e</sup> siècle. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire » à Villon.

VILLON (Fr.), ironyme [Théodore FAULAIN DE BANVILLE, fils d'un officier de marine, né à Moulins en 1822], auteur d'articles critiques et politiques dans « la Silhouette », le « Corsaire-Satan », « le Pamphlet », etc. Dans le numéro du 20 juin 1848 du « Pamphlet » on trouve de lui deux pièces de vers : les Occidentales et l'Odéon.

VINCENT, pseudonyme [CLÉMENT, de Genève].

Frimaçons (les), hyperdrame. Londres, 1740, in-12. [8744]

VINCENT, prénonyme [Amédée-Vincent HUGOT].

Liste générale exacte, par ordre alphabétique, de tous les journaux, revues, feuilles mensuelles, etc., qui paraissent à Paris, avec le prix d'abonnement, leur périodicité et leur adresse. Paris, Vincent, 1844, in-8 de 24 pages. [8745]

Cette Liste a paru d'abord dans la « Bibliographie de la France ».

VINCENTIUS (Nic.) Pictaviensis, pseudonyme [Jos.-Just. Scaliger].

Nicolai Vincentii Pictaviensis (Josephi-Justi Scaligeri) episto'a ad Stephanum Naudinum ad dictata Joann. Martini in libram Hippocratis de vulneribus capitis... Coloniœ, 1578, in-8. [8746]

VIRGILE, pseudonyme [le P. BETTINELLI].

Lettres critiques aux Arcades de Rome, datées des Champs-Éigsées (traduites de l'italien par *Langlard*, Paris, Pissot, 1759, in-12.

Ces Lettres sont écrites au nom de Vingille. L'ouvrage est dirigé contre le Dante. L'auteur le compare à Ennius, et réduit à la valeur d'environ douze cents vers ce qui mérite d'être lu et admiré des cent chants qui composent la Divine Comédie.

VIRGILIUS MARO (P.), pseudonyme [Petrus DAUDE].

Sybilla Capitolina; Publii Virgilii Maronis poemation (contra Bullam Unigenitus) interpretatione et notis illustratum à S. 1. (Petro Daudé). Oxonii, 1726, in-8. [8748]

VIRIVILIE (de). Voy. VALLET.

VIRO (Prosper), D. M., pseudonyme [Félix ANDRY, fils du célèbre médecin de ce nom].

- I. Épitre à M. A.-P. Requin, médecin, sur le rhumatisme articulaire aigu. Paris, Lucas, 1838, in-8 de 32 pag. [8749]
- 11. Un Touriste en Algérie. Paris, Mascagna, 1845, in-12. 3 fr. 50 cent. [8750]

VIRTOUNIUS [Just MUIRON], fourriériste, ancien chef de division à la préfecture du Doubs,

Transactions (nouv.) sociales, religieuses et scientifiques de —. De l'impr. de la veuve Daclin, à Besançon. — Paris, Bossauge père. 1832, 2 vol. in-8, 6 fr. [8751]

VISCENTINI (Julia), de Gênes, auteur supposé [Jean-Edux PACGABD].

Château (le) du lac, ou le Génie réparateur ; histoire véritable, traduite de l'italien de —, amie du traducteur. Paris, Pigores: Corbet, 1819, 5 vol. in-12 fig., 10 fr. [8752]

VISCONTI, pseudonyme [Marie-Henri BEYLE], auteur d'article dans l'un des recueils littéraires de Paris,

VISE ou VIZE de), aristonyme [1, DONNEAU, sieur de VISE.

Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire » à Donneau.

VISIGOTH (UN), géonyme [l'abbé de CAVEIRAC].

Lettre d'— à M. Fréron sur sa dispute harmonique avec M. Rousseau. Septimanopolis, 1754, in-8 de 20 pages. [8753]

VISITEUR IMPARTIAL (UN), phrénonyme.

Monsieur le comte de Chambord (le duc de Bordeaux). Paris, rue Neuve-des-Bons-Enfants, n. 1, 1849, in-8. — Seconde édition. Paris, Dentu; Jeanne, 1849, in-18 de 36 pages, 10 cent. [8754]

VISSEMBACHIUS (Jo.-Jac.), pseudonyme [Cl. Salmasius].
Confutatio diatribæ de mutuo, tribus disputationibus ventilatæ, auctore et præside Jo.-Jac. Vissembachio (auctore Cl. Salmasio).
Lugd. Batav., 1645, in-8.

Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, par Papillon, article Saumaise.

VITON DE SAINT-ALLAIS, superfétation nominale [VITON]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre « France littéraire », à Saint-Allais.

VITROLLES (de), aristonyme [Eug.-Franç.-Aug. d'ARNAUD, baron de VITROLLES]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire », à Vitrolles.

VITTORIA (la Signora). Voy. PANCRACE.

**VITULOS**, pseudonyme.

Trois (les) Rapporteurs en défaut, conte absurde, mêlé d'insupportables réflexions. A la ci-devant Lutèce, 1792, in-8. [8756]

VIVANT REMARQUABLE SANS LE SAVOIR (UN), pseudon. [l'abbé L.-Arborio Gattinara de Brême].

Grand Commentaire sur un petit article, par —; ou Réflexions et notices générales et particulières, à propos d'un article qui le concerne dans la Biographie des vivants. Genève, et Paris, Paschoud, 4817, in-8, 3 fr. [8757]

L'abbé de Brême a joui d'une faveur distinguée à la Cour d'Eugène Desubarnais. C'est en réponse aux inexactitudes de certaines biographies, écrites sous la dictée de l'esprit de parti, qu'il a rédigé cet écrit.

VIVIEN, pseudonyme [A.-P.-J.-B. de GOUBERT].

Exposé des différents abus dans l'administration de la justice, etc. 1791, in-8. [8756]

VIZÉ ou VISÉ. Voy. VISÉ.

V\*\*\*\* L\*\*\*\*\*\*, initialisme [Vital LAFFORGUE, alors conseils de préfecture du Morbihan].

Quiberon, nouvelle morbihannaise. Vannes, de l'impr. de Galla, novembre 1829, in-8. [8759]

- V. L. D., apoconyme [J.-J.-Denis VALADE, ancien impriment du Roi, à Paris].
- I. Dialogue entre M<sup>11c</sup> Manon Dubut et M. Eustache Dubeis, a sujet de l'inauguration de la statue de Henri IV, sur le Post-Necl. à Paris, le 25 août 1818. Paris, 1818, in-8 de 4 pages. [876]
- II. Mystificateurs (les) mystifiés, ou Rira bien qui rira le disnier, proverbe. Paris, 1827, in-8 de 37 pages. [8761]
  - V. LEDUC, apoconyme [VIOLLET-LEDUC].

Art (nouvel) poétique, poème en un chant. De l'impr. de Distainé, à Paris. — Paris, Martinet, 1809, in-8, 1 fr. 25 c., et se pap. vél., 2 fr. [876]

- Il existe un poème satyrique de Pope, intitulé La Pathas, en Par de ramper en poésie. Telle est à peu près l'intention du Nouvel Art poétigne M. Leduc. Ce petit poème est une sorte de caricature assez piquante de un grands auteurs : aussi se trouve-t-il chez Martinet, libraire, qui attrupe journellement les oisifs de Paris aux vitres de sa boutigne.
- « Cet ouvrage se lit avec plaisir; on y trouve un goût pur, des intetions louables, du naturel, de la grâce et de l'aisance, et on y reconsti l'empreinte d'un véritable talent, accoutumé à puiser aux bonnes sourus. L'idée de l'auteur est heureuse, il l'a heureusement développée; plantant de ses vers méritent d'être cités et retenus, même après ceux de Bolius. dont ils rappellent le souvenir ».
  - V...... N (Henri), apoconyme [Henri VILMAIN].

Ordre et désordre, ou les deux Amis. Paris, Gabriel Dufou. 1811, 2 vol. in-12, 3 fr. 60 cent. [8763]

V. O., initialisme.

Promenades d'un naturaliste. Tours, Mame, 1848, 1851, in-12. [8761]

Faisant partie de la . Bibliothèque des écoles chrétiennes ..

VOISENON (l'abbé de), aristonyme [l'abbé Claude-Hesri &

FUSÉE DE VOISENON]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. notre • France littéraire, • à Voisenon.

VOISIN (le), pseudonyme [Charles-Joseph-Auguste-Maximilien COLNET DU RAVEL (1)], auteur de piquants articles dans la « Gasette de France », signés de ce nom d'emprunt, reproduits en grande partie, dans les Hermites qu'il a publiés.

VOISINE (la), pseudonyme [MM. de BEAUREGARD et Adolphe BOSSANGE], auteur de spirituelles Lettres politiques dans la « Gazette de France. » La Voisine a continué avec bonheur le feuilleton que Colnet signait le Voisin.

VOITURON (Maurice), docteur en droit, pseudonyme [Louis DEFRÉ, avocat à Bruxelles].

Parti (le) libéral joué par le parti catholique dans la question de Fanseignement supérieur, ou Ce que coûte aux contribuables l'Université cléricale de Louvain. Bruxelles, Périchon, 1850, in-8 de 42 pages. [8765]

VOJEU DE BRUNEM, anagramme [le P. Jouve, d'Embrun, jésuite].

Histoire de la conquête de la Chine par les Tartares Mandchoux. Lyon, Duplain, 1754, 2 vol. in-12. [8766]

VOLKNA (D.-J.), pseudonyme [FRÉDÉRIC II, roi de Prusse]. Dictionnaire politique, ou Glossaire alphabétique de J. Volkna.

- Alphabet politique. Glossaire en vers français sur l'héroïsme.
- Anti-Volkna, ou Notes d'un publiciste sur le système politique et militaire de la Prusse. Londres, 1762, in-8. [8767]

Catalogue de Rospini, libraire de Saint-Pétersbourg, 1804, in-8 de 442 pages.

VOLONTAIRE ROYAL (UN), titlonyme [Charles MALO].

Adresse à tous les souverains de l'Europe, par Lewis Goldsmith (juif et libelliste anglais), suivie des proclamations, lettres, résexions, écrits, enfin de tous les débats survenus jusqu'à ce jour

<sup>(1)</sup> Ce qu'aucune biographie n'a rappelé, c'est qu'ainsi que Ch. Pougens, Coinet a été libraire à Paris au commencement de ca siècle, et il demourait quai Voltaire, n. 27; l'auteur des Supercheries l'y a connu, ayant pour commis Beuchot, mort bibliothécaire honoraire de la chambre des députés.

en Angleterre, touchant la destination de Napoléon Bonaparte; traduit de l'angl. par —, avec des notes et réflexions du traducteur.

Paris, Moronval, 1815, in-8, 4 fr. [8768]

Le faux-titre porte : Procès de Bonaparte. Il a reparu dans la même année sous ce même titre, sans aucun changement.

VOLTAIRE (de), aristonyme [François-Marie Arouer as Voltaire, comte de Tournay, près Genève (1). Voltaire, à tort ou à raison, est l'homme de la littérature française, qui a poussé le plus loin la manie du pseudonyme. Plus tard la même manie, et le plus souvent la mauvaise foi d'écrivains et de libraires ont détermint à employer son nom pour faire réussir des productions qui sans ce subterfuge eussent échappé à l'attention publique. Comme dans la volumineuse « Bibliographie Voltairienne », qui fait partie de notre « France littéraire », nous n'avons point signalé les auteurs que ont pris son nom ou au moins ses initiales, nous allons ensyst de réparer ici cette omission; nous disons essayer, parce que no indications ne sont peut-être pas complètes, quoiqu'elles dépasses

Voltaire donne lui-même trois dates différentes de sa naissance. Dan sa article envoyé par lui, en 1755 ou 1756, aux frères Parfaict, pour leur Detionnaire des théâtres de Paris, il dit être né le 20 novembre ; c'est auni os date que donne la « France littéraire » de 1758. Dans la lettre à Baminulle. du 20 février 1765, il parle du 20 février 169à : dans sa lettre au roi de Pruss. du 25 novembre 1777, il dit : J'al aujourd'hui quatre-vingt-quatre ans.

Aucune de ces dates n'est exacte, la dernière n'a pas été adoptée, si même remarquée par personne; beaucoup de personnes ont regardée comme beaucoup de personnes ont regardée comme beaucoup de personnes ont regardée comme beaucoup de Bolleau, (de Bolleau, (dime Irr, Essai sur Bolleau, page x] et sulvantes), établit qu'éte est inadmissible. L'acte de baptème, du 22 novembre 169à, porte me le per précédent. Cet acte est signé du père, alors notaire, et qui, en cette quaixt, cut senti tous les inconvénients qu'il pouvait y avoir à ne pas douner la des précise de la naissance de l'enfant. Cet acte ne fait pas mention de l'endant ente qu'on prétend avoir eu lieu en février, d'où M. Berriat conclut encert contre la date du 20 février. Il observe que le frère ainé de Voltaire avait ét ondoyé, circonstance rappelée, suivant l'usage, dans l'acte de lapateme; et s'est porté à croire qu'il y a confusion à attribuer à Voltaire l'ondoiement ét son frère. Il pense que c'était pour détourner la persécution qu'il redon'at.

<sup>(1)</sup> Voltaire est le nom d'un petit bien de famille qui appartenait à la mère de l'auteur de la « Henriade », Marie-Marguerite Daumart, d'une famille sobre du Poitou.

On n'a été d'accord, jusqu'à ce jour, ni sur le lieu, ni sur la date de sub-sance de Voltaire. Nous allons résoudre ces deux questions.

le chiffre donné par A. A. Barbier, dans son « Dictionnaire des anonymes et pseudonymes », t. IV, p. 184, qui n'est que de sept ouvrages, tandis que notre liste s'élève à dix-neuf.

Ouvrages publiés sous les initiales et le nom de Voltaire.

I. Lettre d'un physicien sur la philosophie de Newton, mise à la portée de tout le monde, par M. de V. (de Voltaire) (critique composée par le P. Regnault, jésuite). Paris, 1738, in-12.

Yoy, la table du t. XII des Réflexions sur les ouvrages de littérature, par l'abbé Granet.

II. Critique de la tragédie de « Coligny, ou la Saint-Barthélemy >, par M. de V\*\*\*. Bruxelles, 1740, in-12 de 31 pag. [8770]

L'auteur inconnu de cette critique a montré peu de sagacité en attribuant à Voltaire une tragédie de Baculard d'Arnaud.

III. Tombeau (le) de la Sorbonne, traduit dp latin. 1752, in-8; 1753, in-12. [8771]

On a inséré cet écrit dans le Voltaire de Beaumarchais, L LXIV; mais, dans une note, on déclare que Voltaire l'a constamment désayoué. Aussi l'abbé de Prades en est-il considéré comme le véritable auteur.

Lettres inédites de Voltaire, publiées par M. Boissonade, p. 162.

que Voltaire se vieillissait de quelques mois. Il est donc persuadé que Voltaire est mé le 21 novembre 1694, à Paris même, et non à Chatenay.

Or, voici l'extrait de naissance de Voltaire que nous devons à l'obligeance de M. Jos. Richard, l'un de nos collaborateurs, qui établit enfin la vérité sur les deux faits de lieu et de date de naissance de Voltaire.

#### ACTE DE NAISSANCE DE VOLTAIRE Que les biographes disent né à Chatenay près Paris.

ÉLECTION

PARIS.

Extrait du registre des baptèmes, mariages et sépultures qui seront faits dans la paroisse de Saint-André des-Arts, à Paris, pendant

1694.

ABOUET.

l'annee 1694, etc. f. 93, vo). « Le lundy, 22° jour de novembre 1601, fut baptisé, dans l'église

« Saint-André-des-Arcs, par M. Bouché, prêtre, vicaire de ladito « église, soussigné, François-Marie, né le jour précédent, fils de « maître François Anount, conseiller du roy, ancien notaire au « Châtelet de Paris, et de demoiselle Marie-Marguerite Danmart, sa « femme. Le parrain, mattre François Castagnier, abbé commanda-· taire de Varenne, et la marraine, dame Marie Parent, épouse de « M. de Simphorien Daumont, écuyer contrôleur de la gendarmerie « Castagnier, M. Parent, Arouet, de Chasteauncul, « L. Bouché. »

Certifié conforme au registre 2 des minutes, dépose au Palais-de-Justice de Paris.

IV. Prédication (de la); par l'auteur du « Dictionnaire phine phique ». (Par l'abbé Coyer). Aux Délices, 1766, in-12. [873].

Cette indication de : par l'auteur du « Dictionnaire philosophique » se pose faussement que Voltaire est auteur de cet ouvrage.

V. Docteur (le) Pansophe, ou Lettres de M. de Vakire. Londres, 1766, in-12 de 44 pag. [\$778]

Cette brochure est composée de deux lettres : la première, adrente a M. Hume, est réellement de Voltaire ; la seconde, adressée, sous le sun de Voltaire, au docteur Jean-Jacques Pansophe (J.-J. Rousseau), est à Bonde. Voltaire a cru pendant quelque temps que l'abbé Coyer en est l'auteur. Fréron attribua faussement cette lettre à Voltaire.

- VI. Testament politique de M. de V\*\*\* (composé par H. Me-chand, avocat). Genève, et Paris, Cuissart, 1770, in-8. [5773]
- VII. Parloir (le) de l'abbaye de \*\*\*, ou Entretiens sur le évorce; par M. de V\*\*\* (par de Cersvol), suivi de son utilité civile de politique (par le même). Genève, 1770, in-8. [8774]

Cette brochure ne contient aucun raisonnement ni aucune citation que ne se trouvent dans plusieurs ouvrages d'un auteur nommé de Centre. On doit donc la lui attribuer malgré les lettres initiales qui décorent a frontispice. Cerfvol a voulu faire croire que cette brochure était de Vétaire; mais personne n'a été dupe de sa ruse. Voy. la « Corresponda» de Grimm », 2º partie, t. 11, p. 500.

L'Utilité civile et politique du disorce n'est autre chose que le Bénors sur la population....... Londres (Paris), 1768, in-8, attribué par errura Faiguet, par A. A. Barbier, sous le nº 11261, et dont le frontispice a « refait.

- VIII. Foka, ou les Métamorphoses, conte chinois, dérait à M. de V\*\*\*. (Par Baret, ou plutôt Paul Barrett). Paris, veuve Duchesne, 1777, 2 part, in-12. [8775]
- IX. Réflexions d'un citoyen catholique sur les lois de la Frace relatives aux protestants. Maestricht, 1778, in-8. [87:6]

Edition imprimée sous le nom de Voltaire, mais l'ouvrage est de Co-

X. Pièces sugitives des œuvres mélées de M°° de V. La Baye. 1977, in-12. [8777]

Reproduction du volume intitulé : Poésies fugities extraites des Commentes de M\*\* (de Mehégan', La Haye, J. Néaulme, 1783, in-12.

- XI. Voltaire aux Welches, facétie datée du Purgatoire. Amsterdam, et Paris, Gueffier, 1780, in-8 de 20 pages. [8778]
- XII. Éloge de Voltaire, composé par Voltaire lui-même. Londres, et Paris, Demonville, 1780, in-8 de 31 pag. (8778)

- XIII. Lettres philosophiques sur saint Paul, sur sa doctrine, etc., sur plusieurs points de la religion chrétienne considérés politiquement; trad. de l'anglais par le philosophe de Ferney, et trouvées dans le portefeuille de M. V., son ancien secrétaire (attribués h Drissot). Neufchâtel, 1783, in-8.
- XIV. Épître de Voltaire à M<sup>th</sup> Raucour, actrice du Théâtre-Français. Paris, les marchands de nouveautés, 1790, in-8 de 12 pages. [8780]

Contre Chénier et Mile Vestris.

Le secrétaire de Voltaire n'a rien moins que le génie de l'homme unique. Il a voulu louer M<sup>110</sup> Raucour, à la bonne heure, puisqu'il la trouve digne de ses éloges. Mais rabaisser pour cela celle qu'il appelle sa rivale, parce qu'elle joue le rôle de Médicis dans Charles IX, tragédie de M. Chèaier, qui vaut cent fois mieux que l'auteur anonyme de cette Epttre, quoiqu'il en soit maltraité, voilà ce qui nous a paru fort mal vu. La force de sa poésie est égale à la justesse de ses sentiments, et à son rèle patriotique. On peut en juger par ce quatrain, qui n'est sûrement pas ce qu'il y a de plus mauvais dans la pièce :

Réjouis-loi, Rancour, abandonne à Vestris, Le soin ambitieux de jouer Médicis. Laisso-la dédaigner les grands qui l'ont nourrie, Et fonder ses succès sur la démocratie.

- On peut aussi profiter des notes qui sont à la suite de cette Epitre. Elles nous apprennent que presque tous les littérateurs de notre siècle a'ont reçu de la nature qu'une taille de pigmée, conformément au priacipe des matérialistes, l'esprit et le corps ne font qu'un; tandis que les auteurs du siècle de Louis XIV avaient une taille élevée et une figure remarquable ».
  Note du temps,
- XV. Voltaire aux Français sur leur constitution. (Par J.-L. Laya). Paris, Maradan, 1790, in-8 de 61 pages. [8781]

L'auteur de cette brochure nous paraît avoir asses bien saisi le genre de celui dont il emprunte le nom, pour la légèreté qu'il emploie dans une question aussi grave et aussi importante. Quelques phrases plaisantes y tiennent souvent lieu de ces raisonnements longs et pour cela même en-muyeux. Il est des gens qui aiment cette manière de raisonner, il en est d'autres qui sont plus sévères, et qui ne s'en contentent pas. Nous ne déciderons pas lesquels ont raison ou tort, nous nous contenterons seulement de citer le passage où le secrétaire anonyme de Voltaire expose l'égalité que la nature a mise entre les hommes, et le besoin réciproque qui soutient cette égalité. « Si tu veux être bien avec tout le monde, commence par être bien avec toi-même. — Si tu as une coudée de plus que ton frère, ou que tu aies un chapeau rouge, tandis qu'il n'en a qu'un noir ou gris-blanc, ne dis pas à ton frère que tu es au-dessus de lui; la main qui vous

a pétris tous deux, vous a pétris de la même boue; ainsi sois humbleo ton origine. — Si tu as faim, ne dis pas à ton frère le cuisinier qu'un sot ou fripon; car il se fâchera et l'enverra coucher sans souper. dis pas à ton frère le laboureur qu'il a de grosses mains velues, c sont ces mains velues qui te nourrissent.

XVI. Épître de Voltaire aux nombreux éditeurs de ses œ complètes, avec notes et pièces justificatives; publiée par N. Serieys). Paris, de l'impr. de Leschvre, 1817, in-8 de 20 p 1 fr.

XVII. Épître de Voltaire à M. Beuchot, l'un de ses édi (Par M. Jean Passeron). Paris, de l'impr. de Cellot, 1817, m 8 pages.

Tiré à très petit nombre (100 exempl.) non destiné au commerce Le « Martyrologe littéraire », publié en 1816, dit que M. Passen auteur de plusieurs épitres en vers, de huit pieds, dans le genre de taire et de Gresset, et il ajoute qu'elles offrent des pensées agreat piquantes. Nous ne connaissons, comme imprimée à part, que ceil nous venons de citer.

XVIII. Lettres de Voltaire à M<sup>me</sup> Du Dessand au sujet du de Rebecque, devenu depuis célèbre sous le nom de Ben Constant. (Composées par M. Nicolas Châtelain (de Roll Suisse)]. Paris, tous les libraires, et Genève, librairie Cherb 1837, in-8 de 28 pages.

Ces Lettres sont au nombre de quatre.

Dans une pièce préliminaire le prétendu éditeur dit que ces Leturent laissées par Mer du Deffand à Horace Walpole. « Il paraît, a r t-il, que M. B. Constant a fait l'acquisition des originaux qui le c « naient, de M. Walpole, qui ne voulut point céder les reponses de l « Deffand. Au reste, cette négociation explique pourquoi celles que « livrons au public ne se trouvent dans aucune collection des Letu « Voltaire ».

Nous donnerons ici les réflexions dont le consciencieux éditer OEuvres de Voltaire accompagna l'annonce de ces Lettres dans sa bliographie de la France », ann. 1858, nº 1517.

L'éditeur a fait tout son possible pour faire croire à leur authen Après avoir fait semblant d'avoir eu lui-même quelques doutes, par leur date (1774) ne pouvait s'accorder avec la « Biographie universou il dit avoir lu que B. Constant était né en 1766 (la » Biographie universou il dit avoir lu que B. Constant était né en 1766 (la » Biographie universou il dit avoir lu que B. Constant d'aurait eu que 7 ou 8 ans quand il demanda des i de recommandation pour se présenter chez Mes du Deffand, Fedize que s'étant adressé à la famille de B. Constant, deux des membres de famille ont bien roulu nons assurer que c'est la » Biographie qui per

F gue M. B. Constant était né en 1759. Pour dissiper tout soupçon, l'édimur annonce que ceux qui désireraient vérifier, trouveront les originaux hex M. Chevillard père, notaire, rue du Bac, nº 45.

L'envoi qu'on m'a fait d'un exemplaire est daté de Morges, en Suisse, les août 1837.

J'étais tenté d'aller à Morges faire mes remerciments à l'éditeur anonymne; mais, avant de faire ce voyage, je suis allé à l'adresse où l'on dimâs qu'étaient les originaux. Or, non seulement il n'y a point à Paris de notaire du nom de Chevillard, mais encore la maison rue du Bac, n° 15, 1 son entrée sur la rue de Verneuil, et il n'y demeure pas de notaire.

Enfin, je me suis procuré l'extrait de baptême de notre grand publiaste, et j'y ai vu que Benjamin-Henri Constant, né le 23 octobre 1767, reaft été baptisé le 11 novembre, le lendemain de la mort de sa mère.

Je laisse le lecteur tiger les conclusions.

XIX. Voltaire à M. le courte de Caylus... (Par le même). [8785]

Espèce de consultation sur l'ancienne Égypte, imprimée, pages 35 à 48, l'une brochure intitulée « La Musellère », etc. Par l'auteur des « Lettres le Livry ». Genève, de l'impr. de E. Pelletier. Paris, Abr. Cherbuliez, 1839, in 8 de 72 pag.

VOLUSENUS (Th.), pseudonyme [WILSONUS].

Dialogus de animi tranquilitate. Lugduni, 1543. [8786]

Réimprimé plusieurs fois.

VOLVIC (Amable de), géonyme [l'abbé Amable de BOURZEIS, mé au village de Volvic].

Contre l'Adversaire du Concile de Trente et de Saint Augustie, dialogue. 1650, in-4. [8787]

**VORDAC** (le comte de), auteur supposé [les abbés CAVARD, exfésuite, et OLIVIER, ex-cordelier].

Mémoires du — (depuis 1661 jusqu'en 1693) (le premier volume par l'abbé Cavard, le second par l'abbé Olivier). Paris, J. Cavelier, 1702, in-12; — Ibid., 1704, in-12; — Ibid., 1709, in-12;

— Ibid., 1723, 2 vol. in-12; — Ibid., 1724, 2 vol. in-12 fig.;

- Ibid., 1730, 2 vol. in-12; - Amsterdam, 1755, in-12. [8788]

VORMEUIL (le vicomte de), pseudonyme [le comte Du Lau D'ALLEMANS].

Vicomte (le) de Vormeuil, ou Confidences d'un lieutenant-général à son fils, suivies d'un Appendice. 1772 à 1850. Paris, Comon, 1850, in-8 de 424 pag. — Nouvelle édition (continuée jusqu'en 1852). Paris, le même, 1852, in-8 de 472 pages, 5 fr. [8789]

L'avertissement de l'éditeur est signé : C. de B. (comte de les gard).

VOSGIEN, pseudonyme [J.-Bapt. LADVOCAT].

Dictionnaire géographique portatif, traduit de l'anglais de l'rent Echard, sur la treizième édition. Paris, 1747, 1750. i

Premières éditions d'un livre très souvent réimprimé, toujours su augmentations des nouveaux éditeurs. Voy. notre « Prance littérair LADVOCAT.

VOSGIEN VALÉTUDINAIRE (UN), géonyme.

Pot-pourri sur la médecine curative du chirurgien Leroy. (
à M. Boula de Coulombiers, maître des requêtes, préfet du de
tement des Vosges. Paris, les march. de nouv., 1823, is64 pages.

[8]

Le titre de cet écrit pourrait donner à penser qu'il est en vers, n'en est rien. C'est une critique, en prose, divisée en paragraphes, médecine Leroy. Seulement une pièce de vers remplit les trois den pages.

VOSTET (Jean), breton, pseudonyme [Estienne Tabouron Almanach ou Pronostication des laboureurs, réduite selon le lendrier grégorien.... Paris, J. Richer, 1588, in-8.

VOURRIC (Mme de), pseudonyme [COURDURIE, avocat de | Montpellier].

Usure (de l') et des vrais moyens de l'éviter. Avignon, Le 1687, in-8.

VOUZIERS (de), pseudo-aristonyme [D.-J. MOTTERY Vouziers (Ardennes)]. Pour la liste de ses ouvrages, voy. : « France littéraire » à Moithey.

VOYAGEUR (le), phrenonyme.

Quatrains du — : Avec les hymnes propres pour le temp Noël. Et les lamentations de la très-sacrée Vierge. Et autres ( positions déclarées en la page suivante. Au faux-bourg St-Gen lez-Paris, par Fleury Bourriquant, 1603, in-8.

Ce petit volume étant assez rare, je crois devoir mentionner les qu'il contient, outre celles indiquées sur le titre :

1º Un Hymne sur la réjouissance du Roy boit; — 2º De l'Honneus cieux des femmes; — 5º De leur Valeur et processe; — 6º De leur ! faction, — 6º Jacob Enigme; — 7º Jugement royal sur la content sois dames à qui auroit la pomme d'or; — 8º Les Sept premiers et cinq lerniers Psaumes de David, mis en ritme françoise, au plus près de la version sainct Jérôme.

DUPUTEL, Notices.

WOYAGEUR (UN), phrénonyme [Antoine GAVIN]. Voy. ÉMI-

- VOYAGEUR (UN), phrénonyme.

Remarques d'— sur la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Afrique, le Brésil, et quelques isles de la Méditerranée. La Haye, 1728, in-12. [8795]

VOYAGEUR (UN), auteur déguisé [l'abbé Coyen].

Nouvelles Observations sur l'Angleterre. Paris, veuve Duchesne, 1779, in-12 de 366 pages. [8796]

**VOYAGEUR** (UN), phrénonyme.

Lettre d'—, à Paris, à son ami sir Charles Lovers, demeurant à Londres, sur les nouvelles estampes de M. Greuze, intitulées : La Dame biensaisante : la Malédiction paternelle; et sur quelques sutres estampes gravées d'après le même artiste; publiées par M. N. Londres, et Paris, Hardouin, 1779, in-8. [8797]

VOYAGEUR (UN), phrénonyme [FOUCHER D'OBSONVILLE].

Observations d'—, ou Essais philosophiques sur les mœurs de divers animaux étrangers, avec des observations relatives aux principes et usages de plusieurs peuples, ou Extrait des Voyages de M. D... en Asie. Paris, Couturier, 1783, in-8 de 430 pages avec fig. [8798]

Il y a des exemplaires sur lesquels on a supprimé sur le titre Observations d'un Voyageur, et qui portent au lieu d'Extrait de Voyages de M. D..., cotte autre indication de M\*\*\*.

L'ouvrage est dédié à Buffon.

VOYAGEUR (UN), phrénonyme [A. BURJA, mathématicien alicmand, membre de l'Académie des sciences de Berlin].

Observations sur la Russie, la Finlande, la Livonie, la Curlande et la Prusse. Berlin, 1785. — Seconde édition. Maestricht, 1787, in-8. [8799]

VOYAGEUR (UN), auteur déguisé [l'abbé....., Français, connu sous le pseudonyme de Rosecroix].

Homme (l') sans façon, ou Lettres d'— allant de Paris à Spa. S. N. D. V. (Neuwied), 1786, 2 vol. in-12. [8800]

AGEUR (UN), phrénonyme.

ère Révolution du Pérou. — Impr. dans la Revue des ondes, troisième série, t. III, 1834. [8809] épubliques (les) mexicaines. — Ibid., IV° série, t. VII [8809°]

IGEUR (UN), phrénonyme.

us sur l'état actuel de l'Algérie. Lettres d'— à son frère. mpr. du Gouvernement, 1844, in-8 de 75 pages. [8810]

IGEUR (UN), phrénonyme [Xavier MARMIER].

es d'-. Paris, Locquin, 1844, in-18 de 108 pag, [8811]

IGEUR (UN), phrenonyme [André-Adolphe SALA].

s sur la Suisse. Paris, de l'impr. de Boniface, 1848, in-8 1ges. [8812]

IGEUR ANGLOIS (UN), pseudonyme [Jacques VERNET]. s critiques d'— sur l'article « Genève » du Dictionnaire sédique, etc. (publiées par Brown). 1766, 2 vol. in-8. [8813] l'analyse des Lettres de M. Bjoernstahl, dans « l'Esprit des jour-jovembre 1781, p. 25.

IGEUR ANGLAIS (UN), phrénonyme [SHERLOCK]. 28 d'—. Londres, 1779 et 1780, 2 vol. in-8. [8814] 111 que le marquis de Marnésia a prêté sa plume à l'auteur an-

s (nouvelles) d' -. Paris, 1779, in-8.

AGEUR EN ANGLETERRE (UN), phrén. [Max. Misson]. pires et Observations d'—. La Haye, Van Bulderen, 1698, [8815]

AGEUR EN ASIE (UN), phrénonyme [de CLODORÉ]. nirs d'—, depuis 1802 jusqu'en 1815 inclusivement. Paris, 1822, in-8 de 200 pag., 3 fr. [8816]

IGEUR EN FRANCE (UN), phrénonyme.

vations d'—. Paris, 1791, in-8 de 48 pages. [8817] Constitution. Voy. la • Feuille de Correspondance du libraire •, 1279.

AGEUR EN SUISSE (UN), phrénonyme [CHAILLOU, anliteur au conseil d'État]. Lettre d'-. Paris, Renouard, 1806, in-12.

VOYAGEUR FRANÇAIS (UN), phrénonyme [Jean-Bu

ij

LABORDE, ancien premier valet de chambre de Louis XV]. Lettres sur la Suisse, adressées à M<sup>me</sup> de M<sup>\*\*\*</sup>, par —, ca

On y a joint une carte générale de la Suisse et des glacifaucigny, ainsi qu'un plan de Versoix et un plan des souter salines de Bevieux. Paris, Jombert jeune, 1783, 2 vol. in-8.

Ces Lettres sont un mauvais ouvrage au-dessous de la critique nement le plus mauvais qu'on ait écrit sur ce pays-là. L'auteur le moyen d'y faire un pempeux élogs du fameux Cagliostro.

J.-B. de Laborde est le même qui, ayant déjeune avec Voltais sant à Ferney, fit graver ce déjeuner, où, figurant au million de l'il semblait par sa vaste corpulence, vouloir à lui seul attirer ten gards. Voltaire, en voyant cette caricature, s'écria: Ma milion! M. Laborde que je suis là comme Lazare à la table du mauvais :

VOYAGEUR FRANÇAIS (UN), phrénonyme [COLLIN]. Lettres d'— sur l'Allemagne, enrichies de notes et de tions (par Berthold-Frédéric Haller, patricien de Berne). (H 1785, in-12.

Ces lettres ont été publiées pour la première fois à Manheim, la même année, le baron de Riesbeck y fit des augmentations, et en allemand, à Zurich, comme son propre ouvrage, en 2 vol. is ont été ensuite traduites en français, sous le titre de *l'oyage*, in-8.

VOYAGEUR FRANÇAIS (UN), phrénonyme [DESTOUR! Malte. Sans lieu d'impression, 1791, 2 part. in-8 fig.

Une note manuscrite a fait attribuer cet ouvrage, par erreur, valier Saint-Priest.

VOYAGEUR FRANÇAIS (UN), phrénonyme [Gabriel DE LURCY].

Notice sur le Chili. Paris, impr. de A. François et Comp grand in-8 de 43 pag., faux-titre et titre compris.

Cette Notice, signée : Un VOYAGEUR FRANÇAIS, fait partie et : livre à part des « Voyages autour du monde et naufrages célèbres 1845 et suiv., 8 vol. gr. in-8, fig. Cet ouvrage porte le nom de l'a

VOYAGEUR PATRIOTE (UN), phrénonyme [ROUX, : major du district des Prémontrés].

Nouveau Mississipi, ou le Danger d'habiter les bords du Paris, Blanchen, 1790, in 8 de 44 pages. OYAGEUR RU! (UN), phrénonyme.

Resai sur la lit ure russe, contenant une liste des gens de littes russes qui se sont distingués depuis le règne de Pierre-le-litted. Livourne, 1771, avec permission, in-8 de 23 pages, non impris 3 feuillets non paginés pour les faux-titre et titre, et l'aver-littement.

Det opuscule était devenu extrêmement rare. Par un heureux haserd, 
è véritable houne fortune de bibliophile, notre digne ami, M. Serge ingratzky, de Moscou, a enfin, après vingt-cinq années de recherches, 
avé un exemplaire de cet opuscule. Afin de faire jouir aussi ses compalities de sa découverte, il s'est empressé de communiquer cet opuscule 
a Revue étrangère », qui paraît à Saint-Pétersbourg, laquelle l'a relities textueilement dans son numéro d'octobre 1851, t. LXXX, p. 1-15, 
but quelques notes de M. S. Politoratzky, qui rectifient l'orthographe des 
mes propres, qui ont été un peu estropiés par l'imprimeur de Livourne. 
Il a été fait de cette réimpression un tirage à part, Saint-Péterabourg, 
56, gr. in-8 de 15 pages sans les faux-titre et titre.

Dans une note bibliographique de deux pages en tête de cette réimpresm. M. S. Poltoratzky a l'obligeance de mettre ceci à notre adresse :

n M. Quérard pourra donc en faire mention, avec connaissance de pause, dans ses Supercheries littéraires dévoilées, mais en se résignant à mus lacune contrariante et regrettable en bibliographie. Le Voyagum Russu, auteur de cet Essai, demeure jusqu'à présent inconnu, et couvert sous le voile de son pseudonyme : nous avons l'espoir que cette réimpression portera quelqu'un de ses descendants à révéler son nom ».

L'auteur inconnu de ce court *Busi sur la littérature russe* termine ainsi n Avertissement : Si notre Esquisse est accueillie du public, nous lui macrons incessamment un Essai semblable sur le Théâtre Russe, qui rusera le pendant de celui-ci.

Or, l'auteur a fait imprimer ce second Essai. C'est M. Ch. de Chéanilé qui nous l'apprend, t. IX (1831) du « Bulletin du Bibliophile belge », 138-37. Un Essai sur l'ancien théâtre russe a paru primitivement dans la Gazette universelle de littérature » et a été reproduit presqu'aussitét r « l'Esprit des journaux », numéro de mai 1776, pag. 227-274, et il y a pt lieu de croire que c'est l'Essai promis en 1771.

M. Ch. de Chéneriolié qui, à son tour, a reproduit l'Assal sur l'ancien fâtre russe, dans son article du « Bulletin du Bibliophile belge » que uns venons de citer, conjecture que les deux Essais nont du prince Ré-MELSEY, de qui l'on a plusieurs ouvrages écrits en françain, et qui ent per en 1809.

VOYAGEUR SANS PRÉTENTION (UN), phrénonyme.
Souvenirs d'— ; par M°°°. Paris, Migneret, an att (1804), 2 vol.
-12, 3 fr. [8025]

VOYAGEUR SUISSE (UN), phrénonyme,

Exposé des principales circonstances, encore peu connec. que ont occasionné les désastres des armées autrichiennes dans la guer continentale, et surtout en 1800. Trad. de l'angl. (Londres. 1841 Paris, Levrault frères, 1801, in-8 de 192 pag., 2 fr. 50 c. 1852

VOYAGEUSE MALADE (UNE), phrénonyme [la comiesse à LA GRANDVILLE, née de Beauffort].

Souvenirs de voyages, ou Lettres d'—. Lille, Lefort; et Pan Adr. Leclère, 1836, 2 vol. in-8, 12 fr. Voyage en Suisse et en Italie.

#### V. P. A. N. D. S. M. D. R. C. D. N., initialisme

Analyses des Dissertations sur différents sujets intéresses. Bruxelles, Finck, 1759, 2 vol. in-12.

Ces Analyses me paraissent être de l'abbé Caussin, aumonier da pras-Charles de Lorraine, et gouverneur de ses pages.

Voyez le « Journal des savants », combiné avec les « Mémoires de l'evoux », août 1760, p. 491. On lit des détails très curieux sur l'éradume les Analyses de l'abbé Caussin.

La plus étendue des Analyses dont il s'agit ici se rapporte à la gessègle de Jésus-Christ. L'abbé Sezille, chanoine de Noyon, et Rondet, out futé son système avec étendue, Voyez la « Bible » de Vence, 2° édit. Pra. 1773, in-4, t. XIII, p. 158-169.

A. A. B-8

V. R. A. E. P., initial. [Valentin Renoul, avocat en Parlemer. Traité de l'autorité des parents sur le mariage des enfant : famille. Londres, Ergaste, 1773, in-8.

Réimprimé ou reproduit sous ce titre : des Droits de l'Homme, on Product., par RENOUL DE BAS-CHAMPS. Paris, 1790, in-8.

VRAI CITOYEN (UN), phrénonyme [le P. HAREL].

Causes (les) du désordre public. Avignon, et Paris, Guillot, 1784. 2 vol. in-12. [8839]

VRAI CITOYEN (UN), phrenonyme.

Constitution (la) françoise, projet présenté à la Nation par en opposition avec la Constitution françoise, projet présenté à l'Assemblée nationale, par ses comités de constitution et de ression. Paris, 1791, in-8 de 84 pages.

VRAI FRANÇAIS (UN), geonyme.

Que diable voulez-vous donc? Boutade d'—. Paris, de l'impr. & Michaud, 1814, in-8 de 12 pag. [883]

Cet opuscule a en cinq éditions dans la même année.

VRAI FRANÇAIS (UN), géonyme.

Faux (le) grand-maître du Grand-Orient de France, ou la Comélie de M. DCCCXV, comédie en un acte et en vers. Paris, Cussac, \$15, in-8 de 76 pages. [8833]

VRAI FRANÇAIS (UN), géonyme [P.-F. PALLOY].

France (la) prise et sauvée, ou le Siége de Paris : seconde entrée les alliés sur le territoire de France ; retour de Louis XVIII, en millet 1815. Ode sur la guerre, sur la paix ; après l'effroi le plaisir. Dédié aux princes alliés, par —. Paris, sans nom d'impr. et sans late) (1815), in-8 de 15 pages. [8834]

.. Signé : Palloy, habitant de la commune de Sceaux-Penthièvre.

Le patriote Palloy a exploité jadis le titre de vainqueur de la Rastille, et sait le commerce de morceaux de pierres de cette prison d'État.

VRAI HOLLANDAIS (UN), géonyme [CERISIER].

Observations impartiales d'—, pour servir de réponse au Dissours d'un soi-disant bon Hollandais à ses compatriotes. Amsterdam. Guérin, 1778, in-8. [8835]

L'auteur a publié, chez le même libraire, une Suite de ces Observations im-8 de 4 pages.

VRAI PATRIOTE (le), phrénonyme [J.-G. THOURET].

Réponse du — à la Lettre d'un bon Normand prétendu. Rouen, 1789, in-8 de 8 pag. [8836]

L'auteur réfute une critique anonyme de son Avis aux bons Normands.

VRAI PATRIOTE (UN), phrénonyme [A.-A.-P. POCHET].

Boussole nationale (la), ou Aventures histori-rustiques de Jaco, surnommé Henri IV°, frère de lait de Henri IV, recueillies par —. De l'impr. de la Liberté, 1790, 3 vol. in-8. [8837]

VRAI PATRIOTE CATHOLIQUE (le), phrénonyme [l'abbé de Montégut].

Voix (la) du —. 1756, in-8.

[8838]

VRAI PATRIOTE DE 1789 (UN), phrénonyme [le général Auguste Danican].

Fléau (le) des tyrans et des septembriscurs, ou Réflexions sur la Révolution française. Lausanne, et Paris, 1797, in-8 fig. [8839]

VRAI ROYALISTE (UN), pacudonyme [J.-P.-G. VIENNET]. Lettre d' – à M. de Châteaubriand, sur sa brochure intitulée: W

W., initialisme [W.-E. GAUTTIER].

Equilibre (de l') du pouvoir en Europe; traduit de l'anglais de E. Gould Francis Leckie. Paris, Maradan, 1819, in-8. — Paris, Faudouin, 1820, in-8, 6 fr. [8845\*]

C'est un abrégé des relations diplomatiques de l'Europe, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours.

- W., initialisme, l'un des deux traducteurs du « Supplément au Théâtre choisi de feu M. de Kotzebue » (1820, in-8). Voy. notre » France littéraire », à Kotzebue.
- W. (de), pseudonyme [Th. BOURG, connu en littérature sous le mom de B. Saint-Edme], auteur de divers articles avec cette signature, imprimés dans le « Paris pittoresque », 1837, 2 vol. in-8, publié par le même Th. Bourg.
  - W. (Ernest), initialisme.
- I. Sophie, ou les Bienfaits de la Providence. IV édition. Tours, Mame, 1849, in-18. [8846]
- II. James, ou le Pécheur ramené à la religion par l'adversité. III édit. Tours, Mame, 1849, in-18, fig. [8847]

Ces deux petits ouvrages font partie d'une « Bibliothèque de la jeunesse chrétienne ».

111. Un tour dans les prairies à l'ouest des États Unis. Trad. de l'angl. de Washington Irwing. Nouv. édit. Tours, Mame, 1850, in-12. [8848]

Ouvrage faisant partie d'une autre collection, intitulée : « Collection du gymnase moral d'éducation ».

W\*\*\*, initialisme [MIII Caroline WUIET, depuis baronne A. ... Mémoires de Babiole, la Lanterne magique; par —. Dédiés à a duchesse de Devonshire. Paris, Ch. Pougens; Leprieur, an 1: (1803), 3 vol. in-12, 6 fr., et sur pap. vél., 8 fr. [88i6]

W\*\*\* (Mme S.), Voy. S. W\*\*\*.

W\*\*\* (la marquise de), initialisme.

Pressentiments, rêves, visions, apparitions et singularités qui cet précédé la mort de S. A. R. Mgr le duc de Berry; recueilles et 72 bliés par —. Paris, Moreau, 1820, in-8 de 48 pag. [8550]

W\*\*\*, initialisme, professeur à l'École normale de Nancy Mearthe).

Étude de la langue allemande rendue facile par une phracelogé élémentaire; suivie d'un recueil de germanismes, etc. Mez. de l'impr. de Wittersheim, 1835, in-12, 4 fr. 50 c. — Sec. éduza Paris, Hachette; Maire-Nyon, et Nancy, Vidard et Julien, 1835, in-12, 4 fr. 8851

W \*\*\*, initialisme.

Manuel de Médecine vétérinaire homœopathique, à l'usage du vetérinaire, du propriétaire de troupeaux et du cultivateur, indiques le traitement des maladies de tous les animaux domestiques; a composition d'une pharmacie homœopathique vétérinaire, et v moyen de se la procurer à peu de frais... Par M.—; traduit se l'allemand par Sarrazin. Dijon, Douillier, et Paris, J.-B. Baithère. 1838, in-18, 3 fr. 50 c.

W. .. (Florvil de). Voy. FLORVILLE-BAUDUIN.

W.... (Frid...), auteur supposé [ LEGENDEL ancien consciller au Parlement, connu plus tard comme botanse sous le nom de Philibert].

Réflexions philosophiques et critiques sur les couronnes et is comonnements, les titres et les serments; par Frid.... W..... tra-luites de l'allem., avec des notes de l'éditeur, et les détails du crémonial des inaugurations impériales et royales. Paris, Meris an XIII '180'/-, in 8 de 122 pag., non compris l'avis de l'éditeur d la table, ensemble de 2 pag., 1 fr. 25 c.

Page 122 on trouve la signature de l'éditeur A. L. X. Malgré cette apparence de traduction, cet écrit n'en a pas mous et composé en français par ordre de Napoléon, qui aurait donné pour récompense 10,000 fr. à l'auteur.

W..... (Mm.), initialisme [Mm. WOILLEZ].

Enfant (l') du boulevart, ou Mémoires de la comtesse de Tourville. Paris, Lerouge, 1819, 2 vol. in-12. [8854]

WAARHEIT, pseudonyme. Voy. VAN DER MEULEN.

WACHSBAUM, traduction allemande d'un nom français [Nicolas CIRIER, érudit correcteur de l'Imprimerie nationale, de celles de MM. F. Didot et Crapelet, mais auquel on reproche de ne pas avoir l'œil typographique], auteur de quelques pièces sous son nom ainsi germanisé.

WAGENSEIL (Jean-Christophe), pseudonyme [François CHAR-PENTIER, de l'Académie française].

Discours d'un sidèle sujet du Roi, touchant l'établissement d'une compagnie françoise pour le commerce des Indes orientales, en françois et en allemand, avec les articles et conditions, et la déclaration du Roi. 1665, in-4. [8853]

L'année précédente il en avait paru une édition qui est simplement anonyme.

WAILLY (de), pseudonyme [Edme-Théodore Boung], auteur d'articles insérés dans un recueil dont nous ignorons le titre,

WALDOR (Mélanie), née Villenave, plagiaire [Maria-Lavinia Smith].

Abbaye (l') des Fontenelles. Paris, Desenart, 1839, 2 vol. in-8, 15 fr. [4656]

Même ouvrage, à ce qu'il parait, que le roman intitulé : le Beurnont de Bérézule, de Mar.-Lav. Smith. (1862, 4 vol. in-12).

WALPOLE, apocraphe.

Testament politique du chevalier Walpole, ministre d'Angleserre. Amsterdam, Arkstée et Merkus; Paris. Indanny, 1767, 2 vol. in-12. (8657)

L'abbé Yvon, dans l'Eloge de Mandert de Couvent, prétend que le Prance littéraire : de 1705 à été fundes à lui attribuer le Françai de Walpol. Voy, le « Necrosage des bommes célebres de France ». Paris, 1769, in-12, pag. 214.

Cependani, comme Mantiert est most dans le cours de l'année 1745, se pourrait denter sell, se fat secure de cet serrage laures Cemma croits

que Dupuy-Demportes en est l'auteur. Voy. sa « Correspond. »,  $1^m$  par t. V. p. 476.

WANDER (Guillaume), pseudonyme [l'abbé Lanton]. Méditations sur la métaphysique. Cologne (Paris), 1678, in-16

Bayle les a insérées dans le volume intitulé: Recueil de quelques pura curieuses concernant la philosophie de Descartes. Amsterdam, 1684, :8-12

WARDY, pscudonyme [Édouard Delinge].

Aggregati gregati seu grex aggregatorum.

.8.28.

Pièce de vers français insérée dans • le Débat social • de Bruxell •, 2. 9 novembre 1845.

WARENDORP (Fr. de), pseudonyme [le baron de Lisola].

Sauce (la) au verjus, représentée à son altesse monseigneur prince d'Osnabrug. Cologne, 1674, in-12 de 82 pag.

Cette petite satyre contre M. Verjus, envoyée à l'assemblée d'Hildesheix est fort rare.

WARIN-THIERRY, plagiaire [JOMBERT jeune].

Calendrier usuel et perpétuel pour 2,200 ans, contenant, etc. terminé par un Abrégé du Calendrier, donnant l'explication et és tables indicatives du cycle solaire, du nombre d'or, des épaces de l'indiction romaine et de la période julienne, avec les caesdriers des nouvelles et pleines lunes depuis 1770 jusqu'à 2160, d'après M. Rivard; mis en ordre par —. Épernay, Warin-Thierry et Paris, Belin-Leprieur, 1819, in-18.

L'ouvrage de M. Warin-Thierry n'a pas dû lui donner beaucoap & peine, puisqu'il n'est que la réimpression de celui publié, trente-cus; ava auparavant, par M. Jombert, à qui seul doit revenir le mérite d'avar. \* premier, conçu et réalisé une idée vraument utile.

DUPUTEL, Notices bibliographiques

WARREN (Sam.), pseudonyme sous lequel ont été imprimés la premiers romans de Dickens, réimprimés en France et traduis et français.

WARVILLE (Ch. de), pseudonyme [POISSON, préfet ou sompréfet du dép de l'Isère].

Un regard, Roman, Paris, Bazouge et Pigoreau fils, 1838, 18-7, fr. 50 c.

WASSEMBLRG (de, pseudonyme [le baron de Lisola], ameat

de pamphlets contre la France. Voy. le « Bulletin du Bibliophile belge », t. IV, p. 212.

W.... DA\*\*, apoconyme [François-Jean WILLEMAIN D'ABAN-GOURT].

I. Anniversaire (l') de Monseigneur le Dauphin, ode. Paris, Vente, 1766, in-8. [8863]

II. Lettre à M. Salaun. Lausanne, et Paris, 1774, in-8. [8864]

W. DE M. DE C. (le comte de). Voy. SOCIÉTÉ DE GÉNÉA-LOGISTES (UNE).

W. DE R. (initialisme), écuyer, ancien jurisconsulte.

Notice sur les libertés de l'Église belgique. Bruxelles, P.-J. De-mat, 1816, in-12, 1 fr. [8865]

WEILL (Alexandre), plagiaire [ZIMMERMAN].

Guerre (la) des Paysans (au XVI° siècle). (Trad. de l'allemand de Zimmerman). Paris, Amyot, 1847, in-18, format angl., 3 fr. 50 c. [8866]

- « La guerre des paysans comprend toute cette grande époque qui débute en 1522 par le terrible cri de guerre du chevalier de Sikingen et qui finit à la défaite et au supplice de Munzer en 1523. Tel que le voilà, ce livre est sans contredit le drame le plus grandiose et le plus étrange que puisse concevoir la vérité aidée du style.
- M. Weill peint avec âme, il raconte avec esprit. Il conçoit l'œuvre historique comme Shakspeare concevait le drame, o'est-à-dire qu'il compose le récit de telle sorte que le tragique et le comique, que le terrible et le tendre s'y font tour à tour ombre et relief. Ce qui n'empêche pas et fait peut-être que la Guerre des Paysans est un des plus intéressants livres d'histoire ».

  (National.)

WELFORD (lord), pseudon. [J.-P. COSTARD, ancien libraire]. Lettre du — à milord Ditton, son oncle; précédée d'une Lettre de l'auteur. Londres, et Paris, Lesclapart, 1765, 1769, in-8. [8867]

C'est par erreur que, dans notre « France littéraire », nous avons attribué cette pièce à Dorat : elle est de Costard et a été réimprimée dans les « Lettres en vers et Opuscules poétiques » de ce dernier, 1789, in-12.

WEILLWISHER GOOD NATUR'D (le docteur), chepelain du comte de Chestersield, pseudonyme [VOLTAIRE].

Désense de milord Bolingbrocke. Berlin, 1751, in-8. [8868] Dans les éditions de Kehl, et dans beaucoup d'autres, on a imprimé ce

morceau à la suite de l'Examen important de milord Bolingbrocke, comme si ces deux ouvrages avaient quelque rapport.

Après la mort de milord Bolingbrocke, arrivée le 25 novembre 1751, :- 5dant que David Mallet s'occupait d'une édition des Œuvres du lord en atglais, Barbeu du Bourg donna une traduction française de ses « Lettres sar l'Histoire », dans lesquelles l'authenticité de la Bible est attaquée. J Le land, P. Vhalley, et autres, écrivirent contre l'ouvrage de Bolinghrocke. Formey fournit, pour la « Nouvelle Bibliothèque germanique », t. XI, p. 79. un extrait des opuscules de Zimmermann, théologien de Zurich, et avait choisi pour sujet la « Dissertation sur l'incrédulité », afin d'avoir occa-» a de faire une sortie contre les incrédules. Frédéric, roi de Prusse, des gadans cette sortie très-vive, n'en continua pas moins ses bontés a Formey, mais accorda à Voltaire le privilège pour l'impression d'une réponse, que Voltaire intitula : Défense de milord Bolingbrocke. Cette Défense, remptmée dans la « Bibliothéque raisonnée », t. l, p. 392, causa du scandate, « Voltaire, qui n'y avait pas mis son nom, prit le parti de la faire désavour Voici ce qu'on lit dans le t. VII de la « Bibliothèque impartiale », sous la rubrique de La Haye : « Il paralt ici une brochure de 59 pages in-8, qui a

- · attiré l'attention du public accoutumé à accueillir avec empressement
- tout ce qui vient de la plume ingénieuse à laquelle on l'attribue ; en voi à
- a le titre : Defense de milord Bolingbrocke, par M. de Veltaire, a Britz
- · 1755. Quoique les personnes éclairées ne puissent pas s'y tromp-r. 4
- e est bien aise d'avertir que cette production n'est pas de l'auteur d'et
- « elle porte le nom. On le sait immédiatement de lui-même, et il a sus-
- · haité que le public en fût informé ..

Le texte de la Défense, tel qu'on le lit dans la «Bibliothèque raisonne». présente des variantes courtes, mais piquantes, que la prudence ordisnait peut être encore aux éditeurs de Kehl de supprimer.

Cette Défense a été réimprimée depuis avec quelques retranchements Voltaire disait, par exemple, du cardinal d'Auvergne, cluny, propieclinics; cet outrage a la mémoire d'un prélat qui l'avait tonjours acces, s avec politesse, a été effacé. (Note de W. Chaud a

Le texte a été rétabli, en 1822, dans l'édition de M. Lequien.

Bill ogr. Foltairtenne.

WENDROCHIUS Will.), pseudonyme [P. NICOLE], tradiction latin des « Lettres provinciales » de Pascal (1658, in-8), et ar notateur de l'original auquel il a eu part.

WERNER 'W.-G.', pseudonyme [J.-L.-M. PORTHWANN, 32-75] impeimeur à Paris].

Paix la des ménages, ouvrage propre à prévenir, empêcher et même acréter tout divorce, querelles et chagrins domestiques. Traduction susposée de l'allemand, Paris, Porthulann, 1814, in-12

WERNER (Hans), pseudonyme [Henri BLAZE], l'un des rédacteurs de la « Revue des Deux-Mondes ».

WEST (Gustave), pseudonyme [ROCHOUX].

Un Homme entre deux femmes. Paris, Desessart, 1836, in 8, 7 fr. 50 c. [8870]

Reproduit par le libraire Depotter, avec un autre volume du même auteur, sous le titre de : Louise, ou la Fille du forçat, par Rochoux.

WEST-END-REVIEW (1), signature de M. LOEVE-VEMARS pour une série de Lettres sur les hommes d'État de la France, imprimées dans la « Revue des Deux-Mondes ».

WESTPHALIENNE (UNE), géonyme.

Dieu mériterait-il bien qu'un homme eût pour lui des égards et du respect et qu'il lui offrit un hommage public? Traduit de l'allemand (de Frédéric Jacobi). Hanôvre, Richter, 1751, pet. in-8. [8871]

W. F., initialisme, Anglo-Français.

Langues (les) anglaise et française mises à la portée des habitants de tous les pays, en peu de temps et à peu de frais, au moyen de la traduction interlinéaire et de la prononciation figurée. Paris, l'Auteur; Terry; Mansut, 1846, in-8 obl. de 64 pag. [8872]

W.-G. M, initialisme.

Facéties (les) agréables, ou Recueil de contes historiques et comiques. Paris, 1794, in-12. [8873]

VIBELIUS, pseudonyme [A.-L.-S. LEJEUNE, docteur en médecine, botaniste, membre de l'Académie de Bruxelles]. L'on nous a assuré qu'il existait au moins un écrit de cet académicien sous ce pseudonyme.

WIGMORE (lord), pseudonyme [le baron François-Jérôme-Léonard de Mortemart-Boisse]. Sous ce pseudonyme le baron de Mortemart-Boisse a fourni à « l'Europe littéraire » un souvenir fort curieux d'un séjour à Gênes, intitulé la Nuit génoise (1et trimestre de 1833). Sous le même pseudonyme, il a enrichi plusieurs recueils littéraires de ses souvenirs de voyages, et un piquant article intitulé le Parisien à Pékin, a été inséré dans le treizième volume des « Cent-et un ». Plus tard, nous retrouvons encore, avec cette

<sup>(1)</sup> Titre imaginaire d'une revue qui n'existe pas.

signature, un Salon de 1836, impr. dans le t. IV (1836) de « l'Esrope, ou Soirées européennes », recueil fondé par cet abbe Jun. devenu démagogue fameux sous le nom de Michelot.

WILHELMINE (M<sup>mo</sup>), pseudo-prénonyme [M<sup>mo</sup> Louise BOIL-DIEU D'ALVIGNY], auteur d'articles dans le « Journal des mères et des enfants, revue de l'éducation nouvelle », publié sous la direction de M. Jules Debruck.

WILKES (Jean), pseudonyme [TEN HOVEN].

Suttonius, ou le Magicien blanc. Nouv. édit. La Haye, 1768. in-8.

L'Anti-Suttonius, du même auteur, a paru aussi en 1768, et non en 1740

WILLBROD (le coaste de), pseudonyme [Ferdinand THIEREY, fils du général de division de ce nom].

Trois (les) victimes (Didier, le duc de Berry et le prince & Condé). Révélations politiques. Londres, Armand, avril 1847, m-5, avec 3 gravures, et un front, représentant 3 têtes de mort. 8877 Cest un recueil de pieces contre Louis-Philippe.

On retrouve dans ce volume l'Histoire de la Conspiration de Gren die, et 1816, par M. Auguste Ducoin (1814, in-8).

WILHEM (B.), pseudonyme [Guillaume-Louis BOCQUILLON com; ositeur de musique, le fondateur de l'enseignement p-pulz e de la musique en France, directeur de l'école modèle de chant élémentaire.

I. Guide de la méthode élémentaire et analytique de musique si de chant adoptée par la Société d'instruction elémentaire, ou Instruction propre à diriger le professeur ou le moniteur général de chant, dans l'emploi des tableaux de la méthode rédigée conformement aux principes et aux procédés de l'enseignement mutuel, et d'one application facile dans les institutions de tous les degres l'embre partie. Classe préparatoire et première classe. Paris, l'acteur; L. C. las, 1821, in-8 de 124 pag., plus un tableau impress avec un cahier de musique. — Deuxième classe. Ibid., 1822, ia-8 de 32 pag. — Quatreme classe, Ibid., 1823, in-8 de 32 pag. — Quatreme classe, Ibid., 1823, in-8 de 16 pag. — Sixième et septième classes Ibid., 1823, in-8 de 16 pag. Troisième édition. Paris, Duverger; Hachette, 1834, ia-8 de 96 pag., 1 fr. — Complément du Guide de

la méthode de B. Wilhem (3° édition). Paris, Duverger; Hachette, 1835, in-8 de 64 pag. [8876]

Réimpr. sous ce titre : Guide complet, ou Instructions pour l'emploi simultané des tableaux de lecture musicale et de chant élémentaire, IV• édit. Paris, r. Rameau, nº 6; Hachette, 1839, in-8 de 192 p., 1 fr. 50 c.

- 11. Musique du Guide de la méthode. Paris, les mêmes, 1823, in-8, avec des planches de musique. [8877]
- III. Méthode élémentaire et analytique de musique et de chant, conforme aux principes et procédés de l'enseignement mutuel, et facilement applicable dans les institutions de tous les degrés; adopté par la Société d'instruction élémentaire. Paris, l'Auteur; L. Golas, 1821-23 et 1827, in-fol. de ... tableaux et de ... planches de musique, 7 fr. 50 c. III édition, sous ce titre : Méthode B. Wilhem. Nouveaux Tableaux de lecture musicale et de chant élémentaire, etc., avec le Guide et le complément du Guide de la méthode. Tableaux du deuxième cours. Paris, Duverger; Hachette, 1835, in-fol. de 23 feuilles, 6 fr. IV édition. Paris, Hachette; Perrotin, 1843, in-fol., 6 fr. [8878]

Ces trois ouvrages ont encore été réimprimés plusieurs fois depuis la mort de Bocquillon, arrivée en 1842.

- IV. Choix de mélodies des Psaumes, rhithmées et disposées à trois parties pour voix égales et inégales, pour le consistoire de l'Église réformée de Paris. Nouvelle rédaction. Premier cahier. Paris, de l'impr. de Duverger, 1836, in-12 de 48 pag. [8879]
- V. Choix (nouveau) de mélodies des psaumes rhythmées et disposées à treis parties (voix égales et inégales). Pour le consistoire de l'église réformée de Paris. Paris, rue de l'Oratoire, 1835, in-12 de 168 pag. [8880]

Ce Nouveau Choix a eu plusieurs tirages faits en 1837, 1838, avec de légères additions.

- VI. Orphéon. Répertoire de musique vocale sans accompagnement, à l'usage des jeunes élèves et des adultes, composé de pièces inédites et de morceaux choisis, à voix seule ou plusieurs parties. Paris, Hachette; L. Golas, 1837, 3 vol. in-8. [8881]
- VII. Méthode de B. Wilhem. Manuel musical, comprenant, pour tous les modes d'enseignement, le texte et la musique en partition des tableaux de la méthode de lecture musicale et de chant élémen-

taire. Il édit. Paris, Perrotin; Dusour; Hachette, 1839, 1840, 2 part. in-8, 9 fr. 50 c. [8582]

On peut se procurer chaque cours séparément. Le premier, compose de 18 feuilles 3/4, plus 2 tableaux, 5 fr., et le second, de 14 feuilles 3/4, 4 fr 50 c.

Réimprimés depuis la mort de l'auteur.

VIII. Psaumes (les) de David, tout en musique, suivis des cantiques sacrés. Paris, Marc-Aurel, 1840, in-12, 4 fr. [8893]

On a fait disparaître un assez grand nombre de mots surannés, de locutions vieillies.

IX. Album de B. Wilhem, contenant 20 morceaux choisis, avec accompagnement de piano, une Notice, un fac-simile et le portrait de l'auteur, gravé sur acier, d'après Millet. Paris, Perrotin, ...... in-8 de 102 planches sur gr. jésus, 7 fr. 50 c. [8884]

WILHEM (Alexis), pseudonyme [Alexis BOCQUILLON, als do précédent].

Paraclet (le). Paris, Ch. Joubert, 1851, in 8 sur pap. sat., 7 fr. [8885]

Sommaire de cet ouvrage :

les Livres. — La Raison fatale. — Les Commandements sociaux. — Le Fatalisme. — L'Unité du Cœur.

Ile LIVER. — La Délivrance. — Les Lafques et les Religieux. — L'Achimie de la morale. — La Croix. — Le Christianisme et le Socialisme — La Foi et la Raison. — Les Pompes funèbres et le Calendrier socia— Séparation de la morale et de la religion.

L'Eglise subordonnée à l'État. - Théorie et application.

La Faculté de médecine a été indécise sur cette question : Si ce livre sortait d'un cerveau sain, on si, de sa propre volonté, l'auteur avait vou's produire une folle publication.

WILIBALD ALEXIS. Voy. ALEXIS (W.).

WILSON (Hariette), apocryphe [Thomas LITTLE].

Memoirs of —, vritten by herself. Edition perused and corrected by the Author. Paris, rue Poupée, nº 16, 1825, 7 vol. in-12 [8886]

— Mémoires de Henriette Wilson, concernant plusieurs grands personnages d'Angleterre, et publiés par elle-même; traduction de l'anglais (par M. Lurdier), revue et corrigée par l'auteur. Paris, rue Paupée, nº 16, 1825, 6 vol. in-12 avec un portrait, 8 fr.

Reproduit l'ann e suivante avec des frontispices portant : Seconde chation.

Henriette Wilson, actrice anglaise, était une femme galante : Ses Mémoires sont tout à la fois scandaleux et licencieux. On a imprimé, en France, sous son nom, deux autres ouvrages qui ne sont pas plus d'elle que celui-ci.

WINCK (Geo.), pseudonyme [l'abbé Léonor-J.-Christophe Sou-LAS D'ALLAINVAL].

Lettre à milord \*\*\*, sur Baron et M<sup>11</sup> Le Couvreur. Paris, 1730, in-12. [8887]

C'est sur la foi de l'abbé Desfontaines que ce volume a été attribué à l'abbé d'Allainval. Barbier dit, dans son « Examen critique des Dictionnaires historiques », qu'il est possesseur d'un volume intitulé « Œuvres de Coquelet », qui commence par cette lettre : il n'en a pourtant pas moins continué de la donner, dans sa nouvelle édition du « Dictionnaire des ouvrages anonymes », à l'abbé d'Allainval. Cette lettre a été réimprimée dans la Collection des Mémoires sur l'art dramatique, à la suite des Mémoires sur Molière.

WITT (Jean de), grand pensionnaire de Hollande, auteur supposé [VAN DEN HOEF].

Mémoires de —; traduits de l'original (hollandais) par M. de \*\*\* (M\*\* de Zoutclandt). La Haye, Van Bulderen, 1709, in-12. [8888]

WITT (Jean), pseudonyme [A. BULOS].

Sociétés (les) secrètes de France et d'Italie, ou Fragments de ma vie et de mon temps. Paris, Levavasseur; Urb. Canel, 1830, in-8. [8889]

La pagination recommence au milieu du volume, au chapitre VII; les signatures de ce chapitre et de ce qui le suit portent même : tome 11.

W. M<sup>\*\*</sup>, épouse de J. R<sup>\*\*</sup>, pseudonyme [Pierre RœDeren, depuis comte].

Conseils d'une mère à ses filles. 1789. (En XIV chapitres). Paris, de l'impr. de Rœderer et Corancez, rue J.-J. Rousseau, no 14, an IV (1796), in-12 de 96 pages sur pap. vélin commun. [8890]

Vendu, v. f., filet, tr. dor., 9 fr. à la vente d'Aimé Martin, en 1848.

Un avis imprimé au verso du titre dit que « cet ouvrage n'a été imprimé que pour les amis de l'auteur et de l'éditeur ». Il n'en a été tiré que 50 exemplaires.

M. P. Jannet, dans le « Journal de l'amateur de livres », qu'il publie, 1848, p. 238, a dit que ce petit ouvrage était d'une dame Rousseau, grandmère des Ternaux et des Ternaux-Compans, morte en 1848, dans un âge avancé.

Cette assertion se trouve détruite par un Avertissement qui se trouve

placé à la tête de quelques exemplaires de ce livre, et qui est signé de véritable auteur. Voici la pièce sur laquelle nous nous appuyons

Avertissement rédigé depuis l'impression de l'ouvrage. « C'est par fict & que j'ai mis ce petit écrit, qui est entièrement de moi, sur le compte d'airautre personne. Ayant eu le dessein de rédiger quelques avis pour des jeunes personnes de ma famille et de mes amis, j'ai cru qu'il convenant le les mettre dans la bouche d'une mère; j'ai cru aussi qu'il fallait faire le cette mère, une épouse vertueuse, pour donner à ses avis plus de pouls et d'intérêt. Dans ce dessein j'ai affecté des détails et des expressons que j'avais entendues plusieurs fois dans des conversations familières de mere de famille, soit avec leurs amies soit avec leurs enfants.

- Cependant, la crainte bien fondée de mal soutenir le ton et le langage d'une femme, m'a fait ajouter une autre fiction à la première. La supposé que j'avais été éditeur de l'ouvrage, espérant faire passer le choses qui, dans mon style, se trouveraient, comme dit M=+ de Sevigravoir de la barbe. De la mon épltre dédicatoire au mari supposé de la teur supposé, etc.
- Aujourd'hni je déclare la vérité, d'abord, parce que tout ce qui resemble a une supercherie me deplalt, et en second heu parce que les settres initiales des noms que j'ai supposés, pourraient faire jeter les jest sur des personnes avec qui j'aurais été ou serais en sociéte. La verde se qu'ancune ne peut réclamer une seule ligne de cet ouvrage; et que je a pourrais attribuer à aucune d'elles, sans mériter le reproche d'avoir ce promis sa réputation d'esprit et de talent ».

Paris, le 9 thermidor an IV.

#### Signe, ROPDERER.

A la suite de cet Avertissement l'on a, néanmoins, conservé l'Epitre 3 prétendu editeur à J. R\*\*, mari de la dame pretendue auteur, datée. A. P\*, le 10 thermidor l'an 115.

## W. M., initialisme.

- I. Notice et plan sur le siège de Saint-Jean-d'Acre en 1849 Paris, de l'impr. de Maulde, 1842, in-8 de 8 pag., 1 fr. 1889;
- II. Guerre Sainte (la), strophes guerrières en l'honneur des l'braves morts en combuttant à Djemma-Ghazaouat et à Si-Brah.... (23 et 26 septembre 1845). Besançon, de l'impr. de Jacquen, 1846 in-fol, de 4 pag.
- WOLF D'ORFEUIL, pseudonyme Nicolas Le Camus of Me Zhris.
- Esprit Po des almanachs. Analyse critique et curieuse des aimamanachs, tant anciens que modernes. Paris, 1782, 2 vol. in-12 58893

WOLFGANG Christophe : pseudonyme [le baron de l'isots

Manifeste pour prouver la justice et la nécessité de l'emprisonment du prince Guillaume de Fursteuberg. Strasbourg, 1674, in-12. [8894]

WOI.PHANY (Christ.), pseudonyme [le baron de LISOLA], pamphlétaire du XVII<sup>e</sup> siècle. On ignore le titre du libelle qu'il a publié sous ce nom. Le bar, de Reissenberg (« Bull. du Bibliophile belge », IV, p. 213), veut que ce soit la Détention du prince Guillaume de Furstenberg (voy. le n° 8894), tandis que Barbier cite ce pamphlet comme ayant été imprimé sous le nom de Christophe Wolfgang.

WORMS (le comte de), pseudonyme [le comte Charles PASERO DE CORNELIANO].

Réflexions sur l'organisation politique de l'Allemagne. Paris, de l'impr. de Patris, 1817, in-8 de 15 pag. [8895]

W\*-R\* (J.-B.-J.-Ph.), initialisme [J.-B.-J.-J.-Philad. REGNAULT-WARIN.

Carbonari (les), ou le Livre de sang. Paris, Barba, 1820, 2 vol. in-12. [8896]

WULSON DE LA COLOMBIÈRE, auteur supposé [Denis-Salvaing de BOISSIEUX].

Science (la) héroïque, traitant de la noblesse, de l'origine des armes, etc. Paris, Cramoisy, 1644. — Seconde édition, augmentée. 1669, in-fol. [8897]

De Boissieux convient lui-même d'être l'auteur de cet ouvrage, dans l'élégie qu'il a composée de Fita sud.

X

X., pseudo initialisme [l'abbé Philippe GERBET, depuis étéper d'Amiens; né à Poligny (Jura), en 1798], auteur de plusieurs articles dans le « Mémorial catholique », un entre autres très remarquable, intitulé Sur l'État actuel des Doctrines, imprimé dans le t. IV (1825), pag. 136 et suiv. « Les objections de l'auteur s'adresent surtout à MM. Damiron et Jouffroy. C'était le beau temps also pour cette guerre des idées (1) ».

X., pseudo-initialisme [Paul DUPLAN, avocat, représentant às peuple en 1848], auteur d'articles dans le « Journal du Loiret », en 1847, où l'on trouve de lui, entre autres, avec cette signature:

Lettre d'un Berruyer à propos de l'inauguration du chemin de fer d'Orléans à Bourges. (Extrait du Journal du Loiret . de 14 juillet 1847). Orléans, de l'impr. de Pagnerre, in-8 de à pag. [889]

X\*\*\*, membre éveillé de l'académie des dormants, pseudonger [François-Félix NOGARET].

Fond (le) du sac, ou Restant des babioles de M. —. Vesise (Pris, Cazin), 1780, 2 vol. in-18 avec vignettes. [889]

Ce livre, qui contient des mélanges en prose et en vers, et qui fat attibué au marquis de Ximenès, a été réimprimé, avec des additions, sum la

<sup>11)</sup> Sainte-Beuve, Notice sur l'abbé Gerbet, dans le « Constitutionnel » ne du 17 août 1859

X.... 657

titre de le Fond du sac renouvelé, et avec le nom de l'Aristenète français. (Voy. notre • France littéraire •, à Noganet).

X..., A. O. A. S. D. S. M. S., initialisme [le comte Xavier de MAISTRE, ancien officier au service de S. M. Sarde].

Voyage autour de ma chambre. Turin, 1794, in-8; — Paris, Dufart, an IV (1796); — Hambourg, Fauche, 1796, in-18. — Nouv. édition, suivie du « Lépreux de la cité d'Aost » (avec une préface par le comte Joseph de Maistre, frère de l'auteur). Saint-Pétersbourg, 1812, in-12. — Nouvelles éditions des deux ouvrages (avec des notes du comte de Maistre sur le « Voyage », etc., publiées par A.-A. Barbier). Paris, Delaunay, 1817, 1821, 1823, in-18.

Réimpr. souvent depuis avec le nom d'auteur.

X \*\*\*, pseudo initialisme.

Influence (de l') des mœurs sur les lois et des lois sur les mœurs. Lyon, Pelagaud, 1840, in 8 de 496 pag. [8901]

X. et X. (les abbés), pseudonymes.

Prières (les) des amis de Dieu, ou Recueil de prières tirées des écrits des saints, etc. Paris, Debécourt, 1842, in-18. [8902]

X., pseudo-initialisme.

Carru-Boī (le), nouvelle traduite du moldave, par —. Paris, de l'impr. de Baudouin, 1843, in-12 de 60 pag. [8903]

X., pseudo-initialisme.

Lettres adressées à MM. les rédacteurs du journal « l'Union », à l'occasion de leurs articles sur la Compagnie de Jésus. La Rochelle, de l'impr. de Boutet, 1846, in-8 de 8 pag. [8904]
Deux Lettres.

X., pscudo-initialisme, l'un des auteurs de la collection intitulée • Instruction du peuple. Cent traités sur les connaissances les plus indispensables » (1847-50, in-8).

X...., pseudo-initialisme [TROCHE], auteur d'articles dans la Revue archéologique », publice par A. Leleux, notamment de celui intitulé: Restauration de la Sainte-Chapelle, p. 577-579, VIII° année, n° du 15 décembre 1851.

X .. . (le docteur), pseudo-initialisme.

Observations critiques sur les bains de mer. Paris, de l'impr. Vrayet de Surcy, 1847, in-8 de 16 pag. [89]

X...., pseudo-initialisme.

Vérité (la) aux électeurs. Paris, de l'impr. de Dupont, 1848, 1 de 16 pag.

X. A. DE L., initialisme, ancien colonel de cavalerie.

Travaux de la Grande Armée, première et deuxième parties i nies en un seul volume, contenant tout ce qui s'est passe de ren quable pendant la dernière campagne, jusques et y compris le Tr de paix définitif de Presbourg, appuyé de pièces justificative rapports du Conseil d'État et du Tribunat. Paris, Hubert et Con 1806, in-8 de 308 pag., 3 fr. 50 c.

XAINCTES (le vicomte de), pseudonyme (?).

Dernier (le) amour de Saint-Just. Épisode de la Terreur. 189 Imprimé dans le feuilleton du journal • l'Assemblée nationale •, 4 décembre 1849 au 50 janvier 1850.

Cet épisode est l'un des plus tragiques de notre Révolution c'est l' déplorable de la famille Sainte-Amaranthe. Il avait déjà fourni le sujet roman intitulé : la Famille Sainte-Amaranthe, ou le Règne de la Ter-Nouvelle héroïque, ornée de deux portraits (Par Mee et M. Eug. Labar Paris, Corbet ainé; Ponthieu, 1827, 2 vol. in-12.

XANFERLIGOTE, anagramme [François-Félix NOGABET]. Vœux (les) des Crétois. 1776, in-8.

XAVIER, prénonyme commun à deux auteurs dramatique MM. Boniface et Veyrat (lisez Verat).

XÉFOLIUS, pseudonyme [L.-F. de WIMPFEN].

Manuel (le) de —. Au Grand Orient, 1780, gr. in-8. [89 Ouvrage maçonique, tiré à 100 exemplaires qui ont été donné.

XENOCRATE le philosophe, pseudonyme.

Réponse de — à Phryné la Courtisane. Thèbes, et Paris, t7 in-8.

XENOPHON, apocryphe [Gabriel BRIZARD].

Fragment de —, nouvellement trouvé dans les ruines de Pala par un Anglais, traduit du grec par un Français (composé par thriel Brizard : Paris, Ph.-D. Pierres, 1783, in-18.

Ouvrage allegorique sous une forme historique; en voici la clef, et

par l'auteur même sur l'exemplaire qu'il envoya à M<sup>ne</sup> Cosson, sœur du prefesseur de ce nom :

Thalès. . . . . Franklin. Erogènes. . . . Vergennes. Tangidès. D'Estaing. Tusingonas.... Washington. Fylaatête. . . . La Fayette. Olybule. . . . . Bouillé. Cherambos. . . . Rochambeau. Ucocide. . . . . Couédic.

Usanas. . . . Le prince de Nassau. Cheroïclète. . . La Clocheterie.

Frusen. . . . Suffren.

Ubatomen. . . Le vicomte de Beaumont.

XENTRALES (Hugues de), auteur supposé [François Four-NIER-PESCAY, chirurgien].

Vieux (la) Troubadour, ou les Amours, poème en cinq chants; trad. de la langue romane, sur un manuscrit du XI° siècle, trouvé dans la bibliothèque des Bénédictins d'Avignon, par M. de .....
Paris, Le Normant, 1812, in-12, 1 fr. 50 c. [8913]

### X. G., initialisme.

Art (l') de se connaître et de supporter les peines de la vie, basé sur l'expérience de tous les siècles, tiré des œuvres de divers auteurs. Paris, l'Auteur, rue du Cloitre St-Benoit, n° 26, 1847, in-8 de 36 pag., 60 c. [8914]

XILEF-ZU, pesudonyme.

Deux (les) Lapins, conte-apologue, dédié à Béranger. Dix-huitième épisode de la vie du lapin —, sous le patronage de S. A. R. le prince de Joinville. (En vers). Paris, de l'impr. de Baudouin, 1846, in-8 de 8 pag. [8915]

XIMENEZ (le marquis de), pseudonyme [VOLTAIRE].

Lettre à M. de Voltaire sur la « Nouvelle Héloīse », ou « Aloīsia », de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. (Février) 1761, in-8 de 29 pag. [8916]

Quatre Lettres qui, jusqu'à l'édition de M. Beuchot, n'ont pas été admises dans les Œuvres de Voltaire. Le nom du marquis de Ximenez, l'amant de M= Denis, n'est pas sur le frontispice, mais au bas de la première lettre : cependant ces lettres ne sont pas de Ximenez; leur auteur est Voltaire, de l'aven de Voltaire même. Voyez, pour l'historique de cette publication, la préface de M. Beuchot, au t. IV des Vélanges, p. 205-08. Le sa-

vant éditeur que nous venons de nommer a acquis, en 1821, a la ser la bibliothèque de M=° Dufour de Villeneuve, sœur de Naigeon, le se crit de ces Lettres.

XIVREY (B. de), aristonyme [Jules BERGER, de Nivre] l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres]. l'our la liste couvrages, voy, notre article de la « Littérature française couporaine », à Berger.

X.: J.:, initialisme, résugié polonais.

Coup d'œil sur la franc-maçonnerie en Pologne, redigé en çais par —. Poitiers, Saurin, 1837, in-18 de 36 pag.

X. L., initialisme.

Remark on the conversion of the rents. Paris, Smith; Gali. 1825, in-8 de 40 pag.

X. M., initialisme [Xavier MONTEPIN].

Une Conversion, nouvelle franc-comtoise. Paris, de l'impri Proux, 1848, in-8 de 40 pag.

X. T. (initialisme), ex-employé de la caisse royale d'ame ment d'Espagne].

Aperçu historique sur les emprunts contractés par l'Espag 1820 à 1834. Paris, r. des Filles St-Thomas, 1834. in-8 de

XUAFREG, anastrophe [GERFAUX].

Gargantua (le) de la jeunesse, tiré des Œuvres de Ra-Revu avec soin sur les éditions les plus authentiques, etc. Maugars, 1845, in-12 avec 4 grav.

XUARB DE CLOPINCOURT (pseudonyme), ex-cocher de ministre, d'ambassadeur, de vicomte, de baron, de bar de médecin, de courtier-marron, de cabriolet, de fiacre et e petites voitures proprement appelées coucous ou pots de cha

Rudiment du promeneur en voiture, ou l'Art de voyage Paris et les départements, prestement, commodément, sûre économiquement et tranquillement, et surtout sans être la du conducteurs, postillons, courriers, maîtres de poste, mariniers publié par —. Paris, les march, de nouv., 1828, in-18.

X. X... pseudonyme [Serge OtBall, Russe'.

X. Y.

661

Lettre à Monsieur l'archevêque de Paris. Paris, ce 25 septembre 1851. Paris, A. Franck, 1851, in-8 de 46 pag. [8923]

Sur l'éducation morale et religieuse du peuple, mais à un autre point de vue que celui du clergé, par la libre discussion entre l'enseignant et l'enseigné.

XXX, pseudo-initialisme [François-Henri-Joseph Castil-Blaze, pendant dix ans rédacteur de la chronique musicale du Journal des Débats • (1822-32)].

# X. Y. Z. (M.), alphabétisme.

Épître au prince Iroquois, Joseph-Teoragaron Anovora, chef de la Grande Tortue. Paris, de l'impr. de David. — Les march. de mouv., 1826, in-8 de 15 pag. [8924]

Le soi-disant Joseph Teoragaron Anovora, sauvage du fieuve Saint-Saurent, qui a passé quelque temps à Paris, en 1826, était tout bonnement un Gascon industriel qui a exploité la bonne ville de Paris, et est ensuite retourné à Bordeaux. L. A. B.

## X. Y., alphabetisme.

Réflexions sur le statu quo provisoire de la question des sucres, accompagnées d'une proposition pour résoudre cette question d'une manière satisfaisante pour toutes les parties qui s'y trouvent intéressées. Paris, Garnier frères, 1842, in-8 de 56 pag. [8925]

Ŧ

Y., pseudo-initialisme [J.-J. DUSSAULT], auteur d'articles d critique littéraire dans le « Journal de l'Empire ».

Y., pseudo-initialisme [BECU, de Lille], auteur des articles spectacles de « l'Écho du Nord ».

Y., initialisme.

Habitants (les) d'une petite ville allemande, comédie en quatre actes (traduite) d'Auguste Lafontaine. Lyon, de l'impr. de Boitel, 1841, in-8 de 76 pag. [8926]

Extrait de la « Revue du Lyonnais ».

Y., pseudo-initialisme [A. FONTANEY, ancien rédacteur de la Revue des Deux-Mondes »]. Fontaney y a signé quelques articles de cette initiale.

Y., pseudo-initialisme.

Lettres sur les affaires du temps.

[8927]

Imprimées dans la « Chronique », 5° année, t. III et IV (1863-44) Co. Lettres sont au nombre de dix.

Y \*\*\*, initialisme.

Épître d'un curé à un autre curé sur le casuel du clergé. En vers). Rochechouart, Barret frères, 1844, in-8 de 4 pag. [8928]

YAKOVLEF (J.), pseudonyme [Jacques Tolstoy].

Russie (la) en 1839, rêvée par M. de Gustine, ou Lettres sur est ouvrage, écrites de Francfort. (De l'impr. de Schneider, à Paris, Paris, tous les libr., 1844, in-8 de iv et 112 pag. [8929]

YDALOH TUSTIPHEJALDENPEAB, racleur de boyaux. Vor PHII ARMONIALECTRYON...... Y. DE L. (le chevalier Henarès), auteur supposé [MM. Henri de LATOUCHE et L'HÉRITIER, de l'Ain].

Dernières Lettres de deux amants de Barcelone, publiées à Madrid, par le chevalier Y. de L.; traduites de l'espagnol. (Composées par MM. II. de Latouche et L.-F. L'Héritier (de l'Ain). Accompagnées d'une vue et d'un plan de Barcelonne, gravés par Ambroise Tardieu. Paris, Ambroise Tardieu, 1821. — Sec. édit., revue et corrigée. Paris, le même, 1822, in-8, 6 fr. [8930]

YEMROF, anastrophe [FORMEY], de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg.

Remarques de grammaire sur Racine, pour servir de suite à celles de M. l'abbé d'Olivet, avec des remarques détachées sur quelques autres écrivains du premier ordre. Berlin, Hande et Spener, 1766, ir-12. [8931]

Le commencement de la Henriade; l'Art de peindre, de Watelet; quelques chapitres de l'Essai sur l'Histoire générale, de Voltaire; les Mondes, de Fontenelle, sont l'objet des remarques détachées que suit une addition sur Boileau.

YOMNS (sir Edward-Tom), D. T. M., anagramme [Édouard-Thomas Simon, de Troyes, médecin].

Orphelin (l') de la Forêt Noire, ou le Danger de ne pas se connaître. Paris, Lerouge, 1812, 4 vol. in-12, 6 fr. 50 c. [8932]

YPRÊCHE LE SALUT, phraséonyme.

Martyre des deux frères, contenant au vray les particularitez les plus notables de massacres et assassinats commis ès personnes des cardinal et duc de Guise, par Henry de Valois, à la face des États de Blois. Paris, Nivelle et Thierry, 1589, in-8. [8933]

Prosp. Marchand, I, p. 46, colonn. 1.

YREITH, anagramme [THIERY].

Voyage des Muses, allégorie pour la fête de M<sup>m</sup> de Saint-Huberty. Au Pinde, 1784, in-8 de 16 pag. [8934]

Y. R. S., initialisme [Yves ROUSPEAU].

Quatrains spirituels de l'honnête amour. Paris, 1586, in-8.[8935]

YSEMBART (l'abbé), aut. sup. [HOVERLANT DE BEAUVELAERE].

Réplique pour M. d'Ysembart, prêtre, demeurant en la paroisse du Château, à Tournay, réclamant la nullité de la nomination du médecin Maillet à la place de directeur de la fondation de Montifaux, établic, en 1652, à Tournay, rue des Augustins, par M. l'abbé 664 YZO

Leclercq, chanoine de la métropole de Cambrai, contre la continasion des hospices de Tournay, opposant, par devant messire Auguste Lamoral Delamotte-Baraffe, chevalier, seigneur de Lesdam intendant du département de Jemmapes. Tournay, 20 juillet 1814 Sans lieu d'impression, in-8 de 33 pag. [8936]

Hoverlant est l'auteur de ce mémoire, bien qu'il ne porte que le nome celui pour qui il avait été fait, l'abbé d'Ysembart. Cet abbé, pour suivi peu ce chef par devant le tribunal de Tournay, y fut condamné, le 2 septembris 1815, pour délit de calomnie, à deux mois d'emprisonnement, 2.000 fr. 12 mende, 10 000 de dommages et intérêts, et privé pendant six ans el droits civils et politiques.

La cause des hospices était défendue par M. Charles Lebon, avocat. Le foit en quelque sorte le début du comte Lebon dans la carrière du barrea. Son Mémoire et le jugement qui en suivit, ont été imprimés a Tourna; chez Maillet, libraire, rue des Phits-l'Eau, 1815, in-8 de 152 et 35 pag.
CHALON, Notice sur Hoverlant de Beauvelagre.

YSOUF ZORAIB, pseudonyme [MARLET, employé au ministère de la Guerre, suicidé en 1850].

Galop (le), Napoléon, Ma Politique, Invocation au Soleil, la Nort les Voyages, Bourrasque. (Poésies, Paris, Feret, 1843, in-8 de 36 pag. [8937]

YVES (le cit.), prénonyme [Yves BASTIOU].

Exposition des principes généraux de la langue française, à l'e-sage des Français et des Étrangers. Paris, l'Auteur; Bailly, an vii. in-12 de 120 pag., 1 fr. 25 c. [8938]

YVETOT (Louis-René), pseudonyme.

Aventures (les) de Polydore et d'Honorine, Paris, Ledoux, 1831. 2 vol. in-8, 10 fr. [8939]

Y-Z, alphabetisme.

Clubs (les). Études de mœurs provençales. Avignon, 27 juis 1849. Avignon, Seguin aîné, 1849, in-12, 30 c. [8940]
 Scènes à cinq personnages.

II. Cholera (lou'. Études de mœurs provençales. (Dialogues Avignon, Seguin aîné, 1850, in-12.

YZO, anagramme [OZY].

Lettre sur celle de M. J.-J. Rousseau, citoyen de Genève, sur a musique. Sans lieu d'impr., 1753, in-12. [8942]

 $Z_{i}$ 

Z., pseudo-initialisme [J.-Mar. DESCHAMPS].

Avec M. D. [Després]: Une Soirée de deux Prisonniers, ou Voltaire et Richelieu, comédie en un acte (en prose), mêlée de vaudevilles. Paris, J.-F. Girard, 1803, in-8. [8943]

Z. et P. DE P., pseudo-initialisme [MM. Léon Thiessé et Eugène Ballent].

Manuel des braves, ou Victoires des armées françaises en Allemagne, en Espagne, en Russie, en France, en Hollande, en Belgique, en Italie, en Égypte, etc.; dédié aux membres de la Légion-d'Honneur. Paris, Plancher, 1817, 4 vol. — Biographie héroïque. Paris, le même, 1818, 2 vol. En tout 6 vol. in-12, 18 fr. [8944]

Les frontispices des trois premiers volumes portent : par MM. Léon Thiessé, Eugène B\*\*\* et plusieurs militaires. Sur les titres de la Biegraphie héroique on lit au contraire : par MM. Regnault de Warin, Z\*\*\* et P. de P.

- Z., pseudo-initialisme [François-Benoît HOPPMANN], auteur de spirituels et délicieux feuilletons dans le « Journal des Débats », antérieurement à 1828.
  - Z., initialisme [F.-Zacharie COLLOMBET].

Lettre à MM. les rédacteurs des « Archives du Rhône ». Lyon, de l'impr. de Barret, 1827, in-8 de 16 pag. [8945]

Sur l'ouvrage de M. Cochard, intitulé : « Séjour de Henri IV à Lyon » (1827).

- Z., pseudo-initialisme [Jacq.-Germ. CHAUDES-AIGUES].
  Six mois à Turin. (Lettres sur le Piémont).
  [8946]
  Impr. dans la « Revue de Paris», en 1834.
- Z. (initialisme), membre du conseil municipal de Nanci.

43

| 006                         | ZAMARIEL                                                                                                                                         |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| les prévenir; rantir la vie | es tremblements de terre; des tentativexposé d'un nouveau mode de construction hommes contre leurs désastreux in-8 de 84 pag., avec une planche. | ction pour 21           |
| Notice sur                  | <i>lisme</i> [FZacharie COLLOMBET].<br>le Scapulaire de l'Immaculée Conceptie                                                                    | -                       |
| laire bleu. Tr              | aduite de l'ital. par —. Lyon et Paris                                                                                                           | i <b>, 1</b> 848, in-li |
| de 54 pag.                  |                                                                                                                                                  | [89 <b>1</b> 8          |
|                             | seudonyme (?).<br>Saint-Maur. — Impr. dans le 11º nº                                                                                             | de + l'Even-<br>894:    |
| •                           | •                                                                                                                                                | •                       |
| en médecine, o              | (Aimé), pseudonyme [Jules MASSE, depuis docteur].                                                                                                |                         |
|                             | u Épisode d'un Voyageur en Suisse;                                                                                                               |                         |
|                             | frères, 1837, in-18, 80 c.                                                                                                                       | <b>S</b> 9              |
| II. Vengean                 | ice et Pardon. Paris, les mêmes, 1838,                                                                                                           | , in-18, 80)<br>1991    |
| III. Stéphai                | ne. Paris, les mêmes, 1839, in-18, 80                                                                                                            | c. [8930                |
| IV. Maurice                 | e, ou la Confiance e <mark>n Marie. Paris, les</mark> :                                                                                          | mėmes, 😘                |
| in-18, 80 c.                |                                                                                                                                                  | 8.50                    |
| V. Mémoire                  | es (les) d'un Ange-Gardien. Paris, les r                                                                                                         | nemes, 🎫                |
| m-18, 80 c.                 |                                                                                                                                                  | 89).                    |
| Anonyme.                    |                                                                                                                                                  | •                       |
|                             | ttre venue de l'autre monde ; par l'auto<br>nge-Gardien ». Paris, les mêmes, 4840                                                                |                         |
|                             |                                                                                                                                                  | .9.                     |
| La couverture               | porte par M. Zaghelli. Voy, le 📭 V.                                                                                                              |                         |
| VII. Parisie                | en (le) et le Savoyard, ou <mark>une Excursio</mark>                                                                                             | n en Sate:              |
| Paris, les mêm              | nes, 1840, in-18, 80 c.                                                                                                                          | 59 m                    |
| VIII. Un H                  | lomme de douze ans, nouvelle. Paris                                                                                                              | , les mem               |
| 1841, in-18, 8              | 30 c.                                                                                                                                            | su."                    |
| Anonyme.                    |                                                                                                                                                  |                         |
| •                           | s ouvrages font partie de la Bibho <mark>thèque</mark><br>diée par les mêmes libraires.                                                          | instructo               |

ZAMARIEL (A.), pseudonyme [Ant. de La ROCHE-CHANDIE!

I. Histoire des persécutions et martyrs de l'Église de Paris, é-pus l'an 1557 jusqu'au temps du roi Charles IX. Lyon, 1563, 12-5

11. Réponse aux Calomnies contenues au Discours et suyte du Discours sur les misères de ce temps, fait par Messire Pierre Ronsart, jadis poète et maintenant prebstre. La première par A. Zamariel (Ant. de La Roche-Chandieu). Les deux autres par B. de Mont-Dieu, où est aussi contenue la métamorphose du dict Ronsard en prebstre. Orléans, 1563, in-4.

Bayle croit que B. de Mont-Diru est un nouveau masque de La Roche-Chandieu; mais Cl. Binet, La Croix-du-Maine et Du Verdier le regardent comme un auteur différent, dont le vrai nom leur était inconnu.

· Bibliothèque française · de l'abbé Goujet, t. XII, p. 234.

## ZAPATA, pseudonyme [VOLTAIRE].

Questions (les) de —, traduites par le sieur Tamponet, docteur de Sorbonne. Leipzig, 1766, in-8. [8960]

Ce sont encore des sarcasmes contre la Bible : cet ouvrage fut condamné par décret de la cour de Rome, du 29 novembre 1771.

La première édition de ces *Questions* porte le millésime 1766; cependant M. Beuchot les croit de 1767: il en est question dans les « Mémoires secrets », à la date des 30 avril et 16 mai.

ZARILLO (le cit.), pseudonyme [P.-R. AUGUIS].

Lettre du — au citoyen Millin (sur une inscription grecque). (1802), in-8 de 32 pag. [8961]

« Biographie nouvelle des Contemporains ».

ZÉLÉ CITOYEN FRANÇAIS (UN), phrénonyme [Cyprien-Bertrand La Grésie, D. M.].

Magnétisme animal dévoilé. Genève, 1784, in 8 de 36 p. [8962]

ZÉLÉ PATRIOTE (UN), phrénonyme.

Parc aux Cerfs (le), ou l'Origine de l'affreux déficit. A Paris, sur les débris de la Bastille, 1790, in-8 de 191 pag., avec une figure en taille douce. — Sec. édit. Ibid., 1790, in-8, fig. [8963]
Rare: 7 à 8 fr.

ZEMGANNO (L.-V.), anagramme [GOEZMANN].

Quatre (les) âges de la Pairie de France. Maestricht, Dufour, 1775, 2 vol. in-12. [8964]

ZÉRO (Paul), pseudonyme [Paul-Aimé GARNIER].

Barbus-Graves (les), parodie des « Burgraves » de M. Victor Hugo. (En vers). Paris, rue de Grammont, n° 15, 1843, in 8 de 112 pag., 2 fr. [8965]

Z. F. (l'abbé), initialisme [l'abbé Zéphirin FRAPPAZ], du clergé de la paroisse Sainte-Élisabeth, prédicateur estimé.

Vie de Michel-Charles Malbeste, chanoine honoraire de Paris, ancien curé de Sainte-Élisabeth (de Paris). Paris, Debécourt, libraire-éditeur, 1843, in-8 de 244 pag., 1 feuillet non chiff et 1 portrait.

ZINMANN, traducteur supposé [V.-D. MUSSET-PATHAY].

Mémoires politiques et anecdotiques, inédits, du baron de Grimm. agent secret à Paris de l'impératrice de Russie, de la reine de Suède, du roi de Pologne, du duc de Deux-Ponts, du prince ce Saxe-Gotha et autres souverains du Nord, depuis l'année 1743 jusqu'en 1789, traduits de l'allem. par —. (Ouvrage composé en français par V.-D. Musset-Pathay). Paris, Lerouge-Wolff, 1829, 2 vol. in-8, 15 fr.

Z.... L... (M<sup>ne</sup> de), aujourd'hui M<sup>ne</sup> de Ch...rr...ères apoconyme [M<sup>ne</sup> de Charrières, née de Zuylen].

Noble (le), conte. Amsterdam, 1763, in-8. — re édition. avec un Discours préliminaire de l'éditeur. Londre 1770, in-12. [8968]

Réimprimé dans le cinquième volume de la « Bibliothèque choisie des Contes », etc. (par Simon). Paris, 1786 et ann. suiv., 9 vol. in-8 et in-12

ZOÉ et ÉLISA, prénonymes [Mme CAMPAN].

Lettres de deux jeunes amies, élèves d'Écouen. Paris, de l'imprede Plassan, 1811, in-8. [8969]

Edition qui n'a été tirée qu'à 200 exempl.

Ces Lettres ont été réimprimées plusieurs fois depuis, avec le nom de l'auteur.

ZOILE, pseudonyme [de SAINT-AULAS].

Flibustier (le) littéraire, ouvrage hypercritique. Londres (Paris . 1751, in-12 de 78 pag. [8970]

ZOILOMASTIX. Voy. GARÇON BARBIER (UN).

ZYGOMOLA (Léon), auteur supposé [J. de MAIMIEUX].

Géleste Paléologue, roman historique, trad. du grec de —. Paris, Vr Lepetit, 1811, 4 vol. in-12, 8 fr. [8971]

# FIN DU TOME QUATRIÈME.

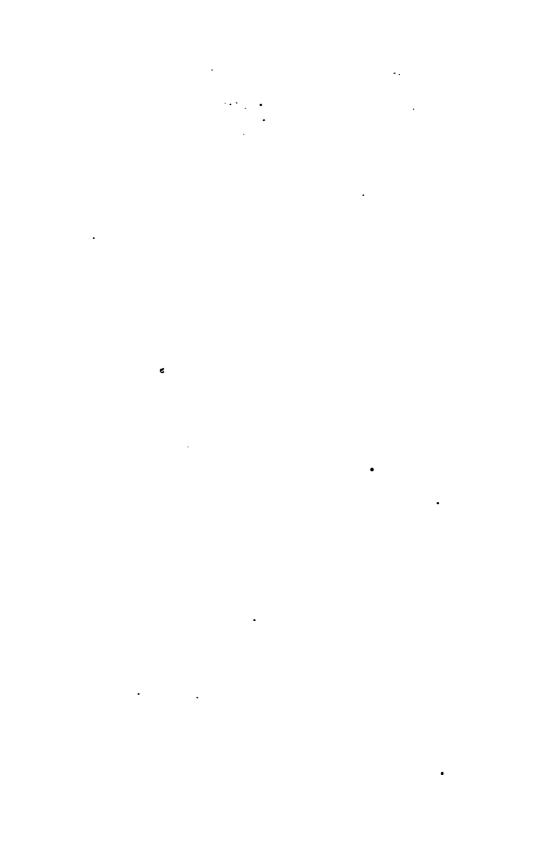

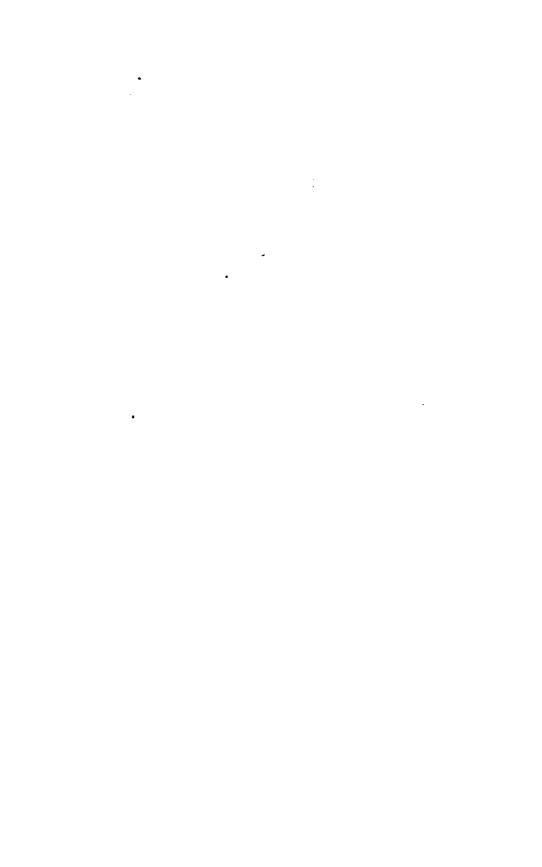



